





# DICTIONNAIRE

UNIVERSEL,

HISTORIQUE, CRITIQUE

ET BIBLIOGRAPHIQUE.

TOME XIX.

ABBO-YVER

SUPPLÉMENT.



#### CET OUVRAGE SE TROUVE:

| CHEZ  L. PRUDHOMME, Éditeur, tue des Marais, au bureau du Lavater; PRUDHOMME fils, Imprimeur-Libraire, même rue, n° 17; à Paris. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 140, 11 1/7                                                                                                                    |
| GARNERY, Libraire, rue de Seine, hôtel de                                                                                        |
| (Mirabeau.;                                                                                                                      |
| Madame BUYNAND, née BRUYSET, a Lyon.                                                                                             |
| Mademoiselle LEROY et Compagnie, à Caen.                                                                                         |
| Allo Amiens.                                                                                                                     |
| 7                                                                                                                                |
| Vallée, aîné                                                                                                                     |
| Frère, aîné                                                                                                                      |
| BLOCQUEL et CASTIAUX Lille.                                                                                                      |
|                                                                                                                                  |
| STAPLEAUX                                                                                                                        |
| STAPLEAUX. Bruxelles.  Gambier. idem.  Victor Mangin. Nantes.                                                                    |
|                                                                                                                                  |
| Busseum jeune                                                                                                                    |
| Durville                                                                                                                         |
|                                                                                                                                  |
| Fourier-Mame Angers.                                                                                                             |
| CATINEAU Poitiers.                                                                                                               |
| GAMBART, Imprimeur, Éditeur de la Feuille périodique de Courtray.                                                                |
| Desoer Liége.                                                                                                                    |
| Bovard                                                                                                                           |
|                                                                                                                                  |
| Leroux                                                                                                                           |
| Gosse Baïonne.                                                                                                                   |
| Pertuès                                                                                                                          |
|                                                                                                                                  |
| Immerzeel et Compagnie. Amsterdam. Berlin.                                                                                       |
| ARTARIA                                                                                                                          |
| Auci, Libraire de la Cour StPétersb.                                                                                             |
| Riss et Saucet                                                                                                                   |
|                                                                                                                                  |
| Brummen                                                                                                                          |
| Borel et Pichard                                                                                                                 |
| Borel et Pichard                                                                                                                 |
| GIEGLER et DUMOLARD                                                                                                              |
| GIEGLER et DUMOLARD                                                                                                              |
| Tranctors.                                                                                                                       |
| Et chez tous les principaux Libraires et Directeurs des postes,                                                                  |

0306/15

# DICTIONNAIRE JUNIVERSEL, HISTORIQUE, CRITIQUE ET BIBLIOGRAPHIQUE,

Ou Histoire abrégée et impartiale des hommes de toutes les nations qui se sont rendus célèbres, illustres ou fameux par des vertus, des talens, de grandes actions, des opinions singulières, des inventions, des découvertes, des monumens, ou par des erreurs, des crimes, des forfaits, etc., depuis l'origine du monde jusqu'à nos jours; contenant aussi celle des dieux et des héros de toutes les mythologies; enrichie des notes et additions des abbés Brottier et Mercier de Saint-Léger, etc., etc.

D'après la huitième Édition publiée par MM. CHAUDON et DELANDINE.

#### NEUVIEME ÉDITION,

PAR UNE SOCIÉTÉ DE SAVANS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

Amicus Plato , amicus Aristoteles , magis amica veritas.

Ornée de 1,200 portraits en médaillons.

TOME XIX.

SUPPLÉMENT.

#### PARIS,

DE L'IMPRIMERIE DE PRUDHOMME FILS.

1812.

... myona entimes a entite

and the second

ampara a of the d

I HITTHE FOR THE FORTH

engli then bill it in

de a minimum de la circa de mente,

. . : : . 1

........

territoria della merchadica di territoria di serio di ser

a same a state of the same of

a comment of the state of

e risk right des

. }

# PORTRAITS

QUI SE TROUVENT

#### A LA FIN DU TOME XIX.

Nota. Tous les articles des portraits ci-dessous, marqués d'une astérisque, se trouvent dans l'ordre alphabétique des dix-huit premiers volumes.

#### PLANCHE LXXXXVI.

AFFRI (François, comte d').

AMERBACH (Boniface).

BESENVAL (Jean-Victor).

\* BAUTRIN (Gaspard).

\* Bullinger (Henri).

BUXTORFE (Jean).

CAPRARA, cardinal.

Castellas (lieutenant-gén.)

Counten ( Maurice de).

Diesbach (Nicolas)

Diesbach (Guillaume).

Diesbach (Jean de).

#### PLANCHE LXXXXVII.

CAMPOMANÈS.

CHÉNIER.

Cointre (Laurent le ).

\* I. Danès ( Pierre ).

\* I. Erlach ( Jean-Louis ).

ERLACH (Jean-Jacques).

Foegelin (François-Joseph).

\* Fort (François le).

FREULER ( Gaspart ).

FRISCHING (Samuel).

\* FROBEN ( Jean ).

Frolich (Guillaume).

#### PLANCHE LXXXXVIII.

GALLANTINI (Gaspart).

\* I. Gesner (Conrad).

\* VI. Godefroy (Jacques).

GRIVEL (Guillaume).

GUICHART (Jean-François).

GUNDOLDINGEN (Pierre de).

\* I Horringen (Jean Henri),

\* Holbein ( Jean ).

Im-Turn (Jean ).

\* KAUNITZ RITTEBERT.

\* I. LAVATER (Louis).

\* Laudon ou Landon (Gédéon).

#### PLANCHE LXXXXIX.

\* II Leu ( Jean-Jacques ).

\* LIDTARD (Jean-Etienne).

\* Merian ( Mathieu ).

\* PARACELSE ( Aurel-Philippe , dit Bombart).

\* Peiefer (Louis).

\* PLATER (Félix).

Rieder ( Jean).

Roll (Louis de ).

Rott (Jean de ).

SALIS (Ulysse).

Schiner (Mathieu-Cardinal).

SOUVAROW.

#### PLANCHE C.

Sprecher (Fortunat de Ber- VIII. Torelli (Franco). neck).

\* Talon (Denis).

II. Torelli (Jules-César).

III. Torelly ( Leelio ).

IV. TORELLI (Paolo).

VII TORELLI (Paolo, archevêque de Rossano).

XIII. Torelli (Hyppolite Cas-

tiglione.)

TRIVULCE (Domitilla).

TSCHARNER (Nicolas).

VADIAN OU VANVATT.

Weinego (Jean Guler de ).

### SUPPLEMENT

AU

# DICTIONNAIRE

## HISTORIQUE,

POUR LA NEUVIÈME ÉDITION.

# ABBO

## ABSA

ABBOT (Hull), ministre respectable de Charlestown, avoit obtenu ses grades en 1720 au collège de Harvard, fut ordonné prêtre en 1724, et en exerça les fonctions pendant près de 60 années; il mouvut le 17 juin 1782, à l'âge de 80 ans. Il a publié des Sermons, en 1735, à l'occasion de l'élection des officiers de l'artillerie; en 1746, sur le soulèvement de l'Ecosse, et en 1747, contre les juremens profanes et les malédictions.

ABDALLATIF, kan des Tartares Usheeks qui régnoit en 15/11, étoit de la famille de Gengis-kan. On ignore les noms des princes qui ont occupé le trône après Abdallatif; tout ce que l'on sait, c'est qu'il eut pour successeur Berrac, kan de Bhccara, en 1556. Les successeurs de ces princes règnent encore aujourd'hui dans le Mauwral nahar; mais chacun d'eux a sa souveraineté particulière, l'un est kan de Boccara, l'autre de Samarcande, cetui-ei de Balka, etc.

T. MX.

ABDUL-PETTA-BEY, viceamiral ottoman. La Porte l'envoya au mois de septembre 1799, remplacer dans la rade d'Aboukir Seid-Mustapha, fait prisonnier. Il fut encore plus malheureux que lui; car, s'étant retiré en Chypro, à la suite d'un échec, il y périt massacré par ses propres troupes.

ABREU (Alexis d'Aleacoves), médecin portugais, vécut dans le 16° siècle, et au commencement du 17°. Le vice-roi d'Augola l'appela auprès de lui comme médecin et comme homme de guerre. Après neuf années de séjour en Atrique, Abreu revint dans sa patrie en 1600. Il y devint le médecin du roi et publia en 1662 un Traité sur les Maladies les plus communes aux courtisans.

ABSALON, chancine régulier de Saint-Victor, prédicateur et bon dialeticien à la manière de ses contemporains, vivoit dans le 13<sup>e</sup> siècle. On a de lui 50 sermons, qui surent imprimés à Cologue en 1534. Lus erreurs dant

les sermons de ce chanoine fourmillent, ne lui firent aucun tort, parce que l'art de prêcher avoit alors ses licences, ainsi que la poésie. Tous les moyens de toucher l'auditoire étoient permis, et ces movens étoient souvent des fictions puériles qui produisoient un effet sérieux dans les siècles d'ignorance. De pareilles fictions ne vaudroient rien aujourd'hui, et ceux qui les emploieroient même avec éloquence, ne seroient que ridicules.

AESYVTUS, médecin, né à Peruse, vécut vers 530 de notre ère. On le place parmi les auteurs les plus auciens, qui ont écrit sur la médecine vétérinaire. On a de lui quelques fragmens de re rustica, et quelques chapitres de mulo-medicina qu'on trouve dans les auteurs qui sont venus après. lui.

ABUL-HASEN-TELMID vécut dans le 10° siècle. Il s'occupa syec heaucoup de zèle de l'étude et de la pratique de la médecine, dans un livre ayant pour titre Elmalihi, qui veut dire la vraie reulité. Il traita avec assez de methode de presque toutes les maladies qui attaquent le corps humain. Ce médecin sut attaché Lu soudan de Bagdad; il exerçoit La profession avec une dignité qui degénéra souvent en orgueil, ou au moins en une sévérité qui ne peut convenir dans la pratique un art, dont tous les détails conduisent à l'indulgence et à la commisération.

ACARQ ( N. de ), de l'academie d'Arras, de c lie de la Rochelle et de la Crusca, ci-devant professeur à l'école royale militaire, mort sur la fin du 18° sacle, a donné une Grammaire Iran aise philosophique, en 2 vol. in-12, et des Observations sur Boileau, Racine, Crébillon, Voltaire et sur la langue française en général, 1 vol. in-80, 1770. Quand on veut relever les fautes de langage répandues dans les auteurs célèbres, tels que Racine, Despréaux et Crébillon," il faut bien se garder d'avoir soimême un laugage qui prête à la censure et au ridicule; et l'auteur n'est pas exempt de reproches à cet égard. Quoi qu'il en soit, on trouve dans sa Grammaire, de la justesse et de la profondeur; ses décisions ne sont pas éloignées des règles du vrai goût, et sa manière d'écrire est quelquefois pleine de chaleur et d'énergie. Ses autres ouvrages sont, I. Discours de réception à l'académie de la Rochelle, sur la balance philosophique, 1763, in-8. 11. Le Porteseuille hebdomadaire, ouvrage periodique pour l'aunée 1770, in-8°. III. Plan d'éducation publique, 1776, in-8°. IV. Remarques sur la Grammaire française de Wailly, 1787, in-8.

ACCARIAS DE SÉRIONNE. Voyez Sérionne.

ADALBERT, Gaulois, né au commencement du 8° siècle, dès sa jeunesse fut un insigne hypocrite; il se vantoit qu'un ange sous la forme humaine, lui avoit apporté des reliques d'une sainteté admirable, par la vertu desquelles Dieu lui accordoit tout ce qu'il demandoit ; il gagna même des évêques ignorans, et se fit sacrer, ce qui lui donna tant d'orgueil qu'il se comparoit aux apdtres ; il refusoit de consacrer des églises en leur honneur, il se les consacroit pour lui-même, il distribuoit ses oracles et ses cheveux au petit peuple, et lorsqu'on venoità ses pieds pour se confesser,

il disoit: je connois vos pechés, vos plus secrètes pensées; vos péchés vous sont remis, allez en paix, etc. Il avoit composé sa vie. Il supposoit avoir reçu de Dieu une lettre que saint Michel lui avoit apportée. On a de lui une prière qu'il a composée pour l'usage de ses sectateurs, elle commence ainsi: « Seigneur Dieu tout-puissant, père de notre Seigneur, alpha et omega. » Saint Boniface eut recours au pape pour faire condamner Adalbert dans un concile en 746 ou 748.

I. ADAMS (Eliphalet), ministre respecté de la nouvelle Londres, dans la province de Connecticut, prit ses grades en 1694, au collége de Harvard, fut ordonné en 1709, et mourat en avril 1753, dans sa 77° année. On a de lui un Sermon à l'occasion de la mort du réverend Noyes de Storimgton; un Sermon sur une élection en 1710; en 1717, il publia un Discours à l'occasion d'un effroyable ouragan, et différents autres Ouvrages du même genre.

II. ADAMS (Jean), poète, fils unique de Jean Adams, de la nouvelle Ecosse, avoit pris ses grades au collége de Harvard, en 1721; il fut ministre à Newport, dans le Rhode-Island, en avril 1728 et mourut à Cambridge en janvier 1740, à l'âge de 36 ans ; il y fut sincèrement regretté, il se distingua également par la science et par le génie, et fut considéré comme un bon prédicateur. Ses Poesies ont paru en un vol. h Boston en 1745; elles contiennent des Imitations et des Paraphrases des morceaux de l'Ecriture, des Traductions d'Horace, et le livre de la révelation, dans son entier 😅 en vers héroïques, ainsi que quelques pièces originales. La versification en est d'une grande

barmonie, pour l'époque à laquelle ses vers ont paru, eu égard au degré peu avancé de la civilisation de ce pays.

III. ADAMS (Amos), ministre à Roxbury, dans la province de Massachussetts, prit ses grades en 1752, au collége de Harvard et mourut à Dorchester le 5 octobre 1775, âgé de 48 ans, ministre du saint Evangile. Cet homme sayant et respectable a publié un grand nombre de Discours et de Sermons, dont un est intitulé la seule espérance des pécheurs; il a en outre donné, en 1769, un Abrégé de l'Histoire de la Nouvelle-Angleterre qui a été réimprimé à Londres, en 1779.

IV. ADAMS (Joseph), ministre, prit ses grades au collége de Harvard en 1710. Adams étoit établi à Newington, province de New-Hampshire, en 1715, et il mourut en 1783, âgé de 93 ans; il prêcha jusques à sa mort et publia en 1760 un Sermon sur la nécessité des mesures civiles et ecclésiastiques, que l'on doit employer contre les progrès de l'impiété.

V. ADAMS (Zardiel), ministre à Lunenbourg, province de Massachussetts, naquit en novembre 1759. Son père, oncle de Jean Adams, dernier président des Etats-Unis, étoit devenu très - savant pendant son séjour au séminaire, et avoit : beaucoup perfectionné la vigueur de l'intelligence dont il étoit doué naturellement. Adams avoit été: ordonné le 5 septembre 1764, et : mouriit le 1<sup>er</sup> mars 1801, dans la 37º année de son ministère et dans sa 629 année. Il est renommé par ses talens dans la chaire. Il a publie un Sermon sur la nature des.

avantages et des plaisirs que l'on goûte dans la musique sacrée, dans les temples, et plusieurs autres Sermons.

VI. ADAMS (Samuel), gouverneur de Massachussetts, l'un des hommes les plus distingués de la révolution de l'Amérique, naquit à Boston, d'une famille respectable le 27 septembre 1722. Il avoit pris ses grades au collége de Harvard en 1740, et commença à exercer la profession de maître-ès-arts, en 1743. Il se distingua de bonne heure, comme écrivain, parmi les écrivains politiques pendant l'administration de Shirley, auquel il étoit opposé; il pensa que l'u-nion d'une aussi grande autorité civile et militaire, dans les mains d'un seul homme pouvoit devenir dangereuse. Sa candeur, son esprit et la profondeur de ses argumens, sont encore en vénération dans la mémoire de tous ceux qui l'ont connu, et qui ont été ses contemporains; dès cette époque, qui fut celle de l'enfance des Etats-Unis, il établit les bases de la confiance et de l'estime publique. En 1765, il sut élu membre de l'assemblée générale de Massachussets', en remplacement d'Oxenbridge Tacher, qui venoit de mourir. Il en fut bientôt nommé greffier, et obtint successivede l'influence dans la législature ; cette année fut féconde en événemens. Mais Samuel Adams, doué d'un courage qu'aucun danger ne pouvoit ébranler, se montra au-dessus de la crainte, et supérieur aux dangers qui frappoient de terreur les cœurs du plus grand nombre. Il fut membre de la législature pendant près de dix ans; il étoit l'ame des plus importantes résolutions. Il étoit prudent et possé-

doit l'art de maîtriser les passions des autres et de les faire concourir à ses desseins. Quand la charte fut anéantie, il fut élu membre de la convention de la province; En 1774, il fut nomme membre du congrès-général : dans cette! place, où il fut continué pendant plusieurs années, il rendit à son pays les services les plus importans. Son éloquence étoit en harmonie avec le tems dans lequel il vivoit. L'energie de son langage correspondoit à la vigueur et à la fermeté de son génie. Son cœur étoit animé des sentimens les plus purs, et son éloquence étoit simple, majestueuse et persuasive. Il fut un des membres les plus marquans du congrès. Son courage étoit inébraulable, et sa volonté étoit ferme et ina!-Gordon, parlant de térable. lui en 1774 annonce qu'il avoit depuis long-temps dit à l'oreille de ses amis, que l'Amérique devoit finir par devenir indépendante. Dans le dernier acte émané du gouvernement d'Angleterre, dans la province de Massachussets, il fut proscrit avec Jean-Hancock, à l'époque qu'un pardon général fut offert à tous ceux. qui s'étoient révoltés. Cet acte qui est du 12 juin 1775, apprit aux Américains tout ce qu'ils devoient aux patriotes dénoncés. En 1776, il se réunit à Francklin, J. Adams, Hencock, Jefferson et un plus petit nombre des plus dignes de leur être associés, et ils déclarèrent que les Etats-Unis n'étoient plus dans la dépendance de l'Angleterre, mais que ce pays étoit libre et indépendant. Après que la constitution de Massachussets cut été ador tée, il fut élu membre du sénat et il en fut nommé président. Il fut hientôt après envoyé dans les provinces occidentales pour y ap-

maiser des troubles qui commencoient à s'y former, et sa mission fut couronnée du succès. Samuel Adams fut membre de la convention, chargée d'examiner la constitution des Etats-Unis. La principale objection que fit Samuel Adams sur la constitution, fut sur un article qui soumettoit les differens états à la jurisdiction de la cour nationale. Il pensa que, par cet article, les états ne pourroient plus être considérés que comme de simples corporations, que la souveraineté de châcun de ces états se trouveroit anéantie; il dit : qu'un gouvernement consolidé, défendu par une armée, en seroit la consequence. Ainsi, la constitution fut, dans la suite changée sur ce point, et sous plusieurs autres rapports, conforamément à ses desirs. En 1789, il fut élu lieutenant-gouverneur, et continué dans cette fonction jusqu'en 1794, époque à laquelle on le nomina gouverneur, en quadité de successeur de M. Hencock, et tous les ans replacé dans le siège de premier magistrat de Massachussetts, jusqu'en 1797. Son âge et ses infirmités l'obligerent de se retirer des affaires publiques; il mourut le 2 octobre 1808, à l'âge de 82 ans. Les traits les plus remarquables du caractère de Samuel Adams, consistoient dans un amour ardent pour la liberté. Quelques actes de son administration, comme premier magistrat ont été censurés, malgré que la pureté de ses motifs ait été reconnue. Il existoit, de son temps, une -division dans les opinions politiques, qui, depuis s'est augmentée. Quand il différoit d'avis avec la majorité, il se conduisoit avec la -plus grande indépendance. A la din de la guerre, il s'opposa a la paix avec l'Angleterre, à moins

que les états du nord ne puissen t conserver entièrement leurs priviléges relatifs aux pêcheries. En 1787, à l'occasion de ce que les chefs de la révolte arrivée en 1786, avoient été condamnés, il proposa que les châtimens sussent proportionnés à la gravité des délits . . . Il s'étoit opposé au traité conclu par M. Jay en 1794, avec la Grande-Bretagne; et il mit son élection au hazard, par l'aveu qu'il fit de sa désapprobation dudit traité. Il fut à cette occasion censuré pour sa conduite; mais, on ne peut contester qu'il avoit le droit d'exprimer son opinion, et la place qu'il occupoit lui faisoit un devoir de révéler au peuple tout ce qu'il estimoit pouvoir devenir un jour une cause de danger. Adams étoit un homme d'une incorruptible intégrité. Il est probable que l'Angleterre fit des tentatives auprès de lui, pour le gagner par des présens. Le gouverneur Hutchinson, en réponse à la question qui lui avoit été faite, pourquoi M. Adams n'étoit pas écarté de son opposition par une place, écrivit à un de ses amis en Angleterre. « Telle est l'obstination et le caractère inflexible de cet homme, qu'il ne peut jamais être gagné par aucune place, ni par aucun don, quels qu'ils soient. » Il étoit pauvre; tandis qu'il étoit occupé au dehors des devoirs les plus importans relatifs aux affaires publiques, sa digne épouse, associée à ses inquiétudes, suffisoit par son industrie dans sa maison, à tous les besoins de la famille. Il continua de rester dans cette honerable pauvreté, jusqu'à une époque très avancée de sa vie; et si un héritage assez considérable ne lui sût échu par l'évènement de la mort de son fils unique, il auroit mauqué des premiers besoins. A

une contenance majestueuse, à des mœurs pleines de dignité, il savoit unir une douceur dans le caractère, qui lui concilioit l'affection de tous ceux qui le connoissoient. Ceux qui désapprouvoient sa conduite politique, l'aimoient et le révéroient. Il remplit avec sidélité les devoirs qui naissent des relations de la vie sociale. Sa maison étoit le séjour de la paix domestique, d'une sage méthode et de la régularité dans la conduite. Ses Ecrits consistent, seulement dans les Pamphlets, ou dans quelques morceaux politiques insérés les Gazettes. En l'année 1790, il y eut un commerce de lettres entre lui et M. John Adams, alors vice - président des Etats-Unis, dans lesquelles les principes du gouvernement sont discutés, et il semble qu'il y ent quelque différence de sentimens entre ces hommes d'état, qui partagé ensemble les avoient mêmes fatigues pendant la révo-Ilution. Cette correspondance fut publiée en 1800. Une Harangue, que Samuel Adams prononça dans le palais de l'état à Philadel--phie, le premier août 1776, avoit pour objet de soutenir l'indépendance de l'Amérique : la déclaraation eu avoit été faite par les États-:Unis, peu de temps auparavant.

ADÉMAR, historien, né au diocese de Limoges, environ l'an 988. d'une famille illustre, alla étudier à l'abbaye de Saint-Cibard d'Angouième, d'où il passa à celle de Saint-Martial. Les talens d'Adémar s'y developpèrent avec rapidité et s'exerça dans presque tous les genres de littérature. Ce fécond écrivain a laissé un grand nombre d'ouvrages dont la plupart ne se conservent que manus-crits. Sa Chronique, ou histoire

de la France, est le plus considérable. L'auteur y remonte à l'origine: de la monarchie qu'il suit dans ses progrès jusqu'a l'année 1029, deux ans avant sa mort qu'on place communément en l'année 1031. Le père Labbe a donné la meilleure édition de cette chronique. On n'a qu'un seul fragment des Sermons d'Adémar. La bibliothèque de l'université de Leyde, possède un manuscrit intitulé Nomenclatura universalis. Ce catalogue raisonné est de la composition d'Adémar, il en avoit fait présent au monastère de Saint-Martial peu de jours avant son voyage de la Terre-Sainte.

AFFO (Irénéo), historien et Philologue, né à Bussetto, petite ville de l'état Pallavicin à 4 mille de Castelléone et de San-Donnino , ( aujour d'hui département du Taro ), entra de bonne henre aux récollets de Ste. Maria Degli Angeli près Bussetto, couvent fondé au 12° siècle par Adalbert Pallavicini; il passa ensuite à la chaire de philosophie de Guastelle en 1768, fut rappellé au couvent des récollets de l'Annunziata de Parme; il y fut consultenr da St. office, professeur d'histoire à l'université de Parme; nommé vice-bibliothéquaire de la bibliothèque royale de cette ville, sous le père Paul-Marie Pacciaudi, il en eut la direction après ce dernier, et mourut âgé de ho ans, an commencement du siècle actuel. Cemoine laborieux, dillus, sans gout, mais savant, a passé sa vie en recherches d'érudition locale et en travaux sur l'histoire du pays qu'il habitoit. On a de lui, I. Une Istoria della citta e Ducato di Guastalla , imprimée à Guastalle, 1787, 4 vol. in-4°. Cet histoire commençant à

Charlemagne, embrasse les trois! dynasties qui régnèrent sur ce petit état; celle des Torelli, des Gonzague, et des Bourbous ducs de Parme. II. Antichità et Preggi della chiesa Guastullese, imprimé à Guastalle, chez Salvator Costa. III. Istoria della città di Parma, 4 vol in-4°; Parme, chez Carmignani, 1792. Elle embrasse depuis J. C. jusques à l'an 1346. IV. Vie de Vespasien de Gonzagne et plusieurs autres biographies particulières. Il est aussi l'éditeur des Poésies de Gaëtana Secchi-Ronchi, dame Guastalloise, qu'il dédia à Catherine Canossa, comtesse Torelli. Enfin Ad'une Vie manuscrie de Pierre-Louis Farnèse, que le dernier enfant, duc de Parme ne permit pas d'imprimer, ne voulant pas révéler les turpitudes de ce prince. ( Voyez FARNÈSE (Pierre-Louis). V. Une Vie de Francesco Marrola, peintre, dit le Parmegianino, Parme, chez Carmignani, 1784. VI. Une Vie de Monsignor Persio Caracci, évêque de Lærino, Parme, 1771, chez Carmignani. VI. La Zecca emonete Parmegiana, chez Zunwetti , Parme , 1788 , in-fol. VII. Saggio de memorie sulla typografia Parmese del Secolo XV, Parme, 1791, in-4°.

AGROTAS, orateur, natif de Marseille, florissoit à Rome sur la fin du règne d'Auguste, et au commencement de celui de Tibère. Il fit retentir le barreau de Rome de l'éloquence grecque qu'il avoit adoptée par préléteure à l'éloquence latine. Son style étoit énergique et vehément, ce qui a fait dire à un ancien qu'on y reconnoissoit aisément un sujet de la Grèce plutôt qu'un enfant de Rome. Ce défaut de conformité avec ses collégues, éloignoit de chez Agrotas la foule

de cliens qui lui préféroient avec raison les avocats qui parloient la langue du pays.

AIMON, Français de naissance et d'origine, avoit à peine seize ans lorsqu'il fit profession de la vie monastique dans l'abhaye de Fulde. Il alla ensuite étudier à Tours sons le docte Alcuin. De retour à Fulde, Aimon obtint la direction des écoles théologiques de ce monastère; mais il quitta bientôt cet emploi pour passer au gouvernement de l'abbaye d'Hersfeld au diocèse de Mayence. En 841, il fut choisi pour succeder à Thiargrim sur le siége épiscopal d'Halberstadt; il occupa ce siège jusqu'à sa mort arrivée en 852. Les écrits qui nous restent de ce prélat sont des Commentaires sur l'ancien et le nouveau Testament; mais de ce travail énorme, on ne connoît aujourd'hui que son Interprétation des Psaumes, Cologne, 1561, in-8°. Celle du Cantique des Cantiques; Vorms, 1631, in-8°. Son Commentaire sur Isaïe et les douze petits prophètes, Cologne 1573, in-8º. Aimon néglige ordinairement le sens littéral, pour ne s'attacher qu'au sens allégorique. On a encore de lui un Abrégé de l'histoire ecclésiastique qui n'est qu'un extrait de celle d'Eusèbe; dans l'édition de Leyde, 1650, il porte en titre ; de Christianarum rerum memoria.

I. ALBERT (N.), chanoine et gardien de l'église d'Aix en Provence, n'avant pu suivre les croisés dans leur première expedition, entreprit d'en écrire l'histoire sur les relations des témoins oculaires. Elle s'étend depnis 1095 jusqu'à 1122, sous le titre de Chronicon hierosolymitanum; Helmstadii, 1584, 2 vol.

in-8°, rare; et dans les Gesta dui per Franços, 1611, 2 vol. in-fol.

II. ALBERT (Jean), docteur et avocat au parlement de Toulouse, vivoit dans le 17° siècle; on a de lui, Arrêts de la cour du parlement de Toulouse. La première édition a paru en 1686, la dernière a été imprimée à Toulouse, 1751, in-4°.

III. ALBERT (Antoine), pretre, bachelier en droit, vivoit dans le 18 siècle. On a de lui, I. Dictionnaire portatif des prédicateurs français, 1757, 1 volume in-80, II. Nouvelles observations sur les différentes méthodes de prêcher; 1757, un vol. in-12. Ces deux ouvrages écrits avec précision et clarté, ne renferment rien de neuf; l'auteur ne répète guère que ce qui a été déjà dit mille fois; mais on veut faire un livre, on veut aller à la postérité, afors on compile, sans trop s'inquiéter si l'on s'appercevra de la fraude.

IV. ALBERT (Pierre-Antoine), recteur de l'église épiscopale et protestante à New - Yorck, descendoit d'une famille de Lausanne très-respectée en Suisse; il a gouverné cette église, qui avoit été fondée par les Huguenots persécutés lors de la révocation de l'édit de Nantes. Il mourut le 12 juillet 1806, à l'âge de 41 ans. Savant, pieux, éloquent, et irréprochable dans sa vie privé, il a joui d'une estime universelle et méritée.

ALBINUS (Bernard Sifroi).

nó à Francfortsur-ROder, le 24
février 1697, tient une place
si étendue dans l'Histoire des
seiences médicales, qu'il est impossible de ne pas parler de lui
avec quelque détail. Albinus ent
pour maîtres de philosophie Perronins et Gronovius, et pour protesseurs de médecine des houseus

non moins célèbres, les Bidles, les Rau, les Boerhaave : il vint à Paris en 1718, et se lia d'amitié avec Senac , Duverney et Winslow. Appelé dans sa patric pour y occuper une chaire d'anatomie et de chirurgie, il prononça pour son installation un excellent Discours sur l'anatomie comparée. Tous les évén mens de la vie d'Albinus, se sont passés dans le cercle de ses travaux ot se confondent dans l'histoire de la médecine et de l'anatomie. On le vit enseigner plusieurs parties de ces sciences, contribuer en même temps à leurs progrès at se livrer à la pratique. Il fut deux fois secrétaire de l'université et deux fois recteur, en 1726 et en 1738. Il mourut le 9 septembre 1770, apres 50 ans de professorat. Il seroit trop long de donner ici la liste de tous ses ouvrages. Les deux principaux sout : I. Son Histoire piltoresque des os et des muscles de l'homme; l'abule scamusculorum corporis leti et in - folio, Londini . humani, 1749, Charta maxima. II. Historia musculorum hominis, in-49. Quyrage dont le célèbre Habler a dit qu'il étoit difficile de rien trouver d'aussi parfait en anatomie. Les ouvrages où Albinus a plus particulièrement cherche à avancer la science, sont les suivans: L. Lcones of sium fætus humani, in-4°, avec de belles gravures. II. Tabulæ septem uteri gravidi, Lugduni-Batavorum, 1749: le meilleur ouvrage sur ce sujet avant le grand et magnifique travail de Hunter. III. De arteriis et venis intastinorum haminis, 1736 et 1758, in-4°. Albinus ne se borna point à ses propres travaux, il en fit précéder le publication, de celle de l'édition des écrits

de plusients célèbres anatomistes | qui l'avoient devancé dans la principalement, carrière, et d'Harvey, de Vésale, de Fabrice d'Aquapendente et d'Eustache. Les planches de ce dernier publiees par Albinus, sont regardées comme un des meilleurs ouvrages d'anatomie. Haller, dans ses différens ouvrages sur la bibliographie médicale, parle avec les plus grands éloges de pres-que tous les travaux d'Albinus, et se plaît à marquer pour chacun la part qu'il a eue aux progrès de la science

ALDEN (Jean), magistrat de la colonie de Plymouth, et membre de la première compagnie, qui s'établit à la Nouvelle Angleterre, y arriva en 1720, et mourut le 12 septembre à l'âge de 8g ans. Il réunissoit à la dignité de l'homme, l'obligeance et une grande humilité; sa vie fut éminente pour sa piété profonde et sa sainteté. Il exerça pendant 67 ans les fonctions d'assistant de 4ons les gouverneurs, et ne vécut que pour édifier par ses bons exemples.

ALES DE CORBET (Pierre-Alexandre, vicomte de ), lieatenant des maréchaux de France, membre des académies d'Angers, de Marseille et de la société d'agriculture d'Orléans, né le 18 avril 1715, et mort sur la fin du 18e siecle, est auteur des ouvrages suivans, I. De l'Origine du mal, 1758, 2 vol. in-12, production systématique. II. Nouvelles observations sur la noblesse commercante ou militaire, rol. in-12. III. Origine de la noblesse française, 1666, in-12. Ouvrage qui prouve de longues recherches et de l'érudition. IV. Recherches historiques sur l'anvienne gendarmerie française, !

1760, in-12. On lui attribue encore une Dissertation sur les
antiquités d'Irlande, et d'autres
Ecrits, comme la Lettre d'un
jeune fésuite écrité à ses confrères.

ALEXANDRE (Guillaume), plus connu sous le nom de Lord Stirling, major-général de l'armée américaine, né à New-Yorck, passa la plus grande partie de sa vie dans la province de New-Jersey. Considéré par plusieurs personnes comme légitime héritier d'un domaine ayant le titre de comté, en Ecosse, dont son père étoit originaire; et malgré qu'il eut échoué auprès du gouvernement dans sa réclamation de cet héritage, cependant parmi ses amis et ses connoissances, il recevoit par mamere de courtoisie, le titre de Lord Stirling. Alexandre se montra l'ami des sciences mathématiques et de l'astronomie, et y étoit devenu drès-habile. Lorsqu'en 1770, il fut fait prisonnier, ce ne fut qu'après avoir facilité à 400 hommes les moyens d'échapper par une attaque hardie à un corps sous les ordres de lord Cornwallis; Il mourat en 1783, âgé de 57 ans.

II. ALEXANDRE (James), gentilhomme écossais, secrétaire de la provincé de New-Yorek, fut pendant plusieurs années membre du conseil; il arriva dans la colonie en 1715. Savant dans la connoissance des lois, Alexandre fut fort estimé du gouverneur Burnet, et devint propriétaire d'un domaine considérable : il mournt en 1670.

ALIGNAN (Benoît d'), ne la Alignan du Vent, dans le diocèse de Béziers, du seigneur de ce bourg, vers la fra du 12º siècle,

entra dans l'ordre de S. Benoît. Il s'y distingua bientôt par ses talens et par son zèle, dans la guerre contre les Albigeois. Il en convertit plusieurs, et contribua à la soumission de quelques villes, qui avoient pris parti pour ces hérétiques. L'abbaye de la Grasse et l'évêché de Marseille furent la récompense de ses travaux, qui ne se bornèrent pas à la conduite de son diocèse. Il sit deux sois le voyage de la Terre-Sainte, et v fit construire le fort de Saphet, le boulevard des croisés contre les infidèles. De retour en France, il precha la seconde croisade de S. Louis avec plus d'ardeur que de lumières; mais il partageoit en cela les préjugés de son siècle. Enfin, après les agitations d'une vie toute consacrée à la défense de la religion et de l'Eglise, il se retira chez les frères mineurs, alors plus austères que les bénédictins, et il expia, par la pénitence, les dissipations que lui avoient causées ses courses et ses négociations. Sa mort, arrivée en 1268, fut celle d'un saint. On a de lui un Traité manuscrit sur la Trinité, dont Baluze a fait imprimer la préface dans ses Miscellanea, et qu'on conserve encore dans la Bibliothèque impériale. M. Poitevin Peitavi, seerétaire de l'académie des jeux floraux, après avoir érigé un monument à ce digne prélat, son compatriote, dans l'église d'Alignan, a donné sur sa vie une notice bien écrite, et qui renferme des recherches curieuses. Cette notice, imprimée à Montpellier en 1810, in-89, est utile pour connoître l'esprit qui régnoit dans les 12° et 13° siecles.

I. ALLEN (Jean), premier ministre de Dedham, dans la province de Massachussetts, étoit néen Angieterre en 1595. Il sut chassé de sa terre natale par suite de la persécution des puritains. Il avoit été, pendant un grand nombre d'années, un zélé et fidèle prédicateur de l'Evangile. Bientôt après il arriva à la Nouvelle-Augleterre, où il fut nommé en avril 1659. Pasteur de l'église de Dedham, il y résida jusqu'à sa mort arrivée en août 1671, âgé de 75 ans. C'étoit un homme d'une grande donceur, qui a joui, pendant sa vie, d'une très-grande réputation. Il a publié plusieurs ouvrages relatifs à la discipline de l'Eglise; deux de ses sermons furent imprimés après sa mort.

II. ALLEN (Thomas), ministre de Charles-Town (Massachussetts), naquit à Norwich, en Angleterre en 1608. Ministre de l'église de Saint Edmond à Norwich, il fut interdit par l'évèque Wrenvers, en 1656, parce qu'il avoit refusé de lire le livre des Sports, et de se conformer à d'autres erreurs. En 1658, il se sanva à la Nouvelle-Angleterre, où il fut installé à Charles-Town pour prêcher l'Evangile jusques en 1651, époque à laquelle il retourna à Norwich, et continua d'y evercer le ministère jusques en 1662. C'étoit un prédicateur habile. Il mourut le 21 septembre 1673, à l'âge de 65 ans. On a de lui plusieurs sermons sur des sujets de piété, et la Chaine de la chronologie de l'Ecriture, divisée en sept périodes, depuis la création du monde jusqu'à J.-C. Cet ouvrage fut imprimé cn 1658.

HI. ALLEN (Ethan), brgadier général dans la guerre
contre l'Angleterre, né à Salisbury, (Connecticut), étoit encore
jeune quand ses parens énugrerent à Vermout, au commeus

cement des troubles arrivés dans ; cette province vers l'anuée 1770. Il prit la part la plus active en faveur des Enfans de la montagne Verte; ce nom avoit été donné aux partisans qui étoient en opposition au gouvernement de New-Yorck. Il fut déclaré hors la loi, par l'état de New-Yorck, qui promit une récompense de 500 guinées à quiconque le livreroit vivant, mais son lui étoit trop fidèle et trop nombreux pour qu'il lui fût permis de s'inquiéter de son salut, dans tous les débats politiques de ce temps. Le succès fut de son côté; il ne se montra pas seulement l'ami de ceux dont il avoit épousé sincèrement la cause, mais il fut humain et généreux envers ceux contre lesquels il avoit à combattre. Sur le champ de bateille, il fut un chef habile et un soldat intrépide. La nouvelle de la bataille Lexington détermina le colonel Allen à prendre parti en faveur sle son pays, et lui inspira le désir de prouver son amour pour la liberté par un exploit hardi. Tandis qu'il avoit ainsi l'esprit préocupé, on vint lui donner communication d'un plan, qui avoit pour objet de s'emparer de Ticondérago, et du Point couronné, par surprise; ce plan avoit été formé par plusieurs propriétaires de la province de Connecticut. Ayant reçu les ordres de l'assemblée générale de cet état, et les instructions nécessaires pour lever les enfans de la montagne Verte, et diriger cette entreprise, il rassembla 230 partisans parmi les plus courageux et s'achemina vers Catsleton; il y fut inopinément joint par le colonel Arnold, qui avoit reçu les pouvoirs nécessaires par le comité de l'état de Connecticut

pour lever 400 hommes, et pour effectuer le plan dont il est question, et comme Arnold n'avoit pas encere levé ses 400 hommes, il n'agit qu'en qualité d'assistan**t** du colonel Allen. Ils atteignirent le lac qui est du côté opposé à Ticondérago dans la soirée du o mai 1775; ils ne purent se procurer des hateaux qu'avec les plus grandes difficultés, et seulement 85 hommes débarquerent auprès de la garnison. L'approche du jour le détermina à ne pas attendre le reste de sa troupe, il y auroit eu trop de dangers ; on se détermir 🗷 à l'attaque. Alors le commandant en chef s'adressant à ses compagnons d'armes, leur représenta qu'ils devoient se souvenir que, depuis nombre d'années, ils avoient résisté à tous les efforts d'un gouvernement arbitraire; qu'ils étoient renommés par leur valeur, et il conclut en leur disant: «en ce moment je vous propose de marcher à votre tête, et de m'exposer le premier; je vous conduirai en personne par le guichet de la porte; vous donc, qui devez me suivre volontairement dans cette entreprise audacieuse et désespérée', armez vos armes! » Il s'avança à la tête des soldats qui formoient le centre de sa ligne et marcha droit à la porte. Là, une sentinelle le menaça avec son fusil, et se retira sous un lieu couvert; il pénétra plus avant dans le fort, et rangea son corps en bataille, de manière à l'opposer en même temps à deux barraques. Trois cris de huzza ( cri d'alarme), éveillèrent la garnison. Une sentinelle, qui avoit demandé quartier, indiqua le logement de l'officier commandant; Allen, l'épée à la main , menaça Delaplace qui étoit le capitaine, et qu'il trouva déshabillé, et lui demanda la reddition du fort. « De quelle ! autorité la demandez-vous, s'éeria le commandant étonné? » \* Je la demande, répondit Allen, au nom du grand Jehovah et rlu congrès continental. a Il étoit impossible de résister à cette sommation, et le fort, hinsi que les 49 hommes qui composoient la garnison et toutes les provisions furent rendus. Le Point-Couronné fut pris le même jour, et la prise d'un sloop de guerre qui cut lien ensuite, rendirent le colonel Allen et son parti les seuls maîtres du lac Champlein.

IV. ALLEN (Guillaume), chef de la justice dans la Pensylvanie, avant la révolution, fils d'un riche marchand, du même nom , à Philadelphie , qui mourut en 1725, étoit très-distingué parmi les amis de la littérature. Il protégea Sir-Benjamin West, peintre. Le docteur Francklin fut puissamment aidé de ses conseils et par ses démarches, lors de l'établissement du collége de Philadelphie. Il a publié la Crise anéricaine, Londres, 1774; ouvrage dans lequel il propose un plan pour rétablir la dépendance de l'Amérique dans un état de perfection. Ses principes semblent m'avoir pas été très - éloignés de l'arbitraire.

V. ALLEN (Henri), prédicateur, dans la nouvelle Ecossé, commença à enseigner quelques opinions très - singulières, vers l'année 1778. C'étoit un homme d'une grande intelligence, quoique son esprit eut été peu cultivé, et cépendant il avoit l'imagination très-ardente. Il croyoit que les ames des hommes étoient une partie, ou une 'émanation d'un grand esprit, et que ses ames se trouvoient presentes, auprès de nos premiers l'tron pendant plusieurs semaines

parens dans l'Eden, et que ec fut ainsi qu'elles participerent à la première transgression; il disoit encore que nos premiers parents, dans leur état d'innocence, étoient de purs ésprits, sans aucun corps; que le corps ne sera point relevé du tombeau; et que les lois de l'Evangile sont très-indifférentes; il n'envisageoit les Ecritures que comme un livre dont le sens est entièrement spirituel', et il disoit qu'elles ne devoient pas être entendues dans leur sens littéral. Il mourut en 1785, et depuis sa mort, son parti a beaucoup diminué. On a de lui, un volume contenant des Hymnes, des Sermons et plusieurs Traités. ( Vues sur les Religions par Adams ).

VI. ALLEN (Moses), ministre de Midway, dans la Géorgie, ne à Northampton, dans la proviuce de Massachussetts, le 14 septembre 1748, avoit étudié au collège de New-Jersey, on il prit ses grades; l'armée anglaise dans la Floride, sous les ordres du général Prevost ayant dispersé ses paroissiens en 1778, et brûlé sa maison d'assemblée, toutes les maisons d'habitation, ainsi que les récoltes de riz qui étoient alors en tiges; en décembre, Savannah ayant été soumise par l'armée anglaise, il fut fait prisonnier. Les officiers du Continent furent envoyés, sur parole, à Sunbury; mais Allen, qui étoit le chapelain de la brigade de Géorgie, ne put obtenir la même faveur. Ses exhortations véhémentes, en chaire, et ses exemples de courage et d'intrépidité dans les combats l'exposèrent au ressentiment des Anglais; ils l'envoyèrent à bord d'un vaisseauprison. La , fatigué de sa détendans un endroit infect et malsain, et n'appercevant aucune espérance de secours, il se détermina à tout tenter pour recouvrer sa liberté, en se précipitant dans la rivière; il s'efforça de nager vers l'endroit le plus rapproché, mais il se noya le 8 février 1778. Son corps fut retrouvé par quelques-uns de ses amis, qui lui rendirent les honneurs funèbres, avec le regret de n'avoir pu obtenir des Anglais la facilité de lui donner un cercueil, tant la haine qu'ils lui avoient jurée étoit extrême. On admira en lui le prédicateur éloquent, et le citoyen intrépide ; sa parole animoit et son exemple étoit toutpuissant sur ceux qui l'entendoient, ou qui le voyoient. Il fut un des plus grands amis de l'indépendance et de la liberté de sa pafrie.

ALLIETTE, mort sur la fin du 18º ou au commencement du 19° siècle, a donné pour titre à ses écrits l'anagramme de son nom. Ainsi, on a de lui, I. Etteila ou la seule manière de tiren les cartes, Amsterdam, 1770, dont on a fait une nouvelle édition en 1773, in-80. Il y en a eu depuis cette époque un grand nombre d'éditions; et c'est un des livres les plus universellement lus par les vieilles femmes et les jennes filles. IL. Le Zodiaque universel ou les Oracles d'Etteila; Amsterdam et Paris, 1772, in-80. III. Manière de se récréer avec le jeu de cartes nommé Tarocs, Amsterdam et Paris, 1784, in-8°. IV. Cours théorique et pratique du livre de Thott, pour entendre avec justesse l'art, la science et la sagesse de rendre les oraçles, 1760, in-8°. Ces ouvrages, propres à nourrir la crédulité du peuple, ont eu beaucoup d'éditions.

ALLISON (François), ministre assistant de la première église presbyterienne, à Philadelphie, né en Irlande en 1705, avoit reçu de très - bonne heure une éducation libérale dans le nord de ce royaume, dans une académie qui étoit soumise à l'inspection particulière de l'évêque de Raphoe; il continua ses études au collège de Glascow. Il vint en Amérique en 1735, et sut nommé pasteur de l'église presbytérienne de New-London, dans le comté de Chester, (Pensylvanie) vers l'année 1741. Sa sollicitude pour la religion chrétienne, et le désir qu'il avoit d'engager des jeunes gens à se livrer au ministère, et de concourir au bonheur public par la propagation d'une liberté religieuse et de la science, le déciderent à ouvrir une école publique. Il y avoit alors à peine une étincelle de lumière parmi les gens de la moyenne classe; il instruisit en général, tous ceux qui venoient à lui, sans en exiger la plus petite récompense. Vers l'année 1747, on établit une académie à Philadelphie, dont on le chargea d'en surveiller l'enseignement; en 1755, il fut élu prevost du collége qui avoit été reçemment établi, et y professa la morale et la philosophie, se consacrant tout entier à la religion et aux soins pénibles de l'enseignement jusqu'à sa mort arrivée le 28 novembre 1777. Allison profondément versé dans la connoissance des langues grecque et latine, étoit libéral et tres-charitable; par ses soins, il fit créer un fonds pour seçourir les veuyes.

ALOMPRA, Birman d'une naissance obscure, mais d'un esprit pénétrant, audacieux et fait pour les entreprises difficiles, nous est connu d'après la rélation [ de l'ambassade auglaise en 1795, dans le royaume d'Ava ou l'empire des Birmans par le major Symes , chargé de cette ambassade. Aiompra dissimulant l'horreur que lui inspiroit un jougétranger, s'occupa des moyens de le briser. Il avoit à Monchahou et aux environ une centaine de ses amis sur lesquels il pouvoit compter, il s'y fortifia, saisit upe occasion pour faire passer les Poguans au fil de l'épée, écrivit ensuite au roi Apporaza pour gagner du temps une lettre de dissimulation qui eut tout son effet, et lorsque le roi envoya une nouvelle garnison il la repoussa, se prépara à des actions plus périlleuses, profita de la terreur que venoit d'opérer cette délaite, et traita avec les Anglais afin d'en obtenir des recours. La négociation se termina comme il l'avoit désiré. Alompra hâtit la ville connue aujour-Chui sous le nom de Ragoun ; il y forma un superbe port où se fait une graude partie du cominerce de Pegu et devint le sondateur d'une dynastie nouvelle. Etant tombé malade, il mourut à deux journées de Martaban et fut regretté de la nation. Alompra ttoit un homme extraordinaire sous le double rapport de politique et de guerre. Il sut conserver ce qu'il avoit acquis, il assura les propriétés, rendit un édit sévère contre les fripons et reforma les abus des tribunaux. Il mourut le 15 mai 1760 , à l'âge de 55 ans : il étoit d'une taille au-dessus de la médiocre, bien proportionné, robuste, mais avec des traits grossiers, violent, impétueux, implacable dans ses vengeances; cependant il affectoit une cruauté qui n'étoit point dans son caractère. Ses grandes actions doi-

nages, si non les plus célèbres. du moins les plus fameux.

ALTMANN (Jean), théologien reformé, né le 22 juillet 1664 , à Zoffingen , dans le cané ton de Berne, mort le 13 juin 1723 , a écrit plusieurs *Traités* de controverse en allemand, et De Ritibus ecclesiæ Bernensis.

AMEDROZ (Jacob), ancien lieutenant - colonel du régiment de Castalla , né à Chaux-de-Fonds dans la principanté de Neufchâtel en 1719, mort à Neufchâtel le 15 sevrier 1812, servit avec honneur sous le règne de Louis XV. Lors de la déroute totale de l'armée française, à la bataille de Rosbach, son régiment fut un de ceux qui résistèrent le plus long-temps aux prussiens victorieux. Nommé lieutenant du roi à Cassel, durant le siège de cette ville, il refusa constamment de signer la capitulation, et proposa, de défendre les travaux extérieurs. Pendant tout le cours de la guerre. de sept ans, il eut une grande part à toutes les opérations militaires. Sûrs de sa bravoure et de son zèle, les maréchaux de France lui consièrent souvent des postes importans. Humain , bienfaisant , généreux, Amédroz réunissoit aux talens du guerrier toutes les, qualités du citoven estimable. Les regrets universels qui le suivirent dans la tombe, font l'éloge sincère de ses vertus.

AMEILHON (Hubert-Pascal), né à Paris le 5 avril 1730 , doyett des membres existans de l'académie des inscriptions et belleslettres, ancien historiographe de la ville de Paris, de la légiond'honneur, membre de la cla: se d'histoire et de littérature aucienne de l'Institut, et administent le placer parmi les person- trateur perpetuel de a bibliothè-

que de l'Arsenal, fut un de ces savans laborieux, dout toute la vie a été consacrée a porter le flainbeau de la saine critique dans les ténèbres et les obscurités de l'histoire. Il est le premier qui ait fait concourir au même but les sciences phisiques, et l'érudition dans les matieres d'autiquité et d'histotre, et qui l'ait fait à l'avantage réciproque de ces genres de connoissances. Le premier ouvrage qu'il donna au public a pour titre: Histoire du Commerce et de la Navigation des Egyptiens, sous le règne de Ptolemées; on y voit combieu étoit étendu le commerce qui se faisoit alors par la voie d'Alexandrie, et quelles étoient les diverses routes que les commerçans suivoient à cette époque, tant par terre que par mer, pour aller aux Indes. Chargé après la mort du savaut Le-beau, de continuer son *Histoire* du Bus Empire, il acheva le vingt-deuxième tome que l'auteur avoit laissé imparfait, et publia ensuite les tomes 23 et 24. Cette continuation souffrit de grands retards par les circonstances; mais Ameilhon la reprit, et termina l'ouvrage trois mois avant sa mort. On voit régner par-tout dans cette continuation cette esprit de sagesse, et cet amour de la vertu qui caractérisent l'auteur; les faits y sont discutés sans nuire à l'intérêt de la narration. En 1766, Ameilhon entra à l'académie des inscriptions et belles-lettres à la suite du succès avec lequel il traita trois questions proposées au concours par cette compagnie. La première rouloit sur le sujet qui a fourni à l'auteur la matière de son premier ouvrage. Le second avoit mour objet de rechercher quels étoient les droits et les preroratives du pontifex maximus de !

Rome, sur les prêtres des sacerdoces de la ville et des provinces. Dans la troisième question, il s'agissoit d'examiner quelle fut l'éducation que les Athéniens donnèrent à leur jeunesse dans les temps florissans de la république. Son entrée à l'académie fut suivie de la lecture d'un Mémoire intitulé : Remarques critiques sur l'espèce d'épreuve judiciaire , appelée vulgairement l'opreuve de l'eau froide. C'étoit principalement les personnes accusées de magie, que l'ancienne superstition soumettoit à ce genre d'épreuve. Elle consistoit à plonger le patient dans l'eau; s'il surnageoit, il étoit réputé convaincu du crime de sorcellerie, et condamné au dernier supplice; s'il alloit au fond, il ctoit absous. Ameilhon expliqua tout naturellement un phénomène que la plupart des savans avoient jusqu'alors attribué à des manœuvres coupables, de la part de gens qu'ils supposoient avoir eu intérêt de faire réussir l'épreuve. Ces prétendus sorciers, selon lui étoient victimes, non de la supercherie, mais de l'ignorance. Il les regarde comme des individus attaqués d'affections vaporeuses et nerveuses. Il n'est pas surprenant que dans un temps ou la nature de cette maladie étoit pen connue, on ait pris pour des effets surnaturels, les symptômes. et les accidens extraordinaires qui souvent l'accompagnent. Ce mémoire a été recueilli dans le tome 37° des Mémoires de l'académie : peu de temps après Ameillion donna ses Recherches sur l'exercice du nageur chez les anciens et sur les avantages qu'ils en retiroient. Il l'avoit composé dans la vue d'exciter les parens et les instituteurs à saire entrer l'exercice de la natation dans l'é-

ducation de la jeunesse. Ce mémoire a été inséré dans la partie historique du 38° vol. de l'académie, et fut suivi de l'art du plongeur. Dans le 46° vol., on trouve du même auteur un premier mémoire fort étendu sur la Métallurgie ou l'art d'exploiter les mines chez les anciens. Ce premier mémoire roule sur l'exploitation de l'or, dans lequel l'auteur suit dans le plus grand détail, toutes les opérations des ouvriers depuis le moment où ils commencent à tirer ce métal de la mine, jusqu'à l'instant où il sort de la fonte. Ameilhon toujours infatigable, a travaillé pendant un grand nombre d'années, au journal de la clef du cabinet des princes, dit vulgairement le journal de Verdun. Ce savant qui avoit fait son étude principale des arts mécaniques des anciens, avoit commencé un travail particulier sur les couleurs connues des anciens, et sur les arts qui peuvent y avoir rapport, et lut à l'institut trois Mémoires sur l'art de la teinture. A la suite du premier sur l'art du foulon chez les anciens, se trouvent imprimés deux morceaux d'érudition, qui tiennent un peu à l'histoire de l'ancienne botanique. Préposé à l'administration de la bibliothèque de l'arsenal, Ameilhon y déploya une partie de ses connoissances bibliographiques, en y rectifiant le système dela classification des livres. On a encore de lui beaucoup de Mémoires et des Notices sur l'histoire et sur divers parties des arts. Il est mort à Paris en novembre 1811.

AMELIN (Jean de), né à Sarlat, au 16° siècle, est auteur d'une Traduction de Tite-Live, Paris, 1559 et 1597 dont le seul mérite est de porter la citation du nom vulgaire des villes et rivières

dont fait mention cet auteur, précaution qu'on ne devroit jamais oublier quand on veut apprendre l'histoire ancienne aux modernes. On a encore de lui, I. Hymne au duc de Guise, Paris, 1558; II. Eloge du SaintSacrement et de la Vierge, Bordeaux, 1598.

AMELINE (Claude), archidiacre de Paris, né en 1633, après avoir achevé le cours de ses études, suivit le barreau. devint avocat, et plaida quelques causes avec succès. Dégoûté du monde à l'âge de vingt-sept ans, il entra à l'oratoire en 1660. Il est autour d'un ouvrage intitulé : Traité de la volonté, de ses principales actions, de ses passions et de ses égaremens. Il mourut le 23 septembre 1708. (Cet article est annoncé dans le Dictionnaire, et renvoyé à Nicéron; l'indication est fausse, et on a dû le rétablir dans le supplément).

AMERBACH (Boniface), recteur de l'université de Bâle, où il naquit en 1495 d'un célèbre imprimeur, est compté parmi les meilleurs jurisconsultes de la Suisse. Il mourut dans sa patrie le 24 avril 1562. Ses ouvrages n'ont pas été imprimés; Basile Amerbach, son fils, né à Bâle en 1534, mort dans la mêmeville le 25 avril 1591, suivit avec éclat la même profession que son père. Les ouvrages intitulés: Consilia juridica et politica, sont également restés manuscrits.

AMES (Fischer), homme d'état distingué et orateur éloquent, né à Dedham, province de Massachusetts, d'un père métecin, avoit reçu ses grades au collége d'Harvard en 1774, et se

Avra à l'étude des lois à Boston. Il commença à exercer sa profession dans le village où il avoit reçu le jour; mais son génie ne put être occupé uniquement de l'étude des lois. Vers l'époque de la révolution de l'Amérique, prenant le plus vif intérêt à tout ce qui intéressoit sa patrie, il se sentit un attrait puissant pour la politique. Ses recherches sur la science du gouvernement étoient étendues et profondes; il se fit connoître par des discussions politiques; bientôt il se présenta sur un plus grand théâtre où il déploya des talens extraordinaires. Il fut élu membre de la convention de l'état où il avoit reçu naissance, lorsque la constitution fédérative y fut ratifiée; ses discours dans cette assemblée firent pressentir son élévation future. L'éclat de ses talens se manifesta tout - à - la - fois, et vint éclairer son pays. Lorsque le gouverneur général des Etats-Unis commença ses opérations en 1789, il parut à la législature en qualité de premier représentant de son district. Pendant huit années successives, il fut le principal orateur dans toutes les discussions qui avoient rapport à des questions importantes. Vers la fin de cette période, sa santé commença à s'altérer; mais son indisposition ne put l'empêcher de prendre une part active à la discussion relative aux modifications qu'il importoit d'insérer dans le traité avec l'Angleterre. L'effet de son discours du 23 avril 1796, fut si étonnant, que l'un des membres de la législature, qui étoit d'un sentiment opposé à celui d'Ames, se leva et se défendit de donner son vote, dans un moment où l'assemblée et lui-même se trouvoient également entraînés par la toute-puissance de l'élo-l

quence de l'orateur. Ames mourut le 4 juillet 1808.

AMHERST (Jeffery, lord), commandant en chef del'armée britannique, lors de la conquête du Canada en 1760, naquità Kent, en Angleterre, le 29 janvier 1717. Armherst manifesta de trèsbonne heure son amour pour l'état militaire, et recut sa première commission dans l'armée en 1731 : nommé aide-de-camp du général Ligonier en 1741, ce fut en cette qualité qu'il se trouva présent aux batailles de Dettingen, de Fontenoy et de Rocoux. Il devint ensuite aidede-camp du duc de Cumberland à la bataille de Lauffeld. En 1748, il recut l'ordre de retourner en Angleterre. Etant désigné pour le service en Amérique, il mit à la voile, à Portsmouth, le 16 mars, en qualité de major général, et commanda alors les troupes destinées à faire le siége de Louisbourg; il s'empara de cette ville le 26 juillet suivant, et prit possession de l'île du cap Breton. Après cet événement il succéda à Abercrombie dans le commandement de l'armée de l'Amérique du nord. En 1759, le vaste projet de la conquête entière du Canada fut formé; trois armées devoient attaquer, presque dans le même temps, toutes les forteresses et les positions des Français dans cette contrée. Ces armées furent soumises aux ordres de Wolfe, d'Amherst, et de Prideaux. Au printems, le général Amherst transporta son quartier général de New-Yorck à Albany; mais ce ne fut que vers le 22 juillet qu'il pût arriver à Ticonderago, place contre laquelle il devoit agir. Cette ville se rendit le 27 juillet, les Français l'ayant abandonnée. Bientôt u-

près, il s'empara du point couronné, et mit ses troupes en quartier d'hiver à la fin d'octobre. En l'aunée 1760, il marcha contre le Canada, et s'embarqua sur le lac Ontario, d'où il descendit le fleuve Saint-Laurent. Le 8 sept. M. De Vaudreuil capitula, et rendit Montréal et toutes les autres places, avec le gouvernement Jeffery continua du Canada. de commander en Amérique jusques à la fin de 1763, d'où il revint en Angleterre. En 1771, il fut nommé gouverneur de Guernesey, et en 1776, créé baron d'Amherst de Holmsdale, dans le comté de Kent, et en 1778, nommé commandant de l'armée d'Angleterre. En 1782, il recut du roi le bâton d'or; mais, lors du changement dans l'administration, le commandement de l'armée et la dignité de lieutenant-général des armées surent consiés à d'autres mains. En 1787, il fut nommé à la pairie, sous le nom de baron Amherst de Montréal. Le 22 janvier 1793, il sut de nouveau rappelé au commandement de l'armée de la Grande-Bretagne; mais le 10 sévrier 1795, cet officier si respectable, fut remplacé par le duc d'Yorck, second fils du roi, qui n'étoit âgé que de 31 ans, et qui n'avoit jamais fait un service actif. Ce vénérable vieillard accepta en juillet 1796, le grade de feld-maréchal; il mourut dans son château de Kent, le 3 août 1797, âgé de quatre-vingts ans.

I. AMIENS (Jean-Louis d'), capucin de la province de Paris, vivoit dans le 17° siècle. On a de lui différens ouvrages de chronologie et d'histoire; tels sont, I. Atlas temporum in quatuor libris, etc., Paris, 1685. II. Epitome historiarum omnium à Christo

nato ad octogesimum annum suprà millesimun sexcentesimum cum omnibus characteribus usque ad consummationem sæculi, Paris, 1685, in-folio.

II. AMIENS (Georges), capucin, se fit une réputation distinguée parmi les érudits du 17° siècle. On a de lui, I. Tertullianus redivivus, scholiis et annotationibus illustratus, etc. On a fait à Paris trois éditions de cet ouvrage; la première est de 1646, in-folio. II. Trina sancti Pauli theologia, positiva, moralis et mystica, seu omnigena in sancti Pauli epistolas commentaria; Paris, 1649, 3 vol. in-folio.

AMIRÉ (George), nommé l'illustre Amiré par Marchety, dans la vie de M. de Chasteuil, dit que celui-ci demeura à Hedeu à la prière que lui en fit ce pré-Il a été un auteur des lat. plus célèbres de son siècle, et tous les savans l'ont estimé à cause de cette excellente Grammaire syriaque et chaldaïque qu'il a fait imprimer à Rome en 1506, lorsqu'il demeuroit au collège des Maronites. Il a eu tant d'autorité et de créance parmi ceux de sa nation, qu'ils l'elevèrent à la dignité de patriarche à cause de son mérite et de sa verta, et depuis il a eu cetté gloire, lui seul, de faire recevoir la réformation du calendrier à tous les Maromiles.

I. AMMAN (Jean-Henri), célèbre prédicateur, né à Zurich le 2 décembre 1665, mort à Stargan en Poméranie le 29 novembre 1728, est auteur de plusieurs oraisons funèbres, et de sermons en allemand.

Atlas temporum in quatuor libris, II AMMANN, célèbre médecin etc., Paris, 1685. II. Epitome et naturaliste, à Schasshouse, où liest mort le 10 octobre 1811, h

85 ans: Son cabinet, l'un des plus | précieux de l'Europe, étoit visité par tous les savans et les voyageurs. Il laisse beaucoup de manuscrits intéressans.

ANDRE (Jean), aide-de-camp de sir Henri Clinton, et adjudantgénéral de l'armée anglaise pendant la dernière guerre, naquit en Angleterre en 1741, fut des sa tendre jeunesse commis-marchand; mais il obtint une commission dans l'armée à l'âge de dix-sept ans. Doué des dispositions les plus actives et les plus entreprenantes, et des manières les plus, aimables et les plus accomplies, il ne tarda pas à se concilier l'estime et l'amitié de ses officiers supérieurs, qui l'éleverent au rang de major. Après qu'Arnold eut fait savoir aux Anglais, en 1780, l'intention où il étoit de leur livrer la pointe de l Ouest, le major Andre fut choisi comme étant le plus capable d'amener à sa maturité l'exécution des mesures qui devoient en faci-Ler l'événement. Il s'établit entre deux officiers:, pendant quelque temps, une corresponclance sous le déguisement de cleux marchands, et sous les noms supposés de Gustave et d'Anderson; à la fin, pour faciliter la communication établie entre eux, le Sioop de guerre le Vautour, remonta la rivière du nord det prit une station nouvelle à cet effet, mais pas assez rapprochée pour qu'elle put saire naître alors le moindre soupçon. Ces deux officiers convinrent ensemble d'une critrevue, qui eut. lieu le 21 sept. 1750. On alla prendre André dans un bateau, qui le trairsporta au - delà des postes des conné, et il s'acheminoit vers deux armées ; il étoit munit

général Arnold dans la maison de Smith. La conférence étoit à penie terminée, que le jour commerça à paroître; et, afin d'éviter le danger d'être découvert, il fut proposé qu'il resteroit caché jusqu'a la unit suivante. Il paroît démontré qu'il avoit refusé d'être conduit dans l'intérieur des postes, de l'armée américaine; mais la promesse que lui fit Arnold, sous ce rapport, ne fut pas observée. Il sut conduit au-dela de ces postes, sans le savoir contre son gré, et continua de voir Arnoid le lendemain, et lorsque, dans la nuit suivante, il se proposoit de retourner sur le Sloop le Vautour, les marins refusérent, de l'y recevoir, par la raison que ce navire avoit, pendant le jour, changé le lieu de sa station pour éviter de se trouver à la portée d'un canon qui avoit été pointé sur le Sloop; cette circonstance embarrassante réduisit André à la nécessité de redoubler ses efforts pour se tendre à New-Yorck par terre. Après avoir consenti aux pressantes représentations d'Arnold, il se déponilla de son habit d'uniforme, qu'il avoit toujours. conservé sous un surtont de couleur, s'habilla des pieds à la tête comme l'auroit pu faire un homme dans l'aisance, étranger aux armées; et, après avoir reçu un passeport du général américain, qui l'autorisoit, sous le, faux nom de Jean Anderson, a se rendre pour le service public. dans les plaines Blanches, ou audessous, s'il le jugeoit nécessaire, il se mit en route. Il avoit traversé tous les postes militaires, sur la route, sans être soup-New Yorck dans une entière cond'un passeport sous le nom de fiance, quard, tout - à - coup, Jean Auderson. Il repcontre le 18 septembro, un des trois

miliciens, qui étoient en sentinelle aux avant-postes, entre les lignes des deux armées, s'élança vers lui, au milieu de la route, se saisit des rênes de son cheval, et l'arrêta. Au lieu de montrer son passeport, il, demanda de sang-froid au soldat, avec précipitation, à quel corps il appartenoit, et sur ce qu'il lui fit réponse « qu'il étoit à Below, » Il lui répondit : « et moi aussi. » A l'instant même il déclara qu'il étoit officier de l'armée anglaise, qu'il étoit très-pressé de continuer sa route, et demanda avec instance qu'on ne le relint pas.-Les deux autres miliciens étant survenus dans ce moment, il reconnut son erreur; mais il étoit trop tard pour la réparer. Il leur offrit une hourse remplie d'or et une montre de prix, et y ajouta les promesses les plus considérables d'une récompense et d'une pension viagère au nom de son gouvernement, s'ils vouloient consentir à le laisser s'échapper; mais ses offres furent rejetées. Les miliciens, dont les noms sont Jean Paulding, David Guillaume, et Isaac Vanwert, l'ayant fouillé, ils trouvèrent cachés dans ses bottes, l'itinéraire exact de son retour, écrit de la main du général Arnold, un état des forces, avec le détail des plans, et des moyens de défense de la pointe de l'Ouest et de ses dépendances, des observations critiques surses ouvrages, et un aperçu du nombre des hommes qui étoient alors employés à leur défense, sinsi que des notes et d'autres papiers intéressans. André fut conduit devant le lieutenant - colonel Jameson, officier - commandant des lignes d'observations, et sans songer à sa sûreté, il ne s'inquiéta que de celle du général Arnold, il con-

serva le caractère qu'il avoit montré, et demanda à Jameson qu'il voulût bien informer son commandant, que Anderson étoit pris, en conséquence on envoya un exprès, et le traître connut alors tout son danger. Un conseil d'officiers - généraux, parmi lesquels le major-général Greene, fut nommé le président, deux généraux étrangers, Lafayette et Stemben, en furent membres; s'étant assemblés pour examiner l'état de la cause d'André, qui avoit, de lui-même, avoué qu'il étoit adjudant-général de l'armée anglaise, ils examinèrent sous quel caractère il devoit être considéré, et quelle peine il avoit encourue; il recut du conseil toutes les marques possibles d'attentions et d'égards et fut informé, avant d'être interrogé, qu'il étoit dispensé de répondre aux questions qui pourroient embarrasser sa sensibilité. Mais il dédaigna toute espèce d'évasion et de mensonge; et il avoua franchement tout ce qui étoit essentiel à sa condamnation. Le conseil, qui s'étoit assemblé le 29 septembre, n'entendit pas même un seul témoin; mais, ayant trouvé que le rapport étoit entièrement conforme à son propre aveu, déclara qu'il étoit venu sous le caractère d'un espion, et qu'il subiroit la mort. L'exécution de sa sentence fut ordonnée pour le lendemain du jour de sa condamnation. Les plus grands efforts furent tentés par sir Henri Clinton, auquel André étoit personnellement cher, pour le sauver de son triste sort. On représenta d'abord qu'il n'étoit descendu à terre que sous la protection d'un pavillon; mais Washington répondit à Clinton que le major André avoit, de lui-même, rePoussé cette espèce d'excuse. Une entrevue sut ensuite proposée entre le lieutenant-général Robertson et le général Greenc; mais il n'en résulta aucuns faits. différens de ceux qui étoient déjà connus; quand tous les moyens. eurent été épuisés, on présenta une lettre d'Arnold, qui étoit remplie de menaces. André fut profondément affecté du genre de mort.... La potence... que les lois de la guerre ont assignée pour punir l'espionnage. Il demanda de mourir comme un soldat, et non comme un criminel. Dans Lintention d'obtenir un adoucissement à sa sentence, le major André adressa une lettre au général: Washington, écrite avec cette sensibilité d'ame qui annonce un homme qui a des sentimens et de l'honneur. Le commandant en chef consulta ses officiers sur ce sujet; mais comme il étoit hors de doute qu'il étoit venu sous le caractère d'un espion, on pensa que le bien pu-blic exigeoit que son châtiment s'exécutât de la manière ordinaire. Cependant cette décision, par égard pour André, fut tenue secrète. Il subit sa sentence le 2. octobre 1780, avec un courage et avec une dignité qui excitèrent l'intérêt et l'admiration de tous ceux qui se trouvèrent présens. Il montra quelque émotion, au moment où il contempla les préparatifs du fatal théâtre, et il s'écria: Est-ce ainsi qu'il faut que je meure? Bientôt après, il ajouta : « Ce n'est que l'angoisse d'un moment; » et, sur ce qu'on lui demanda s'il n'avoit aucune demande à former, ayant que de quitter ce monde, il répondit : « Aucune, sinon que je vous prie d'être les témoins qui anmonceront au monde que je

dré avoit des talens agréables, il avoit cultivé les belles-lettres, et aimoit les beaux arts. On lui a érigé, dans l'abbaye de Westminster, un monument en marbre blanc, comme un témoignage éternel du regret dont l'Angleterre a honoré sa mort et sa mémoire. André écrivoit à un de ses amis, ces paroles remarquables: « Je suis convaincu qu'un homme d'un mérite récl, n'est jamais connu dans un jour plus favorable, qu'à travers les épines de l'adversité. »

ANDROS (Edmond:), gouverneur de la nouvelle Angleterre, eut quelque commandement a New-Yorck en 1672, et en 1674, il fut nommé gouverneur de cette province, continué dans cette fonction jusqu'en 1682, et ne montra dans gouvernement que très-peu ces dispositions tyranniques qu'il a déployées plus tard. Il arriva à Boston le 20 décembre 1686, avec une commission du roi Jacques, pour le gouverneur de la nouvelle Angleterre. Il annonça d'abord le plus grand respect pour le bien public, en exigeant des juges qu'ils rendissent la justice selon la coutume du pays; il ordonna que des réglemens fussent établis pour tout ce qui concerne les taxes et lesprix des denrées, et déclara que toutes les lois de la colonie qui n'étoient pas contraires à sa commission, demeureroient dans toute leur force. Par ces déclarations, il calma les inquiétudes qui avoient agité les esprits d'un grand nombre. Son administration fut tyrannique, la liberté de la presse fut enchaînée, des impôts exorbitans furent levés, et les ministres de la congrégation furent menacés de se voir privée meurs en homme braye. ». An- i de leur revenu, à cause de leur

qualité de non-corformistes. Sit.! Edmond voyant que son roi marchoit à grand pas vers le despatisme, en Angleterre, étoit. duos la ferme intention de se tenir sur un pied égal, et non moins important dans son gauvervement. Il prétendit que tous les titres de concession des terres étoient expirés; les fermiers furent obliges de prendre de nouvelles patentes, en payant des pots-de-vin énormes, li prohiba les mariages, à moins que les parties qui contractoient ce lien ne domassent des cautions pour l'amendequ'ilspouv dientencourir, dans le cas où , par la suite , on y déconvriroit un empêchement légiume. Il n'y avoit, dans ce temps la , qu'un blergé compasé d'em-copaux, dans le pars; mais sir Edmoud fit esperer à plusieurs de nouveaux ministres. A cet effet, il écrivit à l'évêque de Loudres, et lui annonca confidentiellement que, pour encourager ceux qui voudroient s'établir dans les cotonies, il avoit décide qu'aucun mariage ne seruit legalement contracté, s'il n'avoit été celébré par des ministres de l'église auglicane. Assisté de quatre ou cinq conseillers, il établit les taxes qu'il vouint, de sa propre autorité. Les pots de-vin des places furent élevés à un taux extrhitant. L'ensemble de ses procédés étoit suffisant, pour démontrer naturellement qu'il étoit disposé à tous les caprices, et à toutes les mesures arbitraires de son maître le roi Jacques II. La patience du peuple ne pût supporter longtemps cette soumission accablante, et ceux qui avoient cherché dans les déserts de l'Amérique, la paisible jouissance de la liberté civile et religieuse, dont ils avoient été si injustement privés

en Angleterre, cessèrent de vous loir souffrir que leurs droits les plus sacrés fussent disputés, sans qu'il y eut aucun freim, ni aucunes bornes à cet état violent. Anmés de l'amour de la liberté∤ ils résolurent de la défendre. Le mécontentement qui s'étoit'acerd pendant cette période, firit par une explosion qui enflamma tous les esprits, à l'instant où la nouvelle se répandit qu'il avoit été formé par le gouverneur un projet de massacrer les habitans, à l'aide des soldats préposés à sa garde, dans la matinée du 16 avril 1689. Les habitans de Boston prirent les armes, le peuple des campagnes accournt dans la ville, où il se répandit comme un torrent, et le gouverneur, avec ceux de ses conseillers qui avoient la part la plus active dans son autorité, ainsi que d'autres personnages qui donnoient de justes sujets de soupcon, au nombre d'environ cinquante, fürent saisis et renfermés. Les anciens magistrats furent rétablis, et le mois suivant, la nouvelle de la révolution d'Angleterre qui avoit cloigne Jacques II, parvint dans ce pays, et mit fin à tontes les craintes, touchant ce qui s'étoit passé. Après avoir été gardé dans le château jusques dans le mois de février suivant, sir Edmond fut envoyé en Angleterre pour y être jugé. La cour générale, vers le même temps, envoya des gentlemens pour soutenir les charges portées contre lui. Le gouver-, nement se trouva réduit à la six tuation la plus embarrassante ; s'il condamnoit l'administration de sir Edmond, il y avoit lieude craindre que ce jugement n'euconrageat l'insurrection et les révoltes pour l'avenir. D'un autre. côté, si le gouvernement approuvoit l'administration d'Andros,

et qu'il vint à censurer la conduite des colons, il en résultoit le blâme des mesures qui venoient d'être prises pour effectuer la révolution d'Angleterre. En conséquence, il fut décidé de ne point laisser juger cette affaire. Le peuple demeura dans la pleine ouissance de sa liberté; et sir Edmond, coupable dans l'opinion du public, échappa à la censure. En 1692, il fut gouverneur de la Virginie, en qualité de successeur de lord Effingham. Il mourut à Londres en février 1714, dans un âge très avancé. L'exposé de sa conduite dans la nouvelle Angleterre, fut publié en 1691.

ANGELO ou ANGELICO ou ANGIOLI (Giacomo), né à Scarparia dans le territoire de Florence, florissoit dans les 14º et 15° siècles. Après s'être appliqué pendant quelque temps aux mathématiques, il se rendit à Constantinople, où il passa g ans entiers. Son séjour dans cette ville lui procura l'occasion d'étudier la langue grecque, et de traduire en latin divers ouvrages. La principale de ses traductions est celle de la Géographie de Ptolémée; Vicence, 1475, in-fol. sans cartes; Rome, 1490, avec des cartes.

I ANHORN (Barthélemi), né en 1616 à Flesch, dans le pays des Grisons, fut pasteur de la paroisse d'Eslau, où il mourut en 1770. Il a écrit en latin et en allemand plusieurs Traités de controverse, estimés.

II. ANHORN (Barthélemi), néa Flesch, dans le pays des Grisons, mort en 1640, à Gaiss, dans le canton d'Appenzell, sut pasteur dans ce village et dans plusieurs autres. On a de lui, en allemand, l'Histoire du renversement au

bourg de Plurs, et plusieurs oraisons funèbres. Il a encore écrit une Chronique de la ville de Meyenfeld, et une Relation des troubles de la Valteline; mais ces deux ouvrages n'ont pas été imprimés.

ANONYME DE ST.-GAL (L'...), moine de cette abbaye, dans le 9º siècle, écrivit l'Histoire de Charlemagne. Toutes les recherches qu'on a faites pour découvrir son nom, ont été mutiles. On a prétendu que c'étoit le même que Notker le Bègue; mais cette opinion n'est pas fondée; la différence prodigieuse de style entre les ouvrages de ce dernier et ceux de l'anonyme, suffisent pour la détruire. Ce fut, dit-on, l'empereur Charles-le-Gros, qui engagea ce moine à écrire la vie de son bisaïeul, qu'il commença en 884. Le style de cet historien est dur, forcé, souvent obscur; mais son ouvrage présente des faits assez curieux, que ini seul nous a transmis. On regrette qu'il ne soit pas. complet.

ANSHELM (Valère), docteur en médecine, né à Rotweil ville d'Allemagne, à la fin du 16 siècle, étoit en 1629, conseiller de la ville de Berne. On a de lui, en latin, une Histoire de quatre dominicains brûlés à Berne en 1509, et des Tables chronologiques depuis la création du monde jusqu'en 1540, Berne, 1540, 1550. La bibliothèque de Berne conserve encore de lui une Histoire de ce canton, 3 vol. in-fol., en allemand.

A N S O N (Pierre - Hubert), membre de l'assemblée constituante, administrateur général des postes de France, membre du conseil général du département de la Seine, de la société-

d'émulation d'Abbeville, etc., né f à Paris le 11 juin 1744, et mort dans la même ville le 22 novembre 1810, a publié les ouvrages suivans : I. Mémoires historiques sur les villes de Milly et Nemours, insérés dans les nouvelles recherches sur la France; Paris, 1776, 2 vol. in-12. II. Anecdotes sur les ancêtres du ministre d'Ormesson, insérées dans le journal encyclopedique, et citées dans la bibliothèque de la France de Le Long, 5 vol. in-fol. III. Plusieurs Discours sur l'administration générale, et sur les finances, insérés dans les Proces-verbaux de l'assemblée constituante; années 1789, go et 91. IV. Lettres de Milady Montagu, traduites de l'anglais; Paris, 1764, 2 vol. in-12. V. Odes d'Anacréon, traduction nouvelle en vers français; Paris 1795, un vol. in-12. Traduction assez sidèle, mais qui ne rend point les beautés de l'original. VI. Plusieurs pièces de Poésies insérées dans l'Almanach des Muses, dans les Etrennes lyriques, et dans d'autres reçueils.

APPLETON (Nathaniel), ministre de Cambridge, état de Massachussetts, naquit à Ipswich le 9 décembre 1693, de Jean Appleton, l'un des membres du conseil du roi, juge civil dans le comté d'Essex. Il prit ses grades au collége de Harvard en 1712. Après avoir achevé son éducation, il se livra aux affaires de commerce d'une manière trèsavantageuse, avec un de ses oncles, riche marchand à Boston; mais il avoit résolu d'abandonper tous les avantages du monde pour étendre et pour enseigner la religion chrétienne. Il remplit la place de ministre de Campridge, et fut ordonné le 9 oc-19hre 1737; dans la même année

élu membre du collége de Harvard, il y exerça cette fonction pendant 60 ans. En 1773, il recut de l'université le grade de docteur en théologie, honneur qui n'avoit été conféré avant lui qu'à une seule personne. Les dignités de l'université ont été depuis accordées plus fréquemment. Après un ministère de près de 66 ans, Appleton mourut en février 1784, à l'âge de quans. L'Amérique offre peu d'exemples d'une piété plus exemplaire et de talens plus utiles, exercés pendant aussi longtemps et avec un aussi grand succès. Il a publié un ouvrage intitulé : La sagesse de Dieu dans la rédemption de l'homme, et un grand nombre de Sermons.

ARAIGNON (Jean Louis), né à Paris, exerça la profession d'avocat au parlement de cette ville. On a de lui, I. Le Siége de Beauvais, tragédie en 5 actes; Paris, 1766, in-8°. II. Le vrai Philosophe, comédie en 5 actes, en prose, ibid. 1767, in-8°. III. Contes philosophiques, 1770, 6, vol. in-12. On ignore l'époque de la mort de cet auteur.

ARBAUD (Louis-Claude-Gaspard-Jérôme), médecin, né à Marseille le 6 juin 1727, et mort au commencement du 19° siècle, pratiqua son art avec distinction, il paroît qu'il ne s'y livra point totalement, et même qu'il n'écrivit point sur une science qui devoit lui être familière, car le seul ouvrage qu'on connoisse de lui n'appartient point à son art : c'est un Abrégé du règne de Louis XIV, 1752, in-12, ouvrage assez médiocre.

ARCHDALE (Jean), gouverneur de la Caroline, fut nommé à cette fonction par les propriétaires, après le refus de lord Ashley; il y arriva en 1695. Les habitans le reçurent avec une joie universelle. La colonie avoit éprouvé de grands troubles, mais l'ordre y fut de nouveau rétabli. L'assemblée sut convoquée; et ce gouverneur, par un usage de son pouvoir très-étendu, dirigea les affaires publiques à la satisfaction du peuple. Le prix des terres et la manière d'en passer contrat de vente furent déterminés par les lois; des magistrats furent créés pour entendre les causes, et terminer tous les différends entre les propriétaires et les Indiens. Il ordonna que des grandes routes fussent ouvertes, et il coupa, à cet effet, le passage des rivières. Il introduisit la plantation et la culturel du riz, plante devenue bientôt après la plus grande source de la richesse de la Caroline. Le capitaine d'un vaisseau, parti de Madagascar et faisant route pour l'Angleterre, jetta l'ancre dans l'île Sulivan, et fit présent au gouverneur d'un sac de riz, en grain, propre à être semé, qu'il avoit apporté de l'Orient. Ce riz fut distribué par le gouverneur entre quelques-uns de ses amis, qui s'accordèrent pour en faire l'essai, et dès ce moment le plus grand succès répondit à leurs espérances; ce fut par ce foible commencement que la population de la colonie de la Caroline s'est élevée au plus haut degré de prospérité. On assure qu'il continua d'exercer encore les importantes fonctions de gouverneur pendant cinq ou six années. Après son retour à Londres, il publia un ouvrage intitulé : Nouvelle Desription de la fertile et agréable province de la Caroline, avec un Abrégé historique de sa découverte, de son établissement et de son gouvernement, etc., 1707.

ARCONVILLE. Voy. THIROUX D'ARCONVILLE ( madame ).

ARCULFE, évêque régionnaire, qui vivoit dans le 7º siccle. eut la passion des voyages, et la ville de Jérusalem fut le premier terme de son pélerinage. Après avoir visité les lieux saints, il pénétra plus avant dans la Palestine, et vint jusqu'à Damas et à Tyr; il parcourut avec l'ermite Pierre, son compagnon de voyage, toutes ces contrées. Après un an de séjour dans la Palestine, ils s'embarquèrent pour Alexandrie; Arculfe y s'éjourna six mois, et passa ensuite dans l'île de Crète; qui ne l'arrêta que peu de jours. De cette île, il se rendit à Constantinople, d'où il s'embarqua pour la Sicile; de la Sicile, Arculse vint à Rome : voulant se rendre ensuite à Marseille, une tempête horrible le jeta sur les côtes de la Grande Bretagne; il relâcha à Hien en Hibernie, où , s'étant fixé dans le monastère de cette île, il y dressa la relation de ses voyages. Cette relation est un des plus curieux monumens de l'antiquité : elle parut en 698. Béde en a donné l'extrait dans son petit Traité des lieux saints, et don Mabillon l'a recueillie dans l'appendix du 4º volume des actes de l'ordre de S.-Benoît.

ARDUSER (Jean), célèbre mathématicien de Parpan en Suisse, né en 1584, a laissé divers Traités de géométrie et de fortifications en allemand, une Notice des personnages les plus distingués du pays des Grisons, Lindau, 1598, in 4°; et une Carte de la Valteline. Il fut reça citoyen de Zurich en 1620, et y mourut le 26 mars 1665. Ce fut lui qui fortifia la partie de cette ville, appelée la Petite Ville.

AREMBERG (N. de Ligne,

duc d'), gouverneur de Mons et grand bailli du Hainault, de la même famille que les précédens, cités dans le dictionnaire, servit sous le prince Eugene contre les Turcs, et contribua, en 1717, au gain de la bafaille de Belgrade. Après la paix, il vint à Paris, et sut l'un des hommes les plus recherchés à la cour et dans la capitale. Son esprit étoit aussi orné que la force de son corps étoit remarquable. Dans la guerre de 1741, il fut l'un des généraux de la reine de Hougrie; il se distingua à la bataille d'Ettingen en 1743, gagnée sur les Français, et il y fut blessé comme il l'avoit été à Belgrade. Il continua de se signaler en Flandres par son expérience, par son habileté, et ne se montra pas indigne d'avoir été l'élève d'Eugène. Le duc d'Aremberg aimoit la littérature et les lettres; il donna un asyle et une pension 'au célèbre et infortuné Rousseau , et il entretint une correspondance particulière avec Voltaire. agnore l'époque de sa mort.

ARETIUS (Benoît), né à Baetterkinden, professa le grec et la théologie à Berne, où il mourut le 22 mars 1579. On a de lui plusieurs Commentaires sur l'Écriture sainte, Morges, 1580, in-8°; des Notes sur l'indare, et la Description en latin de deux montagnes de la Suisse sur lesquelles il avoit herborisé.

ARGAL (Samuel), député gouverneur de la Virginie, vint dans cette colonic en 1609 pour y faire la pêche et le commerce de l'esturgeon. Ce trafic étoit alors une violation des lois; mais, comme le vin et les provisions qu'il apportoit étoient devenues rares, on ferma les yeux sur sa conduite, et il continua de faire

des voyages pour son propre avantage et pour le service de la colonie. En 1613 il arriva dans l'île que l'on appelle aujourd'hui le Mont-désert, dans le district du Maine, avec l'intention d'y pêcher; et ayant découvert un établissement de Français, qui avoit été formé deux années auparayant, il se décida à l'attaquer, et il fit prisonnier la plupart des Gilbert de Thet, habitans. jésuite, fut tué dans cet engagement. Ce fut le commencement des hostilités entre les colons français et les anglais en Amérique. Bientôt après le capitaine Argal, mit à la voile de la Virginie pour l'Acadie et il y détruisit les établissemens Français à Sainte Croix de Port-Royal. Le prétexte que l'on donna à cette expédition, pendant la paix, fut l'usurpation des Français, sur les droits des Anglais, qui étoient, disoient-ils, fondés sur l'antériorité de la découverte des Cabots. En s'en retournant, Argal soumit les établissemens des Hollandais dans la bave d'Hudson, En 1614 il se rendit en Angleterre, et en revint en 1617, en qualité de député gouverneur. A son arrivée il tronva que les fondations. des bâtimens publics de James. town étoient tombées en ruine, que la place du marchéet les rues etoient plantés en tabacs, et que le peuple de cette colonie s'étoit dispersé dans tous les lieux les plus propres à la culture de cette herbe précieuse. Dans l'intention de rétablir la prospérité de la colonie, le capitaine Argal introduisit plusieurs réglemens sévères. Il désendit le commerce et toutes espèce de liaisons avec les Indiens. Il leur enseigna que l'usage des armesestuncrime qui mérited'être puni de la mort. Il ordonna que tous les objets de commerce se-

roient vendus movennant une f avance de 25 pour cent; il fixa le prix du tabac à trois shillings la livre; personne ne pouvoit le vendre, ni l'acheter à un prix différent, sous peine d'un emprisomement de trois années. Il n'étoit permis à aucun homme de tirer un seul coup de fusil; sans avoir obtenu du gouverneur de munitions, excepté nouvelles dans le cas d'une désense personnelle, sous la peine d'une année d'esclavage. L'absence de l'église un jour de demanche ou de lête, étoit punie d'une détention de 24 beures, et d'une semaine d'esclavage dans la colonie; et, dans le cas de récidive pour cette offense, la peine étoit augmentée. L'exécution rigoureuse de cesilois le rendirent odieux dans la colonie, et la compagnie des planteurs en Angleterre avant été instruite de sa tyrannie et de ses déprédations sur les revenus qui devoient lui appartenir, se détermina à le rappeler. Le lord Delawarre fut désigné pour se saisir de lui ; et pour le renvoyer en Europe, afin qu'il répondit aux plaintes et aux charges portées contre lui; mais le lord étant mort dans son passage, sans avoir pu atteindre la Virginie, les lettres qui étoient adressées à ce lord tombèrent dans les mains d'Argal. Il découvrit par leur contenu que la riche moisson dont il s'étoit si fort occupé, alloit bientôt finir; alors avant l'arrivée d'un nouveau gouverneure, il redoubla ses exactions, et son odieuse industrie, et multiplia ses actes d'injustice. En 1619 il mit à la voile sur un vaisseau chargé de tous ses effets. Il étoit associé, dans le commerce avec le comte de Warwick, et par cette protection il devint habile à frustrer la compagnie de ce qu'il auroit dû lui }

restituer. On ne sait rien de plus sur le comte d'Argal, si ce n'est qu'en 1620 il commandoit un vaisseau de guerre dans une expédition contre les Algériens, et qu'en 1653 il fut créé chevalier par le roi Jacques.

ARGYLE (le comte de), fils. du marquis d'Argyle, conspira, contre Jacques II, au commencement de son règne; il avoit levé une petite armée, qu'il espéroit voir grossir par les mécontens d'Écosse; mais sa troope ne se recruta point, elle fut battue, et il porta sa tête sur l'échafaud, ainsi que le duc de Montmouth, qui échona aussi à peu près dans le même temps dans le projet qu'il avoit de détrôner son oncle. (Voyez l'histoire de Jacques II, par Fox.)

ARIUS MULTISCIUS, né en Islande l'an 1067 mort en 1148, entra dans le sacerdoce, cultiva: les lettres et composa eu langue norwégienne diversouvrages dont plusicurs sont perdus. Celui qui nous reste est une espèce de chronique de sa patrie qui embrasse 26; ans depuis l'an 870 à 1134. Elle a été imprimée pour la première fois en Skalholt, in-4º 1638, par Théodore Thorlacius; réimprimée en 1716 in-8°. 🔌 Oxford et à Copenhague in-4°, 1753. Comtemporain de Nestor, premier historien de Russie, Arius passe chez la plupart des érudits: pour le père de l'histoire islandaise, quoique d'autres auteurs donnent ce titre à Islef premier évêque de cette île. M. Werlanff à publié en 1808 à Copenhague une notice curieuse et savante sur Arius dont il loue la candeur et la véracité.

ARLET (N.), docteur en médecine de la faculté de Mont-

pellier, de la société royale des sciences de la même ville, vivoit dans le 18° siècle. On a de lui un mémoire estimé sur les différences du volume, du poids, de la consistance et de l'arrangement du cerveau de l'homme et de celui de plusieurs animaux, avec le rapport qui se trouve entre ces différences et la diversité de leurs exercices; 1746, in-8°.

ARNAYON (L'abbé), chelier de Sorbonne, vivoit dans le 18° siècle. Enuemi juré des philosophes, il s'efforça de les combattre avec tous les moveus que pouvoient lui fournir les SS. Pères et l'autorité des décisions de l'Eglise; mais ces armes n'étoient pas suffisantes contre des bommes qui n'employoient que celles de la logique et de la raison. On a de lui un Discours apologétique de la religion chrétienne, au sujet de plusieurs assertions du Contrat social de L. J. Rousseau, et contre les Paradoxes des faux politiques du siècle; Paris, 1773, iu-8°.

"ARNOLD (Benoît), major-général de l'armée américaine et devenu iniame pour avoir abandonnée la cause de sa patrie, fut de bonne heure choisi et nommé capitaine de la compagnie des volontaires de New-Haven, état de Connecticut, où il étoit né. Après avoir entendu parler de la bataille de Lexingfon, il marcha aussitòt avec sa compagnie pour le quartier géméral des Américains, et s'arrêta à Cambridge le 29 avril 1774. Il se rendit aussitôt au comité de sûreté de l'état de Massachussetts, et l'informa de l'état sans défense de Ticonderoga. Le comité le nomma colonel, et lui donna la commission nécessaire pour lever 400 hommes et prendre cette

forteresse. Il se rendit directement à Vermont ; lorsqu'il arrivæ à Castleton, il n'étoit suivi que d'un seul domestique; il y joignit le colonel Allen, et le 10 mai la forteresse étoit prise. Vers la finde 1775 il fut envoyé, par le commandant en chef, pour pénétrer à travers les déserts du district du Maine, dans le Canada. Le 16 septembre il commençasa marche à la tête de mille hommes, consistant en infanterio de la Nouvelle-Angleterre, en quelques volontaires, en une compagnie d'artillerie et trois compagnies de tirailleurs. Une partie de sa troupe fut obligée de rebrousser chemin, ce qui fut pour celle-ci un événement heureux; car ils auroient péri de faim. Après avoir soutenu des latigues presque incrovables, ik arriva, au bout de six mois, à la pointe de Levi, vis-à-vis de Quéhec. La vue d'une armée qui sembloit sortir du désert, jeta cette ville dans la plus grande consternation. Dans ce moment de surprise, Arnold auroit pu, selontoutes les apparences, se rendremaître de la place; mais les embarcations de toutes grandeurs. furent reurées du côté de la ville et mises hors de sa portée, loin du rivage. Il sembla que son approche n'étoit pas tout à fait mespérée. Il avoit imprudemment envoyé, plusieurs jours auparavant, une lettre a un ami, par un Indien qui le trahit. Un. délai de plusieurs jours, en égard à la grande difficulté que l'on éprouve pour traverser le fleuve, étoit nécessaire et inévitable; et le moment critique fut perdu. Le 14 novembre il traversa la rivière Saint-Laurent pendant la nuit; et gravissant le précipice sur lequel Wolfe étoit grimpé avant lui, il rassembla son petit corps d'armée

pur la hauteur, près de la plaine mémorable d'Abraham. N'ayant que 700 hommes, dont un tiers n'avoit que des fusils qui étoient devenus inutiles pendant une. marche de six mois à travers les déserts, il ne pouvoit s'attendre à aucun succès. Après avoir paradé pendant peu de jours sur les hauteurs près de la ville, et après avoir envoyé deux drapeaux pour sommer les habitans de se rendre, il se retira sur la pointe aux Trembles, à 20 milles au-dessus de Québec. Il attendit l'arrivée de Montgomery, qui le joignit le 1" décembre. La ville fut aussitôt assiégée , mais les mesures les plus sages avoient été prises pour sa défense. Dans la matinée du 31 décembre 1775, on tenta un assaut sur un côté de la ville, sous les ordres de Montgomery, qui y fut tué. En même temps le colonel Arnold, à la tête d'environ 350 hommes, fit une attaque désespérée sur un côté opposé; il s'avanca avec la plus grande intrépidité par Saint-Charles à travers un passage étroit; il y fut exposé à un seu continuel de grappes de raisin et de mousqueterie. An moment où il traversoit la barrière, il reçut une balle daus la jambe, et sut transporté au camp. Quoique cette attaque fût demeurée sans succès, le blocus de Québec fut continué jusqu'en mai 1776. L'armée sous ses ordres n'étant plus en état de livrer un nouvel assaut, il la fit changer de position pour en prendre une plus facile à défendre. Arnold fut forcé d'abandonner ses postes l'un après l'autre, jusqu'au 18 juin, époque à laquelle il quitta le Canada. Après cet événement, ce général montra la plus grande bravoure dans le commandement de la flotte américaine, sur le lac Champlain.

En noût 1777 il secourut le fort Schuyler, sous les ordres du colonel Gansevoort, lequel étoit investi par le colonel Saint-Léger. avec une armée de 1500 à 1800 hommes. Dans la bataille près de Stillwater, le 19 septembre, il se conduisit avec son intrépidité ordinaire, et l'engagement dura quatre heures. Dans l'action du 7 octobre, après que les Anglais eurent été rejetés jusque dans leurs lignes, Arnold les repoussat encore plus loin; et par un feu épouvantable, il surmonta tous leurs ouvrages dans tonte l'étendue de la ligne, de la droite à la gauche. A la fin, les retranchemens furent forcés, et quoique avec un petit nombre d'hommes. il entra dans l'intégieur des fortifications; mais son cheval avant été tué, et lui-même ayant reçu une blessure dangereuse, il se retira. Etant devenuincapable de continuer un service actif par suite de ses blessures, après la reprise de Philadelphie, il fut nommé commandant de la garnison américaine. Il fit de la maison du gouverneur Penn, son quartier général. Il y vécut avec un faste qui excédoit ses moyens. Il avoit dissipé le montant du pillage dont il avoit enslé sa fortune lorsqu'il s'empara de Mont-Réal, en se retirant du Canada à Philadelphie. Il étendit ses droits, dans la cité, sur tous les objets qui pouvoient être considérés comme ayant été la propriété de ceux qui étoient connus pour être les ennemis de la cause de son pays. Il fut accusé d'oppression, d'extorsion, et de griefs énormes envers le public, dans ses comptes; on l'accusa encore de s'emparer de la fortune publique et des propriétés d'autrui, pour son usage personuel. Après le rapport des commissaires qui avoient.

été nommés pour examiner ses comptes, et qui avoient rejeté plus de la moitié du montant de ses demandes, il en appela au congrès, qui nomma un comité, lequel confirma le jugement des commissaires. Après cet échec, il donna un libre essor à son ressentiment. Ses invectives contre le congrès ne furent pas moins violentes que les injures qu'il s'étoit permises auparavant contre les commissaires. Cependant, bientôt après, il fut obligé de subir le jugement d'une cour martiale, et d'y répondre sur plusieurs sujets de plaintes qui avoient été élevées contre lui par le pouvoir exécutif de la Pensylvanie; et il fut obligé de subir la mortification d'une réprimande que lui fit Washington, d'après un jugement du 26 janvier 1779, qui futapprouvé par le congres, et mis à exécution. Tel fut alors le ressentiment du général Arnold, qu'il se sépara entièrement de la cause des Américains. Il jeta les yeux sur la pointe de l'Ouest, comme sur un objet dont l'importance donneroit du prix à sa trahison, en même temps que sa perte occasionneroit une blessure mortelle à ses premiers amis. Il s'adressa en personne à la députalion de New-Yorck, où il étoit particulièrement estimé; et un membre du congrès de cet état le recommanda à Washington, pour le service qu'Arnold en désiroit. Mais cette demande ne put être accordée à l'instant même. La même proposition au commandant en chef fut renouvelée peu de temps après par le géneral. Schuyler. Washington observa que, comme on avoit la perspective d'une nouvelle guerre, il s'estimeroit heureux de se voir aidé dans le champ de hataille par le général Arnold; mais il lit savoir

en même temps qu'il recevroit le traitement du grade qu'il demandoit, si cela lui étoit plus agréable. Arnold, sans faire paroître beaucoup d'inquiétude, reparut camp au commencement d'août; il y renouvela en personne les sollicitations qui avoient été faites indirectement. Alors on lui offrit le commandement de l'aile gauche de l'armée, qui s'as vançoit contre New-Yorck; mais il le refusa, sous le prétexte que, par suite de ses blessures, il étoit incapable de remplir les devoirs actifs du champ de bataille. Sans le moindre soupçou sur son pa+ triotisme, il fut nommé commandant de la Pointe de l'Ouest. Avant même d'avoir sollicité cette place, il avoit, dans une lettre écrite au colonel Robinson, annoncé son changement de principes politiques et le désir qu'iléprouvoit de se rétablir dans la faveur de son prince, par quelque preuve signalee de son repentir. Cette lettre lui avoit ouvert une correspondance avec sir Henri Clinton, dont l'objet étoit de se concerter sur les moyens de remettre le poste important qu'ilcommandoit, entre les mains du général anglais. Son plan, ainsi qu'on l'a pensé, étoit de faire sortir la plus grande partie de son armée hors des fortilications, sous le prétexte de combattre l'ennemi dans les défilés, et de laisser, sans qu'il fût gardé, un passage qu'il devoit désigner, à travers lequel les assaillans auroient pu avec sûreté s'approcher de la place et la surprendre. Il so proposoit encore de placer sat troupe de manière qu'elle fût obli-, gée de se rendre ou de se laisser tailler en pièces. Muis, au moment où sour plan éloit mir pour son exécution.; le sage dispensateur des évéremens, qui s'étoit et -

sonvent et si puissamment interposé en faveur de la cause des Américains, déjoua ses desseins. Le major André, après qu'il fut découvert, obtint la permission d'envoyer un message à Arnold, pour l'informer du danger où il étoit; alors le traître Arnold trouva l'occasion de s'échapper à bord du Vautour le 25 septembre 1780, quelques heures avant le retour de Washington, qui s'étoit absenté pour faire un voyage à Haitford, état de Connecticut. On peut supposer néanmoins qu'Arnold n'auroit pu s'échapper, si un exprès envoyé au commandant en chef, pour lui porter la nouvelle de l'arrestation d'André, ne s'étoit pas trompé de route, en en prenant une autre que celle par laquelle il voya-geoit. Arnold, le jour même de sa fuite, écrivit une lettre à Washington, par laquelle it lui déclaroit que l'amour de son pays avoit prévalu sur son esprit dans sa dernière conduite; il le prioit de protéger madame Arnold; elle fut conduite à son mari à New-Yorck. Pendant les démarches qui furent faites pour sauver André de la mort qui le mena-Arnold eut l'audace tle s'interposer; il en appela à l'humanité du commandant en chef, et il chercha à l'intimider en lui peignant la situation de plusieurs personnes respectables de la Caroline du sud, qui avoient encouru la peine de mort, et qui cependant avoient conservé leur vie par la clémence du général anglais. Cette clémence, ajoutoit il, ne pouvoit leur être plus long temps appliquée, si le major André n'étoit sauvé. Arnold fut nommé brigadier général au service d'Angleterre. Il conserva ce rang pendant toute la durée de la guerre; cependant il étoit

regardé comme un traître qui s'étoit vendu à prix d'or, et en exposant àun péril certain un des officiers les plus expérimentés et les plus estimés de l'armée anglaise. « Je me trompe, écrivoit Washington dans une lettre particulière, si, au moment actuel; Arnold n'éprouve pas les tourmens de l'enfer par la seule image de son crime. Il manque d'ame. » (Jum mistaken, "if at this time Arnold is undergoing the torments of a mental hell. He wants feeling.) Le traître Arnold jugea qu'il étoit nécessaire qu'il se livrât à quelque entreprise pour conserver l'attachement de ses nouveaux partisans. Dans l'espérance d'entraîner plusieurs des mécontens sous ses étendards, il publia une adresse aux habitans de l'Amérique, dans laquelle il entreprit de justifier sa conduite. Il avoit, disoit-il, assronté les périls des combats; dans la crainte où il étoit que son pays ne fût en grand danger, il avoit acquiescé à la déclaration d'indépendance, malgré qu'il eût regardé cet acte comme précipité. Mais le rejet des ouvertures faites par la Grande-Bretagne en 1778, et l'alliance avec la France, avoient ouvert ses yeux sur les vues am'bitieuses de ceux qui vouloient sacrifier le honheur de leur patrie à leur élévation personnelle, et l'avoient rendu un royaliste sincère. Il y mêla artificieusement cette assertion : « que les principaux membres du congrès avoient pour le peuple le plus souverain mépris.» Cette première adresse fut suivie, quinze jours après, par une proclamation adressée aux officiers et aux soldats de l'armée continentale « qui ont à cœur le véritable intéret de leur patrie, et qui sont détermines à cesser d'être encore

Jong-temps les instrumens et les dupes du congrès ou de la France. » Pour engager les officiers américains et les soldats à abandonner la cause qu'ils avoient embrassée, il représenta que les corps de cavalerie et d'infanterie qu'il étoit chargé de lever, seroient sur le même pied que les autres troupes au service de l'Angleterre; qu'il y verroit avec plaisir l'avancement de ceux dont la valeur lui étoit connue personnellement; et que les simples soldats qui se réuniroient à lui, recevroient une gratification de 3 guinées pour chaque homme, ainsi que le paiement en totalité pour la valeur des armes, des chevaux et de leur équipement. Son objet étoit la paix, la liberté et la sûreté de l'Amérique. « On vous promet la liberté, s'écria-til; mais y a-t-il un seul individu qui puisse se vanter d'en jouir, si ce n'est un de ceux qui sont devenus vos oppresseurs? Quel est parmi vous celui qui ose parler ou qui ose écrire contre la tyrannie qui vous a privés de vos propriétés, qui a emprisonné vos personnes, qui vous a traînés au champ de bataille, et qui, tous les jours, inonde votre pays de votre propre sang ?.... » « Quoi! s'écrie-t-il encore, ne voyez-vous pas que l'Amérique est devenue une terre habitée seulement par des veuves, par des orphelins et par des mendians? Quant à vous, qui avez été soldats dans l'armée continentale, pouvez-vous en ce jour avoir besoin que l'on vous atteste que les richesses de votre pays sont épuisées, ou que les chefs des meneurs se les sont appropriées pour leur propre usage? Dans l'un et dans l'autre cas, vous ne pouvez pas longtemps encore continuer d'être à Leur service, soit avec honneur, ARNO

soit avec avantage. Cependant vous avez été leur appui et leurs défenseurs, et vous avez été les instrumens de cette cruauté qui, avec une égale indifférence envers les vôtres, aussi bien que par les travaux et le sang des autres, a dévoré une contrée qui, du moment où vous aurez quitté leurs drapeaux, sera sauvée de leur tyrannie. » Ces proclamations ne furent point suivies de l'effet qu'en s'en étoit promis; et malgré toutes les fatigues, les souffrances et les horreurs de la guerre, Arnold est demeuré le seul parmi les officiers américains qui ait abandonné le parti qu'il avoit embrassé d'abord, et qui ait tourné son épée contre ses premiers compagnons d'armes. Il fut bientôt après chargé par sir Henri Clinton de faire une diversion dans la Virginie. Avec environ 1700 hommes, il arriva dans la Chésapeack en janvier 1781; et se trouvant puissamment aidé par des forces navales qui agissoient de concert avec l'armée, il commit des ravages sur les rivières et sur les côtes qui se trouvoient sans defense. On rapporte que, pendant cette expédition, Arnold s'informa d'un capitaine américain qu'il avoit fait prisonnier, de ce que les Anglo-Américains feroient de lui, s'il lui arrivoit de tomber entre leurs mains? L'officier lui répliqua « qu'ils lui couperoient la jambe devenue boiteuse, et qu'ils l'enterreroient avec les honneurs de la guerre; et qu'à l'égard du reste de son corps, il seroit pendu à un gibet. » Après son rappel de la Virginie, il commanda une expédition contre les états de Connecticut; il prit le fort Trumbull le 6 septembre. Le lieutenantcolonel Eyre, qui commandoit

un autre détachement, livra assaut au fort Griswold, et entra dans les fortifications. Un officier de la troupe victorieuse demanda a qui commande? — Je commandois, répondit le colonel Lediard; mais yous commandez maintenant. » Il lui présenta son épée, et s'en perça lui-même a l'instant. On fit un carnage de la brave garnison qui n'opposoit plus de résistance, jusqu'à ce que la plupart de ceux qui la composoient eussent été tués ou blessés. Après avoir brûlé la ville et les approvisionnemens qui s'y trouvoient, Arnold retourna à New-Yorck. Depuis la fin de la guerre jusqu'à sa mort, il résida principalement en Angleterre, et mourut à Londres le 14 juin 1801. Son caractère offre peu de traits dignes d'éloges. Son courage entreprenant et son audace penvent à la vérité exciter l'admiration, mais c'étoit un courage sans réflexion et sans principe. Sa patrie ne lui doit aucune reconnoissance; car sa conduite, après sa défection, a prouvé qu'il n'avoit aucun respect pour ses intérêts, et qu'il n'étoit gouverné que par les seules considérations de l'amourpropre.

ARNOULT (N.), médecin du 18° siècle, né à Aix en Provence, égala en charlatauisme sou compatriote Ailhaud. Il est inventeur du Sachet auti-apoplectique, dont le prétendu crédit s'est éteint avec lui.

ARPAJEAN (D'Assy d'), médecin de Montpellier, né à Mauzac dans les quatre Vallées en 1738, et mort au commencement du 19° siècle, a publié une Dissertation sur la Pthisie pulmonaire, 1779, in-8°. Quoique ce sujet ait déjà été traité sayam-

ment par plusieurs célèbres médecins, on trouve encore daus cette dissertation quelques appercus nouveaux, et des faits qui viennent à l'appui des assertions de l'auteur. On doit encore à ce médecin la Traduction de l'anglais, des œuvres de Gorter, in-4°.

ARTANUS, l'un des plus célèbres jurisconsultes du 2° siècle, naquit à Narbonne. Le désir de se perfectionner dans les sciences le fixa quelque temps dans la ville de Rome. Il retourna bientôt à Narbonne pour y exercer une charge de magistrature. Martial son ami regretta de ne pouvoir l'y suivre : à son départ, ce poète lui fit présent d'un exemplaire de ses Poésies, qui n'étoient encore qu'ébauchées; c'est ce que suppose l'Epigramme suivante :

Nondum murice cultus, asperoque
Morsu pumicis aridi policus,
Areanum properas sequi, libelle:
Quem pulcherrima jam redire Narbo,.
Docci Narbo paterna l'ocieni
Ad leges jubet annuosque fasces,
l'oris quod paribus cibi petendum est,
Continget locus ille, et hic amicus,
Quam vellem fieri meus libellus.

ARTHALIN (Claude - François), professeur en médecine à Besançon, mort doyen de l'université le 15 mai 1782, a publié, I. Institutiones anatomicæ, 1753, in-8°. C'est une compilation qui ne prouve pas beaucoup en favenr de l'auteur. II. Lettre à un médecin de province, au sujet d'un coup reçu à la tête.

ASHLEY (Jonathan), ministre de Deerfield, état de Massachussetts, reçut ses grades au collége d'Yale en 1730. Il fut ordonné en 1758, et mourut en 1780, dans sa 68° année. Il avoit un grand discernement, une imagi-

nation vive; c'étoit un prédicateur energique et piquant ; il enseigna la doctrine de la paix avec une tervenr, qui étoit l'effet, non-senlement de sa soumission et de sa foi à l'autorité des divines Ecritures, mais encore d'un sentiment profond et d'une conscience intime de leur importance et de leur excellence. Il publia un Sermon sur les Saints visibles, ayant pour objet de partager et de défendre les sentimens de monsieur Stoddard relatifs au nombre des églises; un Sermon sur le devoir de la charité, et une Lettre W. Cooper, etc.

AUBERT, avocat à Nancy, vivoit dans le 18° siècle. Il paroît que ses occupations au barreau ne l'empéchèrent pas de cultiver la littérature; car on a de lui: 1. Vie de Stanislas Leczinski, roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar, Nancy, 1769, in-12. Il. Vie de Marie-Thérèse Leczinski, princesse de Pologne, reine de France et de Navarre, 1774, in-8°. Le style de cet auteur est diffus, ses réflexions sont triviales.

I. AUDIERNE (Jacques), professeur de mathématiques, né à Beauchamp dans la vallée de Montmorenci, vivoit dans le 18º siècle. Les ouvrages qu'il a publiés sont, I. Géographie de Robbe, augmentée, 1746, 2 vol. in-12. II. Elémens d'Euclide, du R. P. Deschales et de Ozanam, 1746, nouvelle édition, 1763, 1778, in-12. III. Traité complet de Trigonométrie; 1758, in-8°. W. Elémens de Géométrie, 1765, in-8°. V. Traité de l'arpentage et du toisé, etc., par Ozanam, nouvelle édition, mise dans un nouvel ordre et augmentée d'un nonveau Traité d'arithmétique, de trigonométrie et du nivellement, l

1779, in-12. VI. Méthode de lover les plans et les cartes de terre et de mer, par Ozanam; ouvrage entièrement refondu et augmenté; 1782, in-12. VII. Plusieurs Mémoires sur les mathématiques insérés dans les journaux.

II. AUDIERNE (Joseph d'), provincial des capucius de la province de Bretagne, vivoit dans le 18° siècle. On a de lui, I. Lettres curieuses, utiles et théologiques, ou Abrégé de l'ouvrage de Benoît XIV sur la béatification des saints, 1759 et années suivantes, 6 vol. in - 12. II. Instructions militaires, ou Explication d'un grand nombre de difficultés relatives à la conscience, qui se rencontrent dans le métier de la guerre; 1772, deux part., in-12.

AUDRADE, célèbre visionnaire du 9° siècle, soutint si biens
ce personnage que Léon IV et le
roi Charles-le-Chauve ne purent
démontrer la fourberie de ses prétendues révélations. Son recueil
de Visions suppose beaucoup d'imagination dans cet imposteur;
mais le poème intitulé fons vitar
est un monument fastidieux du
mauvais goût et de la mysticité
d'Audrade, chorévêque de Sens.

AUDREIN (Yves), né à Gorie, diocèse de Quimper en 1741, après avoir professé les belles-lettres au collége de Quimper, fut appelé pour être préfet de religion au collége de Louis-le-Grand: il passa ensuite à celui des Grassins, et publia un recueil de sermons propres à la jeunesse des colléges; pais un plan d'éducation, dans lequel ont puisé quelques-uns de ceux qui depuis out écrit sur la même matière. Devenu premier vicaire épiscopal de l'évêque de Vannes, il fut dé-

puté à la première législature; et condre, en protestant aux autres but le courage d'exposer sa vie personnes qu'on ne leur fera aupour s'opposer au massacre des prisons en septembre 1792. Dans l'assemblée conventionnelle, dont il fut membre, il se distingua constamment par son zele pour défendre la religion et les malheureux auxquels il ne refusa jamais son appui, et dont plusieurs ont été, par ses soins, arrachés aux prisons et à la mort. Il avoit publié divers opusoules thictés par son amour pour l'Eglise; Apologie de la religion, des mémoires sur l'importance de maintenir les lois qui organisent le culte catholique; un mémoire adressé au peuple français réuni en assemblées primaires, un autre sur la nécessité de parler de religion dans la constitution, etc. En 1798, il fut élevé au siège épiscopal de Quimper, à la place du vénérable Expilly, assassiné judiciairement en 1793. Dès ce moment, Audrein, exclusivement voué aux fonctions épiscopales dont il menegligeoit aucune, s'efforce d'éteindre le schisme en proposant aux Dissidens des conférences publiques qu'ils refosent, joint au langage de la charité envers eux, celui des bons procédés et des bonnes quivres, réorganise les paroisacs, rétablit les conférences ecclésiastiques, et visite son diocèse, préchant, éditiont partout. En novembre 1800, il part à neuf houres du soir dans la voiture publique pour aller à Morlaix, où il se proposoit de passer l'Avent, et d'y annoncer les vérités évangéliques. A une lieue et demie de Quimper, près d'une chapelle dédiée à S. Hervé, des brigands arrêtent la voiture, demandent si l'évêque de Quimper v est; les scélérats le savoient déjà : ils le font des-

cun mal; ils le font marcher à quelques pas devant eux, et le fusillent. Ensuite, par une dérision sacrilége, lui mettent dans la main un mandement qu'il venoit de publier; dans l'autre, une boîte des saintes huiles. Tous les journaux du temps firent retentir un cri d'indignation contre un tel attentat, que n'ont jamais désavoué les partisans des Vendéeus. Le corps ensanglanté de l'évêque fut porté à la cathédrale de Quimper, et inondé de pleurs de la ville consternée, et de la garnison qui assisterent aux funérailles. On se demandoit quelle est la cause la meilleure, de celle pour laquelle on assassine, ou de celle pour luquelle on souffre généreusement la mort.

AVENTIN (saint), archidiacre de Chartres, s'y distingua par ses lumières. La circonstance qui l'éleva sur le siège épiscopal de cette église, est remarquable par l'analogie qu'elle présente avec ce qui est arrivé en France en 1791. S. Solenne, ou comme d'autres l'appellent, S. Soulcine, avoit été élu et ordonné évêque de Chartres. (Voyez dans Baillet, la vie de S. Aventin, 4 février, et celle de S. Souleine, le 24 sept.)Redoutant le fardeau de l'épiscopat, Souleine abandonna son diocèse et s'enfuit. Les fidèles affligés, mais convaincus du principe qu'une église ne peut pas rester sans pasteur, il fut censé démissionnaire; et sans doute la certitude de cette opinion est acquis à leurs yeux le plus haut degré de certitude, si Souleme avoit refusé de se soumettre aux lois de son pays; leurs regards se tournerent vers le vertueux Aventiniqui futisacré. Si l'évasion.

de l'évêque Souleine avoit en l pour motif des prétentions d'intérêt ou d'orgueil, il n'eût pas manqué de lancer des anathèmes contre Aventin et coutre le peuple qui l'avoit élu; mais la logique des passions n'est pas celle de la religion. Souleine, charmé d'apprendre qu'on lui avoit donné un successeur, sortit de la solitude où il s'étoit caché. Alors les sollicitations nouvelles des Chartrains ayant vaincu sa répugnance, il accepta enfin le gouvernement du diocèse, et confia au zèle d'Aventin, son coopérateur dans l'épiscopat, la partie nommée depuis le Dunois, dont Châteaudun étoit la capitale. A la mort de Souleine, arrivée vers l'an 509, Aventin remonta sur le siége de Chartres, et souscrivit, comme évêque de cette ville au concile d'Orléans en 511. L'Eglise compte au nombre des saints ces deux pontifes, dont l'esprit de charité et de paix est un modèle qui, malheureusement, n'a pas trouvé par-tout des imitateurs. S. Aventin, mort vers l'an 528, est honoré à Châteaudun.

AUGELOME, professeur de l'école du palais, né en Bourgognewers la fin du 8° siècle, et mort dans l'abbaye de Luxeu en 855, avoit commenté tout l'ancien Testament, et une partie du nouveau. On conserve encore son explication des hivres de la Genèse, des Rois et du Cantique des Cantiques. Il y a de l'érudition, du jugement et une saine critique.

AUGIER (Jean), né à Sénez en Provence, et docteur en médecine de la faculté de Montpellier, vivoit dans le 18° siècle. On ne connoît de lui qu'une seule dissertation intitulée, Dissertatio de fecondatione; Montpellier, 1743, in-8°: onvrage à la vérité un peu systématique, mais où l'on trouve quelques vues nouvelles qui méritent d'être approfondies.

AURIVILLIUS (Charles), professeur en langues orientales à Upsal, et secrétaire de la société royale des sciences dans la même ville, né à Stornsolm en 1717, et fils de l'évêque Aurivillius Carlstad en Wermelandie, fit ses études à Upsal, et voyagea de 1741 à 1744 en Allemagne, en France et en Hollande, s'appliqua particulièrement à apprendre les langues orientales, et principalement l'arabe chez Etienne Fourmont à Paris, et Albert Sesucten à Leyde. En revenant dans sa patrie, il fut nommé professeur à Upsal d'abord en poésie, et ensuite dans les langues orientales; peu de temps après, et en conservant sa chaire à Upsal, interprète des langues arabe et turque dans le bureau des affaires étrangères, membre du comité pour la version pouvelle de la Bible, dont il traduisit presque tout le vieux Testament. Il mourut à Upsal le 19 janvier 1786. Ses ouvrages en fait de littérature orientale, out étérassemblés et imprimés à Gottingue en 1790, sous le titre: Dissertationes ad sacras litteras et philologiam orientalem pertinentes, cum præfatione editoris Johannis Davidis Michaëlis, un des plus grauds orientalistes de l'Allemagne, et qui dans sa préface nomme Aurivillius : Vir inter peritos linguarum orientalium primarius , ejus ferè gradus , quem Celsii Sesulten sicque tenent. Dans les mémoires de la société d'Upsal, il se trouve entre plusieurs autres, un De nummis asalicis in Sviogothia repertis, avec 4 estampes, qui les représentent. Il laissa une bibliothèque, la plus

considérable et en même temps la plus choisie, qu'aucun professeur en Suède ait possédée. Son fils est actuellement professeur en belles-lettres, et bibliothécaire de l'université à Upsal.

AUTREPE (N. d'), syndic des experts-jurés écrivains à Paris, mort sur la fin du 18ª siècle, est auteur des ouvrages suivans : I. Epûre à Tronchin, II. Ordonnance du Parnasse. III. Pilo-Boufsi, tragédie burlesque, 1759, in-8°. IV. Traité sur les principes de l'art d'écrire, 1759, in-fol. V. L'arithmétique de la noblesse commerçante, 1760, in-4°. VI. L'arithmétique methodique et démontrée, avec un traité des changes etrangers, in-8°. VI. Discours et dissertation pour la vérification des écritures, avec Paillasson, 1762, in-4°. VII. Eloge de J. B. Colbert, Genève, 1768, in-8°. VIII. Lettres sur la vérifieation des écritures arguées de faux, 1770, in-12; et d'autres derits sur les mêmes sujets.

AYNARD, est auteur d'un glossaire manuscrit de la basse latinité, que les Bénédictius de Saint-Arnoud, de Metz, conservoient dans leur biblioshèque. Son titre porte Incipit Glossarium, ordine clementorum aggregatum, ab Aynardo, anno ab incarnatione Domini 669, indic-

tione 12, imperio magni Othonis, sepulchro dedicatum S. Apri Leucorum quinti pontificis. Le premier mot de ce glossaire est Apoforeta, dont les diverses acceptions sont aussi expliquées par Du Cange. Du reste, ou n'a aucun renseigmens sur cet auteur.

AZEMAR (N. d'), mort sur la fin du 18° siècle, est auteur des deux Miliciens ou l'Orpheline villageoise, comédie en un acte, mêlée d'ariettes; Paris, 1771, broch. in-12.

AZON, historien et théologien. né en Franche - Comté, vers l'an 918, reçut sa première éducation à l'abbaye de Luxeu. Ses progrès dans les lettres sacrées et profanes, le mirent hientôt en état de les enseigner au monastère de Montier-en-Der. Il a composé un grand nombre d'écrits. Le plus curieux est son Traité de l'ante-Christ, qu'il sit à la prière de Gerberge, semme de Louis d'Outremer; il cherche à y prouver que la fin du monde est encore éloignée, et qu'aucun des prodiges qui doivent l'annoncer n'est encore arrivé. Il observe que la destruction absolue de l'empire romain, doit précéder cette grande gatastrophe. Ce traité est passablement écrit. Azon mourut en 992.

## BACK -

## BACK

I. BACKUS (Isaac), ministre distingué de l'état de Massachussetts, naquit à Norwich, dans le Connecticut, le 20 janvier 1754. En 1741, année remarquable par la ferveur et le zèle de la religion, qui se manifesta dans

ce pays, son attention s'arrêta dabord sur les promesses d'un avenir, et il parvint, ainsi qu'il se l'étoit persuadé, à la connoissance de la vérité. En 1746, il commença à prêcher l'Evangile, et en avril 1748, il fut o donné



jusqu'à sa mort arrivée le 20 décembre 1803, après un ministère exemplaire qui avoit duré pendant 29 années. Il a publié un volume de Sermons.

I. BACON ( Nathaniel ), insurgent de la Virginie, reçut son éducation dans le collége des avocats, en Angleterre, Après son arrivée dans la colonie, il fut nommé membre du conseil. C'étoit un jeune homme doué de brillantes qualités et d'une éloquence persuasive. Le commerce avec les Indiens en 1676, étant à peu près interrompu, le peuple se plaignit, et paroissoit disposé à jeter quelque blâme sur le gouvernement. Ces murmures furent souvent repétés par Bacon, et tandis qu'il félicitoit le peuple, de son discernement sur les causes des troubles, it fit entendre que l'on pourroit prendre des mesures plus sages, et qu'il pourroit r'ouvrir les avenues du commerce. Bacon proposa au peuple de le conduire contre les Indiens. La multitude fut flattée de ses promesses; il en fut nommé général à l'unanimité. Il envoya demander sa commission au gouverneur Berckley; mais il lui sut ordonné de congédier sa troupe avec menace d'être traité comme rebelle s'il n'obéissoit pas. Enivré de son commandement, Bacon marcha bientôt après vers la ville de Jamestown, à la tête de six cents volontaires, et se présenta en personne à la porte de la maison dans laquelle l'assemblée tenoit ses séances; il fit valoir ses droits à obtenir la commission de commandant qu'il désiroit. Le gouverneur refusa de consentir à ancune de ses demandes, et découvrit sa poitrine auxinsurgens, en leur disant que s'ils l'osoient,

ils pouvoient exercer la violence, si leur audace pouvoit aller jusqu'à un tel excès. Mais l'assemblée dont les membres étoient moins fermes, prépara une commission, en vertu de laquelle Bacon étoit nommé général des, troupes, et ce fut avec de grandes. difficultés que le gouverneur consentit à la signer. Cependant, aussitôt que le nouveau général se fut assez éloigné pour que l'assemblée pût se croire libre de délibérer en sûreté, le gouverneur sut engagé à répandre une proclamation contre Bacon, par laquelle il étoit dé-. claré rebelle ; et en même temps le gouverneur ordonnoit à ceux qui le suivoient de le livrer, et de se séparer. Au lieu d'obéir à cet ordre, ils revinrent tous à Ja-.. mestown, et forcèrent le gouverneur à prendre la fuité. Bacon. convoqua aussitôt une convention, où il fut arrêté que l'on exigeroit du peuple un nouveau serment d'obéissance au général, et sous le prétexte de l'abdication du gouverneur, il publia un ordre portant convocation d'une nouvelle assemblée. Il s'éleva alors une guerre civile; il y eut plusieurs personnes de tuées; un des capitaines sous les ordres de Bacon brûla Jamestown, et le pays fut menacé des plus grands manx, quand, au milieu de ces calamités croissantes, Bacon mourut subitement en janvier 1677. L'ordre et la paix furent aussitôt. rétablis. Cette révolte coûta à la colonie 150 mille livres sterlings, et donna aux colons une lecon sur les avantages inséparables de l'obéissance à la loi.

II. BACON ( Jean-Baptiste-Pierre ), avocat au parlement de Paris, et ensuite professeur de langues et de belles-lettres françaises à l'école militaire, né à Pariset mort sur la fin du 18° siècle, a publié les ouvrages suivans : I. Mémoire au sujet du prix proposé par de Causans sur la quadrature du cercle ; par Bacon , pour la partie juridique , et Digard, pour la partie géométrique, 1755, in-4°. II. La Mahonaise, comédie en prose, en un acte, 1756, in-8°. Hl. Belphégor dans Marseille, comédie en uu acte, en prose, 1756, in-8°. IV. Panégyrique de Henri-12-Grand, on Eloge historique de Henri IV, avec des notes, Londres, 1769, in-12. V. Il a travaillé avec Douchet aux Principes généraux de l'ortographe française, 1762, in-8°.

BAER (Frédéric-Charles de), né à Strasbourg et mort sur la fin du 18° ou au commencement du 19° siècle, a publié, I. Lettre sur l'origine de l'imprimerie, servaut de réponse aux observations publiées par Fournier le jeune, sur l'ouvrage de Schoepflin, intitulé, Vindiciæ typographicæ, Strasbourg, 1761, in-80. 11. Essai historique et critique sur les Atlantiques, Paris, 1762, in-8°. III. Recherches sur les maladies épizootiques, sur la manière de les traiter, et d'en préserver les bestiaux, traduit du suédois en français, La Haye, 1776. Baer a encore traduit la dissertation du professeur Meyer, sur les Spectres, dans le recueil des Dissertations sur les apparitions, les visions et les songes, 1785. Il a aussi publié les Eloges funèbres du maréchal de Saxe et de Louis XV, et un livre de Cantiques, en allemand.

BAGARD (César), sculpteur de Nancy, connu sous le nom de Grand-César, vint à Pars, où il resta peu de temps. Il y fit

néanmoins deux figures qui surent placées sur l'arc de triomphe élevé en 1659, à l'occasion du mariage de Louis XIV. L'une représente la Vertu et l'autre la Force. L'ancienne porte Royale de Nancy, et plusieurs églises de cette ville sont ornées de figures du ciseau de Bagard. Cet artiste eut un sils qui soutint la réputation de son père. L'un et l'autre sont morts à Nancy, le premier en 1709, et le sils quelques années après.

BAGENNIES étoit de Leipsick, et vivoit au milieu du 17° siècle. Il ne paroît pas avoir fait secte; mais il crut qu'un être intelligent ne se portoit à agir que par amour, et concluoit de là que c'étoit par amour pour la créature, que Dieu s'étoit déterminé à la créer. Ainsi il ne faisoit que renouveler le système de Platon.

BAILLOD, ou Baillot (David), notaire et gressier de Neutchâtel; en Suisse, sa patrie, vivoit encore en 1595. La bibliothèque de cette ville a de lui les manuscrits suivans, I. Les franchises et coutumes de la ville de Neufchitel. II. Des Entreprises du duc Charles de Bourgogne, etc.

B\KKER (Mathieu), inventa en 1600, les chameaux. Ces utiles machines ont pour objet d'alféger les vaisseaux et de les laire passer sur le has-fonds du Zuiderzée, appelé campus. La manière dont on s'y prend est aussi curieuse que singulière. Les chameaux sont des bâtimens qui se détachent en deux parties, et qui embrassent le navire; ensuite, en retirant un bouchon, les chameaux se remplissent d'eau et le coulent à fond en se rejoignant au-dessous du navire. Aussitôt qu'ils sont pleins, on rehouches

les ouvertures, et on les décharge par une grande quantité de pompes. A mesure que les chameaux se lèvent, le navire se lève aussi, jusqu'à ce qu'il puisse mettre à la voile et passer les bas-fonds. On ignore l'époque de sa mort.

BALDINGER (Bernard), savant théologien suisse du 17° siècle, né à Baden en Argen; fut élu prévôt du chapitre de cette ville en 1658. On a de lui: Fides tùm catholica, tùm à catholica resoluta, fribourg 1654. Charles, son frère, chanoine du chapitre de Baden, a publié des controverses en latin.

BALDIT (Michel), docteurmédecin de l'université de Montpellier, né à Mende en Gévaudan, exerça dans cette ville son art avec beaucoup de distinction. Il fut le premier qui fit counoître les vertus et les cures merveilleuses des eaux thermales de Bagnols, à quatre lieues Mende, dans un écrit intitulé: L'hydrothermopotie des nymphes de Bagnols, en Gévaudan, ou les Merveilles des eaux et des hains de Bagnols, 1 vol. iu-12, Lyon, 1651. — Il publia, en 1666, un autre ouvrage qui a pour titre: Speculum sacro-medicum octogonum, etc; 1 vol. in-12, Lyon, 1666.

nistre de Danbury, (état de Connecticut), prit ses grades au collége de Yale, en 1763, et fut nommé tuteur de ce séminaire depuis 1766 jusqu'en 1770. Il fut ordonné en qualité de successeur du révérend M. Warner, et de M. White, le 19 septembre 1770, et mourut subitement le premier octobre 1776, à l'âge de 31 ans. C'étoit un homme très-sayant, constant et infati-

gable dans ses études, grave dans ses mœurs. Il laissa en mourant 300 livres sterlings à sa société; cette somme est employée au soutien de la religion.

II. BALDWIN (Abraham), président de l'université de la Géorgie, homme d'état distingué, prit ses grades au collége de Yale, en 1772, et devint ensuite tuteur de ce séminaire depuis 1775 jusqu'en 1779. Quand le système général d'éducation, dans l'étendue des états de la Géorgie, eut été adopté par la législature en 1785, il en fut élu chef; nommé ensuite membre de la grande convention qui tint sa session depuis le 25 mai jusqu'au 17 septembre 1787, il arrêta la forme de la constitution des états-Unis, Il fut ensuite nommé sénateur de cet état, dans les conseils de la nation, et mourut à Washington en mars 1807.

BALLET (François), ancien curé de Gif, né à Paris le 6 mai 1702, et mort sur la fin du 18. siècle, a publié, L. 4 volumes de Panégyriques. II. Traité de la dévotion à la sainte Vierge, ouvrage mystique. III. Exposition de la doctrine de l'Eglise apostolique et romaine. IV. De la Dédicace des Eglises. V. Histoire des temples. VI. Instructions sur le jubilé; l'auteur répète ce qu'on avoit déjà dit et récit avant lui. VII. Prones sur les évangiles des dimanches de l'année; il y a de l'onction dans ces prônes, mais le style est inégal. VIII. Prones sur les commandemens. IX. La Vie de la sœur Bony. X. Instruction sur la pénitence de carême. Tous les ouvrages de Ballet ont été reeueillis en 12 vol. in-12, 1767 et années

BALLIÈRE (N.), de l'académie de Rouen, né à Paris, mort sur la fin du 18° siècle, a travaillé pour le théâtre. On a de lui, I. Deucalion et Pyrrha, joué à l'Opéra-Comique en 1751. II. Le Rossignel, joué et publié la même année. III. Le Retour du Printemps, Paris, 1753. IV. Zéphir et Flore, pastorale, ibid. V. La Guirlande, opéra-comique, 1754 et 1757. VI. Un bon Ouvrage sur la théorie de la musique, 1764, petit in-4°. VII. Eloge de Le Cat, Rouen, 1769, in-8°.

BANISTER (Jean), botaniste de la Virginie : cet anglais qui s'établit dans cette province vers la no du 17º siècle, se dévoua tout entier à la recherche des plantes de cette partie de l'Amérique; il les assembla, les décrivit, et dessina les figures des espèces rares. Il devint la victime de ses études favorites. Dans une de ses courses, il tomba du baut d'un rocher et périt. Ses amis, savans dans la hotanique, ont consacré sa mémoire en donnant nune plante de la classe des décandrons le nom de banisteria.

BANNELIER (Jean), avocat au parlement de Bourgogne, et doyen de l'université de Dijon, vivoit dans le 18 e siècle; tous ses onvrages roulent sur le droit et les coutumes du duché de Bourgogne : I. Introduction à l'étude des digestes, Dijon, 1730, in 8°. 11. Traités sur diverses matières du droit français à l'usage du duché de Bourgogne, avec des notes; Dijon, 1751, et aunées suivantes, 7 gros vol in-12 : de la clarté, de la précision et une saine logique caractérisent ces traités; aussi les décisions de ce célèbre jurisconsulte étoient devenues une autorité au parlement de Dijon. III. Coutumes du duché de

Bourgogne, servant de suite aux traités du droit français, etc., 1776, 1 vol. in-12. IV. Traité politique et économique des cheptels, Dijon, 1766, in-12. V. Bannelier est aussi auteur des notes dans le premier volume des arrêts notables du parlement de Dijon, par F. Perrier.

BAONE (D'A, ou D'ADANG GÉ-CILIA), fille de Mainfroi, comte du Baone et d'Abano, de la famille aucienne des comtes qui gouvernoient Padoue et Vicense, du temps des empereurs de la maison de Saxe, étoit la plus riche et la plus illustre héritière de la Marche. Elle resta à la mort da comte de Mainfroi son père, sous la tutelle de Spinabello da Xondrico: sa mère s'étant remariée dans la maison de Maltraver si de Padoue, Spinabello voulut donner sa pupile à Gerardo, fils de Tisolino da Campo-Sampiero et de Cunizza da Romano, sœur du célèbre Ezzelin IV, dit le moine. Tisolino da Campo Sam-Piero n'eut rien de plus pressé que de consulter à ce sujet son beau-frère; mais Ezzelin lui observant que dans une circonstance si importante il falloit examiner les choses avec plus de soin, sit négocier secrétement pour lui-même ce mariage avec Spinabello, qu'il gagna par des promesses qui flattoient son ambition, et ayant envoyé un corps de troupes pour escorter la jeune Cécilia, la fit conduire à Bassano, où ses noces furent magnifiquement célébrées. On peut imaginer combieu une parcille perfidie irrita Tisolino et ses deux fils Tiso Novello et Gherardo, auquel elle étoit promise; ils jurerent de s'en venger. Un jour que Cécilia visitoit ses terres, elle rengontra Gerard da Campo Sám-



se distinguent les productions de cel artiste, qui croyoit n'avoir rien fait dans ses ouvrages, sil eut oublié de rendre compte des détails presque invisibles. Peintil l'oiseau-mouche ou le coq doré de la Chine! il étonne par la finesse et la pureté du dessin, par la variété des tons et la parfaite imitation du coloris. n'oublie pas les plus petites parties des plus petites plumes; le duvet le plus léger est rendu avce une précision parfaite, et c'est là le cas de dire, a que Baraband prenoit la nature sur le fait. » Peint-il un aigle! son dessin doux et moëlleux devient énergique et fier, il prend lui-même une attitude imposante pour tracer sur la toile l'image du roi des C'est ainsi que Baraoiseaux. band avoit l'art de rendre les difsérons traits que la nature a imprimés aux familles comme aux espèces des animaux qui couvrent le globe. Parmi ses grands ouvrages, on comple les collections nombreuses d'oiseaux qu'il a peints pour plusieurs ouvrages publiés pendant les dix premières aunées de la révolution; on remarque entre autres chefs-d'œuvre de Baraband, le plasond d'un cabinet portatif en bois d'acajou, orne d'arabesques en bronze doré et platine, ainsi que des peintures de nos plus illustres maîtres. Ce beau monument fut éxécuté à Paris en 1801, pour le roi d'Espagne, d'après les dessins de Charles Percier, membre de l'institut etl'un denos plus célèbres architectes. Ce grand ouvrage que Baraband petguit à l'imile, rivalise les productions des anciens peintres flamauds et holiandais. Il décora aussi la helle salle à manger du château de Saint-Cloud, et donna des dessins d'oiseaux et d'animaux coloriés pour être imités sur la porçeiaine,

tant à la manufacture de Sèvres qu'à celle de MM. Dihl et Guayrard. Son dernier tableau d'oiseaux est un chef-d'œuvre; il appartient à M. Dufresne, naturaliste, au musée impérial d'histoire naturelle, dit le jardin des plantes. Par un déeret rendu au camp de Varsovie le 25 janvier 1807, Baraband fut nommé professeur de dessin à l'école spéciale des arts et de dessin de Lyon, où il mourut après dix-huit mois de maladie, le 1 .octobre 1809. Ses élèves et ses. amis lui éleverent un mausohéeen marbre blanc, qu'ils chargerent de plusieurs inscriptions touchantes et dignes de ses talens. Ses élèves les plus distingués sont Auguste Pelletier, sonbeau-frère ; Caron , peintre de la manufacture de Sevres, et mesdemoiselles de Courcelles et Pauline Dufresne.

BARBE (N.), prêtre de la doctrine chrétienne, vivoit dans le 18º siècle. Après avoir rempli les premiers emplois dans son ordre, ik se retira à la maison de S. Charles de Paris. On a de lui, I. Fables nouvelles, divisées en six livres, 1762, in-12. Ces fables eureut du succès, et elles le méritoient à certains égards. Celle de la Mort de Turenne décèle du tadent, et ne seroit pas indigne d'être mise en parallèle avecquelques unes des meilleures fables de La Fontaine. II. Des Pables et Contes philosophiques, 1771 , 111-12.

BARD (Jean), savant médeoin, né à Burlington, état de New-Jersey, le 1st février 1710. Son père, Pierre Bard, écuyer, né en France, vint à Maryland en 1703, en qualité de marchand, d'où bientôt après il se retira dans l'état de New-Jersey, dans laquelle colonie il fut pendant plusieurs. années membre du conseil et juge de la cour suprême. Bard reçut sa première éducation sous les auspices et par les soins d'Annan de Philadelphie, l'un des hommes les plus habiles dans la science de l'enseignement. Ayant montré une prédilection pour l'étude de la médecine, il fut à l'âge de 17 ou 18 ans mis chez le docteur Kearsely, avec qui il continua d'étudier jusqu'en 1737. Il acquit bientôt de la réputation dans l'exercice de son art. En 1745, il fut engagé, après des sollicitations réitérées de la part des habitans de New-Yorck, à s'établir dans cette ville, pour y remplacer la perte de plusieurs médecins célèbres; il y demeura jusqu'à sa mort, arrivée en 1795, époque désastreuse où la fièvre jaune mit en fuite nombre de médecius. Le docteur Bard, quoique touchant à sa 80° année, resta a son poste; il soigna ses malades jusqu'en mai 1798, temps auquel il se retira dans sa terre, à Hide-Parck, près de Poughkœpsie, où il mourut le 30 mars 1799, à l'age de 84 ans.

I. BARNARD (Jean), ministre de Marblehead, état de Massachussetts, naquit à Boston le 6 novembre 1681; ses parens prirent un soin particulier de son Education. En 1702, il s'unit à l'église du Nord de Boston, qui étoit sous le gouvernement pastoral du révérend docteur Incréase, et de Cotton Mather. Il commença à prêcher cette niême année. Etant connu pour sa vie active, il fut nommé par le gouverneur Dudley un des chapelains qui accompagnèrent l'armée envoyée contre le Port-Royal, en 1707, pour prendre cette forteresse. Dans une tentative qui avoit pour objet de prendre le plan de ce fort, un boulet de cauon fut !

tiré contre lui et le couvrit de houe, sans lui causer aucun mal. En 1709, à la sollicitation du capitaine Wentworth, qui devint ensuite gouverneur de New-Hampshire, il mit à la voile avec lui pour se rendre aux îles Barbades et à Londres. Il se lia avec les plus célèbres ministres dissidens, et bientôt après il revint s'établir dans son pays natal. La nouvelle église, au nord de Boston, fut construite pour lui, et il y prononça le sermon de sa dédicace le 23 mai 1734. Il espéra d'être ensuite ordonné, ainsi qu'il avoit été convenu; mais le peuple choisit Wel pour son pasteur. Barnard fut ordonné ministre de Marblehead, le 18 juillet 1716, en qualité de collègue du révérend Cheever. Le dernier sermon qu'il prêcha fut prononcé le 8 janvier 1769. Il mourut le 24 janvier 1770; à l'age de 89 ans. Barnard étoit l'un des plus célèbres théologiens de l'Amérique. Il étoit savant dans les mathématiques et l'architecture navalc. Quand il arriva à Marblehead, il n'y avoit pas un seul vaisseau de commerce appartenant à la ville, pas un seul charpentier; ni maçons, ni tailleurs, ni bouchers. Ce fut par ses efforts que le commerce s'étendit et se perfectionna. Il étadia ce qu'il appeloit le mystère du commerce du poisson, et dirigea le peuple vers sa pratique de la manière la plus utile, alin qu'il oltint les plus grands avantages de sa situation. Il persuadoit d'abord à un joune homme d'envoyer une petite cargaison aux Barbades, et le succès qu'il en retiroit étoit si encourageant, que les gens s'empressoient hientôt de transporter, dans leurs propres vaisseaux, du poisson pour les Indes occidentales et l'Europe. En 1767, il y avoit trente ou qua-

rante vaisseaux appartenant à la ville, employés dans le commerce avec l'étranger. Par sa prudence et sa conduite dans les affaires, il avoit acquis des propriétés considérables; mais il donnoit la dixme de tout ce qu'il possédoit. Les ouvrages publiés par Barnard sont nom-breux et fort estimés; son style est simple, plein de chaleur et d'énergie. Les doctrines qu'il a enseignées sont les mêmes que celles embrassées par les pères de la nouvelle Angleterre. Il a donné beaucoup de sermons, et un Tableau des ministres éminens par leur mérite, dans la nouvelle Angleterre. Ce tableau se trouve cians la Collection historique de l'état de Massachussetts.

II. BARNARD (Edouard), ministre de Haverhill, état de Massachussetts, fils du révérend dean Barnard d'Andover, prit ses grades au collége de Harvard en 1730, et fut ordonné le 27 avril 1743. Il mourut le 20 janvier 1744, à l'âge de 54 ans. C'étoit un homme très-savant; il a publié un sermon sur une élection en 1766, et un autre sur la convention en 1773.

III. BARNARD (Thomas), ministre de Salem, état de Massachassetts, prit ses grades au collége de Harvard, en 1733. li fut ordonné pasteur de l'église de Newbury le 31 janvier 1759, installé ministre de la première église de Salem le 17 septembre 1755, et mourut en 1776, à l'âge de 62 ans. Barnard a jour d'une hante réputation. Son filt, le révérend docteur Barnard est maintenant ministre de la même ville, mais non de la même société. Il a publié plusieurs sermons, entre autres un qui a pour objet d'encourager l'industrie.

I. BARRI (N.), religieux minime d'Amiens, mort en odeur de sainteté à Paris, en 1686, fut le fondateur des écoles chrétiennes et charitables du saint enfant Jésus. Ces filles pieuses pe se lierent par aucun vœu; libres de rompre leurs lieus, elles les chérirent encore davantage. Leur devoir étoit de tenir gratuitement les petites écoles pour les jeunes enfans de leur sexe, qui apprenoient sous leur conduite les préceptes et la pratique de la religion. Les filles un peu plus avancées en âge, dont la vertu couroit quelque risque, ou celles qui avoient déjà fait naufrage, étoient aussi les objets de leurs soins. Elles prévenoient la chûte des unes, et aidoient les autres à se relever. Madame de Maintenoumit quelques-unes des sœurs des écoles chrétiennes à Saint-Cyr, pour veiller à l'éducation des jeunes demoiselles, et ce choix prouve assez le cas qu'on faisoit de l'institut formé par le P. Barri.

II. BARRY (Jean), premier commodore de la marine américaine, mort à Philadelphie, en septembre 1803, soutint avec ardeur la cause de la liberté dès l'année 1775. Il défendit les intérêts de son pays pendant la guerre. C'étoit un patriote intègre et d'une bravoure extraordinaire. Ses exploits dans le service de la marine jettent le plus grand éclat sur sa mémoire. Les horreurs de la guerre ne purent endurcir son cœur; il avoit l'art de commander, et de se faire obéir sans bles. ser l'amour-propre des autres.

BARTOLI ou BARTHOLI (Joseph), antiquaire du roi de Sardaigne, correspondant de l'académie des inscriptions de Paris, né à Padone, au mois de février 1717, après avoir fait ses études



cation, et par les seules ressources de son propre génie. A l'aide des personnes les plus respectables, il apprit avec un succès extraordinaire les langues savantes. Il acquit des connoissances si profondes dans la médecine et dans la chirurgie, qu'il administroit les plus grands secours aux indigens et aux malades dans son voisinage. Il cultivoit la terre comme un moyen de nourrir une famille nombreuse; mais tandis qu'il laboureit, ou qu'il semoit ses champs, ou qu'il retournoit ses prairies, il étoit constamment occupé à examiner les opérations de la nature. Il fut le premier Américaio qui conçut et effectua le projet d'établir un jardin botanique pour y cultiver les plantes de l'Amérique ainsi que les plantes exotiques. Il fit l'acquisition d'un grand terrain, dans une exposition magnifique sur les hauteurs du Schuylkill, environ à cinq milles de Philadelphie, dans lequel il forma avec soin le plan d'un grand jardin. Il le planta, et l'enrichit d'une grande variété de végétaux les plus curieux et les plus beaux qu'il avoit pu se procurer dans ses excursions dans le Canada et dans la Floride. Ces voyages avoient lieu principalement en automne, quard sa présence à la maison étoil devenue moins nécessaire pour diriger ses travaux d'agriculture, Son ardeur dans ses recherches étoit telle, qu'à l'âge de 70 ans, il fit un voyage dans la Floride orientale, afin d'en rapporter les productions naturclles. Ses voyages parmi les Indiens étoient souvent accompagnés de dangers et de difficultés. Par son moyen les jardins de l'Europe furent enrichis d'arbrisseaux en fieurs, ainsi que d'arbres et de plantes qui avoient été recucillis en dissérentes par- l

ties des Etats-Unis, depuis les bords du lac Ontario jusqu'aux sources de la rivière Saint-Jean. Il fit de si grands progrès dans ses études favorites, et il y devint si habile, que Linnée, parlant de lui le proclama le plus grand botaniste de l'univers. Sa supériorité dans l'histoire naturelle lui attira l'estime des hommes les plus distingués en Amérique et en Europe. Par le moyen de l'amitié de sir Henry Sloaue, de M. Catesby, du docteur Hill, de Linnée et d'autres savans, il recut les livres et les instrumens dont il avoit un si grand besoin, ce qui diminua de beaucoup les difficultés de sa situation. A son tour il leur envoya tout ce qu'il put trouver de nouveau, de rare et de curieux dans les productions de l'Amérique. Il fut membre de plusieurs sociétés savantes et des académies les plus justement honorées au dehors de l'Amérique ; il fut nommé botaniste américain de S. M. B. Georges III, de laquelle place il a continué de jouir jusqu'à 💵 mort, arrivée en septembre 1977, dans la 76° année de son âge. Il étoit bon mécanicien. La maison en pierre dans laquelle il vivoit fut bâtie par lui, ainsi que plusieurs monumens qui sont conservés. Il étoit souvent son propre maçon, son charpentier, son serrurier, etc., etc.; et les outils propres à l'agriculture dont il se servoit, étoient sortis de ses mains. Ses mœurs étoient douces. Modeste, charitable, et ami de l'ordre social, Bartram fut l'avocat de la cause des noirs, et il désiroit l'abolition de l'esclavage. Il donna la liberté à un jeune Africain. qu'il avoit élevé; celui-ci, par reconnoissance pour son maître, continua de rester à son service. Bartram a laissé sept enfans, etc.

BASLER (Jean), natif de Zurich, mourut le 29 septembre 1674, à Hinwel dont il étoit pasteur. Il a écrit une histoire helvétique en dix volumes, qui n'a pas été imprimée.

BASS (Edouard), docteur en théologie, premier évêque de Massachussetts, naquit à Dorchester le 25 novembre 1726. Il prit ses grades au collége de Harvard en 1744. Plusieurs années après, il enseigna dans une école depuis 1747 jusqu'en 1751. Il résida à Cambridge, pour continuer ses études théologiques. En 1752, sur la demande de la société épiscopale de Newburyport, il alla en Angleterre pour y être ordonné; il le fut par l'évêque Sherlock le 24 mai. En 1796, il fut élu à l'unanimité par la convention des protestans des églises épiscopales de Massachussetts, à la place d'évêque, et il fut consacre le 7 mai 1797 par les évêques de la Pensylvanie, de New-Yorck et du Maryland. Quelque temps après, les églises épiscopales de Rhode-Island le choisirent pour leur évêque, eten 1803, une convention des églises de New-Hampshire se mit d'ellemême sous sa direction. Il mourut le 10 septembre 1803. C'étoit un théologien profond, et un savant critique.

BASSOT (Jacques), auteur peu connu au commencement du 17° siècle, publia une histoire qu'il disoit être véritable; elle est intitulée: Histoire véritable du géant Theutobacus, roi des Teutons, défait par Marius, consul des Romains; Paris, 1613, in-8°. Ce qui donna lieu à cette publication, fut qu'un nommé Mazuyer, chirurgien à Baurepaire, apporta du Dauphiné à Paris, des dents de la grandeur T. XIX.

du pied d'un taureau de vingt mois, une partie d'une côte et d'une épaule, des vertèbres de l'épine d'un dos qui avoit près d'un demi pied d'épaisseur, les os d'une cuisse et d'une jambe, lesquels joints ensemble étoient de 9 pieds de haut, et d'autres. grands os qu'il disoit être ceux Theutobocus. Cette du géant gigantostéologie fut savamment contredite par plusieurs écrivains qui prouvèrent que cette préteudue histoire de Bassot étoit une véritable imposture.

BAST (Frédéric - Jacques), conseiller de légation du grandduc de Hesse, correspondant de l'Institut impérial de France, né vers 1772 dans les états du landgrave de Hesse-Darmstadt, fit ses premières études sous son père, recteur du gympase de Bouxviller. Il se rendit ensuite à l'université de Iéna, où il profita. des leçons des plus célèbres professeurs. Son premier essai dans la littérature savante, fut un Commentaire critique sur le banquet de Platon, qui fut suivi bientôt après du Specimen d'une nouvelle édition d'Aristénète. Ces deux ouvrages annoncent une saine critique et une grande connoissance de la langue grecque. Etant à Vienne, il fut nommé secrétaire de légation de Hesse-Darmstadt au congrès de Rastadt, et ensuite 🗼 dans cette même qualité à Paris. Il profita de son séjour dans cette 🤚 capitale pour collationner et faire copier un nombre considérable de manuscrits grees, et l'on peut juger de l'importance de ses découvertes par la lettre critique qu'il adressa en 1805 à l'un de ses amis. Cette lettre mit Bast au premier rang des philologues qui s'occupent de la critique verbale. L'édition de Grégoire de Corinthe, publice en 1811, à Leipsiek, par les soins du savant
M. Schefer, enrichie des notes
de Bast, est un nouveau témoignage du mérite et du savoir de
ce dernier. On estime surtout,
sa dissertation paléographique
qui est un chef-d'œuvre d'érudition et de sagacité. Ce travail
doit avancer singulièrement les
progrès de la critique verbale
dont il assure la marche et facilite les procédés. Ce savant mourut le 13 novembre 1811.

BATIER, célèbre maître d'armes à Paris, vivoit dans le 18; siècle. Il a publié, Théorie pratique de l'Escrime pour la pointé seule; avec des remarques instructives pour l'assaut, et, les moyens d'y parvenir par gradation; 1772, in-8°.

BATTIER (Frédéric), pasteur de Saint-Alban, né à Bâle le 18 octobre 1659, mourut en janvier 1722. On a de lui des oraisons funebres en allemand, imprimées à Bâle, et une nouvelle édition de la Bible, traduite en allemand par Luther.

BAUDELOQUE (Jean-Louis), membre du collège et conseil du comité perpétuel de l'Académie de chirurgie, professeur de l'acconchement aux écoles de santé de Paris, mort dans cette ville le 2 mai 1810, est auteur des ouvrages suivans, I. Principes sur l'art d'accoucher, par demandes et par réponses, en saveur des sages-femmes, Paris, 1775, 1 vol. in 12; nouvelle édition, 1787, grand, in-12; II. l'Art des accouchemens, 1781; nouvelle édition, 1789, 2 vol. in-8°. (V. son éloge prononcé par M. Le Roux, présid. de l'Ecole de Médecine et professeur de clinique.)

BAUDOUIN (Etienne), nutif

de Rouen, est auteur d'un essai sur l'Apocalypse, ou explication littérale et historique de la révélation de l'apôtre Saint-Jean, avec des remarques sur le système de Pastorini, 1781, in-12; 1784, in-8". Histoire abrégée de la Bible, 1787, in-12. On ignore l'époque de la mort de l'auteur.

BAUDRI, chroniqueur, mort chantre de l'église de Terrouaue, vers l'an 1096, est different de Baudri, évêque de Noyon et de Tournay, avec qui plusieurs bibliographes l'ont confondu. C'est surcette méprisequ'on lui attribue la fameuse Chronique de Cambrai. Ce monument de l'érudition de cet auteur, est une de nos meilleures productions dans ce genre.

BAYARD (Jean), né le ττ août 1738, sur la terre de Bohcmia, dans la comté de Cécil (état de Maryland). Son père mourut sans avoir fait de testament, et comme il étoit sous les lois de Maryland, et qu'il étoit l'aîné de ses frères, il devint héritier de tout le domaine de son père. Cependant, telle fut son amitié pour son frère jumeau. plus jeune que lui, qu'à peine il avoitatteint sa majorité, qu'il lui fit le transport de l'entière moitié de tous ses biens. Après avoir reçu une éducation académique sous le révérend Dr. Finley, il fut placé dans le comptoir de M. Jean Rhau, marchand à Philadelphie. Il devint de bonne heure un des communians de l'église presbytérienne, Quelques années après son mariage, il lut élu Ancien dirigeant (Ruling Elder), et s'y concilia l'estime générale. Quand M. Whitefield vint visiter l'Amérique, il se ha d'une s maniere intime avec Bayard; ils lirent ensemble plusieurs voya-,

ges. Au commencement de la guerre de la révolution, il prit une part décidée en faveur de son pays. Il marcha à la tête du second bataillon de la milice de Philadelphie au secours de Washington. Il fut membre du conseil de sûreté, et pendant plusieurs années orateur de la législature. En 1785, il fut nommé membre de l'ancien congrès, qui siegeoit alors a New-Yorck. En 1788, Bayard se fixa à New-Brunswick, où il fut nommé maire de la ville, juge de la cour des plaids-communs, et ancien de PEglise. Il mourut dans cette cité le 7 janvier 1807, à l'âge de 60 ans. Sa vie entière fut celle d'un homme sage et vertueux.

BAYLEY (Matthias), remarquable par sa longévité, mourut vers l'aunée 1789, à Jones' Creeck, branche du Pedée, dans la Caroline du nord, à l'âge de 136 ans. Il fut baptisé à l'âge de 134 aus. Il fut remarquable pour sa force, jusqu'au moment de sa mort.

BAYLY (Jean), ministre célèbre à Boston, né le 19 février 1644, dans le comté de Lancastre, en Angleterre, instruit dans les sciences classiques, commença à prêcher l'Evangile ayant à peine 22 ans. Il alla bientôt après en Irlande, où par de grandes fatigues, il perdit sa santé, qu'il ne put jamais bien rétablir. Il passa près de 14 années de sa vie à Limerick. Il étoit dominé par le simple désir d'annoucer la gloire de son divin maître, en enseignant que le bonheur consiste dans une véritable sainteté. Cependant il rencontra dans cette ville des hommes qui le persecuterent, et qui se disputoient sur les formes et sur les cérémonies qu'ils esti-

ceptes de l'Evangile. Aussitôt qu'il eut commencé de prêcher, il fut mis en prison, parce que su conscience, disoit-il, ne lui permettoit pas de se conformer à l'église établie. Pendant qu'il étoit à Limerick, un évêché et un doyenné lui furent offerts, s'il vouloit seulement se conformer aux idées reçues; il refusa l'un et l'autre. Rien ne put le préserver d'une nouvelle captivité. Quand il fut devant les juges, il leur dit : « Si j'avois été trouvé à boire, à jouer, ou à me divertir dans une taverne, avec ma compagnie, milords, je pensë que cela ne m'auroit pas été imputé à crime. Faut-il que, prier Dieu, et prêcher le Christ dans une société de chrétiens, qui sont paisibles et incapables d'offenser personne, et qui sont sujets au service de sa majesté et de son gouvernement, ainsi que ses autres sujets, soit considéré comme un plus grand crime? » Le juge assesseur lui répondit : " Nous voulons que vous sachiez que c'est un plus grand crime.» Il fut acquitté sous la condition absolue qu'il quitteroit le pays. Il vint à la Nouvelle-Angleterre en l'année 1683, et y resta près de 14 ans. Il mourut à Boston le 16 déc. 1698.

BEACH (Jean), membre du clergé épiscopal et écrivain, prit ses grades au collége de Yale en 1721, et sut pendant plusieurs aunées ministre de la congrégation à Newtown, état de Connecticut. En 1732, il alla en Angleterre pour y recevoir les ordres sacrés, et à son retour, il fut employé en qualité de missionnaire épiscopal à Reading, état de Connecticut. Il a public un Appel aux personnes exemples moient être une violation des pre- l'de préjugés; en réponse à un

Sermon du révérend Dickinson, en 1737; et vers l'année 1745, un Serinon sur les romans, intitulé, Sermone, ayant pour objet de démontrer que la vic éternelle est un libre don de Dieu accordé aux homines selon leur conduite morale. Dans ce, discours il s'oppose à quelques doctrines des calvinistes, contenues dans la profession de foi de l'église à laquelle il s'étoit réuni. Le révérend docteur Dickinson écrivit des remarques sur ce sermon , l'année suivante , pour venger la souveraine liberté de Dieu dans le don de sa grace; ce qui donna lieu à une réplique de Beach, intitulée, La souveraineté de Dieu et de son amour universel, dans la réconciliation des ames de tous les hommes, sous la forme d'un dialogue, 1747. Il écrivit aussi une Réponse à un second discours de Dickinson. Beach étoit un hardi et célèbre avocat de ces doctrines connues sous le nom d'arminianisme. Quelque chose que l'on puisse dire de ses argumens dans sa dispute avec Dickinson, il eut envers son antagoniste les égards de la plus grande bienséance et les manières les plus civiles. Une autre controverse dans laquelle Beach fut engagé, est relative à l'épiscopat. Il publia en 1749, une Réponse à la première adresse de Hobart, iutitulée Réponse calme et sans passion des professeurs de l'église d'Angleterre, à la tête de laquelle le docteur Johnson écrivit une Présace et Caner un Appendice. Il sembloit avoir une haute idée de la nécessité de l'ordination épiscopale. Ses autres ouvrages sont, le Devoir de l'amour de nos ennemis, 1738, Recherches sur l'état des morts, 1755; un Sermon sur la mort du docteur Johnson, 1772.

BECH ( Jean - Christophe), professeur de théologie, et recteur de l'université de Bâle, où il naquit le 1er mars 1711, a laissé. I. Fasciculus quæstionum ex universali historia, Bale, 1740, in-40. II. Deux volumes de supplément au Dictionnaire historique d'Iselin, 1742 et 1744. III. Traductions de l'Abrégé historique de Bale, par Urstisius, Bale, 1757, in-8°, en allemand, avec des notes. IV. La Concordance de la Bible, 1770, 2 vol. in-folio, en allemand. V. Introduction à l'étude de l'Histoire helvétique, ouvrage estimé. Il a été traduit par Sprend en allemand. VI. Divers Traités en latin, de théologie, de littérature et d'éloquence.

BEDIGIS (François-Nicolas), expert-vérificateur, membre de l'académie d'écriture de Paris, né à Servon près de Reims, le 1<sup>er</sup> avril 1738, mort au commencement du 19<sup>e</sup> siècle, a publié, I. L'Art d'écrire démontré par des principes approfondis et développés dans toute leur étendue, Paris, 1769, in-folio. II. Les Agrémens de l'écriture moderne, ou Exposition du goût actuel des Français sur l'art d'écrire, ibid. 1770, in-folio.

BÉEVERELL (James), est auteur des Délices de la Grande Bretagne et de l'Irlande, 8 vol. in-12, Leyde, 1707. Cette description, remplie de cartes et de figures, contient des détails historique très-curieux.

BELCHER (Jonathan), gouverneur de Massachussetts, et de New-Jersey, fils de André Belcher, de Cambridge, membre du conseil du roi dans la province de Massachussetts-Bay, né vers l'année 1678. Son père prit de grands soins de l'éducation d'un fils sur lequel reposoient toutes les espérances de la famille. Il prit ses grades au collège de Harvard en 1699. Après qu'il eut achevé le cours de ses études, il visita l'Europe, afin d'enrichir son esprit parses propres observations sur les caractères et la variété des mœurs des hommes, et de pouvoir, avant de retourner dans sa patrie, se procurer cette connoissance utile, que l'on ne pent obtenir que dans le commerce du monde. Il sut traité partout avec les plus grands égards. La conpoissance qu'il fit de la princesse Sophie et de son fils, devenu roi, sous le nom de Georges II, devint la base de ses honneurs futurs. A près son retour de ses voyages il vécut à Boston, se livra au commerce où il acquit une grande réputation, fut nommé membre du conseil, et l'assemblée générale l'envoya en qualité d'agent de la province à la cour d'Angleterre en l'année 1729. Après la mort du gouverneur Burnet, il fut nommé par sa majesté au gouvernement de Massachussetts et de New-Hampshire, en 1730; il en exerça les fonctions pendant onze ans. Sa manière de vivre étoit élégante et magnifique, et il s'étoit rendu recommandable par son hospitalité. Par suite de la dépréciation de la monnoie, ses revenus étoient heaucoup diminués de valeur, mais il dédaigna tous les moyens peu légitimes à l'aide desquels il auroit pu s'enrichir. Il avoit été l'un des principaux marchands de la nouvelle Angleterre, et il avoit quitté les affaires en montant sur le siége de premier magistrat. Il avoit une haute idée de la dignité de sa commission, et il étoit résolu de la maintenir, même aux dépens de sa propre fortune. Né franc et sincère, il étoit extrê-

mement libre dans ses censures, tant dans les conversations que dans ses lettres. Cette imprudence dans un officier public, lui fit des ennemis, qui étoient déterminés a se venger. Il s'attribua aussi quelque autorité, qui n'avoit pas été exercée auparavant, quoiqu'elle n'excédat pas les pouvoirs enonces dans sa commission. Ces causes de plaintes, ajoutées à une espèce de querelle relativement à un salaire fixé, qui lui avoit été transmis par ses prédé-cesseurs, et son opposition à l'établissement d'une compagnie de la banque des propriétés (Laud-Bank) occasionnerent son changement. Ses ennemis supposèrent des lettres dans le dessein d'opérer sa ruine. Se trouvant démis de sa place, il reparut à la cour, où il justifia sa conduite. Rétabli dans la fayeur royale, on lui promit le premier gouvernement vacant en Amérique. Cette vacance arriva dans la province de New-Jersey, en 1747, où il a passé les dernières années de sa vie. Sa mémoire y est conservée avec un sentiment de respect justement mérité. A son arrivée, cette province se trouvoit dans la plus grande confusion et dans le plus grand désordre par suite des troubles qui avoient prévalu pendant quelques temps. Cette circonstance, jointe à la controverse malheureuse qui existoit entre les deux branches de la législature, rendit la première partie de son administration extremement difficile; mais par ses mesures fermes et prudentes, il surmonta les difficultés de sa situation. Il s'occupa sans relâche des intérêts de la province, en s'efforçant de distinguer et d'élever sans partialité aux emplois, les hommes qui en étoient vérita-. blement dignes. Il augmenta les: 54

priviléges de la charte du collége | de Princeton, et en fut le principal patron et bienfaiteur. Il mourut à Elizabeth - Town le 31 nout 1657. Son corps fut transporté à Cambridge, état de Massachussetts, où il fut enterré. Le gouverneur Belcher réunissoit dans sa personne et dans sa conduite une grace et une dignité peu communes. D'un côté, il obéissoit aux instructions de son souverain, et, en même temps, il savoit montrer le plus grand respect pour le bonheur et pour les libertés du peuple. Il se distingua par sou inébraulable intégrité, par son zèle pour la justice, et par le soin qu'il se donna pour qu'elle sût également distribuée. Ni les prétentions de l'intérêt, ni les sollicitations de ses amis ne pouvoient l'écarter de ce qui lui sembloit être de son devoir. Il a possédé toutes les qualités qui rendent un homme accompli.

III. BELCHER (Jonathan), chef de la justice dans la nouvelle Ecosse, fils du précédent, prit ses grades au collége de Harvard en 1728. Il étudia les lois et acquit quelque réputation à la barre, en Angleterre. Il fut ensuite nommé lieutenant-gouverneur de la nouvelle Ecosse, et après commandant en chef. Sa dernière dignité fut celle de chef de la justice , qu'il remplit avec équité. Il mourut en mars 1776.

III. BELCHER (Samuel), premier ministre de la paroisse de Newbury (état de Massachussetts) qui fut nommée Newbury Newtown, prit ses grades au collége de Harvard en 1659, et sut ordonné le 30 novembre 1698. Le temps de sa mort ne paroît pas bien certain; mais, ce fut après l'année 1712. C'étoit un sayant théologien. Il a publié un sermore d'élection, en 1707.

BELKNAP (Jerémie), docteur en théologie, ministre à Boston, et auteur distingué, né à Boston le 4 juin 1744, étudia les élemens des sciences dans l'école de grammaire du célèbre M. Lovel, et prit ses grades au collége de Harvard en 1752. Il annonça dans cet age encore tendre, des dispositions heureuses; il s'appliqua à l'étude de la théologie, et fut ordonné pasteur de l'église de Dover-New-Hampshire, le 18 février 1757, où il demeura près de vingt années, heureux de l'estime et de l'affection de son troupeau, et respecté des personnes de la première distinction dans l'état. On l'invita à compiler l'histoire de New-Hampshire, qui lui fit obtenir une grande réputation. En 1795, ses paroissiens le dé-mirent, il fut nommé pasteur de l'église presbytérienne à Boston , et installé le 6 avril 1787; il y passa le reste de ses jours, et mourut le 20 juin 1798. Le docteur Belknap, dans sa prédication n'aspiroit pas à une diction magnifique; mais il présentoit ses pensées dans un langage simple el pénétrant, tel que tous pouvoient le comprendre. Tandis qu'il habitoit Boston, il évita les sujets de controverse, s'arrêtant principalement sur les moyens de pratiquer l'Evangile. Ses Sermons, étoient remplis d'observations sur la vie humaine et sur les mœurs. Il étoit membre de plusieurs sociétés littéraires, et fut un des fondateurs de la société historique de Massachussetts. Comme auteur, le docteur Belknap a obtenu une grande réputation. Avant la révolution, il avoit beaucoup écrit en faveur de la liberté de son pays

et il publia ensuite plusieurs ouvrages qui étoient le fruit de ses longues recherches. Il ne vécut pas assez pour compléter son dernier et intéressant ouvrage, la Bio. graphie américaine. Belknap fut toujours un ami zèle de la constitution des Etats-Unis, qu'il regardoit comme le boulevard du bonheur et de la sûreté nationale. Il a publié un Sermon sur les devoirs militaires, qu'il avoit prêché à Dover, en 1772. Un Sermon sur J. C., prêché devant une assemblee de ministres dans le New-Hampshire; un Sermonpour une élection, en 1784. Il a puune Histoire de Newblié Hampshire, le premier volume 1784; le second en 1791 et le troisième en 1792; un Discours prononcé sur la demande de la société historique, en octobre 1792, époque qui terminoit la 500° année de la déconverte de l'Amérique par C. Colomb; un Sermon sur la convention, 1796. Un Sermon sur un jeune national, 9 mai 1798. Biographie américaine, le 1er vol. en 1794; le deuxième en 1798 : Le Garde-Forêt, conte, servant de suite à l'histoire de John Bull, le Drapier, in-12. Il a publié aussi plusieurs Essais sur le commerce des Africains, sur la liberté civile et religieuse. Deux de ses Sermons sur l'institution et l'observation du sabbat, ont été imprimés en 1801.

BELLAMONT (Richard, comte de), gouverneur de New-Yorck, (état de Massachussetts) de New-Hampshire, nommé à ces places au commencement de mai 1695. Mais il n'arriva à New-Yorck qu'en mai 1698; il eut à surmonter beaucoup de disticultés, car le peuple étoit divisé, le trésor étoit épuisé, et les fortisications étoient hors d'état d'être

réparées. Nonobstant les soins du gouvernement, les pirates, qui en temps de guerre, faisoient de grandes déprédations sur les vaisseaux espagnols et sur les établissemens en Amérique, se tenoient fréquemment dans le détroit, et ils étoient approvisionnés de vivres par les habitans de Long-lsland. L'opinion qu'une grande quantité de richesses monétaires avoit été cachée par ces pirates, le long des côtes, conduisit plusieurs personnes à des recherches infructueuses; ce fut ainsi que la crédulité naturelle à l'esprit humain et le désir d'acquérir promptement des richesses, furent trompés dans leurs espérances. Le comte de Bellamont demeura environ une année dans la province de New-Yorck, il arriva à Boston le 26 mai 1699; et dans l'élat de Massachussetts, il fut reçu avec la plus grande considération, d'autant que c'étoit une chose nouvelle que de voir un noble à la tête du gouvernement. En retour., il lit tout ce qu'il put pour se faire aimer du peuple. Il s'occupa particulièrement à sauver des pirates et leurs effets. Pendant son administration, le capitaine Kidd fut priset envoyé en Angleterre pour y être jugé. Bientôt après la session de la cour générale, en mai 1609, il retourna à New-Yorck où il mourut le 5 mars 1701. Le comte de Bellamont s'étoit rendu très-populaire dans son gouvernement; il étoit le favori du roi Guillaume.

BELLAMY (Joseph), docteur en théologie, ministre, naquit à New-Cheshire, (état de Connecticut) en 1719. Il prit ses grades au collége de Yale en 1735. Dès l'âge de 18 ans, il commença à prêcher avec succès dans la ville de Woodbury, et fut ordonné à

la place de pasteur pour surveiller l'église de Bethieem en 1740. Considérant que sa chaire deviendroit vacante, il consacra une partie de son temps, pendant plusieurs années à voyager dans les différentes parties de l'état de Connecticut et des colonies voisines, prêchant tous les jours l'Evangile à la multitude. Quand il s'aperçut que ce réveil des consciences étoit lent à s'opérer, il retourna à sa première place. Il fit un Traite qu'il intitula Esquisse de la vraie religion, imprimé en 1750; ainsi qu'un grand nombre de Sermons. Il mourut le 6 mars 1790, dans la 50° année de son ministère.

BELLEPIERRE DE NEUVE-Eguse (Louis-Joseph), garde-ducorps du roi et lieutenant de cavalerie, né à Saint-Omer le 24 août 1727, est auteur des ouvrages suivans, L. Le Patriote artésien, ou projet d'un établissement d'une académie d'agriculture, de commerce et des arts, en la prowince d'Artois, 1761, in-8°. II. L'Agronome, ou les principes de l'agriculture réduits en pratique, 1761, in-8°. III. Les vues d'un patriote, ou la pratique de l'impót, 1761, in-12. IV. L'Industrie, ou les principes du commerce réduits en pratique, 1768, in-8°: le tout sous le titre de Cours complet d'agriculture, de commerce, et des arts et métiers de France, 3 vol. in-8°. V. Boussole agronomique, ou le guide des laboureurs, Yvetot et Paris, 1762, 4 recueils in-8°. VI. Catalogue hebdomadaire des livres nouveaux qui se publient en France et chez l'Etranger, 1763 et années suivantes, in-8°. VII. Bibliographie universelle, ou catalogue genéral des livres qu'on peut trouver chez les libraires de Paris, 1765, in-

8º. VIII. Discours entre un seigneur et son fermier, sur différentes cultures de plantes utiles aux manufactures, traduit du danois, 1765, in-12. IX. La maladie des blés en herbe, traduit de l'italien, 1766, in-12. X. L'Art de conserver les grains, traduit de l'italien de B. Intieri, 1766, in-12. XI. La Fièvre de chaume, maladie périodique chez les Danois lors de la récolte, 1766, in-12. XII. L'Art de battre, écraser, piler, moudre et monder les grains avec de nouvelles machines, ouvrage traduit en grande partie du danois et de l'italien, 1769, infolio. On iguore l'époque précise de la mort de Bellepierre de Neuve Eglise.

BELLIER Duchesnay (Alexandre-Claude), successivement lieutenant des maréchaux de France, censeur royal, maire de la ville de Chartres, où il naquit en 1739 d'une famille distinguée, fut député à l'assemblée législative et membre du collége électoral du département d'Eure-et-Loir. Il joignoit à des connoissances trèsvariées et à une érudition profonde, les plus heureuses qualités du cœur et de l'esprit. Son extrême modestie l'a toujours empêché d'attacher son nom aux divers ouvrages sortis de sa plume. On remarque parmi ceux-ci la Collection des Mémoires particuliers et relatifs à l'histoire de France, recueil estimé des savans, et dont il a rédigé les 66 premiers volumes, amsi que les notes curieuses et instructives qui les accompagnent. Il a aussi coopéré avec d'Ussienx, son gendre, traducteur de l'Arioste, à la collection publiée sous le titre de Bibliothèque des Dames. Co laborieux écrivain est mort à Chartres au mois d'octobre 1810.

Il a laissé quelques manuscrits, fruits de ses recherches savantes sur l'histoire.

BELLINGHAM (Rinhard), gouverneur de l'état de Massachussetts, né en Angleterre, où il fut élevé dans l'étude des lois, vint dans ce pays en 1654; et dans l'année suivanteil fut nommé député-gouverneur, et élu gouverneur en 1641. Il fut nommé de <sup>3</sup> nouveau à cette charge en 1645, et réélu en mai 1665. Après la mort du gouverneur Eudicot, il continua d'exercer les fonctions de magistrat en chef de l'état de Massachussetts, pendant le reste de sa vie. Il mourut le 7 décembre 1762, à l'âge de 80 ans.

BENAT (François-Gérard de), natif de Marseille, vivoit dans le 18° siècle. On a de lui, Fragmens choisis d'éloquence, 1755, 2 vol. in-12 réimprimés sous ce titre: L'Art oratoire réduit en exemples, ou choix de morceaux d'éloquence, tirés des plus célèbres orateurs du siècle de Louis XIV et de Louis XV, 1760, 4 vol. in-12. Ouvrage qui pourroit devenir classique.

BENEDETTI, poète du 16° siècle. V. Tonelli Barbara,

BENEZET (Antoine), philanthrope de Philadelphie, naquit à
Saint-Quentin, ville de Picardie,
le 11 juin 1713. Vers le temps de
sa naissance, sa famille, qui
étoit protestante, fut obligée de
quitter son pays natal, et de
chercher un asile dans les pays
étrangers, pour se soustraire aux
persécutions exercées contre les
protestans; elle s'établit à Londres en février 1715; et après y
avoir demeuré plus de seize années, elle se rendit à Philadelphie en novembre 1731. Pendant

sa résidence en Angleterre, elle avoit adopté les opinions religieuses de la société des amis, et elle int reque dans cette société aussitôt après son arrivée dans ce pays. Dans un âge encore tendre, Benezet fut mis en apprentissage chez un marchand; mais bientôt après son mariage, en 1722, époque à laquelle ses affaires étoient dans une situation prospère, il abandonna le commerce, afin de pouvoir se livrer à un objet qui fût moins propre à exciter et à nourrir l'esprit du monde, et qui lui permît un plus grand loisir et plus de liberté de remplir les devoirs de la religion, et l'exercice de cet esprit de bienfaisance pour lequel, pendant le cours d'une longue vie, il fut considéré parmi ses contemporains. Mais aucun emploi qui s'accordât parfaitement avec son inclination, ne se présenta naturellement avant l'année 1742. Alors il accepta la place d'istituteur dans l'école anglaise des amis, à Philadelphie. Il a continué de remplir les devoirs de l'honorable et peu lucrative place de professeur maître) de la jeunesse, avec beaucoup d'assiduité jusqu'à sa mort. Pendant les deux dernières années de sa vie, son zèle pour le bien le porta à renoncer à l'école qu'il avoit pendant si long-temps gouvernée, et à se consacrerà l'instruction des noirs. Il ne consulta pas ses intérêts séculiers, mais il fut entraîné par le désir de contribuer à la prospérité de cette classe d'êtres dont l'intelligence a été appanyrie et altérée par la servitude. Il désiroit de concourir à les rendre dignes de jouir et habiles à profiter du bienfait de la liberté, à laquelle plusieurs d'entre eux avoient été rendus. Sa philantropie étoit si grande envers tous les êtres capables de sentie la douleur, qu'il avoit résolu vers la fin de sa vie de s'abstenir de manger de la chair d'aucun animal. Ce nouveau régime de vie, opéré par une volonté forte, a été regardé comme une des causes de sa mort. Son esprit actif ne put conserver toute son énergie dans un corps devenu débile. Il continua de donner ses soins à son école presque jusqu'à l'époque de son décès, qui arriva le 3 mai 1784, à l'âge de 72 ans. Telle fut l'estime générale dont il a joui, que ses sunérailles furent accompagnées par des personnes de toutes les sectes religieuses : plusieurs centaines de nègres suivirent leur ami et leur bienfaiteur jusqu'au lieu de sa sépulture, et par leurs larmes prouvèrent qu'ils étoient en possession de la même sensibilité que celle DE L'HOMME. Un officier qui avoit servi dans l'armée pendant la guerre contre l'Angleterre, s'é-cria en voyant ce deuil, ce cortége et tant de pleurs : « J'aimerois mieux être Antoine Benezet dans cette bière, que George Washington avec toute sa renommée!.... » Benezet déploya une industrie et une activité peu communes dans tontes les choses qu'il avoit entreprises. Il disoit souvent que « le plus grand acte de charité consistoit à supporter la déraison et l'injustice des hommes. » Il portoit habituellement des vêtemens de peluche (espèce de panne), et il disoit à cette occasion « que lorsqu'il s'en étoit servi pendant deux ou trois années, ils formoient encore des vêtemens décens et agréables pour les pauvres. Il étoit si naturellement disposé à s'estimer heureux et content dans toutes les situations de la vie, que quand sa mémoire commença à s'affoiblir,

au lieu de regretter le déclin de son esprit, il dit à un jeune ami (un quaker): « Ceci me donne un grand avantage sur vous; car vous ne pouvez éprouver du plaisir à lire un bon livre qu'une seule fois, et moi j'ai le plaisir, en le lisant, de le trouver toujours nouveau. » Peu d'hommes. depuis le temps des apôtres, ont montré une vie plus désintéressée; cependant, à l'instant de sa mort, il exprima le désir de vivre un peu plus long-temps, afin de descendre en bas lui-même (that he might bring down self...). La dernière fois qu'il put marcher encore, en traversant sa chambre, fut pour aller à son secrétaire y prendre 6 dollars (30 fr.). qu'il donna à une pauvre veuve qu'il avoit toujours aidée à se soutenir. Dans sa conversation, il étoit affable et sans défiance; dans ses mœurs, il étoit doux et conciliant. Quant à acquérir des richesses, il ne manqua ni d'habileté ni d'occasions; mais il s'estimoit content de peu, et avec le simple nécessaire, il savoit être libéral au-delà de ceux que la fortune a comblés ou plutôt encombrés de ses richesses. Il a déposé ses bien-fonds , par son testament, dans les mains de ses fidelcommis, en les chargeant de s'en servir pour l'école des noirs. Pendant le temps que l'armée anglaise étoit en possession de Philadelphie, il se montra infatigable pour adoucir lá situation des personnes qui souffroient dans la captivité. Benezet ne connoissoit aucune crainte en la présence de son semblable, quelles que fussent d'ailleurs sa puissance et son autorité; et telles étoient ses manières dans ses relations avec les personnes qui com-mandoient les troupes anglaises ou les troupes allemandes,



ques le créa son lieutenant-général en Toscane, et le second chevalier de l'ordre de Saint Michel en 1560. « Les ennemis des Guise l'accusèrent, dit M. de Thou, d'avoir fait tuer à la Roche-Guyon, par ordre du duc de Guise et du maréchal Saint Audré, François de Bourbon comte d'Enguien. Mais il s'en justifia auprès du roi de Navarre, frere du comte d'Enguien, alléguant que ce malheur étoit arrivé sans dessein, et par le peu de précaution de quelques jeunes gens qui badinoient. » (de Thou, liv. 25.) Un cas encore plus grave le fit citer par le pape Pie IV, à comparoître ainsi que ses frères devant les tribunaux. On l'accusoit ensuite d'inimitiés particulières contre Lippo Ghisilier, et d'avoir 18 ans auparavant fait périr ce seigneur en faisant sauter sa maison avec un baril de poudre. Bentivoglio méprisa cette accusation, qui étoit l'effet d'une intrigue de ses ennemis, et se contenta de répondre qu'il étoit incapable du fait dont on l'accusoit, et qu'ayant l'honneur d'être chevalier de l'ordre du roi très-chrétien, il n'étoit justiciable que de sa majesté. Bentivoglio d'un caractère ardent, passa en Pologne, et cherchant les combats et la gloire, alla servir en Hongrie contre les Turcs; il s'y distingua au point que l'empereur Maximilien II, après lui avoir renouvellé les priviléges accordés à son bisaïeul, l'investit du château de Gualtieri, situé entre Guastalle et Reggio. Alfonse, duc de Ferrare dont il devint généralissime, l'érigea en marquisat pour lni et ses descendans en 1575. La ville de Sienne sit aussi présent à Bentivoglio pour l'avoir défendue des ficts de Castel-Olieri, de Montario et de Magliano, et le grand duc Côme I, lui confirma

ce don l'an 1569. Bentivoglio fut marié deux fois, la première à Béatrix fille de Philippe d'Est, seigneur de St. Martin, et de Marie de Savoie fille naturelle légitimée du duc Emmanuel Philibert, la deuxième à Isabelle Bendidio, fille de Nicolas, noble Ferrarrois. Corneille mourut vers 1582, laissaut outre cinq enfans morts en bas âge, Hyppolite II, marquis de Gualtieri, qui recueillit les ensans du comte Pio Torelli son beau frère en 1612, après sa décapitation; commanda les troupes de César d'Est, et mourut en 1619. sans postérité; Geneviève, mariée au même comte Pio Torelli. (Voyes Torelli Pio). Le célèbre cardinal Bentivoglio. ( Voyez BENTIVOGLIO IV Gur); Entius III, marquis de Gualtieri, par la renonciation du cardinal son frère; et Marguerite, mariée à Alphonse Turci, comted'Ariano.

II. BENTIVOGLIO d'Arragon, (Hyppolite VI), marquis de Gualtieri, noble vénitien, Patrice de Ferrarre, grand d'Espagne, cultiva les belles-lettres. Il mourut à Mantoue en novembre 1729, a l'âge de 35 ans, ne laissant de sa femme Marie Anne Gonzague, princesse du saint empire, qu'un fils posthume mort en 1730. Guy Bentivoglio, son frère, camerier d'honneur du pape, prélat domestique en 1726 et référendaire, quitta l'état ecclésiastique à la mort de son neveu pour se marier. Le marquisat de Gualtieri passa du chef de Ginevra Bentivo-GLIO ( Voyez l'article ci-dessus ), à la branche ainée des descendans de Pio Torelli, et est encore possédé par elle. Il y existoit aussi deux branches de la maison Bentivoglio d'Arragone, établis l'uneà Sasso-Ferato, l'autre à Uggubio.

BER or BAER (Louis), sayant

théologien de Bâle, mort à Fribourg en Brisgau, le 14 avril 1554, professa la théologie avec succès à l'université de sa ville natale, dont il devint recteur en 1520. Il fut étroitement lié avec Erasme, dont les opinions religieuses étoient couformes aux siennes. On a de lui : un Traité de la préparation à une mort chrétienne, et quelques commentaires sur des psaumes, Eâle, 1551.

BERARDI (Charles Sébastien), né a Oneille en 1719, professeur de droit canon à l'université de Turin, publia quatre volumes de dissertations sur la jurisprudence canonique. Depuis sa mort arrivée vers 1766, ses Institutions en 2 vol. in-8°, ont été mises au jour par l'abbé Baudisson, l'un de ses successeurs dans cette chaire et qui est mort sculement depuis quelques années. Mais l'ouvrage qui fait le plus d'honneur à Berardi est intitulé: Gratianæi canones genuini ab apocryphis discreti, corrupti ad emendatiorum codicum sidem exacti, difficiliores commodd interpretatione illustrati, 4 v. in-4°, Turin 1752, et années suivantes, actuellement tres-rare, parce que l'Espagneet le Portugal ont enlevé ce qui restoit d'exemplaires. Chionio, après quelques démêlés avec la cour de Rome, avoit eu pour successeur immédiat dans sa chaire Berardi, età celui-ci succéda Bono, mort au commencement de ce siècle. Le gouvernement piémontais décreta qu'il avoit bien mérité de son pays. Ces trois ecclésiastiques vertueux, et savans canonistes contribuèrent puissamment à maintenir la tradition des vrais principes sur la hiérarchie. L'université de Turin qui s'abstenoit de faire retentir l'expression de Libertés gallicaues, pour ne pas heurter la tamment la doctrine de l'Église de France, si victorieusement défendue par Bossuet, si glorieusement proclamée par la célèbre assemblée de 1682.

BERARDIER DE BATAUT (François-Joseph), licencié en théologie, prieur et ancien prosesseur d'éloquence, né à Paris en 1720, et mort au commencement du 19e siècle, est auteur d'un Précis de l'histoire universelle, 1766, in-12, plusieurs fois réimprimé, et très propre à servir d'introduction à l'étude de l'histoire. On y saisit sans effort, et, pour ainsi dire, d'un coup d'œil, les différens tableaux des révolutions qui ont élevé et détruit les empires. L'ouvrage est divisé en dissérentes époques. A la suite de chaque époque, l'auteur développe la principale cause de la destruction de chacun des états, sans jamais confondre dans les évènemens, l'ouvrage de la politique avec celui du hasard. Ce tableau abrégé de l'histoire générale, commence au premier empire d'Assyrie, et finit vers le milieu du règne de Louis XV. L'ouvrage est plus complet que le discours de Bossuet sur l'Histoire Universelle, mais peu propre, malgré tout son mérite, à nous dédommager de ce qui manque à ce dernier onvrage. On doit encore à Bérardier un Essai sur le récit ou sur la manière de raconter, 1776, in-12, où l'on trouve d'excellens préceptes sur l'apologue, le conte, le poème épique, la poésie dramatique et le roman: mais le style en est diffus et peu châtié. Il a aussi traduit en vers français, l'anti-Lucrèce du cardinal de Polignac, 1786, 2 vol. in-12.

BÉRAULT-BERCASTEL (An-

Noyon, qui vivoit dans le 18\* siècle, a publié, I. Le serin de Canarie, poème, 1754, in-12. H. Voyages récréatifs de Quévedo, traduits de l'espagnol, 1756, in-12. III. Idylles nouvelles, 1761, in-8°. IV. La conquête de la terre promise, poème, 1767, 2 vol. in-12. V. Histoire de l'Eglise 1778, et années suivantes, 20 vol. in-12.

I. BERENGER (Laurent-Pierre), professeur d'éloquence au collége d'Orléans, membre des académies de Lyon, de Marseille, Rouen, etc. Né à Riez en Provence, le 28 novembre 1749, ci mort au commencement du 19º siècle, a publié un grand nombre d'ouvrages dont les principaux sont: 1. Le nouveau règne, poème, 1774, in-8°. II. Le Portefeuille erun Troubadour, 1782, in-8°. III. Eloge de l'abbé de Reyrac, 1783, in-8°. IV. Voyage en Provence, 1783, in-8°. V. OEuvres, Poesies, Contes et voyage en Provence, 1587, 2 vol. in-18. VI. Les soirees Provençales; 1786, 3 vol. 19-12. VII. Le Mentor vertueux, moraliste et bienfaisant, 1788, WIII. Quelques compilations historiques, anecdotiques et beaucoup de poésies dans les almamachs des Muses et autres recueils littéraires. On a encore de lui des Remarques sur un petit poème anglais de Goldsmith, intitulé Le Voyageur. Berenger étoit un nuteur fécond, et ses écrits se ressentent de sa facilité.

II. BERENGER (N...), né à Genève au commencement du 18° siècle, a écrit l'Histoire de sa patrie depuis son origine, 1772, vol. in-12. La relation des évènemens n'est pas exempte de partialité.

BERK

BERGIER (N.), médecin, né à Myon, près de Salins, et mort en 1748, âgé de 44 ans, exerça son art avec distinction à Paris. Il a traduit de latin en français l'ouvrage de Etienne - François Geoffroi intitulé: De Materia medica, sive de medicamentorum simplicium historia, virtute, delectu et usu; Paris, 1743, 7 vol. in-12. (Voyez Geoffroi n° I.)

BERKELEY (George), évêque de Cloyne en Irlande, et bienfaiteur distingué du collége de Yale, né le 12 mars 1684 à Kilerin, dans le comté de Kilkenny, fit ses études au collége de la Trinité à Dublin. Après avoir publié nombre d'ouvrages, qui lui firent acquérir une haute réputation, il voyagea quatre ou cinq années sur le continent. Il revint dans sa patrie en 1721, et une dame de Dublin, la Vanessa de Swift, lui légua sa fortune. En 1724, il fut promu au doyenné de Derry, dont le revenu est de 1100 liv. sterlings, par année. Ayant depuis quelque temps formé le projet bienfaisant de convertir les sauvages de l'Amerique, il forma le projet d'établir un collège dans une des îles Bermudes, publia son projet à cette occasion, à Londres en 1725, offrit de résigner sa place et les revenus qui s'y trouvoient attachés, et de consacrer le reste de sa vie à l'instruction de la jeunesse en Amérique, ne se réservant que cent livres sterlings de revenu. Il obtint un don de 10,000 liv. sterlings du gouvernement d'Angleterre, et mit bientôt après à la voile pour exécuter ses nobles desseins. Il arriva à New-Port, Rhode Island en février 1727, dans le dessein d'y établir une correspondance afin'd'y approvisionnerson collège de certains objets



d'une ancienne famille près de l Londres, fit ses études au collége de Merton, à Oxford, dont il devint ensuite un des membres; il fot admis à la qualité de maître-ès-arts en 1629. En 1630, il voyagea en différentes parties de l'Europe. Il succéda à sir Jean Harvey, dans le gouvernement de la Virginie, vers l'année 1659. Cet homme s'étoit conduit d'une manière si arbitraire, que les habitans de la Virginie se saisirent de lui, et l'envoyèrent en Angleterre comme prisonnier. Le roi Charles le rétablit; mais hientôt après le rappela, et il nomma à sa place un homme plus juste et plus digne, sir Guillaume Berkley. A son arrivée il trouva le pays engagé dans une guerre contre les Indiens, qui interrompit beaucoup sa prospérité. La guerre avoit été occasionnée par les usurpations du gouverneur Harvey dans la concession des terres qu'il avoit accordées. Les Indiens natifs avoient massacré environ 500 colons, et continuoient leurs ravages et leurs destructions. Mais, sir Guillaume à la tête d'un corps de cavalerie, surprit le vieux Oppecan-Canough, et l'amena prisonnier à James-Town. Le chef indien étoit un homme qui possédoit la confiance de ses sujets. Un jour, qu'il y avoit beaucoup de monde dans sa chambre, occupé à le regarder, il demanda à voir le gouverneur, et il lui dit : » Si la fortune m'avoit accordé de prendre sir Guillaume Berkley prisonnier, j'aurois dédaigné d'en faire, pour mon peuple, un objet de risée. » Environ quinze jours après qu'il eut été pris, un soldat brutal, lui tira un coup de fusil dans le dos, et, par suite de cette blessure, ce

lide fut bientôt après conclue avec les Indiens. Pendant la ' guerre civile en Angleterre, le gouverneur Berkley prit le parti du roi; et la Virginie fut la dernière des possessions de l'Angleterre qui reconnut l'autorité de Cromwel. Des lois sévères y furent publiées contre les Puritains, malgré qu'il n'y en cût aucun dans la colonie; le com- 🔞 merce fut intercompu; et le peuple se trouva dans l'impossibilité de se suffire à lui-même, et de se procurer des outils propres à l'agriculture. Ce ne fut que vers l'année 1651, que la Virginie a été soumise. Le parlement avoit envoyé une flotte pour réduire les îles Barbades, et, de ces îles, un petit escadron fut détaché sous les ordres du capitaine Dennis. Les Virginiens, aidés de quelques vaisseaux hollandais, qui se trouvoient dans le port, firent une telle résistance, qu'il fut obligé d'avoir recours a d'autres movens que de la sorce. Il écrivit à deux des membres du conseil, qu'il avoit à bord une riche cargaison qui leur appartenoit, et qu'ils la perdroient, si l'autorité du protecteur n'étoit pas reconnue promptement. Il s'éleva des dissentions si considérables dans la colonie, que sir Guillaume et ses amis forent contraints de se soumettre aux termes d'un pardon général. Cependant, il continua de demeurer dans le pays. Après la mort du gouverneur Matheus, qui avoit été nommé par Cromwel, le peuple s'adressa à sir Guiliaume, et l'invita à reprendre le gouvernement; mais il refusa de consentir à sa demande, à moins que les habitans ne voulussent consentir à se soumettre d'eux-mêmes à l'autorité du roi; et vieillard mourut. Une paix so- I surce qu'ils y consentirent, il re-

prit l'exercice de son autorité en janvier 1659; et le roi Charles II fut proclamé dans la Virginie, avant d'avoir été rétabli sur le trône d'Angleterre. La mort de Cromwell, arrivée dans le même temps, dissipa dans les esprits des colons, la crainte des conséquences de leur hardiesse. Après le rétablissement du roi, le gouverneur Berkley reçut une nouvelle commission, et il lui fut permis de se rendre en Angleterre, et d'y présenter ses respects à sa majesté. Pendant son absence, les députés-gouverneurs, qu'il avoit nommés, pour se conformer à ses ordres, recueillirent les lois, et en firent un corps. L'Eglise d'Angleterre fut clarée la religion dominante; des paroisses furent établies et régularisées, et, en outre, une maison de ville et la glèbe, et une valeur, en tabac, de 80 livres sterlings, furent fixées pour le ministre. En 1662, le gouverneur Berkley retourna dans la Virginie, et dans l'année suivante les lois devinrent plus rigoureuses contre les dissidens de cette colonie; par suite de cette rigneur plusieurs d'entre-eux furent obligés de s'en éloigner. Pendant la révolte de Bacon, Berkley sut montrer un véritable respect à la dignité de sa place, en opposant une ferme résolution pour conserver son autorité. La paix fut ensuite rétablie, moins par l'événement qui venoit de terminer les griefs qui avoient éveillé les mécoutens, que par l'arrivée d'un régiment, venu d'Angleterre, qui pendant long-temps - demeura dans le pays. En 1677, sir Guillaume fut conseillé, à cause du mauvais état de sa santé, de retourner en Angleterre; il laissa le colonel Jeffereys, député-gouverneur, et il mourut après son | liamsbourgile 15 octobre 1770,

arrivée, avant d'avoir vu le roi; après une administration avoit duré pendant près de quarante années. Il fut enterré à Twikenham le 12 juillet 1677. L'assemblée de la Virginie déclara qu'il avoit été un gouverneur excellent et bien méritan'. L'extrait suivant de sa réponse. en date de juin 1671, aux questions du comité des colonies, offre un exemple rare de sa lovauté. « Nous avons quarantehuit paroisses, et nos ministres sont bien payés; et de mon consentement, ils le seroient mieux. s'ils vouloient prier davantage, et moins prêcher; mais, il en est des ministres comme d'autres objets utiles; les pires nous sont envoyés, et il n'y en a que peu dont nous puissions nous louer. Depuis, la persécution de Cromwell et sa tyrannie, ont rejeté dans la colonie plusieurs hommes estimables. Cependant. Dieu merci, il n'y a point d'écoles libres, et point d'imprimeries, et j'espère que de cent ans nous n'en aurons pas; car la science a produit la désobéissance et l'hérésie, et toutes les sectes dans l'univers ; et l'imprimerie a propagé les unes et les autres, ainsi que des libelles contre les meilleurs gouvernemens.» Berkley a publiéla Dame perdue, tragi-comédie, en 1639, et un discours contenant des vues sur la Virginie en 1665.

II. BERKLEY (Norborne, baron de Botetourt), un des derniers gouverneurs de la Virginie, lors qu'elle étoit encore une colonie anglaise, obtint la pairie de Botetourt en 1764. En millet 1768, il fut nommé gouverneur de la Virginie, à la place du général Amherst, et mourut à Wil-

à l'âge de 54 ans. Le lord Botetourt paroît avoir été hautement respecté dans la Virginie. Ses efforts pour soutenir le collége fondé par Guillaume III et par Marie, furent l'effet d'un zèle qui ne se ralentit pas. Il institua une thèse annuelle parmi les étudians, et ajouta pour prix deux médailles d'or de la valeur de cinq guinées chacune; la première, pour la meilleure oraison en latin sur un sujet donné, et l'autre, pour la supériorité dans la science des mathématiques. Pendant long-temps il assista, en personne, soir et matin, aux prieres du collége; rien ne pouvoit l'empêcher d'être présent au service divin. Il aimoit les gens de lettres, et aucun de ceux qui ont eu la plus petite chose à réclamer auprès de lui, n'en ont été renvoyés qu'après avoir été comblés de ses bienfaits.

BERNARD (François), gouverneur de Massachussetts, arriva dans la province de New-Jersey en qualité de successeur du gouverneur Pownall, 2 août 1760, et continua de rester à la tête du gouvernement pendant neuf années. Son administration se trouva dans une des périodes les plus intéressantes de l'histoire de l'Amérique. Il avoit gouverné New - Jersey pendant l'espace de deux années, d'une manière douce et agreable à cette province, et la première partie de son administration dans l'état de Massachussetts, fut également bien vue de la cour générale. Peu de temps après son arrivée, le Canada se rendit à Amherst. Pendant deux ou trois années la plus heureuse harmonie régna; mais ce temps prospère et si heureux ne fut pas de longue

dans l'état; les avocats étoient pour la couronne, et l'autre se composoit des défenseurs des droits du peuple. Le gouverneur Bernard fut d'abord classé parmi ceux qui desiroient renforcer l'autorité royale en Amérique; c'est pourquoi les enfans de la liberté se rallièrent et s'opposèrent à ses projets. Son indiscrétion en nommant M. Hutchin son chefde lajustice, au lieu d'avoir nommé à cette charge, le colonel Otif de Barnstable, à qui elle avoit été promise par Shirley, devint très-nuisible cause. En conséquence de ce choix, 'il perdit l'influence du colonel Otif, et en tenant pour le parti de M. Hutchinson. il attira sur lui les hostilités de James Otif, le fils, homme de grand talent, qui devint le chef du parti populaire. Les lois pour les réglemens du commerce, et les sévérités exercées par les officiers de la douane, furent les premiers élémens qui agitérent l'esprit public; et, bientôt après, l'acte du timbre augmenta l'énergie de la résistance contre les plans de la tyrannie britannique. Le gouverneur Bernard ne possédoit aucun talent pour concilier les esprits; il ne vouloit accomplir les desseins du ministre que par la force; l'esprit de liberté se fortifia en proportion des efforts qu'on fit pour l'anéantir. Son discours à la cour générale, après la suppression de l'acte du timbre, n'étoit nullement propre à calmer les troubles qui avoient été excités. Il fut une des principales causes qui firent envoyer des troupes à Boston, dans l'intention de tenir le peuple dans la crainte; et c'est à lui que cette ville a dû le malheur de voir se prolonger le séjour des troupes; cette mesure durée. Il s'étoit formé deux partis | fut proposée par lui et par

Hutchinson long-temps avant | son exécution. Dans le même temps qu'il s'annonçoit comme voulant être ami de la province, il s'efforçoit de ruiner en secret la constitution, et d'obtenir un changement essentiel dans la charte, en transférant de la cour générale à la couronne le droit d'élire le conseil. Sa conduite, encore qu'elle ait attiré sur lui l'indignation de la province, fut si agréable au ministère qu'il fut créé baronet le 20 mars 1769. Sir Bernard ne savoit pas commander à son caractère, il ne pouvoit dissimuler son ressentiment, et savoit aussi peu réprimer sa censure. Une des dernières mesures qu'il ait osé prendre, fut de proroger la cour générale en juillet, à l'occasion de ce qu'elle avoit refusé d'accorder les sommes nécessaires pour l'entretien des troupes. Cependant, la cour générale, avant sa prorogation, saisit l'occasion de rédiger une pétition à sa majesté, pour lui demander le rappel du gouverneur. Le roi jugea à propos de le rappeler, et il s'embarqua le le 5 août 1769, laissant M. Hutchinson, le lieutenant gouverneur, commandant en chef. Il ne fut regretté de personne, et mourut en Angleterre en juin 1779. Si un homme d'une plus grande sagesse et plus adroit, avoit occupé la place de sir Francois, il est très-probable que la révolution de l'Amérique ne seroit pas arrivée aussitôt. Mais, ses principes arbitraires, enflammèrent l'esprit du peuple, tandis que ses représentations adressées aux ministres, les excitoit à ces mesures de rigueur qui hatèrent la séparation des colonies de la mère-patrie. Ses Lettres choisies sur le Commerce et le Gouverne-

nement de l'Amérique, écrites à Boston de 1763 à 1768, parurent à Londres en 1774. Ses autres lettres, écrites en confidence, furent imprimées et parurent en 1768 et 1769.

BERNARDIN DE CARDENAS (Don), Espagnol, évêque du Paraguay en Amérique en 1641, étoit un prélat vraiment apostolique. Son zèle pour étendre la foi et pour remplir exactement ses fonctions l'exposèrent dès 1644 à la persécution des Jésuites. Ce prélat voulant aller visiter plus de 20 cures ou habitations dans les provinces de Parana et d'Uragay dont les Jésuites étoient en possession; ces pères qui y possédoient des richesses immenses qu'ils ne vouloient pas que l'on connût, prétendirent qu'étant les maîtres de ces pays, ils ne reconnoissoient ni évêque, ni roi; de sorte qu'ils s'y opposèrent de toutes leurs forces et le chassèrent même plusieurs fois de la ville épiscopale avec cruauté. En 1649. ces pères se mirent à la tête des Indiens, pillèrent et saccagerent. des villes; assiégèrent l'évèque dans son église où il fut presque réduit à mourir de faim, et luis arrachèrent d'entre les mains le saint sacrement, le traînérent dehors, l'enfermèrent ensuite dans! un cachot, empoisonnerent plusienrs de ses ecclésiastiques et. d'excellens religieux, et l'envoyèrent sur une méchante barque à deux cents lieues de là, où il fut reçu comme un martyr et un apôtre. Le frère Jean Villalon, religieux lai de l'ordre de saint François, ayant présenté le 26 novembre 1652 au roi d'Espagne un ample mémoire en faveur de l'évêque du Paraguay, S. M. C. le sit rétablir dans tous ses droits en 1656. On croit qu'il

est mort vers 1669. Les jésuites ont traité aussi cruellement dom Hernando Guerrero, archevêque de Manille dans les îles Philippines vers 1640, et dom Philippe Pardo, autre archevêque de Manille vers 1683.

BERNHARD, abbé de saint Gall, surnommé Serenus, à cause de la noblesse de son origine, fut élu en décembre 883, et gouverna son monastère avec un talent et une fermeté admirables. Ayant favorisé le parti de Béranger, duc de Frioul, qui aspiroit à la dignité impériale, Arnould, roi de Germanie, compétiteur de ce dernier, fit déposer Bernhard en 891. On a de lui quelques instructions adressées à l'un de ses moines : elles sont pleines de sagesse et d'onction.

BERRIAYS (René le), né le 31 mai 1722 au bourg de Brecey, près d'Avranches, d'une famille de propriétaires cultivateurs. l'âge de 14 ans il avoit terminé ses études avec la plus grande distinction. Entraîné par son goût pour l'agriculture il en fit son état. Duhamel appréciant son mérite, le pria de l'aider et ce fut Duhamel qui en retira tout l'honneur. Après beaucoup d'expériences, Le Berriays publia en 1775 2 vol. sous le titre de Nouveau de la Quintinye ou traité des jardins, ouvrage qui lui assigna une place parmi les plus habiles agronomes. Retiré à Bois-Guérin près Avranches, il mit au jour le 3e volume sous le titre de Traité des jardins d'ornement, et mit le complément à cet ouvrage en publiant un Traité de l'orangerie, qui a été imprimé plusieurs fois. Il rédigea sous le titre de Petit de la Quintinye un abrégé clair et précis, qui après avoir paru en 1791, eut une seconde édition. Il tailloit lui-même

ses arbres, et après beaucoup d'expériences, il étoit parvenu à obtenir plusieurs variétés de fruits entre autres des cerises dont il présenta des greffes à Louis XV, qui voulut les placer lui-même et qui lui fit l'accueil le plus flatteur. Il avoit cultivé les langues grecque, latine, anglaise et italienne, la musique, et même il avoit de grandes connoissances en architecture. On prétend que c'est le Berriays qui a rappelé le souvenir de la conception ingénieuse et hardie de la coupole de la halle au bled à Paris ; en 1800 la société d'agriculture de Paris lui remit une médaille d'or et le titre de correspondant. Celle de Caen, à peine rétablie le reçut parmi ses membres non résidens. Dans les dernières années de sa vie, il composa sur les haricots un traité, orné de 49 planches, qui est resté manuscrit. Il avoit commencé un travail sur le cidre et le poiré, mais prévoyant qu'il ne pourroit pas le terminer, il l'envoya à la société d'agriculture de Caen pour l'achever, car il mettoit un grand prix à cet ouvrage. Il préparoit une nouvelle édition du Traité des arbres fruitiers augmentée d'un grand nombre d'espèces obtenues par ses expériences et dessinées par lui-même. On y trouve un traité sur les arbres et arbustes d'ornement. Cet ouvrage devoit former 3 volumes grand in- 4°., il l'avoit réduit en 2 volumes in-8°, intitulés Petite Pomone Française. Il travailloit encore au dernier volume lorsqu'il mourut le 7 janvier 1807 à 85 ans. Son ouvrage est resté manuscrit. Le Berriays d'un caractère doux, complaisant, soulageant les malheureux, étoit devenu le père. Son nom est en vénération dans la ville d'Avranches. M. Lair, de l'académie de Caen a publié une notice

intéressante sur le Berriays. (addition à l'article, tome II).

BERTELOT (Pierre), ne à Honfleur vers la fin de l'an 1600, d'une famille qui subsiste encore en cette ville et chez qui la piété est héréditaire, se livra des l'âge de 12 ans à la navigation. Après divers voyages en Espagne, en Angleterre, à Terre-Neuve, il partit en 1719 pour les Indes orientales où il arriva après une traversée malheureuse, ayant échappé à beaucoup de dangers. Après avoir servi quelque temps chez les Hollandais, il les quitta pour s'attacheraux Portugais dont la religion étoit la sienue. Bertelot, doué d'un esprit pénétrant et d'une mémoire heureuse, s'étant occupé de bonne heure du pilotage et desmathématiques, y avoit fait de grands progrès. Il fut nommé premier pilote et cosmographe du Portugal aux Indes orientales, place plus honorable que lucrative, mais qu'il préféra à toutes les offres d'avancement qu'on lui fit. Il parcouroit sans cesse l'Océan pacifique pour découvrir les golfes, relever des côtes, faire des sondes et perfectionner les cartes marines; il fut blessé dans un combat naval. Sa bravoure, ses talens, ses services furent des titres qui joints à un caractère franc, désintéressé et toujours gai lui conquirent l'estime générale. Au milieu de ses occupations, il pratiquoit les vertus d'un cénobite. Dans un de ses séjours sur le conunent, ses compagnons, ayant remarqué que toutes les nuits il se relevoit, déconvrirent que c'étoit pour aller à l'église; ils lui disoient en plaisantant: ne nous fuyez pas, nous connoissons la maitresse à laquelle vous allez faire visite. Depuis

d'entrer dans l'ordre des Carmes, exécuta ce projet à l'âge de 34 ans et prit le nom de père Denys de la Nativité. Le vice-roi qui d'abord en fut très-irrité dans la crainte de le perdre, s'appaisa par l'assurance qui lui fut donnée qu'il continueroit ses services en qualité de cosmographe. Il tint parole et dans le temps même de son noviciat, plusieurs fois il fut consulté sur des affaires importantes par le vice-roi, qui bientôt après envoyant pour les intérêts de son gouvernement une ambassade au roi d'Achem, dans l'île de Sumatra, demanda aux Carmes et obtint le père Denys, très-versé dans la langue malaise, pour accompagner l'ambassadeur, dom François de Soza di Castro. Le roi d'Achem qui d'abord avoit bien reçu les Portugais, développa sa perfidie en faisant arrêter l'ambassadeur, et la plupart des hommes de sa suite furent réduits en esclavage, outragés et persécutés avec fureur pour les forcer à se faire musulmans. Soixante chrétiens furent les uns percés de lances, les autres de flèches empoisonnées. Le père Denys, que lesbarbares eux-mêmes appeloient le père des Portugais, ayant constamment, par ses exemples et ses discours, encouragé ses compagnons au martyre, fut plus qu'eux l'objet de la rage des persécuteurs; on le fit fouler aux pieds par des éléphans formés pour ce genre de supplice qui fait sortir les yeux de la tête et les entrailles du corps. Il respiroit encore, un renégat l'acheva d'un coup de cimetère. L'ambassadeur s'étant échappé avec un très-petit nombre de ses gens , dressa une relation du martyre des autres. On trouve des détails plus étendus sur Pierre Bertelot dans le Voyage long-temps Bertelot qui méditoit | d'Orient du père Philippe de la sainte Trinité, Carme déchaussé, traduit du latin par un religieux dumême ordre; in-8°, Lyon 1659.

BERTHELEMY (Jean-Simon), peintre d'histoire, membre de l'académie royale de peinture, de la société philotechnique de Paris, professeur aux écoles spéciales de peinture, naquit à Laon en 1742. Les grandes dispositions qu'il manifesta dès l'enfance, déterminérent son père à l'envoyer à Paris. Hallé, professeur de l'académie de peinture, l'admitau nombre de ses élèves. Le jeune Berthelemy fit des progrès rapides et vit ses laborieux efforts couronnés par le succès le plus flatteur. Il obtint le grand prix et passa à Rome où il étudia la manière savante et expéditive de Guerchin et de Solimen. A son retour, il fut reçu à l'académie, et justifia ce choix honorable en peignant plusieurs grands sujets, toujours distingués aux expositions publiques et parmi lesquels on doit citer, le Siège de Calais, la Mort de Sarpédon et Paris délivré en 1362, de la faction du roi de Navarre, par l'intrépidité de Jean Maillard, capitaine du fauxbourg St.-Antoine, lequel tua Marcel, chef du parti Navarrois. On admira avec raison la composition énergique de ce tableau qui produisit le plus grand effet. Berthelemy avoit une exécution si prompte, qu'il peignit en 15 jours, un tableau de 12 pieds carrés, représentant le Supplice de St. Pierre. Ce bel ouvrage savamment composé et vigoureusement colorié, augmenta singulièrement la réputation de l'auteur, auquet on avoit tixé l'époque de son exécution; et qui s'étoit flatté non-seulement de le terminer pour le temps prescrit, mais encore de le rendre

thelemy rappelle ce qu'on raconte de Luc Jordano, peintre, né à Naples en 1632. Jordano étoit occupé d'un sujet du nouveau Testament, lorsque son père l'appelle pour se mettre à table à l'heure du dîner; « Un instant mon père, répondit-il, je n'ai plus que les douze apôtres à peindre. » La promptitude avec laquelle Berthelemy peignoit ses tableaux, le conduisit naturellement à peindre les plafonds , genre dans lequel il a excellé. Il a peint au Musée Napoléon et au sénat - conservateur (palais du Luxembourg), plusieurs Plafonds qui méritent d'être classés parmi les meilleurs ouvrages de nos peintres modernes. Il mourut le 5 mars 1811.

BERTHIER ou BERTIER (Pierre-Antoine), prêtre, né à Paris en 1722, mort en 1784, a publié, Projet d'une pompe publique pour la ville de Paris, 1769, in-8°, nouvelle édition, 1771, in-8°. Malgré ces deux éditions, le projet ne fut point exécuté.

BESCHEFER (Louis-François - Xavier ), chanoine de la cathédrale de Châlons-sur-Marne où il naquit en 1708, est auteur des ouvrages suivans: I. Mémoire en sorme de lettres sur le jeu d'Arquebuse, 1754, in-4°. 11. Lettre d'un chevalier d'Arquebuse, in-40. III. Histoire du miracle de sainte Gertrude de Gripswalde en Poméranie, traduite du poème latin de L. Cornélius, 1770. IV. Epitaphe latine et française de Toussaint le Maître, abbé de Toussaints de Châlons. Beschefer mourut sur la fin du 18° siècle.

et qui s'étoit flatté non-seulement de le terminer pour le temps pres- (Marc), né en 1555 à Altorf, crit, mais encore de le rendre mort de la peste le 30 juillet 1611, parsait. La grande secilité de Ber- à Zurich, où il prosessoit la langue

grecque, est auteur d'un grand nombre d'ouvrages sur la théologie et la littérature, écrits en latin et en allemand.

BEVERLY (R.), né dans la Virginie, a publié une Histoire de cette colonie, à Londres, en 1705, en quatre parties; elle embrasse les premiers établissemens de la Virginie et l'histoire de son gouvernement dans le temps où il a écrit, les productions naturelles et les richesses de la campagne, susceptibles d'améliorations et de commerce. Il y parle des Indiens natifs, de leur religion, de leurs lois et coutumes, et de l'état de ce pays, quant à la police du gouvernement et à l'amélioration des terres. Une seconde édition fut publiée avec les gravures de Gibelin, in-8°, en 1722. Cet ouvrage, dans la narration historique, est aussi concis et aussi peu satisfaisant que l'histoire de Stith est prolixe et ennuyeuse.

BEVY (Charles-J.), historiographe du Hainault, et membre de la société des antiquaires et de l'académie de Bruxelles, mort au commencement du 19e siècle, a publié, 1. Histoire des inaugurations des rois et souverains depuis leur origine jusqu'à présent, suivi d'un précis de l'état des arts et sciences de chaque règne, depuis Pépin jusqu'à Louis XVI, 1776, in - 8°. II. Histoire de la noblesse héréditaire et successive entre les Gaulois, les Français, et autres nations Europeennes, Liége, 1791, in-4°.

BIGOT de Morocues, capitaine de vaisseaux, chef de brigade, membre de l'académie de marine et correspondant de l'académie des sciences, mort sur la fin du 18° siècle, a publié, I. Essai sur la tactique de l'infanterie; Paris, 1761, in 4°. II. Tactique navale, Paris, 1763, in-4°. III. Discours sur l'application des forces centrales.

BINNER (Joseph), jésuite de Gluringen dans le Vallais, vivoit au milieu du 18° siècle, et fut un des meilleurs prédicateurs de son temps. Il a publié en allemand quelques bons Traités de controverse.

BINOS (N.), chanoine de la cathédrale de St. Bertrand de Comminges sa patrie, descendoit d'une ancienne famille du pays de l'oix qui lui laissa un patrimoine assez considérable. Ce fut pour lui un moyen de satisfaire l'inclination religieuse qui le portoit a visiter la terre sainte. Il partit en 1777 pour l'Orient, et publia en 1786 son Voyage par l'Italie en Egypte, au Mont-Liban et en Palestine, 2 vol. in-12, ouvrage intéressant et qui a été traduit en allemand. La lettre que lui écrivit en 1801 son ami M. Lacombe, évêque actuel d'Angoulême et qui est imprimée, honore l'un et l'autre. Elle est un des monumens élevés contre le système de la cour de Rome, qui pour ménager ses prétentions, auroit voulu faire croire que tous les évêques assermentés avoient rétracté leurs sermens et leurs principes. Le respectable Binos mourut en 1805, curé de sa ville natale, à l'âge d'environ 70 ans.

BIRR (Antoine), bon professeur de gree à l'université de Bâle, où il naquit le 20 avril 1693, mourut dans la même ville le 29 mars 1762. On a de lui, I. Un Essai sur l'històire helvétique, très-estimé; Bâle, 1730, in-4°, en latin. II. Une nouvelle édition du Trésor de la langue latine, de Ro-

hert Ftienne, Bâle, 1741, 4 vol.

BISCHOFFBERGER (Barthélemi), doyen des ministres du canton d'Appenzell, né à Curzemberg en 1622, a laissé quelques Ouvrages estimés, entre autres une Chronique en allemand du canton d'Appenzell; Saint-Gall, 1682, in-8°.

BLAINVILLE (C.-H.), mort sur la fin du 18° siècle, a publié sur la musique. I. Essai sur un troisième Mode, 1750. II. L'esprit de l'art musical, 1754, in-12. III. Histoire générale, critique et philosophique de la musique, 1761, 5 vol. in-4°.

I. BLAIR (James), premier président du collége du Guillaume, et savant théologien, né en Ecosse où il avoit reçu son éducation, obtint un bénéfice dans l'église épiscopale. En considérant l'état incertain de la religion, qui existoit alors dans ce royaume, il renonca à son avancement et se rendit en Angleterre vers la fin du règne de Charles II. L'évêque de Londres le détermina à se rendre dans la Virginie, en qualité de missionnaire, vers l'année 1685. Par sa conduite exemplaire, et ses nombreux travaux, il avança beaucoup l'enseignement de la religion, et il s'acquit une excellente réputation et la plus haute estime. En 1689, il fut nommé par l'évêque, commissaire ecclésiastique, charge la plus élevée dans l'Eglise, qui pouvoit lui être donnée dans la province. Cependant, cette place ne put le déterminer à renoncer aux charges pastorales. S'étant aperçu que le besoin des écoles et celui des séminaires pour les instructions littéraires et religieu-

ses, contribueroient à seconder les efforts que l'on faisoit pour propager l'Evangile, il forma le dessein d'établir un collége à Williamsbourg. Il sollicita à cet effet des bienfaits dans ce pays, et par les ordres de l'assemblée, il fit un voyage en Angleterre en 1691, pour y obtenir la protection du gouvernement. Une charte fut accordée la même année, et il fut nommé par cette même charte premier président; mais il u'y a pas d'apparence qu'il soit entré dans l'exercice de cette place avant l'année 1726; à compter de cette époque jusqu'en 1742, il en remplit les fonctions avec sidélité. Cependant le collége ne prospéra que bien lentement sous sa présidence; aussi pendant plusieurs années, les riches fermiers ayant conservé l'unbitude de faire passer leurs enfans en Europe, pour y recevoir leur éducation. Après avoir exercé les fonctions de ministre pendant près de 60 années, il mourut dans un âge très-avancé, le 1er août 1743. Blair fut pendant quelque temps président du conseil du collège et recteur de Williamsbourg. Il a publié des Sermons explicatifs du Discours de J. C. sur la montagne; et la Pratique de la morale du Sauveur a été par lui recommandée dans. plusieurs discours, 4 vol. in-8°, Londres, 1742. Ses Sermons out été traduits en français, Paris, 1785 et 1786, 3 vol. in-8°. Cet ouvrage est mentionné avec approbation par le docteur Doddrige, et par le docteur Williams, dans son Prédicateur chrétien. (Addition à l'article, tome III).

II. BLAIR (Samuel), savant ministre dans la Pensylvanie, né en Irlande, vint très-jeune en Amérique, et sut élève de M. Tennent,

dans son académie de Neshaminy. Vers l'année 1745, il ouvrit une académie dans le comté de Chester, qu'il destina trèsparticulièrement à l'enseignement de la théologie, comme une science. Il se chargea aussi des fonctions pastorales dans l'église de Fogs Manor; mais tel étoit son zèle à faire le bien, qu'il ne se borna pas à désirer le bonheur de sa société, mais il lui arriva souvent d'enseigner la parole de vérité dans des congrégations privées de ministres. On croit qu'il mourut en 1751, et peu d'années après, son frère lui succéda dans le soin de son église. Blair fut un des hommes les plus savans, les plus habiles, les plus pieux, les plus excellens, et les plus vénérables de son temps; profond théologien, grand prédicateur. Il fut pour ses élèves un modèle de l'éloquence de la chaire; il leur donna, par son exemple, pendant sa vie une idée admirable de la vigilance des ministres, de la candeur et de l'esprit de l'Eglise, sans jamais s'écurter des principes. Il fut utile an pays qu'il habitoit, non-seulement en sa qualité de ministre de l'Evangile, mais enprofesseur core comme sciences humaines. De son académie, cette école des prophètes, ainsi qu'elle avoit été souvent nommée, on vit sortir plusieurs excellens élèves, qui firent honneur à leur instituteur, et comme élèves et comme ministres. Il est auteur d'un ouvrage sur les Moyens de rétablir la religion dans la Pensylvanie.

III. BLAIR (Jean), ministre distingué par son mérite dans la Pensylvanie, fut élevé à la charge pastorale des trois congrégations du comté de Cumberland en 1742.

Elles formoient les établissemens frontieres, et se trouvoient ainsi exposées aux déprédations. de la guerre contre les Indiens; il fut obligé de s'en éloigner. Il accéda à la demande des habitans de Fogs Manor, dans le comté de Chester en 1757. Pour diriger la congrégation, qui avoit en le bonhenr d'être dirigée par son frère le révérend Samuel Blair, il y demeura près de neuf années; en outre de ses devoirs comme pasteur, il y remplissoit encore les fonctions de surintendant de l'école de grammaire; il prépara par ses soins assidus, plusieurs. jeunes élèves aux importantes fonctions de ministres de la parole divine. Quand la présidence du collége de New-Jersey vint à vaquer, il y fut nommé professeur en théologie, et chargé de la direction de ce séminaire. avant l'arrivée de M. Witherspoon. Il mourut le 8 décembre 1771, âgé d'environ 51 aus. Il a publié quelques Sermons et des Traités sur des vérités importantes.

IV. BLAIR ( Jean ), un des juges assesseurs de la cour suprême des Etats-Unis, mort à Williamsbourg, dans la Virginie, le 31 août 1800, à l'âge de 69ans. Il étoit juge de la cour d'appet dans la Virginie, en 1787, époque à laquelle la législature de cet état, ayant reconuu des inconvéniens dans le système judiciaire, établit des cours ambulantes, et nomma pour en remplir les fonctions les juges qui composoient là cour d'appel. Ces juges au nombre desquels se trouvèrent Blair, Pendleton et Wythe, remontrèrent et déclarèrent que cet acte étoit inconstitutionnel. Dans la même année 1787, il fut membre de la convention générale qui détermina la constitution des Etats-Unis; il siégea avec Madison, en qualité de député de la Virginie. En septembre 1789, quand le gouvernement qu'il avoit aidé à former, eut commencé ses opérations, il fut nommé par Washington, juge assesseur de la cour suprême, dont Jean Jay étoit le président.

BLAISE (Pierre, dit Chevalier de saint Blaise), né à Remiremont en 1707, membre de
l'académie des arcades de Rome,
est auteur des ouvrages suivans,
I. OEuvres de Mathématiques,
1740, in-12. II. Nouveaux élémens d'algèbre et de géométrie,
1743, in-4°. III. Traité de gnomonique, 1744, in-8°. IV. Observations sur les maladies de
l'æil, 1785, in-8°. V. Traité d'agriculture, 1788, in-8°. On
ignore l'époque de la mort du
chevalier de saint Blaise.

BLAKE (James), prédicateur, né à Dorchester, état de Massachussetts, prit ses grades au collége de Harvard en l'année 1769. Pendant qu'il étoit membre de l'université, il s'étoit déjà distingué par la douceur de son caractère, la pureté de sa morale, et sa conduite irréprochable. Il se concilia l'amour de ses compagnons d'études, et il mérita la plus haute approbation de ses instituteurs. Après avoir continué pendant quelque temps ses études théologiques, sous la direction du révérend M. Smith de Weymouth, il commença répugnance, étant trèsjeune encore, la carrière importante du ministère. Il mourut le 17 novembre 1771, à peine âgé de 21 ans. Un petit volume de ses Sermons, qui fut publié par acs amis, après sa mort, offre

une sorce et une étendue d'esprit, une connoissance de la théologie, bien rares dans un jeune homme. Ses Sermons indiquent aussi une grande chaleur de sentimens d'onction qui honorent son caractère.

I. BLANCHARD (Charles-Antoine), né à Rhetel, départementdel'Aube, le 26 janvier 1737, où son pere était receveur des aides, mourut à Caen, département du Calvados, le 19 mars 1797. Entré de bonne heure dans la congrégation de Saint-Maur, celle qui parmi les réguliers cultiva le plus les sciences, il s'étoit voué par goût à l'enseignement; il y joignit l'amour de la prière et l'étude des matières ecclésiastiques, il se délassoit quelquefois avec les muses françaises et latines, ce qui l'avoit fait associer à quelques académies de Bretagne et de Normandie. Il laissa en manuscrit une histoire de l'Abbaye de Saint-Etienne de Caen, qui renferme des matériaux précieux sur l'origine et les mœurs des peuples de l'Armorique. Son zèle pour la religion lui valut 22 mois de captivité, mais il a, dit-on, opéré dans ces derniers temps plusieurs conversions parmi ses persécuteurs.

II. BLANCHARD (Nicolas), né aux Andelys, étoit fils d'un tourneur. La découverte de Mongolfiier, enflamma son imagination, et il voulut aussi jouer un rôle dans les expériences des globes aérostatiques. Des son premier voyage, il conçut qu'il étoit possible de diriger les ballons. Le mécanisme, au moyen duquel il prétendoit se diriger, consistoit en deux aîles, qui recevoient un mouvement à peu de chose près, semblable à celui que donnent les raines à un ba-

telet. Blanchard fit son ascension avec ce ballon le 2 mars 1784; mais à l'instant où ce ballon alloit partir, un jeune élève de l'école militaire voulut absolument y entrér; la garde s'y étant opposée, il s'y précipita malgré ses efforts, et brisa une des aîles destinées à diriger le ballon. Cet aréonaute fit ensuite une ascension à Rouen, le 23 du même mois. La plus remarquable de toutes ses ascensions, est celle qu'il exécuta le 7 janvier 1785, en traversant avec le docteur Geffries, la mer de Douvres à Calais; ce qui le fit surnommer le Don-Quichotte de la Manche. Le nombre des ascensions de Blanchard jusqu'à sa mort arrivée au commencement du 19º siècle, doit avoir été de soixantedix. Il ne s'est pas seulement élevé dans les airs en présence des plus grandes villes de l'Europe, il a aussi donné ce spectacle au Nouveau Monde. Il entreprit un voyage aérien, le 9 janvier 1793, à Philadelphie, et son entreprise fut couronnée par le succès. Un fait digne de remarque, c'est que neuf dames ou demoiselles, eurent part à ses ascensions. On lui doit l'invention des parachûtes en 1777. — Madame Blanchard, son épouse, a continué avec succès ses voyages aréostatiques tant au nord qu'au midi. Le 22 décembre 1811, elle fit une ascension à Rome, s'élevant de la place Novara, et parcourut un espace d'environ 60 milles; peu d'instans après elle partit dans son ballon pour Naples. Ces voyages aréostatiques, qui n'ont eu jusqu'à ce moment que l'avantage d'amuser les curieux, se font aussi facilement que le voyage de Paris à Saint-Cloud. Madame Blanchard conimue ses voyages.

BLANQUET (Antoine-Amable), né à Mende, le 13 septembre 1734, fils d'un habile médecin, s'appliqua singulièrement à l'étude des sciences et des lettres. Il étoit bon physicien et agronome distingué. Il conserva le goût de la belle littérature, au milieu des fonctions administratives de subdélégué de l'intendant de Languedoc, qu'il exerça pendant une douzaine d'années. On a de lui trois poèmes latins qui décèlent un zèlé géorgiphile; il ont pour titre : I. Oporatheca seu pomarium Mimatense. II. Ludicra Stirpium Genesis. III. Psiche seu hortorum origo. Les fragmens des manuscrits qu'il a laissés, annoncent autant de connoissances dans la physique végétale, que de vrais talens poétiques. Vanière et Rapin n'auroient pas désavoué les charmantes productions que nous citons. Blanquet est mort à Mende le 11 décembre 1803.

I. BLAND (Richard), écrivain politique de la Virginie, principal membre de la maison des hourgeois, en l'année 1779, a publié en 1760, un Essai sur les droits des Colonies, en réponse à un pamphlet, publié à Loudres dans l'année précédente, intitulé : Réglemens dernièrement faits, concernant les colonies, et considérations sur les taxes auxquelles elles sont imposées. Cette production fut une des trois qui parurent dans la Virginie, pendant la controverse avec l'Angleterre; les autres écrivains furent Arthur Lee et Jesserson.

II. BLAND (Théodoric), homme d'état et patriote, digne de ce nom, originaire de la Virginie, descendoit d'une famille ancienne et respectable de cet état. Il étudia la médecine; mais au

commencement de la guerre d'Amérique , il abandonna cette profession, et prit une part active dans la cause de son pays. Elevé au rang de colonel, il commanda un régiment de dragons, tandis qu'il étoit à l'armée, et se signala par des actions brillantes. En 1779, il fut nommé au commandement des troupes de la convention, stationnées dans les barraques d'Albemarle dans la Virginie; il y resta jusqu'en 1780, année dans laquelle il sut nommé au congres, où il siégea pendant trois années, temps déterminé par la confédération. Il retourna dans la Virginie, où on le nomma membre de la législature. Il s'opposa à l'adoption de la constitution, dans la persuasion qu'elle étoit contraire aux intérêts de sa patrie; mais quand il eut appris qu'elle avoit été acceptée par la majorité, il s'y soumit. Bland fut choisi pour représenter le district dans lequel il vivoit, dans le premier congrès sous la constitution. Il mourut à New-Yorck, le ier juin 1790, à l'age de 89 ans.

BLAUENSTEIN ou BLEWENS-TEIN (Nicolas Gerung), surnommé Chapelain, et secrétaire de Jean Venningen, évêque de Bâle, en 1460, a écrit en latin une Chronique des évêques de Bâle, et trois volumes de Mélanges, où se trouve la relation de la guerre entre les Suisses et Charles-le-Téméraire, duc de Bourgogne.

BLEECKER (Anne - Elisa), dame qui a joui d'une célébrité littéraire à New-Yorck, fille de M. Brandt Schuyler, née en octobre 1752. Dès sa tendre jeunesse, elle aima passionnément les livres. En 1769, elle fut mariée à Jean I Bleecker, écuyer, et vécut pendant plusieurs au-

nées tranquille et heureuse à Tomhanic, superbe village situé à dix - huit milles au - dessus d'Albany. L'approche de l'ennemi par le Canada en 1777, l'obligea de quitter sa retraite, et interrompit sa félicité; des chagrins domestiques envelopperent son esprit comme d'un nuage obscur, et cette dame qui étoit douée d'une grande sensibilité, ne put surmonter le poids accablant de ses chagrins. Après que la paix eut été signée, elle revint a New-Yorck, dans l'espérance d'y revoir ses anciennes connoissances; mais la dispersion de ses amis, et la désolation qui s'offrit à sa vue de toute part, lui causa une douleur qui l'accabla; elle retourna dans sa chaumière, où elle mourut le 23 novembre 1783. Elle fut l'amie des vieillards et des infirmes, et sa bonté envers les pauvres du village qu'elle habitoit, fut la cause des regrets dont sa mort fut accompagnée. Après son décès, quelques-uns de ses écrits furent recueillis et imprimés en 1793, sous le titre d'OEuvres posthumes d'Anne-Elisa Bleecker, en prose et en vers. Les Mémoires de sa vie, écrits par sa fille, ont été insérés au commencement; on y trouve aussi la collection des Essais composés par sa fille, madame Faugères.

BLONDEL (N.), président de la Cour d'appel de Paris, où il est mort à 77 ans, étoit natif de Reims. Il étudia à Paris, et s'y fit recevoir avocat en 1760. Son premier essai fut le procès du maréchal de Richelieu; il prit ensuite la défense de mademoiselle d'Oliva, dans l'affaire du collier, et se montra indirectement zélé apologiste de la reine. Nommé secrétaire du sceau en

1787, il obtint du roi une pension assez considérable, qu'il perdit à la révolution. Dans ces temps orageux, il conserva miraculeusement sa vertu, sans être victime du terrorisme. Sous le règne de l'empereur Napoléon il devint membre et ensuite président de la Cour d'appel. Il fut aussi un des rédacteurs du Code criminel.

BLOWERS (Thomas), ministre dans Beverly, état de Massachussetts, né à Cambridge, le 1 août 1677, prit ses grades au collège de Harvard en 1695. et fut ordonné pasteur de la première église dans Beverly, le 20 octobre 1701. Il mourut le 17 juin 1729. C'étoit un savant, un excellent ministre; un pasteur vigilant, d'une grande douceur de caractère, et un prédicateur pathétique; il a publié un Sermon sur la mort du révérend Joseph Green, du village de Salem, en 1715.

BLUNTSCHLI (Jean-Henri), capitaine d'artillerie, et membre du grand conseil de Znrich, où il naquit en 1656, mourat dans la même ville, le 23 juillet 1722. On a de lui un recueil par ordre des alphabétique principaux traits de l'histoire de Zurich, intitulé : Memoravilia Tigurina, Zurich, 1704, in-12, en allemand. Il en a donné une seconde édition in-8°, en 1711. Cet ouvrage est estimé, mais on y rencontre souvent des sorties un peu fortes contre le catholicisme.

I. BOCAGE (J. du), né au Havre le 28 janvier 1676, mort en 1728, se distingua par ses talens dans la marine commerçante. En 1707, commandant le vaisseau la Découverte, il fit le heureux et dura neuf ans, pendant lesquels il visita les différens parages de la mer du sud, et ceux des mers de la Chine et des Indes; il découvrit plusieurs îles, en détermina la position, donna des plans et fit des observations consignées dans l'histoire générale des voyages. Ce navigateur eut la satisfaction de ne perdre aucun des hommes de son équipage, et de gérer avec probité les affaires de ses armateurs, de son bâtiment et les siennes.

II. BOCAGE (J. du), fils du précédent, né au Hâvre le 5 mai 1707, mort au mois de juin 1756, avoit de l'esprit, des connois sances et du goût pour l'histoire naturelle. On a de lui un ouvrage intitulé: Mémoire sur le port, la navigation et le commerce du Havre, et sur quelques singularités de l'histoire naturelle de ce pays, en deux parties. La première traite de l'origine Hâvre, de son état en 1753, et de son commerce. La deuxième, offre la description d'un banc pétrifié, et de la fontaine incrustante d'Orcher; des réflexions sur la cause du déplacement des coquilles fossiles et autres corps marins; sur les eaux minérales. mines de fer et cailloux, etc.

BOCCHERINI, célèbre violoncelle et compositeur, mort à Madrid en 1806, âgé de 70 ans. Sa musique instrumentale est remarquable par la pureté du style, accompagnée d'une mélodie suave, qui touche sans effort, et d'une profonde sensibilité qui semble avoir deviné les combinaisons de l'art. Dans Hayda, l'harmoniste paroît toujours; dans Boccherini, tont est l'ouvrage de l'inspiration. Comme la force brille éminemment dans l'un, et tour du monde. Son voyage fut la grace dans l'autre, on a très-

78 bien dit : « Boccherini est la i femme de Haydn. » Les adagio de ce compositeur dannent l'idée de la musique des anges. Dans l'allegro, il est toujours noble. Sa musique est puisée à la source des livres saints, aussi respiret-elle ce grandiose religieux, dans un genre où personne ze l'égale; sous ce rapport, c'est le Sacchini de la musique instrumentale. Boccherini a précédé Haydn pour les quatuors; le premier il a fixé le vrai caractère du genre. Jusqu'à présent, il est le seul qui ait composé des quintetti à deux violoncelles: en voici la raison. Il entroit dans le système de composition de ce célèbre artiste de rendre la musique avec toute la suavité dont elle est susceptible; or, la qualité des sons du violoncelle remplit mieux cet objet que le violon; il s'est donc attaché à faire ressortir le chant dans le violoncelle, en conservant pour l'harmonie le violon, l'alto et la basse; delà l'idée de son second violoncelle, qui souvent est concertant avec le premier. Boccherini a laissé au marquis de Benaventi 24 quintetti, les derniers qu'il ait faits, et qu'on peut appeler le chant du cygne, (Extrait des Quatre Saisons, de M. Fayolle.)

BOCHAT (Charles-Guillaume-Loys de ), célèbre philologue et antiquaire, professeur de droit et d'histoire à Lausanne, où il naquit en 1695, mort dans la même ville le 5 avril 1754, en étoit contrôleur-général en 1750. On a de lui, I. Mémoires sur le différend entre le pape et le canton de Lucerne, Lausanne, 1727, in-8°, ouvrage partial, et d'un style lourd. II. Traité pour et contre les services étrangers, Lausanne, 1738, in-8°. Ill. Mémoires critiques sur divers points de l'histoire ancienne de la Suisse, Lausanne, 1749, 3 vol. in-4 avec fig. Ils lui ont mérité une grande réputation. IV. Dissertation sur conventus helveticus. Cette dernière production est un chefd'œuvre. Bochat étoit membre de la société royale des sciences de Gottingue.

BOCK ( Jean-Nicolas-Etienne de), lieutenant des maréchaux de France, gouverneur à Gierk en Lorraine, et lieutenant-général de l'académie de Metz, mort depuis quelques années à Arlon, dans les Pays-Bas, a laissé, I. Mémoire sur Zoroastre et Confucius, et essai sur l'histoire du Sabéisme, 1787, in-8. II. Mémoire historique sur le peuple nomade; traduit de l'allemand, Paris, 1788, in-8°. III. Vie de Fréderic , baron de Trenk , traduite de l'allemand, Paris, 1788, 2 vol. in-12. IV. Recherches philosophiques sur l'origine de la pitie, Paris, 1789, in - 12. V. OEuvres diverses, 1789, 2 vol. in-12. VI. Histoire de la guerre de sept ans, traduite de l'allemand, 1789, 2 vol. in-12. VII. Hermann de Unna, traduit de l'allemand, Paris, 1791, 3 vol. in-8°.

BOGARDUS (Everardus), premier ministre de l'Eglise hollandaise réformée à New-Yorck, vint de bonne heure dans le pays, quoique l'on ignore précisément le temps de son arrivée : les titres de cette église datent de l'année 1639. Il fut ordonné et envoyé, ainsi qu'on le croit, par les classes d'Amsterdam qui, pendant un grand nombre d'années, ont exercé la surintendance des églises hollandaises dans la Nouvelle-Hollande, et dans la province de New-Yorck. La tradition rapporte que Bogardus devint aveugle, et qu'il retourna en Hollande quelque temps après que la colonie se fut rendue aux Anglais en 1664.

BOISTEL D'WELLEZ ( Jean-Baptiste-Robert ), trésorier de France à Amiens, sa patrie, de l'académie de la même ville, vivoit dans le 18° siècle. Deux tragédies, quelques poésies fugitives sont les présens, dit l'auteur des trois siècles, qu'il a faits au public, toujours ingrat pour ce qui porte le caractère de la médiocrité. Deux on trois scènes intéressantes dans sa tragédie de Cléopâtre, ne sont pas suffisantes pour lui donner le droit de se plaindre de cet oubli. On a encore de lui une épître à Racine, 1736, et une ode à M. Turgot, ¥737.

BOLLAN (Guillaume), agent de la province de Massachussets en Angleterre, fut envoyé vers l'année 1746, pour solliciter le remboursement des dépenses qui avoient été faites dans l'expédition contre le Cap-Breton en 1745. Il étoit parsaitement instruit des affaires publiques de la province; et son adresse, ainsi que son habileté étoient admirables. Il demeura en Angleterre, sous ce titre, pendant plusieurs années, et fut démis en 1762; Jasper Mauduit fut nommé à sa place. Les raisons que l'on donna de sa démission eurent pour motifs le mécontentement que l'on éprouva, lorsqu'on apprit en Amérique qu'il avoit retenu, à son profit, une partie des sommes qu'il avoit obtenues du gouvernement d'Angleterre en 1759, à titre de remboursement fait à la province, et à cause de sa négligence à correspondre avec la cour générale. Le désir d'éviter les frais du

séjour d'un résident en Angleterre, joint à ce que Bollan étoit attaché à l'église épiscopale, peuvent aussi avoir déterminé la nomination d'un homme dont les talens lui étoient inférieurs. Cependant Bollan fut nommé. peu d'années après, agent du conseil; il mourut en Angleterre en 1776. On a de lui plusieurs traités de politique, parmi lesquels se trouvent: Coloniæ anglicanæ illustratæ, 1742. Les anciens droits de la nation anglaise sur les pêcheries de l'Amérique, examinés et fondés, 1764. Considérations sur les intérêts mutuels de la Grande-Bretagne et des Colonies, 1765. Examen sur la liberté de parler et d'écrire sur les affaires publiques, 1766. De l'importance des Colonies du nord de l'Amérique, et des intérêts de de la Grande-Bretagne, eu égard à ses colonies, 1766. Epître de Timoléon, 1768. De la corruption résultante des armées permanentes, etc. 1768. Memorial d'un véritable Anglais dans la défense du droit d'élection, 1769. Sur l'origine des parlements, etc., 1770. Pétition au roi en son conseil, le 26 janvier 1774, avec les mesures proposées pour entretenir l'harmonie entre la Grande-Bretagne et ses colonies. Il présenta cette pétition en sa qualité d'agent de la province de Massachussetts.

BOLOGNE (Pierre de), secrétaire du roi, des académies d'Angers, de la Rochelle, de Marseille et de celle de Cologne, naquit à la Martinique en 1706. « Sans une certaine fatalité qui préside aux réputations, dit l'auteur des trois siècles, il seroit aussi connu qu'il mérite de l'être. Après Lefranc, il est celui de tous nos poètes actuels qui a le mieux réussi dans les odes sacrées. Ce qui caractérise principalement sa poésie, n'est ni la force ni l'enthousiasme, qualités cependant nécessaires au genre lyrique, mais remplacées autant qu'elles peuvent l'être par la pureté , l'élégance, l'harmonie, le naturel et l'aisance de la versification. » Ses œuvres out été recueillies en 1758, en 1 vol. in-12. On a encore de lui . Amusemens d'un septuagenaire ou contes , anecdotes, bons mots, naïvetés, mis en vers, 1786, in 8°. De Bologne mourut sur la fin du 18º siècle.

BONATUS ou BONATTI, né d'une illustre samille de Florence, vivoit au 15 siècle. Il s'appliqua à l'astrologie, et publia quelques traités sur cette matière. Il y adopte toutes les chimères débitées sur cette prétendue science. Sur la sin de ses jours il entra chez les Franciscaius, où il mourut vers l'an 1500. Son principal ouvrage intitulé de Astronomia Tractatus decem, sur réimprimé plusieurs sous des titres dissérrens.

BOND (Thomas), savant médecin de Philadelphie, choisi, ce 1764, pour donner des lectures climques dans l'école médicale de cette ville, étoit à cette époque un vieux praticien. Il rédigea, vers l'année 1750, quelques mémoires utiles qui ont paru dans les Recherches et Observations médicales, Londres, 2 vol.

BONET (Nicolas), surnommé le Docteur profitable, religieux de l'ordre de Saint-François, étoit Espagnol selon les uns. Sicilien et de Messine selon les autres. Il fut envoyé, en qualité de légat, en Tartarie, et fait évêque de Malte depuis 1342 jusqu'en 1360, qu'il y mournt. On a de lui plu-

sieurs écrits où il traite de choses assez singulières, car prenant trop simplement à la lettre les paroles de J. C. en croix, Femme, voilà ton fils, il se mit dans l'esprit que ces paroles avoient réellement et de fait opéré une transubtantiation de son corps en celui de saint Jean, en sorte que cet apôtre étoit devenu par là le fils naturel et effectif de la sainte Vierge, et par conséquent Jésus-Christ lui - même. Il eut des sectateurs, et on fut obligé de le réfuter sérieusement. Ses ouvrages sont: I. Postilla in Genesim. II. Commentarii super, IV libros sententiarum. III. Interpretationes in præcipuos Aristotelis libros, præsertim metaphysicam.

BONNE, ingénieur géographe, professeur de mathématiques, mort le 2 décembre 1794, a publié : I. Atlas maritime, ou Cartes réduites de toutes les côtes de France, 1762, in-fol. II. Petit tableau de la France, ou Cartes géographiques sur toutes les parties de ce royaume, avec une Description abrégée, 1764, in-16. III. Réfutation d'un ouvrage de Zapnoni, intitulé : Dissertation sur différens points de Géographie, 1765, in-12. IV. Atlas encyclopedique contenant la géagraphie ancienne et quelques cartes sur la géographie du moyen áge, la géographie moderne, et les cartes relatives à la géographie physique, avec M. Desmarets, 1787 - 88, 2 vol. in - 4°. V. Principes sur les Mesures en longueur et en capacité, sur les Poids et les Monnaies, dépendant du mouvement des astres principaux et de la grandeur de la Terre, 1790. VI. L'Atlas de l'Histoire philosophique de l'abbé Raynal.

BONNEL DUVALGUIER (N.),

de Simon Boschetti, d'une famille extrêmement ancienne, puisqu'elle int une des premières qui, rebâtit la ville de Modène après les ravages des Lombards, étoit moine dans l'ordre de saint François, lorsqu'il succéda vers 1187, à Bartholomé Boschetti son frère , dans l'évêché de Modène. Ce prélat, plein d'une véritable religion, s'occupa constamment à éteindre les haines des partis Guelphes et Gebelins, et parvint à leur faire faire un accommodement. Secondé par Lanfranc Rangone, l'un des plus puissans seigneurs du Modenais, il démontra ensuite aux principaux nobles qu'ils ne pouvoient trouver de salut pour la patrie, de paix et de tranquillité pour eux-mêmes, qu'en se soumettant à un seul maître et leur proposa de prendre les marquis d'Est, dont le voisinage et la puissance pouvoient les protéger; la république de Modène le députa alors avec Lanfranc Rangone et Guido Guidoni, pour offrir la souveraineté de leur pays à Obizzo III, marquis d'Est, qui en fit prendre sur le champ possession par le comte Cinello son parent, et y fit sou entrée solennelle au mois de janvier. Philippe s'occupa ensuite de faire rentrer les familles exilées ou bannies, parmi lesquelles étoient les Sassuol, les Savignani, les Garsoni; ce qu'il obtint d'Obizzo: mais ce prince étant mort et la discorde s'étant mise entre ses enfans, les bannis reprirent les armes, et expulsèrent de la ville les Boschetti, les Rangone et les Guidoni. Philippe mourut exilé; on rapporta dans sa patrie, ses cendres vénérées, et sa mémoire l'est encore. Cette maison illustre par les personnages qu'elle produisit dans l'Église et dans l'épée subsiste encore à Modène.

dans le canton de Zoug, mort dans le canton de Zoug, mort dans la même ville en 1772, se distingua dans l'art de saire des orgues. On lui doit celles des églises de Lucerne, de Zoug, de Schweitz, de l'abbaye de Saint-Vincent à Berne. Il a cu un fils non moins célèbre dans la même profession, qui est mort à Bar en 1781.

BOSTWICK (David), savant ministre de New-Yorck, originaire d'Ecosse, né vers l'année 1720. Avant qu'il eût commencé de prêcher, il s'étoit établi à la Jamaïque dans Long-Island, où il résida jusqu'en 1756, époque à laquelle il fut, par un décret du synode, appelé à donner des soins à la société presbyterienne de New-Yorck. Les personnes qui composoient sa congrégation étoient au nombre de près de 1400. Il a rempli cette place jusqu'à sa mort arrivée le 12 novembre 1763. Bostwick étoit d'un caractère doux; sa piété et son zèle étoient au - dessus des éloges; rensermé tout entier dans les devoirs de sa place, il abhorroit le mélange de la religion avec la politique, et il détestoit la turpitude, disoit-il, de ceux qui soumettoient la première à la seconde. Ses pensées n'étoient occupées que des choses d'en hant, et il n'aspiroit qu'à élever l'ame de ses auditeurs et à les détacher des choses d'ici bas; il étoit profondément affligé quand il arrivoit à une de ses ouailles de devenir plus ardent politique que chrétien servent; sa doctrine n'étoit tirée que des Ecritures saintes, et il les entendoit de la même manière que l'Eglise réformée. Ses discours étoient méthodiques, profonds et pathétiques, d'une diction ornée et riche de senti-



détachées, et quelques Comédies de société. On trouve dans ses vers de la grace et de la facilité. Il est mort à Versailles en 1795.

BOURGOING(lechevalier de), ancien ambassadeur à la cour de Suède, et membre de l'institut impérial. Après avoir résidé g ans à Madrid, comme secrétaire de M. de Montmorin, il fut nommé ministre plénipotentiaire à Hambourg. Envoyé en 1792, en qualité de ministre près de la cour a'Espagne, il éprouva beaucoup d'obstacles avant d'y être reconnu; mais M. d'Aranda ayantremplacé au ministère le comte de Florida-Blanca, Bourgoing fut ensiu admis comme envoyé de Louis XVI. Au mois de janvier 1793, il sit paroître l'exposé de sa conduite, et dit que sa position éloignée ne lui permettant pas de juger du gouvernement, il s'étoit empressé de prêter le serment de liberté et d'égalité, aussitôt qu'il avoit appris le renversement du trône, Il proposa à la cour de Madrid de s'unir à la république Lançaise. Rappelé au moment de la guerre avec l'Espagne, il ne fut plus employé, et s'occupa de la rédaction d'un journal. Après la révolution du 18 brumaire an 8 (9 novembre 1799), il se vit rappelé dans la carrière diplomatique, et fut nommé à la fin de l'année ambassadeur à Copenhagne, d'où il fut envoyé le 1er avril 1801, à la cour de Stockolm, en la même qualité. Il recaeillit les suffrages des amis des arts de cette ville, et l'académie de peinture et sculpture lui délivra un diplôme de membre honoraire. Il fut rappelé en 1804 de son ambassade, lors des premieres divisions survenues avec celte puissance; il est mort à Dresde le 20 juillet 1811. Bour-

going étoit instruit et bon littérateur. Les ouvrages qu'il a publiés sont, I. Nouveau voyage en Espagne ou tableau actuel de cette monarchie; Paris, 1789, 3 vol. in-8°. Cet ouvrage ent du succès, et ou en fit plusieurs éditions. II. Cri de l'opinion publique pour la paix, 1796, in-8°. III. Second eri, 1796, in-8°. IV. Coup d'œil politique sur l'Europe à la fin du 18° siècle; Paris, 1801, 2 vol. in-8°. V. Des Mémoires politiques, etc., dans les journaux.

I. BOURNE (Richard), missionnaire chez les Indiens, à Marshpée, fut un des premiers émigrans de l'Angleterre qui s'établirent a Sandwich, C'étoit un homme religieux, tournant toute son attention et ses pensées vers les Indiens, à l'est et au sud; il forma la résolution de leur annoucer les bienfaits de l'Evangile. Il se rendit à Marshpée, à quelques milles au sud. Les premières nouvelles que l'on eut de lui sont de 1658, époque à laquelle il étoit dans cette ville; ayant obtenu une connoissance suffisante du langage des Indiens, il entra dans le service divin en qualité de missionnaire, et s'y livra avec ardeur. Le 17 août 1670, il fut ordonné pasteur d'une église indienne à Marshpée, établie par ses propres disciples et par ceux qu'il avoit convertis; cette solennité fut célébrée par les respectables Eliot et Cotton. Il mourut à Sandwich, vers l'année 1685, ne laissant d'autre successeur dans le ministère qu'un Indien, nommé Simon Popmonet. Bourne a mérité un souvenir honorable, non-seulement pour ses efforts et son zèle à instruire les Indiens des maximes de l'Evangile; mais encore pour les soins qu'il prit de leurs intérêts temporels :

avant résléchi qu'il s'essorceroit en vain de propager parmi eux le christianisme, aussi lougtemps qu'ils n'auroient pas de territoire où ils pourroient fixer leurs habitations et jouir de la paix, peu de temps après l'année 1660, il obtint à ses propres frais la concession de Marshpée, de Quachatisset et autres endroits vers le sud de la mer indienne. Ce territoire, selon M. Hawley, étoit p-rfaitement choisi pour y établir une ville indicane, étant situé sm le Sund, en face des vignobles de Martha, entre des gorges et hien arrosée. Après la mort de Bourne, son fils Shearjashab Bourne, écuyer, lui succéda dans l'héritage de Marshpée, où il demeura jusqu'à sa mort arrivée en 1720. Avant sollicité avec succès de la cour de Plimouth la ratification de la concession faite aux Indiens, personne n'eut le droit d'acquérir le plus petit lot de terre, sans en avoir obtenu le consentement detous les Indiens, quand bien même on auroit obtenu le consentement de la cour générale. Ce fut ainsi que le fils étendit et consolida les projets de son père, en veillant sur les intérets des Aborigenes. On trouve dans les recueils de Gookin, une Relation des etablissemens des Indiens dans le comté de Plimouth, etc.

11. BOURNE(Joseph), missionnaire chez les indiens, étoit fils
d'Ezra Bourne, écuyer de Marshpée, et petit-fils de Shearjashab
Bourne, écuyer, lequel avoit succédé à sou père dans la surintendance des Indiens, (dignité égale
à celle des évêques). Ezra Bourne
fut chef de justice de la cour des
plaids-communs, et mourut en
septembre 1764, dans la 88° anmée de son âge. Son fils, Joseph

Bourne, prit ses grades au collége de Harvard en 1722. Il fut ordonné à Marshpée en qualité de successeur de Simon Populonet le 26 novembre 1729. Il renonça, à sa mission en 1742; et se plaignit beaucoup des mauvais traitemens que l'on faisoit éprouver aux Indiens, et de la négligence des commissaires à le secourir et le protéger. Il eut pour successeur un Indien , nommé Salomon Briant; mais il continua de prendre intérêt à la cause dans laqueile il s'étoit engagé, et aida son successeur M. Hawley. Il termina ses jours en 1787.

BOURS (Pierre), ministre épiscopal à Marblehead, né à Newport, prit ses grades au collége de Harvard en 1747. Après s'être établi à Marblehead, il s'acquitta avec fidélité des devoirs de sa charge pendant neuf années, et enseigna la doctrine de l'Evangile avec ferveur, appuyant la vérité de ses paroles par la pureté de sa vie; il mourut le 24 février 1762, à l'âge de 36 ans.

BOUZARD ou plutôt Boussard Jean-André), né au Bourgd'Eau, près Tréport, maître hâleur à Dieppe, mérite une place honorable dans un dictionnaire historique, où figurent tant de personnages qui ont moins de titres à la reconnoissance publique. En 1777, un bâtiment chargé de sel venant de la Rochelle, monté de hiut hommes d'équipage et de deux passagers , voulant cutrer dans le port de Dieppe, en fut repoussé par l'inpétuosité du vent et l'agitation de la mer. Les pilotes côtiers voulant diriger son entrée, essayèrent en vain de sortir. Bouzard, s'appercevant que le navire faisoit une sausse manœuvre qui augmentoit le danger, essaya de

le diriger à l'aide du porte-voix ; [ mais l'obscurité de la nuit, le bruit des vagues et du vent empêchèrent le capitaine de voir et d'entendre: le navire échoua, et l'équipage alloit périr, quand Bouzard, malgré les représentations et l'impossibilité apparente de réussir, fait emmener sa femme et ses enfans qui veulent le retenir, se fait ceindre d'une corde, dont un bout étoit attaché sur la jetée, et s'élance au milieu des vagues en furie pour porter à ces malheureux un cordage avec lequel on put les amener à terre. Plusieurs fois rejeté sur le rivage et roulé violemment sur le galet, il ne se décourage pas: une vague l'entraîne sous le navire; on le croyoit more; il en rapporte un matelot qui avoit été précipité du bâtiment, repart, et après des efforts incrovables atteint le navire, y jette un cordage au moyen duquel furent amenés tous ceux qui purent le saisir. Bouzard, content du succès, se traîne tout meurtri à sa cabane; là il tombe en soiblesse: à peine ranimé, il apprend qu'on entend encore des cris sur le navire, retourne à la mer et rapporte encore un des passagers qui n'avoit pu saisir le cordage. Le ministre Necker s'empressa d'écrire à Bouzard que le roi lui accordoit une gratification demille francs, et une pension de trois cents francs. La lettre commençoit par ces mots : brave homme, et la voix publique s'empressa de le désigner par cette qualification qu'on retrouve au bas de sa gravure. Etant venu à Paris, Louis XVI l'accueillit et le fit manger a sa table. Bouzard, qui avoit tant de fois arraché à la mort des personnes sur le point de périr, étoit surpris de l'importance qu'on attachoit à une action qui lui paroissoit si naturelle. Le

brave homme mourut à Dieppe en 1795, à 61 ans. Jean-Joseph-Louis Bouzard, digne fils d'un tel père, et comme lui maître hâlenr à Dieppe, lui a succédé pour le courage et la probité. En 1810, il avoit les certificats de 75 personnes auxquelles, à diverses époques, il avoit sauvé la vie. L'empereur l'a décoré de la croix de la légion d'honneur; et dans cette ville où se sont maintenues la picté et les bonnes mœurs, Bouzard jouit de l'estime publique, au sein d'une famille patriarchale où la vertu est héréditaire.

BOWDOIN (Jacques), docteur en droit, gouverneur de Massachussetts, philosophe et homme d'état, naquit à Boston le 18 août 1727 de Guillaume Bowdein, riche marchand. Son père qui étoit français, après la révocation de l'édit de Nantes, s'enfuit de sa patrie avec les protestans persécutés en France, et se rendit d'abord en Irlande, et ensuite à la nouvelle Angleterre. En 1688 , il descendit à Falmouth, maintenant Portland, dans la haye de Casco, où après avoir résidé deux années, il alla à Boston en 1690. Il est remarquable que le lendemain du jour de son départ, les habitans de la Baye de Casco furent massacrés par les Indiens. Il étoit étranger; ses propriétés étoient d'abord peu étendues; mais par son industrie et sa persévérance, il acquit par la suite des biens considérables. Bowdoin prit ses grades au collége de Harvard en 1745. Pendant son séjour à l'université, il se distingua par son génie et son infatigable application à ses études. Sa modestie, sa politesse et sa bienveillance donnèrent à ses amis l'assurance qu'il ne prostitueroit pas ses talens, et que son élévaoccasions, les juges furent opprimés et troublés dans l'exercice de leurs fonctions par la populace, d'autant plus audaciense, que le gonvernement ne prenoit que des demi - mesures, et que tous les moyens employés par les mécontens, avoient alors pour objet d'opérer le renversement de la constitution. Il devint nécessaire de maîtriser par la force cet esprit d'insurrection; en conséquence, le gouverneur Bowdoin ordonna de prendre les armes à plus de 4000 hommes de la milice, qui furent soumis au commandement du vieux général Lincoln : comme le trésor ne permettoit pas de mettre cette force en activité, un certain nombre d'habitans de Boston, ayant le gouverneur à la tête de la liste des souscripteurs, completta en pen d'heures une somme suffisante pour faire face à l'expédition proposée; cette mesure décisive sauva le gonvernement du mépris dans lequel il étoit près de tomber, et devint le saint de la république. L'insurrection dangereuse de Shays fut étouffée. Le gonverneur Bowdoin fut remplacé en 1787 par M. Hancock, et ce changement fut probablement le fruit dès tentatives des mécontens, qui pouvoient espérer plus de clémence sous un nouveau magistrat. Bowdoin mourut à Boston, le 6 novembre 1790, à l'âge de 64 aus. Ce gouverneur, homme savant, ami généreux et constant de la littérature, souscrivit avec libéralité pour le rétablissement de la bibliothèque du collége de Harvard, qui avoit été consumée par les flammes. Il fut nommé membre de la corporation en l'année 1779. Mais, des devoirs plus importans le déterminèrent à résigner cette

conserva de l'affection et témoigna tonjours beaucoup de zele pour les intérêts du collège, et lui légua 400 livres sterling, dont les intérêts devoient être employés à encourages et à récompenser les étudians qui se seroient dislingués dans le cours de l'année. L'académie américaine des sciences et des arts qui fut formée à Boston le 4 mai 1780, dans un temps où ce pays étoit dans la nlus profonde détresse, fut établie par son crédit, et devint l'objet constant de ses soins; il en fut le premier élu président, et conserva ce titre jusqu'à sa mort. Il légua à l'académie, outre sa hibliothèque composée de plus de 1200 volumes dans toutes les langues et sur toutes les branches des sciences et des arts, une somme de 100 liv. sterl. il fut aussi un des fondateurs et le président de la banque de Massachussets, ainsi que de la société d'humanité de cette même province. La réputation littéraire du gouverneur Bowdoin lui mérita ces honneurs, qui ne sont ordinairement accordés qu'aux hommes les plus distingués par leurs talens. Docteur-ès-lois dans l'université d'Edimbourg, il étoit également membre des sociétés rovales de Londres et de Dublin. Le savant Bowdom a publié un Discours philosophique adressé, en séance publique, à l'académie américaine des sciences et des arts de Boston, le 8 novembre 1780, quand il en fut nommé président; il a été imprimé à la tête du premier volume des Mémoires de l'académie. On lui doit encore plusieurs autres ouvrages dont l'académie a eurichi ses Mémoires ; et dans lesquels on a remarqué un goût peu commun et des talens pour les recherches place en 1784. Cependant, il l'astronomiques. La liste de ses

œuvres offre des Observations sur! une hypothèse ayant pour objet de résoudre le phénomène de la lumière, suivies de nouvelles observations incidentelles tendant à montrer les propriétés hétérogènes de la lumière et celles du fluide électrique par leur union : Observations sur la lumière et le dépérissement de cette madans le soleil et dans les étoiles fixes, par l'effusion constante de la lumière qui s'en détache; Observations tendant à prouver, par les phénomènes et par l'Ecriture sainte; l'existence d'une sphère ou orbe, qui environne toute la matière, laquelle paroît être nécessaire pour la préserver d'une ruine à laquelle, sans le secours d'un tel contrepoids, elle semble exposée par la gravitation. Il suppose que la couleur bleue répandue dans les cieux, est un corps réel et concave, qui embrasse toute la nature visible; que la voie lactée et les taches lumineuses que nons distinguons dans les cieux, sont des ouvertures dans cet orbe, à travers lesquelles la lumière des sphères extérieures parvient jusqu'à nous; et qu'ainsi on peut-se former une idée de sphère en sphère et de systèmes en systèmes, de la grandeur infinie et incommensurable des œuvres de Dieu. Cette hypothèse est assez ingénieuse.

BOYD (Guillaume), ministre de Lamington, dans le New-Jersey, descendant d'une famille originaire de l'Ecosse, qui émigra dans la Pensylvanie, naquit dans le comté de Francklin en 1758. Ayant perdu son père à l'âge de 15 ans, il alla faire ses études au collège de Princeton, en 1778, sous la présidence de M. Witherspoon. Après avoir

continué sa théologie sous le docteur Allison de Baltimore, il commença à prêcher l'Evangile. Ses talens lui auroient procuré un sort digne d'envie; mais né sans ambition, il étoit effrayé de ses succès; son désir fut de vivre avec piété et de prêcher d'une manière apostolique. Craignant, dans une ville, les effets de la corruption, il préféra de se fixer à Lamington, où il demeura jusqu'à sa mort, arrivée le 15 mai 1808. Aucun de ses sermons n'a été imprimé.

BOYLSTON (Zardiel), membre de la société royale de Londres, savant médecin, né à Brookline, état de Massachussets, en 1680, introduisit le premier l'inoculation de la petitevérole en Amérique. Après avoir recu une excellente éducation, il étudia la médecine sons M. Cutler, savant médecin et chirurgien à Boston. En peu d'années, la pratique de son art qu'il exerça avec distinction, lui procura une grande fortune. En 1721, la petite-vérole déploya ses ravages à Boston; et pendant les instans de son éruption, elle devint mortelle; semblable à la peste, elle semoit par-tout la terreur et la désolation. Cette calamité n'avoit pas exercé sa maligne influence dans la ville depuis l'année 1702, pendant laquelle, ainsi qu'en 1622, elle emporta beaucoup de monde, quoiqu'elle ait été encore moins funeste qu'en 1678. Au moment où ce fléau reparut, le révérend docteur Cotton Mather, qui avoit lu dans un volume des transactions philosophiques, deux relations des usages de l'orient, l'une de Timonius de Constantinople, et la seconde de Pylarinus, consul de Venise à Smyrne, qui offroient des détails

sur l'usage et la pratique de l'inoculation contre la petite-vérole, conçut le projet d'introduire ce système à Boston. En conséquence, il adressa le 6 juin, une lettre aux médecins de Boston contenant les détails du procédé de l'inoculation, contre la petitevérole, extraits des Transactions philosophiques; il les invitoit à s'assembler et à prendre l'objet en considération. Cette demande ayaut été négligée, il écrivit séparément au docteur Boylston le 24 juin, en lui envoyant tous les renseignemens qu'il avoit pu rassembler, dans l'espérance qu'ilvoudroit bien saisir ce nouveau moyen de conserver la vie humaine. Quand il pouvoit trouver une occasion favorable de soulager ou diminuer les maux de la vie, il n'hésitoit pas de s'élever avec force contre les préjugés et les abus. Cette opération étoit tout-à-fait nouvelle pour l'Amérique; et l'on ignoroit encore qu'elle avoit éte introduite et pratiquée en Europe; néanmoins, il se détermina à en faire l'essai. Le 26 juin, il inocula d'abord son fils Thomas, qui n'avoit que 6 ans, avec deux de ses domestiques. Encouragé par le succes de cette expérience, il commeuça à l'étendre au dehors. Les autres médecins firent prévaloir. leur opinion contre l'inoculation, disaut qu'elle introduisoit la malignité dans le sang; et les élus (corps des bourgeois) de Boston, la désendirent en juillet; mais ces découragemens ne raleutirent point le zele de Boylston : cependant le préjugé étoit à la veille de triompher des - bienfaits d'une opération salutaire, si le clergé n'avoit fait des démarches en faveur du projet. Six des ministres les plus respectés de Boston, profiturent de leur

crédit pour la faire admettre; le respect dû à leur caractère, et la confiance que l'on avoit dans leur sagesse, suffirent à peine pour protéger cette lumière naissante, et empêcher qu'elle ne fut éteinte. Le peuple étoit dans l'erreur; ils en triomphèrent. Pendant l'année 1721 et le commencement de l'année suivante, le docteur Boylston inocula 2/4 personnes à Boston et dans les villes environnantes : trente-neuf furent inoculées par les autres médecins; en totalité, 286. Six moururent. Pendant la même période, sur 5759 personnes qui avoient en la petite-vérole et qui avoient été traitées suivant les procédés ordinaires, il en mourut 844. L'utilité de cette découverte fut alors établie, et son succès encouragea, de plus en plus, son introduction en Angleterre, dans ce pays où elle n'avoit été tentée que sur peu de persouves, la plupart desquelles étoient des condamnés. Dans la continuation de sa bonne œuvre, le docteur Boylston se vit forcé de résister, nonseulement à la plus virulente, mais encore à la plus dangereuse opposition. Le docteur Douglas, Ecossais, homme violent et entêté dans ses opinions et dans ses préjugés, rassembla tous les moyens imaginables pour anéantir l'usage qui venoit d'être introduit. Un de ses argumens étoit « que c'étoit un crime qui devoit être considéré comme un empoisonnement, en ce qu'il répandoit l'infection dans l'air, et que ce délit se trouvoit prévu par le Code pénal d'Angleterre. » Dans les pamphiets qui furent publiés en 1721 et 1722, plusieurs raisonnemens sont specieux. Le passage suivent nous donnera une idée fidele de l'esprit du temps. « Répandre partout une

contagion mortelle, qui a pour j à sortir le soir ; mais son caracobjet de propager au dehors des fieches et la mort ! Si un homme lancoit volontairement one bombe dans one ville, qu'il y bealth one maison, on qu'il y tuât un homme, ne devroit-il pas mourir? Je ne vois pas comment nous pourrions nous excuser de commettre une si grande impiété, quand le peuple et les ministres, par des cris lamentables, adressent des supplications au Dieu tout puissant pour l'admission de la petite vérole, et-que, dans le même temps, certaines personnes introduisent des instramens pour l'inoculation; et des bouteilles d'une humeur empoisonnée propre à infecter tous ceux qui sont dans la résolution de s'y soumettre; d'où nous pouvons aussi naturellement concevoir que l'infection se répandra, qu'il y a une certitude absolue de se rompre les os en se précipitant la tête la première du haut d'une tour. Se pent-il qu'un lumme infecte une famille dans la ville, le matin, et que le soir il demande à Dieu qu'il daigne suspendre les progrès de la contagion? Il paroissoit constant à plusieurs, et douteux seulement a un petit nombre, que, comme la petite vérole étoit un châtiment de Dieu pour les péchés du peuple, ce seroit provoquer sa colere que d'en aviter les terribles effets. Ils soutenoient que l'inoculation étoit un empiétement sur les prérogatives de Jehovah, qui avoit le droit de frapper et de guérir; et que, comme la vie de l'homme avoit un cours dont la durée étoit déterminée sur la terre, il devenoit inutile de retarder les approches de la mort. » Le peuple devint si furieux et si exaspéré, qu'il n'y avoit, pour le

tère froid et déterminé le rendit persévérant. Il étoit intimement perseadé qu'il étoit dans la ligne de son devoir ; il ne trêmbloit pas devant la crainte des many qui pouvoient lui arriver. Quand sa famille étoit alarmée pour sa sureté, il lui rappeluit qu'il étoit résigné. La fureur du people devint si grande, que pendant la nuit, il fut lancé une grenade enflammée, dans la chambre de Walfer, ministre de Boxbury, qui avoit été in culé en particulier dans la maison de son oncle, le docteur Mather de Boston. Cependant la bombe n'avoit pas été remplie de poudre, mais d'un melange de matieres hitumineuses et de souffre. Si le docteur Boylston étoit allé à cette époque en Angleterre, il y auroit accumuié une fortune immense , par son talent rare à traiter la pelite yérole. Il 'ne s'y rendit néanmoins qu'en 1725, épaque ou l'inoculation y étoit devenue commune. Il fut nommé membre de la société royale; et eut la satisfaction de voir le triomphe de l'inoculation, et d'apprendre que l'Amérique, sa patrie, le comptoit au numbre des bienfaiteurs de l'humanité; revenu sur ses. domaines, il y monrut le 151 mars 1766, à l'âge de 87 aus. Son éloge a été gravé sur sa tombe. Il a public des Détails sur la transplantation de l'inoculation en Amerique, en 1721; plusieurs articles dans les Transactions philosophiques , et un ouvrage sur l'Inoculation de la petite vérole, etc., dédié à la princesse de Galles, Londres, 1726. (Art. additionnel à celui du t. III.

II. BOYLSTON ( Nicolas ), bienfaiteur du collège de Hardoctour lioyiston , aucune sureté | vard , mourut à Boston le 18 août 1771, à l'âge de 55 ans. On voit son portrait dans la chambre de la philosophie du collége. Il étoit au moment de se retirer du commerce où il s'étoit enrichi, et de jouir des fruits de son industrie lorsqu'il mourut. Il légua a L'université de Cambridge 1500 livres sterlings, pour y fonder une chaire de rhétorique et d'éloquence. Cette somme fut payée par ses exécuteurs testamentaires au trésorier du collége le, 11 février 1775; et cette somme, en y comprenant les intérêts accumulės, s'ėleva à 23,208 dollars, avant d'avoir été placée selon les ordres du testateur. L'honorable Jean Quincy-Adams, fils du président Adams, et alors sénateur des Etats-Unis, sut installé le 12 juin 1806, avec le titre de professeur de la chaire de rhétorique et d'éloquence, fondée par Nicolas Boylston, dans le collége de Harvard.

III. BOYLSTON (Jean), marchand de Boston, second fils du docteur Zardiel Boylston, résida en Angleterre, pendant les dernières années de sa vie, et mourut à Bath, le 17 janvier 1795, à l'âge de 80 ans. Il a laissé une fortune considérable, dont il a légué une grande partie à sa ville natale.

BOYVE (Jonas), né à Neufchâtel en Suisse, en 1654, mort en 1739 à Fontaine dont il étoit ministre, a laissé en manuscrit les Annales de Neufchâtel et Vallangin, 3 vol. in-folio. On en fait beaucoup de cas. — Jénôme-Emmanuel, son petit-neveu, conseiller d'état et chancelier du roi de Prusse, est auteur d'un excellent ouvrage, intitulé, Recherches sur l'indigenat helvetique de la principauté de Neuf-

châtel et de Vallangin, Neufchâtel, 1778; in-8°.

BOZZINI, médecin, mort à Francfort en 1809, étoit un hom me de génie. Il est l'inventeur du Conducteur de la lumière pour le corps humain. En 1807, il publia sur ce sujet un ouvrage in-fol. avec figures, qui fit beaucoup de sensation.

BRACKETT ( Joshus ), président de la société médicale de New-Hampshire, né à Greenland (état de New-Hampshire), en mai 1755, prit ses grades au collége de Harvard en 1752. Il continua ensuite à étudier la théologie et se mit à prêcher; mais la foiblesse de sa santé, le détermina à étudier la médecine. Après une vie entièrement consacrée à l'exercice de toutes les vertus, il mourut à Portsmonth le 17 juillet 1802. Il se distingua par son zele et son activité dans la cause de l'indépendance américaine, il devint membre du comité de sûreté pendant la guerre de la révolution. La société médicale dans l'état de New-Hampshire, lui est redevable de son établissement; il lui donna cent cinquante volumes pour londer sa bibliothèque; et rédigea des minutes des maladies importantes qu'il avoit eu occasion de traiter.

BRADBURY (Théophile), juge de la cour supérieure de Massachussetts, prit ses grades au collège de Harvard en 1757. Ses premières anuées furent consacrées avec succes à la profession d'avocat. Il renonça aux émolumens qu'il recevoit de ses cliens, pour accepter la place de juge, qu'il remplit avec autant d'exactitude que d'équité. Une

maladie subite l'emporta le 6 septembre 1803, à l'âge de soixantetrois ans.

BRADDOCK ( Edouard ), major-général, et commandant en chet des forces anglaises en Amérique, arriva dans la Virginie avec deux régimens d'irlandais en février 1706. Le plan des opérations militaires ayant élé arrêté en avril, par une convention de plusieurs gouverneurs à Alexandrie , il entreprit de conduire en personne l'expédition contre le fort du Quesne. Avant éprouvé beaucoup de délais et de lenteurs, par la difficulté de s'ouvrir des routes, le général se détermina à avancer avec rapidité à la tête de 1200 hommes, loissant les gros et lourds bagages aux soins du colonei Dunbar, qui devoit le suivre à marches leutes et faciles. Il atteignit le Monongahéla le 8 de juillet; le jour d'après il se proposoit d'investir le fort. En conséquence, il fit des le matin toutes ses dispositions. On lui donna le conseil de faire avancer les compagnies de troupes provinciales, vers le front, afin de nettoyer les hois et de se bien assurer s'il n'y avoit pas d'embuscades. Mais plein de mépris pour les troupes provinciales et pour l'ennemi (les Français), il dédaigna de suivre un conseil salutaire. Trois cents hommes de troupes anglaises, régulières, composoient son avant-garde; elle fut soudain attaquée à la distance d'environ sept milles du fort, par une ennemi invisible, caché par la hauteur des herbes. Bientôt toute l'armée sut jettée dans la confusion : ce brave général eut recours à tous les moyens possibles pour rallier ses troupes rompues et dispersées par un ieu l

nourri et terrible, sur le même champ où il avoit été lui même attaqué; mais ses efforts surent sans succès ; avec un tel eunemi, dans une telle situation, il étoit nécessaire d'avancer ou de reculer; tons ses officiers à cheval, excepté son aide de camp, le général Washington, forent tués; et après avoir perdu trois chevaux sous lui, il regut une blessure mortelle. L'armée en déronte s'ensuit avec précipitation vers le camp de Dunbar, éloigné d'environ 40 milles, où Braddock qui avoit été relevé du champ de bataille, sut transporté dans un tombereau; il mourut de ses blessures. De 85 officiers, 64 furent tués, et la perte des soldats de ligne se monta à environ 700 hommes. Ce désastre fut le résultat du mépris d'un avis sage.

I. BRADFORD (Guillaume), second gouverneur de la colonie de Plymouth, et l'un des premiers fondateurs de la Nouvelle-Angleterre, né à Ansterfield, village situé au nord de l'Angleterre, en 1588, lut élevé dans les travaux de l'agriculture. Son héritage paternel étoit considérable, mais il n'avoit pas reçu une meilleure éducation que celle des enfans de laboureurs. A l'âge de douze ans, son esprit fut sérieusement touché à la lecture des saintes Ecritures; une maladie assez longue contribua à le préserver des folies de la jennesse. Il fut confirmé dans ces bonnes dispositions par son assiduité auprès du ministère de M. Richard Clifton. A mesure qu'il avançoit en âge, il sentit accroître sa passion de devenir un sectaire; mais telle étoit sa fermeté, qu'il supporta de bon cœur les froideurs de ses parens et les railleries de ses voisins, et se lia

de lui - même à l'Eglise présidée par M. Clifton et par M. Robinson, sans craindre la persécution qu'il prévit que cette conduite lui feroit éprouver. Persuadé que plusieurs pratiques de l'Eglise anglicane étoient contraires à la parole de Dieu, il résolut fortement de préférer le culte des chrétiens à tous les avantages temporels qui auroient pu résulter pour lui, s'il avoit voulu faire ployer sa conscience sous les opinions des autres. Dans l'automne de 1607, à l'âge de dix-huit ans, il sut membre de la société des presbytériens qui firent une tentative pour se rendre en Hollande, où le génie du commerce avoit établi la liberté et la tolérance des opinions religieuses; mais le maître du vaisseau les trahit, et ils furent jetés dans les prisons de Boston, dans le comté de Lincoln. L'année suivante il fit une nouvelle tentative, qui n'eut aucun succes. A la fin il effectua son projet, et joignit ses frères à Amsterdam. Là il se mit en apprentissage chez un protestant français, qui lui enseigna l'art de teindre la soie. Quand il eut atteint l'age de vingt-un aus, et qu'il eut été mis en possession de ses domaines en Angieterre, il les convertit en argent, se livra au commerce, et y fut heureux. Après une résidence d'environ dix années en Hollande, Bradford concourut au projet de transporter l'Eglise anglaise de Levde en Amérique, qui fut formée par les Anglais de cette société, aidés des soins de Robinson. Il s'embarqua pour l'Angleterre le 22 juillet 1620, et le 6 septembre il mit à la voile de Plymouth avec la première compagnie. Tandis que le vaisseau étoit à l'ancre dans le port du

qui s'exposèrent aux plus grands dangers dans la recherche du lieu le plus propre à établir une colonie. Avant qu'il eût été possible de trouver un lien convenable, son épouse tomba dans la mer et se nova. Peu de temps après la mort du gouverneur Carver à Plymouth, arrivée le 5 avril 1621, Bradford fut élu gouverneur à sa place; à cette époque il avoit trente-trois ans. Isaac Allerton fut nommé par le peuple son assistant, non qu'ils fussent persuadés qu'ils lui devoient moins de confiance qu'à Carver, qui avoit commandé seul, mais seulement à cause de sa foible santé. Un des premiers actes de son administration fut l'envoi d'une ambassade à Massasoit; elle avoit pour objet de confirmer l'alliance avec les Indiens Sachem, de se procurer du blé pour les semailles de la saison prochaine, et de connoître le pays. Ce fut un bien pour la colonie d'avoir conservé l'amitié de Massasoit, car son influence étoit étendue. En conséquence de son estime pour les nouveaux habitans, neuf Indiens Sachem vinrent en septembre à Plymouth, et se reconnurent volontairement les sujets du roi Jacques. Dans le même mois on envoya des gens pour explorer la baie de Massachussetts. Ils descendirent sous nne ouverture ou caverne, que l'on croit être la montagne de Copp a Boston, où ils furent accueillis avec bonté par Obbatinewa, qui leur fit la promesse de les assister contre les Squaw Sachem, A leur retour ils firent un rapport si avantageux de ce pays, que le peuple se désola d'avoir fixé son établissement à Plymouth; mais alors il n'étoit plus en son pouvoir de changer de cap Cod, il sut un des premiers | lieu. Au commencement de 1622

la colonie commença à ressentir les horreurs de la famine ; elle fut occasionnée par l'arrivée des nouveaux colons qui étoient venus dénués de provisions. Dans le moment même où leur détresse étoit à son degré le plus extrême, on recut un message menacant de Canonicus, Sachem de Narragauset, exprimé par le présent d'un faisceau de flèches nouées avec la peau d'un serpent. Le gouverneur répondit eu leur envoyant la peau du serpent remplie de poudre et de balles. Cette prompte et ingénieuse réplique termina la correspondance : les Narragausets furent si intimidés, qu'ils retournèrent la peau du serpent sans même oser en examiner le contenu. Cependant il fut jugé nécessaire de fortifier la ville; ce travail fut exécuté par le peuple, dans le moment où il gémissoit sous les rigueurs de la famine. Pendant quelque temps il ne se nourrit que des produits de la pêche. Dans cette cruelle extrémité, le gouverneur Bradford recueillit les avantages de son alliance avec les Indiens, et de leur amitié. Il fit chez eux plusieurs voyages, et se procura par ce moyen du blé et des haricots, dont il fit en échange une provision considérable d'objets d'Europe, qui furent apportés par deux vaisseaux dans le mois d'août; et il les reçut des planteurs contre des chapeaux. La quantité totale de blé et de fèves que l'on avoit achetés, se monta à vingt-huit barriques de 240 pintes; mais des avantages bien plus importans encore devinrent le résultat des sages dispositions du gouverneur Bradford, pour se conserver l'amitié des naturels du pays. Pendant la maladie de Massasoit, dans le printemps de

lui, avec des cordiaux qui contribuèrent à son rétablissement. En retour de cette attention bienveillante, le Sachem reconnoissant découvrit une conspiration qui agitoit alors les Indiens, et qui avoit pour objet d'exterminer les Anglais. Ce complot n'avoit pas son origine dans la malignité des sauvages, mais il étoit occasionné par les indiscrétions et les injustices de plusieurs des habitans de la baie de Massachussetts. Comme le moyen le plus efficace étoit d'étousser la conspiration, Massasoit donna ses ordres pour que l'on se saisit des conspirateurs en chef, qu'il nomma, et les fit mettre à mort. Cette triste décision fut exécutée par le capitaine Standish, et la colonie sut affranchie de ses craintes. Quand le récit de cette affaire malheureuse fut parvenu en Hollande, Robinson, dans sa première lettre adressée au gouverneur, lui exprima son regret profond a l'occasion de cet événement : a Plût à Dieu, lui dit-il, que vous en ayez converti plusieurs avant de les avoir fait mourir! » La disette qui avoit été éprouvée par les planteurs, fut due en partie à la méthode impolitique de labourer les terres en commun, et de déposer la récolte des travaux dans un magasin public. Pour stimuler l'industrie par la pespective d'une acquisition individuelle et effectuer par ce moyen le bien général, en faisant disparoître les obstacles qui détruisoient l'intérêt personnel, il sut décidé, dans le printemps de 1623, que chaque famille planteroit pour elle même sur le lot de terre qui lui seroit assigné. Après cet arrangement, le gouverneur ne fut plus dans la nécessité de traiter avec les Indiens 1623, M. Winslow fut envoyé par | pour procurer à la colonie des

subsistances. Le gouvernement primitif de Plymouth étoit fondé entièrement sur un contrat mutuel, arrêté et consenti par les planteurs avant qu'ils eussent mis pied à terre; et il ne devoit durer que jusqu'au moment où ils auroient pu exercer une autorité légale, et l'exercer au nom du roi. La première patente fut obtenue sous le nom de Jean Peirce; mais une autre patente, d'une plus grande étendue, fut accordée par le conseil de la Nouvelle-Angleterre le 13 janvier 1630, au nom de Guillaume Bradford, de ses héritiers, de ses associés et de ses avantcause, laquelle confirma les droits de la colonie à une grande étendue de terre, et leur donnoit le pouvoir de se faire toutes les lois qui ne seroient pas contraires aux lois de l'Angleterre. En 1640, quand le nombre des colons se fut augmenté et que de nouvelles villes eurent été fondées, la cour générale exigea du gouverneur Bradford qu'il remît la patente entre ses mains. Il s'y soumit volontiers, ne se réservant pour lui-même rien de plus que sa portion de terre, comme l'ayant obtenue en vertu d'un acte antérieur. Après cette remise, la patente lui fut à l'instant donnée et confiée à sa garde. Pendant plusieurs années après L'établissement de Plymouth, les autorités exécutives, législatives et judiciaires surent établies par tout le corps des hommes libres assemblés. En 1634 le gouverneur et les assistans, dont le mombre, sur la demande de Bradford, avoit été augmenté et porté à ciuq en 1624, à sept en 1633, constitués d'abord en cour générale, devinrent ensuite la cour suprème de judicature. Les délits étoient jugés par des hommes

élus appartenant à chaque ville. avec la liberté d'en appeler à la plus prochaine cour des assistans. La première assemblée des représentans convoquée en 1639, étoit composée de deux députés de chaque ville, à l'exception de Plymouth qui en envoyoit quatre; mais en 1649 cette inégalité cessa d'avoir lieu. Telle étoit la réputation que Bradford avoit acquise par sa sagesse et son intégrité, qu'il fut annuellement choisi pour la place de gouverneur, aussi long - temps qu'il vécut, excepté dans les années 1633, 1636 et 1644, époques auxquelles M. Winslow lui succéda. et pendant les années 1634 et 1638 que M. Prince devint premier magistrat. Dans ces différentes périodes, ce fut à sa propre demande que le peuple ne l'avoit pas réélu. Il parloit également bien le français et le hollandais, et avoit acquis une connoissance très-étendue des langues latine et grecque; mais il étoit sur - tout profondément versé dans la langue hébraïque, parce que, disoit-il, « il désiroit voir de ses propres yeux les anciens oracles de Dieu dans leur beauté naturelle. » Malgré son application à l'histoire et à la philosophi**e** , la théologie étoit son étude favorite. Le docteur Mather le représente comme un argumentateur irréfragable, particulièrement contre les anabaptistes. Cependant il n'étoit, sous aucua rapport, intolérant ou sévère. Il désiroit par préférence convaincre ceux qui étoient dans l'erreur, plutôt que de comprimér leurs opinions par la force. Son caractère étoit doux et plein de condescendance. Quoiqu'attaché à la discipline de l'Eglise congrégationnelle, cependant il n'étoit pas un sectaire rigide. Il

98 s'aperçut que les Eglises réfor- 1 des chefs; mais l'amour de la mées différoient entre elles sur le mode de la discipline, et il ne pensoit pas qu'une parlaite uniformité fût absolument nécessaire. Son fils, Guillaume, né en 1624, député - gouverneur de éducation libérale. Il prit ses la colonie après la mort de son père, mourut à Plymouth à l'âge de 80 ans. Plusieurs de ses descendans ont été membres du conseil de Massachussetts, et l'un d'eux fut député-gouverneur de Rhode-Island et sénateur au congrès des Etats-Unis. Le gouverneur Bradford a écrit une Histoire des habitans de Plymouth et de la colonie, commençant par la première fondation de l'E- : glise en 1602, et finissant en 1646; elle formoit un in-folio de 270 pages. Les Mémoires de Mofton en sont un abrégé. Le manuscrit avoit été déposé dans la riche collection de papiers de la bibliothèque de la vieille Eglise du Sud, à Boston. En. 1775 elle eut le sort de plusieurs autres manuscrits de cette bibliothèque, et qui surent détruits ou emportés par les barbares qui formoient l'armée anglaise et qui firent de l'Eglise du Sud un manége. Il avoit aussi un grand livre, copie de lettres re-latives aux affaires de la colonie, qui est perdu; cependant on en a trouvé un fragment à Halifax, auquel étoit jointe une Relation descriptive et historique de la Nouvelle-Angleterre, en vers. Il a encore publié quelques ouvrages contre les anabaptistes.

II. BRADFORT (Guillaume), procureur - général des Etats-Unis, naquit à Philadelphie le 14 septembre 1755. Son père avoit formé le projet de lui procurer une place dans les bureaux de l'Assurance, dont il étoit un

science étoit si puissant sur l'esprit de son fils, que ni les avantages pécuniaires, ni les moyens de persuasion ne purent le déterminerà renoncer au bienfait d'une grades au collége de Princeton en 1772. Pendant son séjour au séminaire, il confirma les espérances de ses amis et des facultés du collège, en donnant des preuves réitérées de génie et de goût. Il résida à Princeton jusqu'à l'année suivante, pendant lequel temps il eut l'occasion de se trouver aux lectures sur la théologie, du révérend doct. Witherspoon, et d'acquérir de ce professeur une grande instruction et des connoissauces générales; il revint parmi ses jeunes amis, et passa plusieurs mois sous les ailes de son premier instituteur, qui s'empressa de le préparer pour une vie utile dans l'avenir. Bientôt après il commença à étudier les lois sous l'honorable Edouard Shippen, écuyer, un des conseillers de la cour suprême de la Pensylvanie, et qui devint par la suite chef de la justice de cet état; il continua ses études avec une infatigable application. An printemps de l'année 1776, pelé à la défense des droits les plus sacrés de la nature humaine, il joignit l'étendard de sa patrie, pour la soustraire aux exactions oppressives de la Grande-Bretagne. Quand les milices furent appelées pour former un camp volant, il fut nommé major de brigade du général Roberdeau; et à l'expiration de son temps de service, il accepta le commaudement d'une compagnie dans le régiment des troupes régulières du colonel Hampton. Bientôt promu au grade de député-commissaire général avec le rang de lieutenant-colonel, il conserva ce grade pendant deux années, jusqu'au moment où la foiblesse de sa santé le contraignit de renoncer à son grade et de retourner à son cabinet, où il se livra de nouveau à l'étude des lois. En septembre 1777 il fut admis à la barre de la cour suprême de la Pensylvanie, où son caractère plein de dignité lui attira un nombre incroyable de causes. En août 1780, une année après qu'il fut licencié, par la recommandation du barreau et par l'estime particulière de S. E. Jeseph Reed, écuyer, président de l'état, on le nomma procureurgénéral de la Pensylvanie. En 1784 il épousa la fille d'Elias Boudinot, de New-Jersey, conseiller, avec laquelle il vécut jusqu'à sa mort. Lors de la suppression des cours de justice sous la nouvelle constitution de la Pensylvanie, sollicité d'accepter la place de juge de la cour suprême, il n'y acquiesça qu'avec beaucoup d'hésitation; il fut nommé par S. E. le gouverneur Misslin, le 22 août 1791. Dans cette importante fonction, son infatigable ardeur, son inébranlable intégrité et son jugement exquis et sévère le mirent à portée de donner à ses concitoyens une satisfaction générale. Il avoit résolu d'y passer les plus beaux jours de sa vie; mais lors de la promotion de M. Edmond Randolphe à la place de secrétaire d'état, comme successeur de M. Jefferson, invité a accepter la place de procureur-général des Etats-Unis, devenue vacante; il recut sa nomination le 28 janvier 1794, mais il n'occupa que fort peu de temps cette place, à laquelle il avoit été nommé par Washington. Il monrut le 25 août 1795, dans la quarantième année de son âge, et eut pour succes-

seur M. Lee, de la Virginie. Guillaume Bradfort a publié des poésies dans le genre de celles de Shenstone; elles ont paru dans le Philadelphia Magazines. Bradfort a également publié en 1793 un essai intitulé : A quel degré peine de mort peut elle étre nécessaire dans la Pensylvanie? enrichi de notes et de citations. A la suite du même ouvrage il inséra une Relation des prisons et des maisons de pénitence de Philadelphie, par Caleb Lownes. Les Etats-Unis sont redevables à ces deux ouvrages de l'adoucissement et des améliorations faites dans la nouvelle rédaction du Code criminel. Bradfort homme doux, d'un caractère égal, ami des lettres, éloquent, et d'une vie exemplaire, a été honoré de l'estime et des regrets de ses amis et de ses concitoyens. Ses charités étoient secrètes, mais considérables et toi jours bien appliquées.

I. BRADSTREET (Simon), gouverneur de Massachussetts, fils du ministre de ce nom , presbytérien en Angleterre, né à Horblin dans le comté de Lincoln, en mars 1603, perdit son père à l'âge de quatorze ans ; mais bientôt après il fut retiré par la famille du comte de Lincoln, avec laquelle il demeura environ huit années sous la direction de M. Thomas Dudley. Après avoir résidé une année au collége d'Emmanuel à Cambridge, poursnivant le cours de ses études trop souvent interrompues, il retourna chez le comte, où il accepta la place d'intendant dans la famille de la comtesse de Warwick. Il y demeura jusqu'à son mariage avec la fille de M. Dudley. Engagé dans le projet de former un etablissement dans l'état de Mas-

sachussetts, il fut élu, en mars 1630, assesseur de la colonie que l'on se proposoit d'établir. Il arriva à Salem dans l'été de la même année, et devint membre de la première cour que l'on établit à Charlestown le 23 août; il fut ensuite nommé secrétaire et agent de Massachussetts, et commissaire des Colonies-Unies. On l'envoya avec M. Norton, en 1662, pour féliciter le roi Charles sur son rétablissement, et en qualité d'agent de la colonie pour défendre ses intérêts. Depuis 1673 jusqu'en 1679, il sut députégouverneur. Dans cette dernière année il succéda à M. Leveret comme gouverneur, et conserva cette charge jusqu'en mai 1686, époque à laquelle la charte cessa d'être en vigueur. Alors Guillaume Dudley commença son administration en qualité de président de la Nouvelle-Angleterre. En mai après l'emprisonnement 1689, d'Audros, Bradstreet fut replacé dans la charge de gouverneur, qu'il conserva jusqu'à l'arrivée de sir Guillaume Phips, en mai 1602, avec une charte qui déclara que le peuple étoit privé du droit d'élire ses magistrats. Il mourut à Salem à l'âge de 84 ans. Il avoit été assesseur de la colonie pendant 50 ans. Le gouverneur Bradstreet n'étoit pas doué de talens brillans, ni d'une certaine vigueur; cependant, par sa prudence, son intégrité et sa modération, il s'étoit acquis la confiance de toutes les classes du peuple. Quand le roi Charles demanda que la charte lui fût reudue, il opina pour que le roi lût obéi, et l'événement prouva la justesse de son sentiment : il pensa qu'il seroit plus avantageux pour la colonie de se soumettre à une autorité à laquelle il étoit impossible de résister,

que d'encourir une décision qui priveroit la colonie de tous ses priviléges. Sa première épouse, fille du gouverneur Thomas Dudley, étoit une femme distinguée par sa science et par son génie; elle a publié un volume de poésies.

II. BRADSTREET (Simon), ministre de Charlestown, état de Massachussetts, prit ses grades au collége de Harvard en 1603, fut ordonné et nommé successeur de M. Morton le 26 octobre 1698. Il recut M. Abbot pour être son collégue en 1724. Après un ministère de quarante années, il mourut le 31 décembre 1741, ågé de 72 ans. Bradstreet étoit un habile prédicateur et un homme savant; sa mémoire étoit fidèle et immense. Le gouverneur Burnet, qui étoit lui-même un homme très-savant, le regardoit comme un des meilleurs et des plus sayans prédicateurs. Il prêchoit sans notes : ses sermons respiroient cette force et cette onction évangélique qui subjuguent et entraînent les esprits les plus récalcitrans. Sa conduite, pure et sans tache, étoit un modèle et un exemple donné à tous. Il envisageoit les choses de ce monde d'un œil profondément touché de l'état misérable de l'homme et de la vanité de tout ce qui l'environne.

BRAINERD (David), savant prédicateur et missionnaire parmi les Indiens, né à Haddam, état de Connecticut, le 20 avril 1718, mort le 2 octobre 1747 à Northampton, fut un homme étonnant par son courage et par son éloquence. Il arrivoit souvent que ses sermons étoient interrompus par des larmes et par des gémissemens. Il baptisa un grand

nombre d'Indiens qu'il avoit convertis, et brava toutes les fatigues et tous les dangers au milieu des bois, entre Stockbridge et Albany, et chez les Indiens près de la Susquehannah. Il n'eut point de modèle, il aura bien peu d'égaux, et peutêtre jamais d'imitateurs. Son nom est grand : il est devenu le synonyme de la vertu parmi les Indiens et dans les Etats-Unis. Sa vie, écrite par le président Edouard, est une compilation de son propre journal.

BRANDT (Le Colonel), fameux chef Indien, instruit par les soins du révérend docteur Wheelock, premier président du collége de Dartmouth. Dans la guerre de la révolution Américaine, il se dévoua à la cause des Anglais. En 1778, lui et le colonel Jean Butler, se mirent à la tête d'un parti de 1100 hommes, parmi lesquels il y avoit 900 Indiens. Ils attaquèrent les établissemens de Susquehannah; Wyomig, sur la branche orientale de la rivière, fut détruit avec les circonstances les plus cruelles de la trahison et de la barbarie. Environ deux cents blancs périrent dans un engagement. En Juillet 1779, il attaqua les établissemens de Minisink, dans l'état de New-Yorck, et y causa beaucoup de dommage. La guerre terminée, il se sixa dans le haut Canada. Il étoit Indien sang-mêlé, chef de la tribu des Mohawk, mais cruel et féroce. On assure qu'il fut un jour obligé de tuer un de ses fils, pour conserver sa propre vie. Il mourut dans le haut Canada en 1807. Il a traduit dans le langage des Mohawk, l'Evangile de saint Marc et la liturgie de l'Eglise anglicane; sette traduction a été publiée au profit des Indiens.

Jean Norton, chef des six nations a aussi traduit, dans la même langue, l'Evangile de saint Jean, et se propose de continuer la traduction de saint Luc et de saint Matthieu.

I. BRATTLE (Guillaume), homme d'un caractère et de talens extraordinaires, fils du révérend Guillaume Brattle, prit ses grade au collége de Harvard, en 1722. nommé l'un des représentans de Cambridge à la cour générale, il devint ensuite membre du conseil. Il étudia la théologie, et prêcha avec succès. Sa science profonde, comme avocat, lui donna beaucoup de clients; comme médecin, sa pratique étoit devenue célèbre. Il exerça aussi l'état militaire, et obtint la place de major général de la milice. Dans le même temps qu'il jouissoit de la faveur du gouvernement, il se faisoit aimer du peuple. Au commencement de la guerre de la révolution, une heureuse harmonie (espèce de sympathie) s'établit entre lui et le général Gage, qui le détermina à se retirer à Boston, d'où il accompagna les troupes jusqu'à Halifax, où il mourut en octobre 1776. Son fils, Thomas Brattle, écuyer, termina ses jours le 7 février 1801.

II. BRATTLE (Thomas), riche et respectable marchand de Boston, prit ses grades au collége de Harvard en 1676, et fut ensuite trésorier de cette institution. Il devint un des principaux fondateurs de l'église de Brattle Street, dont le révérend Guillaume Brattle étoit le premier ministre. Il mourut le 18 mai 1713, à l'âge de 69 ans. Il étoit frère du révérend Guillaume Brattle. Plusieurs de ses Observations sur l'astronomie, out été publiées dans les transactions philosophiques.

BREARLEY (David), chef de la justice de l'état de New-Jersey, prit ses grades au collége de Princeton en 1781; membre de la convention en 1787, pour fixer la constitution des Etats-Unis; son nom est apposé sur la charte des libertés de l'Amérique anglaise. En 1789, il fut nommé par Washington juge de la cour fédérale pour le district de New-Jersey. Il mourut en 1790.

BRECK (Robert), ministre de Marlborough, état de Massachussetts, né à Dorchester en 1682, pritses grades au collége de Harvard en 1700, et fut ordonnéle 25 octobre 1704. Après avoir exercé les fonctions du saint ministère pendant 26 ans, il mourut le 9 janvier 1731. Breck étoit profond dans la connoissance de l'hébreu; il a publié un sermon pour une élection en 1728, et plusieurs autres sermons.

BRECKENRIDGE (Jean), procureur général des Etats-Unis, mort à Lexington, état de Kentucky, le 14 décembre 1806, élu membre du sénat à la place de M. Humphrey Marshall, en 1801. En Janvier 1802 il soumit au sénat une résolution pour le rapport d'un acte de la session precédente, relativement à l'établissement judiciaire des Etats-Unis. Cette résolution, donna lieu aux plus vives discussions et aux plus grands efforts de l'éloquence, et à tout le développement de sa puissance et de sa majesté. En 1803 Breckenridge se fit hautement distinguer par lamanière dont il soutint les résolutions relatives aux affaires d'Espagne; ses opinious étoient beaucoup plus modérées que celles proposées par M. Ross. Après que M. Lincoln, de Massachusseus, cut résigné sa l place, il fut nommé procureur général, pour le remplacer.

BRENWELD (Henri), prevôt du chapitre d'Embrach, et protonotaire apostolique, néà Zurich le 21 septembre 1478, mort dans la même ville le 26 juillet 1551, a laissé en manuscrit une histoire de la Suisse en 2 volumes.

BRET (Henri), prevôt de la cathédrale de Montauban sa patrie, mortvers 1700, se fit estimer par son savoir, ses vertus et sa charité. On a de lui , I. Abrégé de l'histoire universelle. Paris, 1679, 3 volumes in-12, ouvrage assez médiocre. II. Histoire de Montauban, Montauhan, 1668. in 4°, divisé en deux livres. Le premier contient plusieurs choses curieuses sur la situation, l'origine de l'église de cette ville. Le second renferme un sommaire des guerres de religion, dans lesquelles Montauban a joué un rôle, mais on y désireroit moins de partialité. III. Histoire de l'ancien et du nouveau Testament, Paris, 1684, in-8°. C'est un abrégé des faits les plus intéressans depuis le commencement du monde jusqu'à la destruction de Jérusalem. L'auteur l'a accompagné d'allégories souvent recherchées et d'une morale trop verbeuse; mais les faits sont exacts et assez bien développés.

BRIANT (Salomon), ministre de l'église de Marsphée dans Barnstable (état de Massachussetts), fut ordonné peu de temps après que M. Bourne eut résigné cette place en 1742. Né Indien, il prêchoit à ses frères dans leur propre langage. C'étoit un homme sensible et un bon ministre. Après sa mort, arrivée le 8 mai 1775, il cut pour successeur le révérend M. Hawley.

BRIMSMEAD (Guillaume), premier ministre de Marlhorough (Massachussetts), élève du collége de Harvard , d'abord employé comme prédicateur à Plymouth, se rendit ensuite Mariborough, où il prêcha des le 20 septembre 1660, quoiqu'il n'eût été ordonné que le 5 octobre 1666. Il mourut le 3 juillet 1701, et eut pour successeur M. Breck. Il ne fut jamais marié. La tradition rapporte qu'il a constamment refusé de baptiser les enfans qui étoient nés le jour du sabbat (le samedi). Il a publié un sermou d'élection.

BRIQUET (Sébastien), chanoine de Sion, né à Sierre dans le Vallais, a laissé, Valesia christiana diæcesis Sedunensis, Seduni, 1744, in-8°.

BRISSON (Jacques-Mathurin), né à Fontenay, département de la Vendée, le 30 avril 1723, de l'académie des sciences depuis 1759, et ensuite de l'institut de France, dès le moment de sa formation, professa, pendant plus de quarante ans, la physique expérimentale. On a de cet habile physicien, successeur du célèbre Nollet, les ouvrages suivans : I. le Régime animal, Paris, 1756, in-4°, avec figures; il est divisé en 9 classes, avec la division et la description des deux premières classes, savoir: de celle des quadrupèdes et de celle des cétacees. II. L'Ornithologie, ou Mémoire contenant la division et description des oiseaux, Paris, 1760, 6 vol. in-4°, avec les figures de plus de 1500 oiseaux. III. Dictionnaire raisonné de physique, Paris, 1780, 2 vol. in-4º et un vol. de planches. L'auteur en fit une seconde édition très perfectionnée et augmentée, qui parut en 1800. On en a donné depuis une 3º édition. IV. Pesanteur spécifique des corps, 1 volin-4° avec tig., imprimé à Paris, à l'imprimerie royale en 1787. V. Traité élémentaire, ou Principes de physique, fondés sur les connoissances les plus certaines, tant anciennes que modernes, Paris, 1789, 3 vol. in-8°. L'auteur en publia une seconde édition et une troisième en 1800. Ces nouvelles éditions ont été très-perfectionnées et considérablement augmentées. VI. Principes élémentaires de l'histoire naturelle et chimique des substances minérales, Paris, 1797, 1 vol. in-8°. VII. Principes physico-chimiques, à l'usage des écoles centrales, Paris, 1801, 1 vol. in-8<sup>a</sup>. VIII. Instruct, sur les nouveaux poids. et mesures. On lui doit encore plusieurs Mémoires importans, insérés dans le Recueil de l'académie des sciences. La plupart. des ouvrages de Brisson sont adoptés comme livres classiques dans les écoles centrales de la France, et jouissent du même privilége dans les universités et colléges de l'Italie, de l'Allemagne, de la Hollande, de l'An-, gleterre et même de la Russie... Ce professeur de physique étoit également clair et lumineux dans ses lecons et dans ses écrits. Ilest mort à Broissi, près de Versailles le 23 juin 1806. Jacques Mathurin Brisson descendoit de Barnahé Brisson, président à Mortier, au parlement de Paris... en 1580. (Addition à l'article du tome III).

BROCK (Jean), ministre de Reading (état de Massachussetts), né en Angleterre en 1620, passaen Amérique vers l'année 1637, et après y avoir résidé deux années, il s'engagea à prêcher l'E- vangile, d'abord à Rowley, et ensuite à l'île de Shoals. À près avoir résidé dans cette dernière place jusqu'en 1662, il se rendit à Reading en la qualité de successeur du M. Hough, quoiqu'il n'eût été ordonné qu'en novembre 1668; il y enseigna la morale jusques à sa mort arrivée le 18 juin 1688, à l'âge de 68 ans. Il eut pour successeur M. Pierpont. Brock étoit un ministre fidèle. Il établit des lectures pour les jeunes personnes et pour les membres de l'Eglise.

I. BROMFIELD: (Edouard), riche marchand de Boston, né en novembre 1695. Son esprit, dans un âge tendre, fut touché profondément des vérités de la religion; sa conduite étoit réglée par sa conscience et pleine de droiture. Il a rempli plusieurs places importantes avec une rare intégrité, nommé un des représentans de sa ville natale à la cour générale, depuis l'année 1739 jusqu'en 1743, il auroit conservé ce poste honorable; mais il préféra celui d'inspecteur des pauvres, qu'il garda pendant vingt-une années consécutives. Il mourut le 10 avril 1756

H. BROMFIELD (Edouard), fils du précédent, né à Boston en 1723, prit ses grades au collége de Harvard en 1742. A mesure qu'il grandissoit, la puissance de son esprit se déployaet découvrit une rare pénétration de génie, qui se fortifia et s'augmenta à l'aide des sciences mathématiques. Son génie se manifesta d'abord par l'usage qu'il fit de sa plume, avec laquelle if esquissa, d'une manière exacte et admirable, les beautés de la nature. Il devint si habile à écrire, d'après la manière abrégée de Weston, qu'il ne perdoit pas

une syllabe de ce qu'avoit dit un professeur au collége, et qu'il copioit, en l'écoutant, un sermon dans son entier. Il étoit habile à dessiner la carte, et excellent musicien ; par manière de récréation, il imitoit avec ses doigts, à l'aide de deux rangs de clefs et de plusieurs centaines de tuyaux, les airs harmonieux de l'orgue. Les ouvrages qu'il exécuta de ses propres mains surpassèrent tous ceux de la même espèce qui avoient été apportés d'Angle-Ayant pris un singulier plaisir dans la recherche des obets qui sont du ressort de la philosophie naturelle, il perfectionna les microscopes dont on se servoit alors, en polissant, avec une plus grande perfection, les miroirs, et en multipliant, à un dégré supérieur, la puissance des instrumens servant à l'optique. Il ne voyoit aucune mécanique qu'il n'eut à l'instant formé le désir de la perfectionner-Il mourut le 18 août 1746.

BROOKS (Eléazar), brigadier général. dans la dernière guerre, naquit à Concorde, état de Massachussetts, en 1726. Dépourvu des avantages de l'éducation, il acquit, cependant, un grand fond de connoissances. Dès sa jeunesse, il avoit aimé à ne lire que les livres réputés bons. En 1774, nommé représentant à la cour générale, il v resta pendant vingtsept années. Sa vie fut entièrement consacrée au bien général; ayant été successivement représentant, sénateur, et membre du conseil; ayant pris une part active dans la révolution américaine, il se vit engagé à la tête d'un régiment dans la bataille de la plaine Blanche, en 1776, et dans la seconde action, près de Stillwater, le 7 octobre 1777. Il

par son saug-froid. Depuis l'année 1801, il quitta la société pour vivre dans la retraite. Il mourut à Lincoln, état de Massachussetts, le 9 novembre 1806, à l'âge de quatre-vingts ans. Le général Brooks étoit doué d'une rare pénétration d'esprit, son opinion, comme homme d'état, étoit écoutée avec respect; il étoit diligent et industrieux, tent à se décider; mais expéditif et ferme dans l'exécution de ses plans.

I. BROWN (André), éditeur de la gazette de Philadelphie, né en Irlande vers l'année 1744, vint en Amérique en 1773, en la qualité de soldat d'un régiment anglais; mais, ayant quitté le service, il s'établit dans l'état de Massachussetts. Ils'engagea dans la cause des Anglo-Américains, dès le commencement de la guerre, et déploya un grand courage dans les batailles de Lexington et de Bunker'shill. Il se rendit encore utile à l'armée du nord sous les ordres du général Gates. A la fin de la guerre, il eut une maison d'éducation, sous le nom d'Académie, pour les jeunes demoiselles , à Lancastre , état de Pensylvanie, sur un plan res-étendu et des idées libérales; hientôt après, il alla s'établir à Philadelphie, où il exerça la même profession; mais, comme cet emploi n'étoit nullement en rapport avec son tempérament irritable, il y renouça; ce fut alors qu'il entreprit la gazette fédérale, dont le premier numéro parut le 1er octobre 1788. Le gouvernement actuel des Etats-Unis venoit de se former, et sa gazette fut le canal à l'aide duquel plusieurs des amis les plus intelligens de la Constitution s'adressèrent au public; il pour-

suivit sa tâche avec un zèle, une impartialité et une industrie infatigables; mais, les obstacles sembloient s'accroître autour de lui, il crut apercevoir, qu'il n'y avoit pour lui qu'une foible perspective d'obtenir de grands avantages pécuniaires de son entreprise, jusqu'au moment où la ville fut désolée par la fièvre jaune en 1793. Comme il demeura à Philadelphie, pendant les ravages de cette peste, et qu'il y continua sa gazette, dans le temps même où les autres papiers publics étoient tous suspendus, il en résulta, par événement, un patronage, qui, a la fin, le récompensa de ses travaux. Ses ellorts ne furent point ralentis par ses succès; mais, changeant le nom de sa gazette en celui de gazette de Philadelphie, et ayant déclaré qu'elle ne seroit dévouée à aucune secte politique, mais, ouverte à la discussion, pour tous les partis, ce qui étoit un moven favorable aux circonstances, les profits de son établissement s'accrurent considérablement, et il étoit au milieu de la prospérité, quand, tout-à-coup, sa maison sut incendice, le 27 janvier 1797. Dans les efforts infructueux qu'il fit pour sauver sa famille de la fureur des flammes. il fut si cruellement brûlé, qu'it ne lui survécut que de peu de jours. Son épouse et ses trois enfans furent placés dans le même tombeau; et le samedi suivant, 4 février 1797, il termina sa carrière. Le seul survivant de la famille, fut un fils, né en Irlande , d'une première femme , qui devint de droit le propriétaire de la gazette après la mort de son père.

II. BROWN (Moses), brave officier de la marine des États-

Unis, mort en décembre 1803, à l'âge de 62 ans. Pendant les quarante-huit dernières années de sa vie, il suivit la profession de marin; dans la guerre de la révolution, sa réputation lui fit obtenir le commandement de plusieurs des vaisseaux armés en corsaires, appartenant à la Nouvelle-Angleterre. Dans les stations dontil eut le commandement, son courage, son zèle furent à toute épreuve; il se vit engagé dans plusieurs batailles terribles contre l'ennemi, et s'y distingua toujours. Quand la petite marine des Etats-Unis fut formée, plusieurs années après la fin de la guerre, les marchands de Newburyport firent construire un navire, pour en faire don au gouvernement, et ils en obtinrent le commandement pour le capitame Brown. Son âge avancé n'avoit pas affoibli ses talens, non plus que son zèle et son activité, et pendant tout le temps qu'il a commandé le Merrimac, il fut aussi heureux et aussi entreprenant qu'il l'avoit été auparavant. La marine réduite, il reçut sa démission; mais, sa fortune ne lui permettant pas de se retirer des affaires, il se remit à son premierétat, jusqu'au moment de sa mort.

BROWNE (Arthur), membre du clergé épiscopal, à Porstmouth, (New-Hampshire), né à Drogheda en Irlande, fils du révérend Jean Browne, fut instruit au collége de la Trinité à Dublin, et reçut le grade de maître-ès-arts, le 22 juillet 1729, et ordonné par l'évêque de Londres, pour diriger une société dans la ville de la Providence, état de Rhode-Island, où il fit sa résidence jusqu'en 1736, époque à laquelle il vint à Portsmouth. Nommé le

premier bénéficier de l'église qui fut consacrée en 1754, appelée aujourd'hui l'église de Saint-Jean; il recut un salaire en qualité de missionnaire envoyé par la société de la Propagation de l'Evangile, dans les pays étrangers, et resta dans cette mission jusqu'à sa mort , en 1773 ; il avoit alors 74 ans. Arthur Browne fut un homme recommandable pour ses dispositions bienfaisantes, bon orateur, et excellent prédicateur; il a publié un sermon sur le jour fixé pour l'exécution de Pénélope Kenny, en 1739; un Sermon sur la révolte d'Ecosse; en 1746. Un Sermon, adressé aux francs-macons, 1748. Sermon pour un jour de Jeune, 1757. Sermon sur la doctrine de l'élection, 1757, etc.

BRUCKER (Jean-Henri), né à Licchstall, le 12 mars 1725, professa l'histoire à Bâle, et y mourut le 17 avril 1754. On a de lui, I. Un Mémoire très-curieux sur l'assemblée des amphyctions dans l'ancienne Grece. II. Un Kecueil des historiens latins de la ville de Bâle, 1752, in-8°.

I. BRUCKNER (Daniel), membre du grand conseil de la république de Bâle, où il naquit au commencement du 18° siècle, a donné des Mémoires très-estimés, sur le canton de Bâle, et un Traité monétaire, en allemand, 1752, iu-4°; qui est recherché par les antiquaires.

II.BRUCKNER (Jean-Jacques), ministre de Bàie sa patrie, publia en 1704, un Traité intitulé, Disputatio theologica de morientium apparitione, in-4°, dans le quel l'auteuravance plusieurs absurdités, et en 1720, quelques Sermons en allemand.

BRYA BRUCOURT (Charles-F., Out-

VIER ROSETTE de ), né à Grosville près Valogne, mort le 16 novembre 1755, est auteur d'un Essai sur l'éducation de la noblesse,

1747, 2 vol. in-12.

BRUN (M. P. le), juge à la cour d'appel de Paris, né en 1761, mort en 1810, a publié une Traduction de Salluste, 2 vol. in-12, 1809, qui n'est pas sans mérite.

BRUNET (Jean), dominicain, vivoit dans le 18º siècle. On a de lui , I. Lettres de Milady Worhley Montague, traduites de l'auglais, Paris, 1763, 2 parties m-12. II. Abrégé des libertés de 1 Eglise gallicane, 1765 in-12.

BRUNNER (Jacques), ministre de Zurich, né à Toggenbourg vers le milieu du 16° siecle, embrassa la religion catholique en 1573 à Ingolstadt. Il a laissé, I. Une Traduction latine des Epîtres de saint Ignace d'Antioche, Bâle, 1559, in-folio. II. Sa profession de catholicité en latin, Ingolstadt, 1682, in-4°. 111. Rudimenta hebraicæ linguæ, Friburgi, 1604, in-4°.

BRYAN (Georges), juge de la cour suprême de Pensylvanie, né à Dublin en Irlande, vint en Amérique dans un âge encore tendre, et vécut pendant 40 années à Philadelphie. Il s'engagea d'abord dans les affaires de commerce; mais des événemens vinrent rompre ses plans et le réduisirent à un état voisin de la pauvreté. C'étoit un homme actif et intelligent. Avant la révolution des Etats-Unis, il exerçoit déjà des emplois publics. Il fut un des délégués du congrès qui s'assembla en 1765, et qui avoit pour objet de rédiger une pétition tendante à réclamer contre les mesures arbitraires de la Grande-Bretagne; dans la guerre qui snivit, il prit une part active; après que l'indépendance eut été déclarée, on le nomma vice président du suprême conseil exécutif de la Pensylvanie, et après la mort du président Wharton . en mai 1778, il sut placé à la tête du gouvernement. Quand sa charge, aux termes de la constitution, expira dans l'automne de 1779, il deviut membre de la législature. Là, au milicu du tumulte de la guerre et de l'invasion, quand tout le monde trembloit pour lui-même, son esprit n'étoit occupé que des cris de l'humanité. C'est à cette époque qu'il concut et acheva de rédiger l'acte pour l'entière abolition de l'esclavage; cet acte est un monument éternel consacré à sa mémoire.... Ce fut ainsi , qu'il prouva par son exemple, qu'il étoit sincèrement attaché à la cause de la liberté de son pays. Peu de temps après, il fut nommé juge à la cour suprême, charge qu'il remplit jusqu'à sa mort, arrivée à Philadelphie, le 28 janv. 1791.

BUACHEDELA NEUVILLE (Jeau-Nicolas), mort en 1782, a publié, Géographie élémentaire, ancienne et moderne, 1772, 2 vol. in-12. Cette géographie qui eut du succès pendant quelque temps, n'est plus recherchée aujourd'hui; il a paru depuis de meilleurs ouvrages en ce genre, qui ont fait oublier entièrement celui de Buache.

BUCHOZ (Pierre - Joseph), médecin-naturaliste, membre de plusieurs académies, né à Metz, le 27 janvier 1731, et mort à Paris, en 1807, est auteur d'un grand nombre d'ouvrages dont

voici les principaux : I. Discours sur la Botanique, 1760, in-8°. II. Traité historique des Plantes qui croissent dans la Lorraine et les trois évêchés, 11 vol. in-12. III. Histoire naturelle de la Lorraine, 3 vol. in-12. IV. Médecine rurale, 1768, 2 vol. in-12. V. Correspondance d'Histoire naturelle, 1775, 8 vol. in-12. VI. Manuel médical ou usuel des Plantes, 1769, 2 vol. in-12. VII. Traité de la Pthisie pulmonaire, 1769, in-8°. VIII. Dictionnaire raisonné universel des Plantes, Arbres et Arbustes, 1770, 4 vol. in-8°. IX. Dictionnaire véterinaire et des Animaux domestiques, 1770-1775, 6 vol. in-8°. X. Histoire universelle des Végétaux connus sous tous les différens aspects possibles, 2771, in-fol. XI. Manuel des Plantes, 1771, in-8°. XII. Manuel de Médecine, 1771, in-8°. XIII. Histoire générale des Insectes de l'Europe, dessinés d'après nature, 2 vol. in-4°. XIV. Toilette de Flore, 1771, in-12, XV. Traité économique et physique des Oiseaux de basse-cour, 1775, in-12. XVI. Histoire universelle du Règne végétal, 1775, 24 vol. in-fol. dont 12 de discours et 12 de planches. XVII. Dictionnaire des Eaux minérales, 2 vol. in-8°. XVIII. Dictionnaire minéralogique et hydraulique de la France, tom. I, II, 1773. XIX. Médecine moderne, avec Marquet, 1776, in-8°; et une foule d'autres ouvrages sur la médecine, l'histoire naturellé, qui ne sont la plupart que des compilations, que l'auteur ne pouvoit arranger et polir à l'aise, vu son extrême précipitation à les publier.

BUCKINGHAM (Thomas), ministre de la seconde église de Hartford, état de Connecticut, prit ses grades au collége de Har-

en 1690; l'époque de son établissement n'est pas bien certaine. Il mourut le 19 novembre 1731, à l'âge de soixantedeux ans, considéré comme un des plus savans ministres de l'état de Connecticut. Il a publié un sermon intitulé: Moise et Aaron. Le style en est tout en images. Par J.-C., dit ce prédicateur, nous sommes convaincus, réveillés, humiliés, convertis, sanctifiés, conduits et consolés; et parlant du courroux de Dieu, il le peint par ces images : « Combien de témoignages de sa colère! L'illumination du ciel par l'éclat, la lumière et le bruit des éclairs, accompagnés des pâles rayons de la foudre, etc., etc. » Cet orateur sembloit ne prêcher la parole sainte qu'environné de la fureur de la tempête et de tous les élémens.

BUELER (François-Michel), savant jurisconsulte, né dans le canton de Schweitz en Suisse, fut au commencement du dix-huitième siècle, administrateur de la chancellerie du bailliage de Badeu, et secrétaire catholique des diètes de Fravenfeld. Il a composé en allemand : I. Traité de la Souveraineté et de l'Indépendance du Corps helvétique, Baden, 1680. in-8°. II. Remède pour la conservation des Etats du Corps helvétique, Zong, 1690, in-8°. III. Traité politique et théorique sur la Suisse, Zoug, 1692, in-80. IV. Traité sur le Droit public de la Suisse. Ce dernier ouvrage n'est pas imprimé.

BUELL (Samuel), docteur en théologie, savant ministre presbytérien, à Long-Island, naquit à Coventry, dans le Connecticut, le 1er septembre 1716, d'un riche fermier qui l'avoit destiné à surveiller ses travaux d'agricul-

ture. La persuasion intime qu'il étoit de son devoir de s'engager dans des travaux qui auroient pour objet les intérêts de la religion, le porta à renoncer à ceux du labourage. Il prit ses grades au collége de Yale, en 1741. Ce fut là qu'il fit la connoissance de M. Brainerd, avec lequel il se lia d'une amitié intime jusqu'à la mort. Ayant les mêmes vues, ils étoient animés d'un même esprit. Après avoir été licencié, Buell prêcha pendant environ deux années en différentes parties de la Nouvelle-Angleterre. Telles étoient la puissance et l'énergie de ses paroles, que tout son auditoire, en l'écoutant, fondoit en larmes. En novembre 1743, il fut nommé prédicateur ambulant, se montra en cette qualité infatigable, et obtint les plus grands succes. Muni des témoignages des ministres les plus respectables, on l'admit dans plusieurs chaires dont on avoit exclu des prédicateurs ambulans, et il devintensuite pasteur à Est-Hampton, état de Long-Island. Dans cette retraite il se dévoua volontairement avec ardeur à ses études. Pendant plusieurs années il écrivit ses sermons, qu'il dé-bitoit de mémoire. Il s'occupa long-temps de la composition d'un ouvrage sur les prophéties; mais ayant connu les dissertations publiées par Newton, il y renonça. Il recherchoit avec avidité la science et ces richesses qui en sont inséparables, non pour obtenir le titre si vain d'homme savant, mais dans l'intention d'augmenter davantage encore l'utilité et l'importance de ses services. Il prêchoit souvent deux ou trois fois la semaine. Malgréses laborieuses veilles et les sermons du dimanche pendant un certain nombre des premières années de

son ministère, il lui sembla qu'il avoit semé en vain. Son peuple ne donnoit qu'un foible intérêt à la religion. Mais, en 1764, il fut grand changetemoin d'un ment. Après une vie consacrée aux travaux les plus utiles, il mourut âgé de 82 ans. Buel fut le père et le patron de l'académie de Clinton dans Est-Hampton. Sa maison étoit le palais de l'hospitalité. Il suivit dans la tombe deux épouses et huit enfans. Il a publié quatorze Discours qui prouvent ses talens et la supériorité de son esprit.

BUISSON ou Rusus (Jean), né à Ville près d'Ath en Hainaut, docteur de l'université de Douai, où il est mort le 11 avril 1595, a laissé: I. Une version de la Logique d'Aristote, Cologne, 1572, in-4°. II. Historia et harmonica evangelica, Liége, 1593, in-12, qu'Antoine Arnauld retoucha, et publia à Parisen 1654. On l'ainsérée en latin et en français dans la Bible de Saci, Paris, 1715, infolio, tom. 3.

I. BULKLEY (Gershom), savant ministre de l'état de Connecticut, fils du révérend Pierre Bulkley, de Concorde, dans le Massachussets, mort à l'âge de 78 ans, en 1713, fut habile chimiste, et savant dans la connoissance de plusieurs langues; également renommé parmi les théologiens et parmi les avocats, et savant médecin.

II. BULKLEY (Jean), premier ministre de Colchester, (état de Connecticut), fils du précédent, prit ses grades au collége de Harvard en 1699, fut ordonné le 20 décembre 1703, et mourut en juin 1731, porta ses recherches sur les différentes branches de l'étude des lois, de la théologie et de la médecine;

Bulkley fut l'un des hommes les ! plus éminens, que la nouvelle Angleterre ent encore produits, soit pour la force du génie, soit pour la puissance de l'entendement et de l'eprit. Il a publié un sermon sur une élection, intitulé: De la nécessité de la religion dans la société; en 1724. II. Un essai sur les droits des Aborigènes de l'Amérique à la propriété des fonds de terres; ce traité véritablement curieux, a été peu d'années après, réimprimé dans la collection de la société historique de Massachussets. L'auteur soutient que les Indiens n'avoient aucun droit légitime sur aucunes terres, excepté sur celles qu'ils avoient conquises, et dont ils avoient pris possession par la culture, et par leurs propres travaux, et que les Anglais avoient un droit légitime à occuper toutes les autres terres, sans qu'ils dussent accorder des compensations aux habitans naturels de cette partie du monde. Il a publié plusieurs ouvrages sur des questions de théologie, comme de savoir si les enfans doivent être baptisés par aspersion, plutôt que par immersion, et autres questions d'un aussi médiocre intérêt; mais qui en avoient beaucoup à l'époque où elles furent faites et mises au jour.

III. BULKLEY (Jean), célebre médecin, fils du précédent, se rendit en Angleterre où il pratiqua la médecine avec le plus grand succès, pendant plusieurs années dans le Wapping, faubourg de Londres; sa vie fut, en outre, un sermon continuel; lorsqu'il visitoit ses malades, il ne les quittoit point sans leur faire une lecture sur un sujet de morale ou de religion et faisoit ses prières en communavec eux. Bulkley avoit un

caractère remarquable par sa douceur et sa grande intégrité; mais on ne peut disconvenir que sa piété ne fût quelquefois mal entendue. Il mourut à Londres à l'âge de 70 ans.

BULL (Guillaume), docteur en médecine, étoit le fils de l'honorable Guillaume Bull, nommé lieutenant-gouverneur de la Caroline du Sud, en 1738, et qui mourut en mars 1755, à l'âge de 72 aus. Bull, le fils, fut le premier individu né dans la Caroline du Sud, et probablement le premier Américain, qui obtint un grade dans la médecine. Il étoit élève de Boërhaave; et, en 1734, il soutint une thèse, De colica pictonum, en présence de l'université de Leyde. Il est cité par Van-Swieten, comme ayant été son collégue dans ses études, sous le nom du savant docteur Bull. De retour en Amérique, ses concitoyens lui demanderent le secours de ses connoissances et de ses talens; Bull leur prodigua tous ses trésors en ce genre : il fut nommé membre du conseil en 1768, et orateur de la chambre des représentans en 1774; il avoit été lieutenant gouverneur de la Caroline du Sud; Il a rempli cette charge pendant plusieurs années, et celle de commandant en chef; il mourut à Londres le 4 juillet 1791, à l'age de 82 ans.

BURGH (William), mort en 1809 à Yorck, est connu par deux ouvrages où il cherche à défendre la divinité de J. C. contre les Unitaires, l'un est intitulé: Réfutation scripturale de l'apologie de M. Lendsey, l'autre, Recherche sur la foi des chrétiens dans les trois premiers siècles. L'université d'Oxford s'empressa de lui temoigner son es-

Burgh a de plus fait le commentaire et les notes savantes du célèbre poème anglais, intitulé: Englisch Garden.

nemi désarmé, ainsi que de celle qui se trouve entre l'ennemi et les habitans sans armes; il promit des récompenses pour chacun des prisonniers qu'ils auroient res-

BURGOYNE (Jean), Anglais, lieutenant-général en Amérique, fils naturel de lord Bingley, entra de bonne heure dans le service. En 1762 il eut le commandement corps de troupes envoyé en Portugal pour la défense de ce royaume contre les Espagnols. A son retour en Angleterre, il devint conseiller privé, et fut nommé membre du parlement. Dans la guerre américaine, envoyé dans le Canada en 1775, dans l'année 1777, on lui confia le commandement de l'armée du Nord, qui auroit dû être donné à sir Guy Carleton, qui connoissoit beaucoup mieux la situation du pays. L'objet de la campagne de 1777 étoit d'ouvrir une communication entre New-Yorck et le Canada, et par ce moyen, de séparer la Nouvelle-Angleterre d'avec les autres états. Burgoyne proposa d'abord de se mettre en possession de la forteresse de Ticonderoga, avec une armée d'environ 4000 Anglais choisis, et de 3000 Allemands. Il quitta le fort Saint-Jean le 16 juin, et remonta jusqu'au lac Champlain, où il prit terre près de Crown Point, auquel endroit il rencontra les Indiens et leur donna le festin de la guerre. leur adressa un discours qui avoit pour objet de s'assurer de leurs dispositions amicales, ainsi que de leur coopération. Il avoit également pour objet de mitiger leur férocité naturelle. Burgoyne saisit cette circonstance pour les bien convaincre de la différence qu'il y a entre l'ennemi sur le champ de bataille et l'en-

qui se trouve entre l'ennemi et les habitans sans armes; il promit des récompenses pour chacun des prisonniers qu'ils auroient respectés, mais aucune pour ceux dont on lui présenteroit les crânes ou dont la figure auroit été balafrée par eux. La tentative et le désir de créer quelques limites et de réprimer la manière de faire la guerre usitée parmi les sauvages, fait honneur à l'humanité de Burgoyne; mais il n'est pas facile de justifier ses liaisons avec un allié dont la fureur, une fois excitée, ne pouvoit être réprimée que bien difficilement. Il publia ie 29 juin un manifeste qui avoit pour objet de jeter l'alarme parmi les habitans des pays à travers lesquels il seroit forcé de passer; et le termina en disant: « J'ai la confiance d'être innocent aux yeux de Dieu et des hommes, en dénonçant et en exécutant la vengeance de l'état contre ceux qui en sont devenus volontairement le rebut. Le messager de la justice et du courroux les attend dans le champ de bataille; la famine, la dévastation et toutes les horreurs qui s'attachent à leurs pas, ainsi qu'ane persécution militaire qui répugne à mon cœur, mais qui fait partie de mon devoir, les priveront de tous les chemins qui les rendroient à leur domicile. » Le 1et juillet il commença par investir Ticonderoga, où le général Saint-Clair étoit stationné avec environ 3000 hommes effectits de troupes réglées, parmi lesquels plusieurs n'avoient pas de baïonnettes. Les ouvrages étoient étendus et incomplets, ils auroient exigé dix mille hommes pour leur défense. L'armée anglaise étoit plus forte qu'on ne l'avoit espéré. Quand l'investisse-

ment eut été achevé presque en entier, le général Saint-Clair convoqua un conseil de guerre ; il y fut résolu que l'on évacueroit le fort le plutôt possible. En conséquence, on se prépara à la retraite dans la nuit du 5 juillet. Le lendemain matin Burgoyne se mit à sa poursuite, et avec une grande division de l'armée se rendit sur deux frégates et dans des bateaux armés, et les suivit jusqu'à la chûte du Skeensborough; mais ayant éprouvé une opposition par les ouvrages qui avoient été construits dans cet endroit, il retourna à la baie du Sud, où il débarqua. Cependant il suivit les Américains à partir de Skeensborough jusqu'au fort Edouard, sur la rivière d'Hudson, où, après avoir conduit son armée avec des fatigues et des travaux incrovables à travers les déserts, il arriva le 30 juillet. S'il étoit retourné à Ticonderega, et qu'il se sût embarqué sur le lac Saint-George, il lui auroit été possible de gagner le fort Saint-George, où il y avoit une route ferrée assez large pour que les voitures les plus lourdes pussent y passer, et qui conduisoit au fort Edouard. Mais il dédaignoit tout ce qui auroit eu l'air d'un mouvement rétrograde, quoique ce moyen fût le seul propre à lui faciliter la route vers le lieu de sa destination, plus promptement et avec beaucoup moins de diflicultés. A son approche le général Schuyler, qui avoit été joint par Saint-Clair vers le banc de l'ouest de la rivière d'Hudson, se retira à Saratoga. Le colonel Saint-Léger avoit été destiné à se rendre du Canada à Albany, par une route différente. Il devoit remonter le sleuve Saint-Laurent jusqu'au lac Ontario, et de là descendre le Mohawk; en consé-

quence il avoit atteint la source de cette rivière, et il devoit investir le fort Schuyler, nommé autrefois le fort Stanwix, quand la connoissance de ses opérations fut donnée à Burgoyne, qui s'aperçut aussitôt de la nécessité d'un mouvement rapide vers le bas de la rivière d'Hudson, afia de l'aider dans son projet et d'effectuer la jonction des deux armées. Mais ce projet ne pouvoit être exécuté sans l'aide de bœufs attelés, de voitures de transport et des provisions. Pour se les procurer, il détacha le colonel Baum avec environ 600 hommes, vers Bennington, ville située à environ 24 milles à l'est de la rivière d'Hudson, où des provisions considérables avoient été déposées pour l'armée américaine du nord. Mais Baum fut défait à Wallon Creek, a environ sept milles avant Bennington, le 16 août; et le colonel Breyman, qui s'étoit avancé pour le secourir, à la tête d'environ 500 hommes, fut obligé defaire sa retraite. Ce fut le premier échec que l'armée du nord éprouva ; ce désastre fut peu de jours après suivi par un autre; le colonel Saint-Léger, ayant été abandonné par les Indiens allies, qui furent alarmés de l'approche dulgénéral Arnold, et du bruit de la défaite de Burgoyne, fut obligé de lever le siège du fort Schuyler, avec une si grande précipitation, que l'artillerie avec une grande partie des bagages, les munitions et les approvisionnemens tombérent au pouvoir des américains. Comme il se hâtoit de retourner dans le Canada, Burgoyne fut coupé, et déçu de l'espérance qu'il avoit d'être renforcé par une jonction ; et les forces américaines furent à même de se concentrer afin de s'opposer à ses en-

treprises. Le général Gates arriva le 19 août, pour remplacer Schuyler, et pour prendre le commandement de l'armée américaine du nord; sa préseuce, avec les événemens récens, fit arriver sous ses drapeaux une milice nombreuse, et inspira à son armée le désir et l'espérance de prendre toute l'armée anglaise. Burgoyne ne put commencer de se mettre en marche, à cause de la nécessité de transporter des provisions du fort Saint-George, et chaque instant de retard augmentoit les difficultés de sa marche; ayant établi un pont de bateaux sur la r vière d'Hudson, il passa cette rivière les 13 et 14 de septembre, et alla camper sur les hauteurs et dans les plaines de Saratoga. Gates s'avança aussitôt vers lui, et campa à trois milles de Stillwater; Burgoyne ne craignoit pas de donner une bataille, il s'approcha dans ce dessein, et le 19 il y eut un engagement terrible. L'action commença vers les trois heures et ne finit qu'à la nuit, quand les Américains, sous le commandement d'Arnold se retirerent dans leur camp. La perte du côté des Américaias, en tués et en blessés, fut environ de 3 à 400 ; la perte des Anglais fut de près de 600 hommes. Burgoyne connut alors que l'ennemi qu'il avoit à combattre, étoit capable de se hattre en rase campagne avec une intrépidité et cet esprit d'ensemble que l'on n'attend que des vétérans. Comme il avoit renoncé à toutes les communications avec les lacs, il s'appercut alors de la nécessité d'une diversion en sa laveur, par l'armée anglaise de Net. - Yorck. Il écrivit de suite à ce sujet à sir Guillaume Howe et au général Cliuton, de la manière la plus pressante; mais il ne lui T. XIX.

accorderent aucun secours effectif; dans le même temps, il fut abandonné par les Indiens ses alliés; ils avoient été décus dans leurs espérances de pillage, et leur enthousiasme étoit refroidi; ces hordes du désert, dont il se vantoit dans ses proclamations, « qu'il n'auroit qu'à élever les bras en l'air, et frapper des mains, et qu'ils exécuteroient sa vengeance, étoient maintenant sourdes à toutes les considérations de l'honneur, et ne pouvoient être émues par aucunes considérations que celles de la détresse dans laquelle leur défaite pouvoit tout à coup le plonger. » Les difficultés s'augmentoient autour de lui. Son armée étoit réduite à environ cinq mille hommes, et ils n'avoient que la demi - ration de vivres, et comme les magasins de fourrage étoient épuisés, ses chevaux périssoienten grand nombre. L'armée américaine étoit tellement augmentée qu'il lui étoit devenu très-difficile d'effectuer une retraite sure; dans cette extrémité, il prit la résolution d'examiner s'il auroit la possibilité d'avancer, ou celle de déloger les Américains, et de les forcer de camper à une plus grande distance, de telle manière qu'il pût faire sa retraite, dans le cas où il se verroit force à cette triste extrémité. Dans cette intention, il détacha un corps acquinze cents hommes, qu'il commanda en personne; il avoit sous ses ordres les généraux Philipes, Reidesel et Frazer. Ce détachement parti le 7 octobre, étoit à peine a un demi-mille des retranchemens des Américains, quand il fut attaqué sur sa gauche, d'une manière terrible et furieuse par les or ires de Gates, qui avoit aperçu les mouvemeus des Anglais. En même temps Arnold attaqua vivement la droite, sous les ordres de Bur-

goyne, qui, après avoir perdu plusieurs pièces de campagne et une grande partie de son artillerie, rentra dans son camp. Les Américains le suivirent, et livrèrent un assaut aux ouvrages qui le défendoient dans toute leur étendue de la droite à la gauche. Les fortifications se trouverent prises vers la fin du jour, et le colonel Brooks qui avoit délogé la réserve composée de troupes allemandes, occupa tout le terrain qu'il avoit gagné. Dans cette action, Burgoyne perdit un grand nombre de ses meilleurs officiers, parmi lesquels étoient le général Frazer et le colonel Breymann; il y eut beaucoup d'hommes de tués, et plus de 200 furent faits prisonniers, avec neuf canons de cuivre. On lui enleva tous les équipages et les effets de campement de la brigade allemande. Après le désastre du jour, il profita de la nuit pour changersa position, et pourse défendre avec avantage dans un camp trèsfort, sur les hauteurs; cependant dans la crainte de s'y voir attaqué de tous les côtés, dans la matinée du lendemain, il commença sa retraite sur Saratoga, où il arriva le 10. Dans sa marche, il réduisit en cendres toutes les maisons des habitations. Ce mouvement avoit été prévu, et déjà une armée postée sur ses derrières, étoit prête à lui couper la retraite. Nul autre moyen de franchir ce mauvais pas ne lui fut laissé, que celui d'abandonner son artillerie et ses bagages, et de passer à gué la rivière d'Hudson, pour se sauver au fort saint Georges par des routes impraticables pour les voitures de transport. Il fut encore privé de cette dernière ressource par les précautions de Gates, qui avoit placé de forts détachemens dans tous les endroits guéables; de sorte [

qu'il ne pouvoit y passer qu'aves de l'artillerie. Dans cette situation embarrassante, quand son armée se trouva réduite à environ 5500 combattans , et qu'il n'y avoit plus aucun moyen de se procurer des provisions, pour renouveller celles qui étoient presque épuisées, il convoqua un conseil de guerre; il y sut décidé à l'unanimité que l'on entreroit en négociation avec le général Gates. Les troupes de Burgoyne furent d'abord requises de poser leurs armes à terre, dans leur camp, et de se rendre volontairement prisonniers de guerre, mais, cette demande ayant été aussitôt rejetée, le général américain ne crut pas nécessaire d'insister sur la rigueur de cette proposition. La convention fut signée le 17 octobre, et l'armée anglaise, dans la même journée, sortit de son camp avec tous les honneurs de la guerre. Il fut stipulé qu'elle auroit la liberté de s'embarquer pour l'Angleterre, et qu'elle ne serviroit pas contre les Etats-Unis, pendant tout le temps de la guerre. Le nombre total des prisonniers s'éleva à 5752. En juillet, l'armée de Burgoyne étoit composée de 9000 hommes; l'armée de Gates, en y comprennant 2600 malades, se montoit à 13,200 hommes. L'armée de Burgoyne fut escortée jusqu'à Cambridge, dans le Massachussetts, où elle demeura jusqu'en novembre de l'année suivante, époque, à laquelle le congrès décida qu'elle seroit envoyée à Charlotteville, dans la Virginie. Cette détention de l'armée avoit pour motif, la crainte où l'on étoit que la convention ne fût rompue, et l'on voulnt attendre la nouvelle de sa ratification par la Grande-Bretagne. Burgoyne lui-même, avoit obtenu la permission de se rendre en Angleterre, sur parole, où il arriva en mai 1778. Il y fut reçu froidement, et ne put obteuir la permission de se présenter devant le roi, qui lui fit incine ordonner de repartir pour se rendre en Amérique, comme prisonnier; mais le mauvais état de sa santé ne lui permit pas d'obéir. Il finit par obtenir la liberté de se justifier, par le récit de sa conduite et de ses opérations militaires; hientôt après cette apologie, il renonça à son traitement militaire, qui se montoit à 240,000 francs par année. Vers la fin de 1781, au moment où la majorité du pariement paroissoit déterminée à continuer la guerre, Burgoyne se réunit au parti de l'opposition et il fit une motion pour que l'on renoncat à une guerre injuste et inutile. Il savoit qu'il étoit impossible de conquérir l'Amérique. « La passion, l'intérêt et la politique, dit - il, penvent obtenir des succès momentanés et partiels; mais, quand nous voyons le triomphe d'un principe s'étendre sur un continent tout entier; et les Américains résolus à mépriser toutes les difficultés, et à envisager la mort sans la craindre, même pendant plusieurs années. Ce ne peut être que par la plus étrange vanité, et le com-ble de la présomption, que nous pourrons nous laisser persuader qu'ils ne sont pas en droit de se désendre. Depuis la paix, jusqu'à sa mort arrivée le 2 noût 1702, Burgoyne continua de mener une vie consacrée aux muses et aux plaisirs. On a de lui, la Vierge du Chêne, divertissement; le Bon ton, et l'Héritière, comédie qui a joui pendant quelque temps de la faveur du public. L'intrigue de cette pièce est bien conçue.(Addit. à l'art. du t. III)

I. BURKHARD ou Bercard Jean Balthasar), savant orientaliste, fils de Jérôme Burkhard, professeur de théologie à Bâle, fut recteur de l'université de cette ville, où il naquit le 9 février 1710, et mourut vers 1779. On a de lui de bonnes dissertations sur l'Écriture sainte, parmi lesquelles on distingue, 1. Dissertatio de judæis corruptionis veteris Testamenti falso insimulatis. Basilea, 1752, in-4°. II. Oratio de criminubus Josepho patriarche a Morgano impactis, 1746.

II. BURKHARD (Jean-Jacques), professeur de droit à Bâle où il naquit le 2 mars 1642, a laissé divers traités, I. De moderná jurisdictionis germanicae facie. II. De exemptionibus imperii. III. De tutelá, etc.; Burkhard mort dans sa patrie le 28 août 1720.

BURNET(Guillaume), gouver+ neur de plusieurs colonies ainéricaines, fils du célèbre évêque de ce vom, (v. t. III), ne à la Haye en 1688, sut nominé Guillaume par le prince d'Orange, son parrain. Avant que de passer en Amérique, il jouissoit d'une fortune considérable; mais il avoit été ruiné dans une entreprise, qui avoit rédit à l'indigence plusieurs familles opuleates. En 1720, nominé gouverneur de New-Yorck, et de New-Jersey, Burnetarriva a New-Yorck il prit le gouvernement de la province cette même année, et resta dans cette place jusqu'en 1728. Aucun deses prédécesseurs n'avoit en des vues si justes et si étendues sur les affaires des Indes, et ne fut plus déterminé à s'opposer au voisinage de la France qui chaque jour faisoit nouveaux progrès. Burnet exprima ses craintes à cet égard dans son premier discours prononcé à l'as-

semblée, ce fut sur sa proposition qu'on passa dans cette session un acte prohibitif de toutes les marchandises dont les Indiens faisoient commerce. Cette mesure étoit nécessaire dans la politique anglaise ; car , sous prétexte de ces marchandises tirées d'Albany, et transportées au Canada par le Mohawk et le lac Ontario, les Français étoient maîtres de s'emparer du commerce depuis Hudson jusqu'au saint Laureut, et pouvoient s'attacher les Indiens alliés de l'Angleterre; mais en même temps cette mesure croisoit des intérêts particuliers. Le gouverneur n'écouta que l'intérêt public. Il étoit pénétré de l'importance de se rendre maître absolu du lac Ontario, pour faire échouer le projet des Français, d'établir une chaîne de forts du Canada à la Louisiane, et de resserrer ainsi les colonies anglaises dans d'étroites limites sur les côtes de la mer. En conséquence, il s'occupa en 1722 d'élever une maison de commerce à Oswego, dans le pays des Indiens. Cette année il y eut à Albany un congrès de plusieurs gouverneurs et commissaires, pour renouer avec les Indiens; le gouverneur Burnet leur persuada d'envoyer un message aux Indiens orientaux, pour les menacer de la guerre, s'ils ne conclucient la paix avec les Anglais, que leurs fréquentes irruptions avoient beaucoup incommodés. Une autre circonstance, jointe à celle de l'acte ci-dessus mentionné, concourut à augmenter l'éloignement du peuple pour le gouverneur, qui remplissoit les sonctions de chancelier; quoiqu'il ne sut pas homme de loi, il traitoit avec beaucoup d'intelligence et d'habileté les affaires qu'il avoit à juger; mais ses décisions étoient trop précipitées ; il disoit

en parlant de lui même : « J'agis d'abord, et je pense après. » Certaines causes dans lesquelles le vrai point de vue n'étoit ni clair, ni évident, furent portées devant son tribunal; et comme l'établissement de cette cour, sans le consentement de l'assemblée, étoit considéré comme abusif, Burnet vit un très fort parti s'élever contre lui. Ses services furent mal appréciés et son éloignement parut nécessaire. Cependant son zele à poursuivreson plan d'opposition à la France étoit si désintéressé; qu'après avoir construit de grands magasins, et réparé un fort à Niagara en 1726, l'année suivante il bâtit à ses propres dépens un autre fort à Oswego pour la protection du commerce. C'étoit une mesure de la plus haute importance pour les colonies. Dans le gouvernement de New-Jersey, qui lui fut donné dans le même temps, il ne se passa aucun évenement intéressant. En 1728, Burnet épousa la fille de M. Vanhorne. Peu après, nommé gouverneur de Massachussetts et de New-Hampsire, il passa à Boston, où il fut reçu avec une pompe et une magnificence inusitées; mais il n'enquittoit pas avec moins de regret la province de New-Yorck, où l'attachoient ses liaisons avec plusieurs hommes de mérite. Quelques discussions sur le mode desappointemens de sa place, qui s'éleverent ou plutôt qui se prolongèrent (car elles avoient pris naissance sous son prédécesseur) l'affectèrent sensiblement et accélérèrent sa mort qui arriva le 7 septembre 1729. Burnet étoit un homme doné de talens supérieurs et d'un caractère aimable. La connoissance et le goût des livres qu'il avoit, le rendoient cher à tous les gens de lettres. Sa bibliothèque étoit une des plus riches d'Améri-

que, et fut toujours ouverte à tous ! ceux qui vouloient la consulter. Le droit de préséance, que sa place lui donnoit naturellement, rendoit plus excusable la disposition qu'il avoit à s'emparer partout de la conversation. Dans sa conduite comme gouverneur, on ne remarqua jamais aucune trace d'avarice; néanmoins il se laissa souvent influencer par des considérations particulières, en présérant ceux qui étoient savorables à son parti, et écartant ceux qu'il y croyoit opposés. Mais ce qu'il faut dire à sa gloire c'est qu'une réputation d'immoralité ou de mauvais caractère fut toujours à ses yeux un motif d'exclusion d'une place, et ce fut d'après ces principes, qu'une fois il s'opposa à l'élection d'un membre du conseil. M. Hutchinson l'un de ses successeurs lui reproche de nes'être pas assez conformé aux contumes, et même aux préjugés de la nouvelle Angleterre. Burnet demanda par son testament qu'on l'enterrât dans le plus prochain cimetière, ou lieu quelconque de sépulture le plus voisin, n'attachant aucune idée à aucune forme particulière. Burnet a mis au jour quelques vations astronomiques, dans les transactions de la société royale, et un essai sur les prophéties de l'Ecriture, dans lequel il s'efforce d'expliquer les trois périodes contenues dans le 12º chapitre de Daniel. Il veut y prouver par des argumens que la 170 période finit en 1715. Cet ouvrage a été publié in-4° en 1724.

I. BURR (Jonathas), ministre de Dorchester (Massachussetts), né à Redgrave au comté de Suffolk en Angleterre, vers l'an 1604, sut envoyé par ses parens à l'université, où il resta trois ou

quatre ans. La mort de son père interrompit le cours de ses études. Ce malheureux événement le rappela à la campagne. Alors il se chargea d'une école; mais les soins de cette maison ne ralentirent pas son ardeur pour sa propre instruction dans toutes les sciences. Il prêcha quelque temps à Horninger, près Burry, au comté de Suffolk, et se chargea aussi d'une congrégation à Reckingshall dans le même comté. Il montra dans ces fontions un fidèle ministre de l'Evangile. Cependant il fut interdit de la prédication avec plusieurs autres, pour avoir combattu les propositions du parti des évêques, et passa en 1639 à la Nouvelle Angleterre. Dans la même année, il fut admis comme membre dans l'église de Dorchester, dont sir Richard Mather étoit pasteur, et très-peu de temps après il fut nommé collégue de M. Mather. Certaines propositions qu'il avoit jugées condamnables dans les écrits de ce dernier, causèrent entre eux quelques discussions, qui troublèrent un peu la paix de cette eglise. Il ne fallut pasmoins pour les accorder et les reconcilier, que la décision d'une assemblée. Elle condamna Burr; il se soumit sans murmurer. La même année, il cut la petite vérole, maladiequi alors faisoit degrands ravages, l'inoculation n'étant pas encore connue. Cependant il n'en fut point la victime. Le célèbre M. Hooker l'ayant entendu prêcher, dit de lui: « Certainement cet homme est près d'aller au ciel, car il prêche comme s'il y étoit déjà. » En effet, il mourut peu après, âgé de 37 aus.

II. BURR ( Aaron ), président du collège de New-Jersey, né en 1714 à Fairfield en Conpecticut. On croit qu'il descendoit du R. Jonathas Burr de Dorchester. Il prit ses degrés en 1735, au collège d'Yale; et en 1742 il fut nommé pasteur de l'église presbytérienne de Newark au nonveau Jersey. En 1748, ses qualités éminentes et sa science profonde en théologie, lui méritèrent les suffrages unanimes pour la place de président du collége, qu'il avoit contribué à fonder. Il succéda immédiatement à M. Dickinson. Environ dans le même temps, en 1757, le collège fut transporté d'Eliza heth-Town a Newark, et Burr mourut peu après à Princeton. Il étoit soible de constitution, mais infatigable au travail. Ce fut surtout à ses soins que le collége de New-Jersey fut redevable de sa prospérité. Ce sut principalement à ses instances secondées de ses liaisons avec le gouverneur, qu'on accorda des fonds à cet établissement, pour l'acquisition d'une bibliothèque, et d'un cabinet de physique, pour la construction d'un bâtiment disposé pour les études. La place pour le nouveau coliége, fut choisie à Princeton; et Burr fut chargé de la surintendance des travaux. Il y remplit à la fois les fonctions de président, et de pasteur de l'église Enfin il joignit à ses éminentes qualités toas les agrémens d'un homme de bonne compagnie. Il sut concilier la douceur de son cavactère avec la sévérité nécessaire. Aucune considération ne put jamais prévaloir auprès de lui sur la justice exacte, et jamais les studians ne furent conduits avec plus de sains et de régularité. Il sont épousé en 1752 la fille de Jonathas Edwards, qui devint son successeur. Elle mourat en 1758 dans en 27º année, laissant de ix

enfans, dont l'un étoit Aaron Burr, dernier vice-président des Etats-Unis, et l'autre une fille qui épousa le juge Reeve de Connecticut, Madame Burr fut à tous égards l'ornement de son sexe : également distinguée par son esprit, ses graces, et son savoir, elle a laissé plusieurs manuscrits, qu'il auroit élé à souhaiter qu'on eut publiés; mais qui malheureusement sont perdus. Les principaux ouvrages de Burr sont, Un Traité de théologie, réimprimé à Boston en 1791, et plusieurs Discours, dans lesquels on en distingue un sur l'empiétement et les desseins des français dans les colonies anglaises d'Amérique, Newark, 1755; et un Eloge funèbre du gouverneur Belcher, 1757. Ce Discours sut prononcé tres-peu de temps avant sa mort.

BURRILL (Jean), orateur de la chambre des représentans de Massachussetts, remplit les fouctions de cette place, plusieurs années, sous l'administration du gouverneur Shute, et s'y distingua par son intégrité, sa profonde connoissance des formes du parlement, et la dignité qu'il sut garder dans les débats de la chambre. Il fut nommé, en 1720, membre du conseil. Il auroit pu obtenir cet honneur quelques années plutôt, mais il préféroit la place qu'il occupoit. Il mourut de la petite vérole en 1721, dans la 64° année de son âge. Outre les places qu'il avoit occupées, il a encore rempli celle de juge du comté d'Essex.

BURROUGHS (George), une des victimes des illusions de la sorcellerie, fut gradué au collége d'Harvard, et prédicateur du village de Salom, Après

avoir resté quelque temps, il y Jaissa sa famille, et passa en 1685 à Falmouth, maintenant Portland, dans le district du Maine; il y précha jusqu'en 1590, où la ville fut saccagée par les Indiens. Alors Burroughs retourna au village de Salem ou Danvers : il fut accusé de magie; on lui fit son procès, son acte d'accusation portoit : que par ses artifices diaboliques, une certaine Marie Wolcott avoit éte tourmentée, affligée, piquée d'épingles, brûlée et torturée. Les preuves prétendues qu'on allegua contre lui furent principalement tirées du témoignage des personnes affligées (comme on les nommoit) auxquelles on supposoit qu'il avoit jeté des sorts; elles le furent aussi des aveux d'autres sorciers. On assuroit que l'ombre d'un petit homme a cheveux noirs avoit apparu, comme principal conjurateur. Deux femmes qu'il avoit eues avoient apparu, et déclaré qu'il étoit la cause de leur mort, en le menaçant, s'il nioit le crime, de paroître à la cour. En conséquence, pendant son proces, les personnes aifligées furent jetées dans un parroxisme horrible par les spectres de ces semmes, qui n'avoient pas oublié leurs engagemens. Les sorciers qui se confesserent, affirmerent qu'il avoit assiste à leurs assemblées, et qu'il les avoit contraints de prendre part à ses sortiléges. Il fut aussi accusé d'avoir fait des actes d'une force plus qu'humaine, et qu'il n'avoit pu exécuter que par l'assistance du diable. Ce sut en vain qu'il se désendit, il y avoit trop de préjugés contre lui ; il en fut victime, et condamné et exécuté le 19 d'août. Il protesta, sur l'échafaud, de son innocence, et son discours arracha des larmes à tous les specialeurs.

I. BUTLER (Richard), brave officier, colonel dans la guerre d'Amérique, à la fin de la lutte avec la Grande-Bretagne, dans plus d'une occasion se distingua d'une manière remarquable. En 1791, à la bataille près de Miamis, contre les Indiens, célèbre par la défaite de Saint Clair, il avoit le grade de général, et commandoit l'aîle droite de l'armée. Il fut tué dans le combat.

II. BUTLER (Thomas), frère de précédent, brave officier dans la guerre d'Amérique contre la Grande-Bretague, avoit encore trois autres frères au service de l'Amérique. En 1776, Butley étudioit en droit avec le célèbre juge Wilson de Philadelphie; mais il abandonna presque aussitôt cette carrière pour suivre celle des armes, où il n'ent d'abord qu'un grade inférieur. Bientôt, il obtint une compagnie , et resta capitaine jusqu'à la fin de la révolution. En 1777, à la bataille de Brandywine, il recut de Washington, par l'organe du général Hamilton, dont il étoit aide-de-camp, des éloges et des remercimens sur le champ de bataille, pour l'intrépidité avec laquelle il avoit rallié un détachement en déroute, et chargé l'ennemi. Il ne se distingua pas moins à la bataille de Monmouth, en 1778, où, bravant le seu de l'ennemi, il avoit désendu un détilé pour favoriser la retraite du colonel Richard Butler. Après la guerre, Thomas Butler reprit la vie privée, et vécut dans une ferme jusqu'en 1791, époque où il reprit les armes contre les féroces ennemis qui menaçoient les frontières. Il commandoit un bataillon dans la fatale journée où son frère fut tué. Il obtint, en 1792, le grade

de major, et parvint à celui de Boston en lieutenant-colouel. Il commandoit cette même année, au fort Lafayette, a Pittsburg, où, avec peu de troupes, il sut contenir un nombre considérable d'insurgés. Il fut chargé, en 1793, par le président Washington, de cominander l'état de Ténessée. Il s'agissoit de restitution à faire aux Indiens, par quelques citoyens qui s'étoient impude-ment emparés de plusieurs terres dans leurs possessions; en même temps; il fit avec les Indiens, plusieurs traités avantageux. En 1802, quand l'armée fut réduite, Butler fut conservé dans son grade de colonel en activité de service. La fin de sa vie fut troublée par les chagrins. Arrêté , en 1803, par ordre du général-commandant, au fort Adams, sur le Mississipi, et envoyé à Maryland, son procès lui fut fait par une cour martiale; mais il fut acquitté sur tous les chefs d'accusation, excepté sur celui de n'avoir pas porte les cheveux courts. Alors on l'envova à la Nouvelle-Orléans, où il prit le commandedement des troupes en octobre; il y fut arrêté de nouveau, le mois suivant; mais la cour ne s'assembla qu'en juillet 1804; nous ignorons la suite de ce procès. Butler mourut en 1805, âgé de 51 ans.

BYFIELD (Nathaniel), né en 1655, juge de la vice-amiranté, et membre du conseil de Massachussetts, fils du révérend Byfield, Richard pasteur de Long-Ditton, au comté de Sussex en Angleterre, fut un des théologiens de l'assemblée de Westminster. Il étoit le plus jeune de vingt-un enfans, dont seize servirent l'office, célébré

1674; comme il étoit un des principaux commercans, il acquit des biens considérables, et peu après la guerre de Philip's, il fut un des quatre propriétaires qui fonderent la ville de Bristol (Rhode-Island); il y demeura jusqu'en 1724, où son âge avancé l'engagea à retourner à Boston, où il mourut en 1755, dans la quatre-vingtième anuée de son âge. Le colonel Byfield fit preuve d'habilité dans toutes les places militaires et civiles qu'il a occupées. Il a été orateur de la chambre des représentans pendant trente-huit ans, chef de justice de la cour des plaids du comté de Bristol. Il exerça la même place pendant deux ans, passa ensuite à Suffolk, eten 1803 nommé juge de la viceamirauté. Actif et plein de vigueur, son courage ne connoissoit pas de danger. Butler étoit doué de beaucoup d'éloquence, ami de l'ordre, et charitable. Il a publié un Traité qui contient le récit de la nouvelle révolution en Angleterre, avec la déclaration des gentilshommes - marchands, et habitans de Boston.

BYLES (Mather), ne en 1706, ministre de Boston, descendoit d'une famille respectable. Son père, qu'il perdit un an après sa naissance, étoit Anglais. Il descendoit par sa mère , du révérend Richard Mather de Dorchester, et du révérend Jean Cotton de Boston. Des sa jeunesse, il montra du goût pour la littérature, et fut gradué au collége d'Harvard en 1725. Quand il eut achevé ses études littéraires et théologiques, il prit les ordres, et nommé en 1753, premier pasteur de l'église rue Hollis; Byles vivoit heureux dans sa place, par leur père. Byfield arriva à I quand la révolution vint troubler

la paix et le bonheur de sa paroisse. Il fut accusé de trop d'attachement à la Grande-Bretagne, et sur-tout d'être resté à Boston, avec sa famille, pendant le siége, d'y avoir prié pour le roi et la sûreté de la ville, et d'y avoir recu les visites des officiers Anglais. En mai 1777, il fut dénoucé comme un ennemi de la révolution d'Amérique, obligé de donner caution, et de soutenir un procès à la cour spéciale, qui le déclara coupable, et le condamna au bannissement. Il fut attaqué de paralysie en 1785, et mourut en 1788. Byles fut un orateur très-éloquent, il brilloit surtout par la présence d'esprit et la grace du discours; dans la conversation ordinaire, il se faisoit remarquer par la vivacité des reparties et la fécondité des jeux de mots. Son imagination vive étoit tournée à la satyre, son esprit étoit un dangereux instrument contre lequel la prudence ne le tint pas assez en garde. Son mérite littéraire lui procura des liaisons avec beaucoup de beaux esprits de l'Angleterre. On trouve dans sa correspondance, les noms des Pope, des Lansdowne, des Watts, qui lui donnoient les ouvrages qu'ils publicient. Il se maria deux fois, sa première femme étoit nièce du gouverneur Belcher, et la seconde étoit fille

da lieutenant-gouverneur Tailer. Son fils est maintenant recteur de l'église de la Trinité de Saint-Jean New-Brunswick. Byles a publié un très-grand nombre d'Essais dans le journal hebdo-madaire de la Nouvelle-Angleterre; ils sont tous marqués par quelqu'une des lettres qui composent le mot Celoiza: un Poème sur la mort de George I, et sur l'avénement de George II, en 1727; une Epître en vers, à son excellence le gouverneur Belcher, sur la mort de son épouse, en 1736, plusieurs Mélanges imprimés en un volume; un grand nombre de Sermons, un Discours sur les tremblemens de terre, et un autre sur le succès des armes anglaises.

BYRD (Guillaume), né en Virginie, au milieu du dernier siècle, reçut en Angleterre une éducation très-libérale; il jouissoit d'une grande fortune. Peu de personnes, en Amérique, ont jamais rassemblé une bibliothèque comparable, tant pour le nombre que pour le choix des volumes, à celle qu'il a laissée. Très - zélé et très - ardent pour la propagation des sciences, sa bibliothèque sut toujours ouverte à ceux qui lui demandoient quelques communications, Il a publié plusieurs petits Traités.

## CABA

## CABA

CABARRUS (François, comte de) né à Bayonne le 15 octobre 1752, d'une famille originaire de Caparoso dans la Navarre espagnole. Son père, l'un des riches négocians de Bayonne, renommé par les connoissances profondes qu'il avoit acquises dans le commerce, se rendit aussi recommandable comme savant; zélé défenseur de doctrine des solitaires de Port-Royal, il ne negligea rien pour donner une excellente éducation à son fils, qui, des sa plus tendre jeunesse, donnoit de grandes espérances. Il l'envoya, à l'âge de 11 ans, chez les PP, de l'Oratoire au collége de la ville de Condom, jadis illustrée par l'épiscopat de Bossuet, Après s'être distingué dans ses études de la manière la plus brillante, il passa au collége de l'Esquille Toulouse pour y faire son cours de philosophie; mais dès-lors s'opéra l'explosion de ces passions impétueuses, si souvent compagnes des premières années des grands hommes, et qui ne sont chez eux que les avant-coureurs de leurs grandes actions. Le jeune Cabarrus quitta brusquement le collège de l'Esquille, et revint à Bavonne. Des son entrée daus les bureaux de la maison paternelle, il demanda, d'un ton décidé, à un vieux teneur de livres, quelle étoit la fortune de son père. Le commis lui ouvril les registres, et lui dit : cherchez. Le jeune homme parvint à satisfaire sa curiosité avec l'intelligence d'un comptable déjà exercé; mais son imagination active, les écarts de ses passions fougueuses déterminèrent son père pour le

soustraire à la corruption des mœurs d'une grande ville, de l'envoyer à Sarragosse pour y apprendre la langue espagnole et s'y perfectionner dans le commerce; mais ce genre d'étude convenoit peu à son génie; il se rendit à Valence, sut présenté à à M. Galabert, l'un des premiers négocians, qui lui offrit sa maison. Dès le premier abord, le jeune Cabarrus fut épris de mademoiselle Galabert; il en fut aime, et l'épousa secretement le 4 octobre 1772. Ce mariage irrita les deux familles ; néaumoius M. Galabert procura un état à son gendie dans le village de Caravanchel, où il possédoit une fabrique de savon. Cet établissement étant situé près de Madrid, Cabarrus fut à portée de former des liaisons avec des gens de lettres les plus renommés de la capitale, tels que les frères Yriatte, l'abbé Alvarez et l'abbé de Guévara, rédacteur de la Gazette de Madrid, qui l'introduisirent dans les meilleures sociétés, et notamment dans celle du célèbre comte de Campomanez et du fameux Paul Olavides. Cabarrus forma d'autres associations de commerce; mais sa véritable vocation l'emporta, et le négociant sit place à l'homme d'état. La guerre de l'indépendance de l'Amérique étoit déclarée depuis deux ans : l'Espagne, obligée de se réunir à la France contre l'Angleterre, eut besoin de se créer des ressources pour suppléer au déficit de ses revenus du Mexique. Le ministre des finances, don Miguel de Muzquiz avant rencontré Cabarrus daus plusieurs sociétés, le sit appeler

et lui témoigna le désir de conpostre son opinion sur les moyens de rétablir les finances. Ce fut alors que Cabarrus concut le projet de la création des hillets royaux, qui réunissoient le double avantage d'être un papiermonnaie, et en même temps une obligation du gouvernement produisant intérêt. La coupure en fut calculée, de manière que le billet de six cents piastres produisoit un réal par jour au porteur; celui de trois cents piastres, un demi-réal. A la fin de chaque année, le billet étoit renouvelé et les intérêts payés au dernier porteur. Il sut créé pour une somme de dix millions de piastres, équivalent à trente millions de France environ. Cette opération eut un tel succès, que deux ans après la création des billets, ces valeurs gagnoient une prime de un pour cent sur les espèces. Mais une conception d'une utilité plus durable honorera à jamais la mémoire de Cabarrus. L'Espagne languissoit, pauvre et misérable, accableepar le poids d'une masse énorme de numéraire sans action; Caparrus imprima à l'or et à l'argent du Mexique, inutilement entassé, le mouvement et la vie; il les fit circuler dans toutes les classes de la nation, par l'établis ment d'une banque et d'une caisse d'escompte, qui furent désignées sous le titre de Banque nationale de Saint-Charles. Quinze millions de piastres fortes en formerent le fond capital, divisé en cent cinquante mille actions de deux mille réaux de veillon chacune. L'escompte fut fixé à quatre pour cent l'an. La banque fut chargée de l'administration des fouds des armées de terre et de mer, et des autres parties du service dans l'intérieur et dans l'étranger, enfin du paiement de toutes les obli-

gations du trésor public, moyennant une commission d'un sixième pour cent. Cet établissement fut créé en vertu d'une cédule royale le 2 juin 1782, d'après le plan présenté par Cabarrus, qui en fut nominé le directeur. Les avantages de l'établissement de cette banque sont consignés dans les comptes rendus des assemblées générales des actionnaires du 20 décembre 1783 et 22 décembre 1784. Dans la même année, la compagnie des Caraques à Madrid étant épuisée par les pertes qu'elle avoit essuyées dans la dernière guerre, et plus encore par la révocation du privilége exclusif dont elle avoit joui pour le commerce du cacao, songea au moyen de se rétablir, et de faire l'emploi le plus avantageux possible des capitaux qu'elle pourroit réunir. Une pareille entreprise étoit digne de fixer l'attention de Cabarrus; il concut à cette occasion la grande idée d'unir le commerce de l'Amérique avec celai de l'Asie, par l'intermédiaire des îles Phillipines. Le plan de Cabarrus fut adopté, et la compagnie fut instituée par une cédule royale du 10 mars 1785. Après avoir attaché son nom aux deux grands établissemens de la banque et de la compaguie des Phillipines, Cabarrus voulut acquérir de nouveaux droits à la reconnoissance de sa patrie adoptive. Il avoit observé que la position de la capitale pouvoit par fois l'exposer à une disette de subsistances et à l'impossibilité de ne s'en procurer en tous temps qu'à des prix trèsélevés à cause de la cherté des transports par terre. Cabarrus, frappé de l'heureux voisinage de cette chaîne de montagnes toujours couvertes de neige, forma bientôt le projet d'un canal

de navigation qui, prenant sa source dans les montagnes de Guadarrama, passeroit par Madrid, s'uniroit au Guadalquivir vers le point où le fleuve devient navigable, et établiroit ainsi une communication avec Séville et l'Océan. Le gouvernement adopta le plan, et bientôt après les travaux furent commencés. Ils étoient très-avancés, lorsque le ministre Léréna, ennemi de Cabarrus, en obtint la suspension en 1784. Le corps de la noblesse de Madrid conçut le projet de l'établissement d'un Mont-de-Piété pour secourir les veuves et les enfans des gentilshommes, à l'instar de pareilles institutions existantes dans d'autres parties du royaume, mais qui n'ont rien de commun que le nom avec le Mont-de-Piété établi en France. Cabarrus lut dans une séance de la société royale économique, un mémoire qui sit la plus grande sensation; il s'éleva avec force contre les Monts-de-Piété en général. « Les pauvres, s'écria-t-il, se multiplient en raison même du nombre des fondations dont l'unique objet est de les secourir ». Tous les agioteurs et les monopoleurs de Madrid, de Geneve et de Paris s'étoient ligués contre Cabarrus; ils conçurent le projet d'accaparer les actions de la banque de Saint-Charles. Pour atteindre le but, il falloit d'abord faire baisser le cours de ces esfets, qui jouissoient de la plus grande faveur. Ces spéculateurs eurent recours à la plume vigoureuse de Miraheau, qui la fit payer chèrement. Il publia un libelle intitulé, de la Banque d'Espagne, dite de Saint-Charles, par le comte de Miraheau. L'auteur ne se borna point à décrier, dans cet écrit, l'établissement de la banque, il attaqua encore les billets royaux et la

compagnie des Phillipines, et n'épargna pas le fondateur de ces établissemens. Le roi d'Espagne défendit l'introduction dans ces états de ce libelle, par un décret du 17 juillet 1785. Cabarrus fut nommé conseiller des finances. Il fit, en 1787, un voyage à Paris, où il fut recherché par les plus grands personnages. Peu de temps après son retour en Espagne, le roi Charles III, mourut dans les derniers jours de 1788. Un nouvelordre de choses sit nommer le comte de Florida Blanca, ministre. Les ennemis de Cabarrus intriguèrent, et parvinrent à le faire arrêter le 24 juin 1790. Sa captivité dura jusqu'à la fin de 1792. Le comte d'Aranda, ancien ambassadeur de France à Paris, ayant remplacé Florida Blanca, obtint de Charles IV l'ordre de faire instruire une procédure régulière sur les accusations intentées par le ministre Léréna, contre Cabarrus. Un jugement solennel le déclara sans reproches dans sa conduite politique et privée, et le recommanda à la justice de sa Majesté pour les indemnités auxquelles sa détention lui donnoit des droits, et il reçut les indemnités que les juges avoient demandées pour lui. Il fut créé comte, et obtint un privilége dont il traita avec la compagnie des Phillipines. Le roi le nomma ministre plénipotentiaire auprès du congrès de Rastadt : il fut chargé ensuite d'une mission à Paris. De retour à Madrid, il chercha inutilement à rétablir la paix dans le ministère, la vengeance du prince de la Paix ne tarda pas. à éclater. Jovellanus fut arrêté et enfermé dans une étroite prison, où il est resté jusqu'en 1808. Saavédra fut exilé en Andalousie. Cabarrus bientôt après fut nommé ambassadeur de S. M. C. auprès

du Directoire français; mais soit que des instructions secrètes du prince de la Paix à ses agens à Paris eussent préparé, auprès du Directoire, le refus de l'admission du comte de Cabarrus, soit que ce refus eût pour cause une intrigue dans le sein du Directoire lui-même, cet ambassadeur ne fut point reconnu, sous le prétexte qu'étant Français d'origine, il ne pouvoit être en France le représentant d'une puissance étrangère. A dater de cette époque, sa faveur auprès du prince de la Paix s'évanouit; elle dégénéra même en disgrace. Une mission en Hollande servit à couvrir l'exil du comte de Cabarras, qui, dès ce moment, fut éloigné de la cour; il ne reparut à Madrid qu'après la révolution du 18 mars 1808. Il fut nommé surintendant de la caisse de consolidation au mois de juin de la même année. Un décret de l'empereur Napoléon le nomma ministre des finances d'Espagne; et pendant qu'il s'occupoit d'un nouveau plan de finances adopté aux circonstances, il recut l'ordre de se rendre à Séville. Il eut, pendant ce voyage, une attaque de goutte à la tête, qui lui permit à peine de se rendre dans cette ville : tous les secours de l'art lui furent inutilement prodigués. Le roi se transporta auprès de son lit, et recut son dervier soupir le 27 avril 1810, à quatre heures du matin. Ainsi se termina la carrière du comte de Cabarrus à l'age de 57 ans. On lui fit de magnifiques obsèques. Son corps a été déposé, par ordre du roi, dans le Panthéon de Séville. Il fut doué d'une ame anssi élevée que son génie; jamais il ne coocut, n'entreprit et n'exécuta que de grandes choses; franc et loyal, il détestoit l'intrigue; il disoit la

vérité aux rois et aux ministres : jamais son cœurne connut la vengeance, et ce fut en accablant ses ennemis de bienfaits, qu'il leur montra combien il étoit au-dessus d'eux. On a de lui en espagnol, 1. Mémoire présenté au roi pour l'établissement d'une banque nationale, Madrid, 1780. II. Mémoire sur le Mont-de-Piété, Madrid, 1784. III. Mémoire sur la réunion du commerce avec celui de l'Asie, 1784. IV. el Partaratero (le Diseur de rien), feuille périodique, dont l'auteur ne put publier que quelques numéros; la puissance monacale obtint du gouvernement l'interdiction de cette feuille, qui, sous le titre de Diseur de rien, disoit beaucoup trop de choses. V. Lettres de François Cabarrus, écrites de sa prison au prince de la Paix.VI.Un Traité sur le système de contribution la plus convenable à l'Espagne. VII. Eloge de Charles III, noi d'Espagne. Ouvrage qui devint pour son auteur l'occasion d'opposer aux préjugés des Espaguols et aux faux principes de l'administration publique, des idées saines et libérales, revêtues des plus helles formes de l'éloquence. Cet écrit hardi ne contribua pas peu à attirer, au comte de Cabarrus, des ennemis dangereux. VIII. Eloge de dom Miguel de Muzquiz, ministre des finances.

CABILLEAU (Baudoin), jésuite d'Ypres, mort le 25 novembre 1652, cultiva avec succès la poésie latine; tous les sujets qu'il a traités sont tirés des saintes Ecritures. Ce sont des tragédies, des élégies et des épitres.

I. CABOT (Jean). Vénitien, le premier qui découvril l'Amérique, possédoit à fond toutes les con-

noissances qui peuvent contribuer à faire un bon matin. Il eut trois fils, Louis, Sébastien, et Sanctius; qu'il éleva tous trois pour en faire d'habiles marins. Encouragé par les succès de Colomb, qui, en 1493, revint de son premier voyage, il se détermina à tout tenter pour découvrir quelque terre inconnue, et particulièrement un passage aux Indes Orientales par le nord. Il obtint du roi Henri VIII, une commission qui l'autorisoit lui et ses trois fils, à former des établissemens dans toutes les terres qu'ils pourroient découvrir et conquérir, à la seule condition de payer en redevance au roi, le cinquieme de tout le profit qu'ils pourroient faire. En 1497, il partit de Bristol, avec deux vaisseauxmarchands, des marchandises et environ 300 hommes. Il se dirigea an nord , jusqu'à la latitude de 58 degrés. Alors les glaces qu'il trouva flottantes, et la rigueur du climat, le forcerent à dériver vers le Sud-Ouest. Le 24 de juin au matin, il découvrit une terre, la première qu'il eut rencontrée depuis son départ, et il la nomma Prima vista. Des écrivains croyent que c'est une partie de l'île de New-Foundland, mais d'autres pensent que c'est la péninsule de la nouvelle Ecosse, à 45 degrés de latitude. Quelques jours après, il découvrit une île plus petite, à laquelle il donna le nom de St. Jean, parce qu'elle avoit été aperçue le jour de St. Jean-Baptiste. En continuant sa course vers l'Ouest; il atteignit bientôt le continent, et après il s'éleva à la latitude de soixante - sept dégrés et demi. Ensuite, il tourna au midi, et en suivant la côte, il aborda à la Floride. Le manque de proaisions, et l'insubordination de l

son équipage le contraignirent de retourner en Angleterre, sans avoir formé d'établissement, ni fait de conquête dans aucune partie du nouveau monde. Dans ce nouveau voyage, Jean Cabot étoit accompagné de Sébastien, et c'est à eux qu'appartient réellement l'honneur d'avoir découvert les premiers le continent nord d'Amérique; ce ne fut qu'en l'année suivante, 1498, que Colomb aperçut ce continent. (Article additionnel à Jean Cabot, tome III).

II. CABOT (Sébastien), célèbre navigateur, né à Bristol, fils du précédent, avait environ 24 ans, lorsqu'en 1497, il fit avec son père le voyage où le nouveau continent fut découvert. En 1517, il entreprit un nouveau voyage, et aborda au Brésil, puis à Porto-Rico et Hispaniola. N'ayant pu réussir dans son dessein de trouver une route aux Indes Orientales, il retourna en Angleterre. Il fut appelé en Espagne par le roi Ferdinand et la reine Isabelle, qui le reçurent de la manière la plus flatteuse; en 1525, il entreprit pour leur service, un voyage de découvertes, dans lequel il visita les côtes du Brésil, et entra dans la grande rivière, à laquelle il donna le nom de Rio de la plata. Il remonta cent-vingt lieues dans cette rivière. Cette expédition le retint plusieurs années; puis il retourna en Espagne au printemps de 1531, mais il y fut très-mal accueilli. Sa sévérité pour quelques mutins, dans certaines circonstances, lui avoit fast beaucoup d'ennemis. Cependant il trouva le moyen de garder la place de chef, dont il avoit été honoré par Ferdinand. Il a fait d'autres voyages, dont il n'est point resté de mémoires particuhers. Sa principale residence fut à Séville, où il s'occupa de tracer des cartes, dans lesquelles il a s agneusement marqué les nouvelles découvertes, tant des autres voyageurs que de lui-même. Son caractère fut doux et humain, quoique dans certaines circons? tances, il se soit montré injuste envers les naturels des pays découverts, et d'une sévérité excessive envers ses marins. Dans sa vieillesse, il retourna en Angleterre, et résida à Bristol, où il obtint une pension du roi Edouard VI, et fut nommé gouverneur d'une compagnie de commercants, qu'il s'associa pour des déconvertes de pays inconnus. Il étoit dans la ferme persuasion, qu'il devoit y avoir un passage à la Chine par le nord-est. Il établit un commencement de commerce avec la Russie; par la, il donna naissance à la compagnie russe. Le dernier trait qu'on trouve de lui, est la visite qu'il fit en 1556, a bord d'un vaisseau que la compagnie envoyoit à la découverte. On croit qu'il mourut en 1557, âgé de 80 ans. Il fut un des hommes les plus extraordinaires de son siècle. On conserve à Hakluyt, une suite complète d'instructions, signées de Cahot, pour la direction d'un voyage de Cathay en Chine: c'est un monument de sa sagacité. On croit qu'il est le premier qui ait connu les variations de l'aiguille aimantée, et il a publié: De navigatione nelle parte septentrionale, Venise, 1583, in-fol. Il a donné aussi une grande carte, qui a été gravée par Clément Adams, et qui se trouve dans la galerie particulière de White-Hall. Sur cette carte, est écrit en latin, un récit de la découverte de New-Foundland. (Article additionnel à Sébastien Cabot, tome III).

CABOUS (Chams El-Ma'la), hérita après la mort de Yemchoun son frère, arrivée l'an 947, du petit royaume de Jorjan que leur père avoit conquis. Peu de monarques ont été aussi accomplis; sa ligure étoit noble, son ame grande; il fut bon capitaine, et joignoit à une instruction trèsétendue le don d'une éloquence persuasive, c'est ce qui le sit api peler, Chams El-Ma'la, (le soleil dans son apogée.) Avec tant de qualités, ce monarque eut toujours à combattre la fatalité de son étoile. Fakheddoulet sultan Bony, qui venoit d'être dépouillé de ses états par Mouyad-Eddoulet son frère, se retira près de Cabous. Celui-ci l'accueillit, embrassa sa cause, et perdit sa couronne que Mouyad-Eddoulet lui enleva pour l'en punir en 981. Ce fut le plus grand de ses revers. parce qu'il s'étoit sacrifié pour un ingrat. Fakheddoulet remonté sur le trône à la mort de son frère, usurpa le Jorjan et le garda jusqu'à sa mort. Enfin Cabons rentra dans ses états en 998, après une absence de 17 ans qu'il avoit passés errant et misérable dans le Khórassan. La conquête des provinces de Guilan et de Tabarestan signala son retour à l'empire. Mais un revers nouveau renversa l'édifice de sa gloire. Il étoit juste mais sévère et son austérité génoit la corruption des grands. Ceuxci l'enlevèrent une nuit dans sa tente, le déposèrent et l'ayant conduit prisonnier à Jéfasenk, élurent son fils Manoujeher sans qu'il eût pris ancune part à la conspiration. Il vouloit même venger son père, punir les coupables, mais Cabous l'en empêcha. Ce monarque infortuné passa dans l'exercice de la piété, dans la culture des lettres, ses derniers jours que le poison acheva. Quel quesau -

teurs prétendent qu'il sut tué dans son camp à l'instant où la coujuration éclata. Il a laissé des vers estimés de ses contemporains, et une mémoire chère aux lettres qu'il protégeoit. Avicenne avoit été comblé de ses bienfaits. Cabous est mort l'an 1012.

CABRISSEAU (Nicolas), curé de Saint - Etienne à Reims, né à Rhétel en 1680, vendit son argenterie pour assister les pauvres, et se réduisit à manger du pain d'orge. Son opposition à la bulle unigenitus lui valut des persécutions. Il fut mis au donjon de Vincennes, puis exilé à Tours où il mourut en 1758. Il a publié, 1. Réflexions sur le livre de Tobie, Paris, 1756. II. Instructions Chrétiennes sur les huit Béatitudes, Paris, 1732, in-12. III. Instructions courtes et familières sur le Symbole, 1728, in-12, 2 volumes , Paris , IV. Eloge des Saints de l'ancien Testament. V. Instructions sur le sacrement de Mariage, Paris, 1737, in-16. VI. Sermon sur le sacre de Louis XV; Paris , 1724 , in-4°. Il a été l'éditeur de la retraite de Le Gros, des méditations du même, et d'autres ouvrages où l'on trouve une piété solide.

CADER-BILLAH, 25 Khalyf-Abassy, fut promu au khalyfat de Bagdad au mois de Ramadhân 381 (décembre 991) à l'âge de 45 ans. It recut la nouvelle de son election a Batyhet, où il vivoit depuis trois ans retiré près de Mohadzeb - Eddoulet qui y régnoit. Le règne de Cader ne fut point signalé par des exploits mémorables, ou par de grands revers. Ce prince fit son premier soin de la justice, et gagna l'affection du peuple par la douceur de son gouvernement. Affectant l'indépendance avec les

grands, il leur fit sentir souvent qu'il étoit le maître, et s'attira leur inimitié; mais elle ne troubla point la longue prospérité de son règne. Cader mourut à Bagdad, dans l'année 1032, âgé de 86 ans, dont il avoit régné 41. Peu de kalifs ont régné aussi long-temps, et avec autant de sécurité.

CADONICI (Jean), pretre chanoine de la cathédrale de Venise, très-laborieux, et doué d'une mémoire prodigieuse, écrivoit avec une précision de style et une force de raison dont il se servit pour combattre ses ennemis, parmi lesquels étoient beaucoup de jésuites dont il détestoit les maximes relâchées. Au nombre de ses adversaires se trouva le sameux dominicain Mamachi, qui écrivit contre lui deux volumes enflés, mais vides de raison et de charité. Les premiers ouvrages du chanoiue, avoient en pour objet de faire son apologie contre l'accusation de millenarisme; par suite de ce travail il avoit écrit pour prouver d'après Saint-Augustin, que les justes de l'ancien Testament décédés avant Jésus-Christ, étoient admis directement en vertu de ses mérites, à la jouissance de la vision béatifique de Dieu. Désirant peopler de saints le ciel, vers lequel s'élevoient sans cesse ses désirs, il auroit voula pouvoir y conduire même les enfans morts sans baptême, par le moyen de la soi et des prières de leurs parens. Il a publié en outre une Dissertation sur l'immortalité de l'ame des animaux, divers Traités polémiques et un opuscule sur l'obligation de prierpour les chess des nations. Cadonici mourut le 27 février 1786, à l'âge de 81 ans.

CADWALLADER célèbre médecin de Philadelphie, a publié, vers l'an 1740, un Traité de médecine, dans lequel il combat l'usage presque universel du mercure et des purgatifs violens; il prescrit, en leur place, des cathareties doux, et l'usage passager d'opiats. Avant lui, on n'avoit publié, sur la médecine, que très-peu d'ouvrages en Amérique. Le docteur Boylston, à la vérité, avoit écrit sur la petite vérole : son traité étoit le premier qui eût été publié dans cette contrée.

CAISOTTI (Paul Maurice), né à Turin le 2 décembre 1726, y fut, par son application et par ses mœurs, un modele pour ses condisciples, un sujet d'admiraration pour ses maîtres; il alla continuer ses études à Rome, où il se livra à l'étude de l'histoire ecclésiastique et des écrits des peres, surtout de Saint-Augustin. En 1753, il entra dans la congrégation des oratoriens de Saint-Philippe de Néri; nommé à l'évêché d'Asti en 1761, il refusa d'abord, et n'accepta que sur les instances reitérées du roi de Sardaigne, du pape et de tous les gens de bien qui le connoissoient. Un courage inébrantable , un zèie éclairé, une charité sans bornes, une égalité de caractère dans toutes les situations, une vie de prière, de travail, de bonnes œuvres, en un toutes les qualités que mot, Saint-Paul exige d'un évêque, ont éclaté en lui pendant 24 ans qu'a duré son episcopat. Son attachement à Port-Royal provoqua contre lui l'accusation de jansénisme, et il s'en moqua; il fit bâtir un magnifique séminaire, releva les bonnes études, et forma

sitoit régulièrement son diocèse, et prêchoit. Il avoit publié en 1775, en italien, un excellent Traité, in-12, de 205 pages, intitulé: Instruction à la jeunesse ecclésiastique. Caisotti mourut le 8 août 1786, pleuré de tout son diocèse, et surtout des panvres. On lui appliqua ce qu'avoit dit autrefois le célèbre Arnauld, lorsqu'il perdit son frère, évêque d'Angers. « La mort d'un évêque vertueux est un grand malheur pour l'Egiise, mais les bons éveques seroient bien malheureux s'ils ne mouroient pas. »

CALEF (Robert), commerçant de Boston, s'est distingué dans le temps crédule de la sorcellerie. Après que le révérend docteur Cotton Mather eut publié un livre intitulé : Les Merveilles du monde invisible, dans lequel il paroissoit ne pas révoquer en donte plusieurs histoires qui couroient alors, Calef fit paroître en opposition, un autre ouvrage, intitulé : Merveilles encore plus étonnantes du monde invisible; Londres, 1700. Comme il y censuroit les jugemens des cours sur les sorciers, et qu'alors le peuple, en général, n'en voyoit pas les erreurs, il irrita beaucoup de monde. Mais, cependant, il paroît qu'il étoit très-fidèle dans le récit des faits. Calef mourut en 1720.

- I. CALLENDER (Elisée), ministre de la première église baptiste de Boston, fils du révérend Ellis Callender, qui fut ministre de la même église depuis 1708 jusqu'en 1726, fut gradué au collège d'Harvard en 1710, et mourut en 1738. Il se distingua par une piété fervente.
- releva les bonnes études, et forma II. CALLENDER (Jean), un clergé digue de lui. Caisotti vi- ministre baptiste, et écrivain de

Rhode - Island , neveu du précédent, gradué, en 1725, ao collége d'Harvard. Il prit les ordres, et fut nommé en 1731, collègne de M. Peckons aîné, pasteur de l'église de New-Port. Cette église de Baptiste, étoit la seconde en Amérique : elle fut foudée en 1644. Callender a publié en 1759, un Discours historique sur les affaires civiles et religienses de la colonie de Rhode-Island, etc., depuis le commencement de l'établissement jusqu'à la fin du 1º siècle. On a encore de lui, un sermon prêché à l'ordination du révérend Jérémie Condy, Boston, 1739: et un autre sermon sur la mort du révérend M. Clap de New-Port, 1745. Callender est mort en 1748, à 42 ans.

CALLY (Pierre), professeur d'éloquence, mort en 1709, à Caen,
s'est fait connoître par un ouvrage
singulier, intitulé: Durand commenté, ou l'Accord de la philosophie avec la théologie, touchant la transubstantiation, 1700,
in-12. On lui doit aussi une édition de l'ouvrage de Boèce, de
Consolatione philosophiæ ad
usum delphini, avec un long
commentaire.

I. CALVERT (George), Baron de Baltimore, né en 1582 à Kipling, comté d'Yorck, en Angleterre; fondateur de la province de Maryland, descendoit d'une famille noble de Flandre, En 1597, il prit le haccalauréat au collége de la Trinité, puis il traversa tout le continent d'Europe. A son retour en Angleterre, au commencement du regne de Jacques I, il entra dans les bureaux de sir Robert Cécil, sécrétaire d'état, et par le crédit de ce seigneur il obtint la place de secrétaire du conseil privé ; il fut honoré aussi [

de l'ordre de la Jarretière. En 1619, il succeda à sir Thomas Lake dans la place de secrétaire d'état. Ses prosondes connoissances dans les affaires, son exactitude et sa fidélité, attirèrent l'attention du roi, qui lui accorda une pension de mille livres sterling sur les douanes. En 1624, il embrassa la religion catholique, et ayant déclaré au roi les nouvezox sentimens qu'il professoit, il lui donna la démission de sa place. Cependant il resta an conseil privé, et en 1625 il fut créé baron de Baltimore; en même temps il étoit au parlement représentant de l'université d'Oxford. Quand il occupoit la placede secrétaire d'état, il fut cons titué par acte propriétaire de la péninsule méridionale de New-Foundland, qu'il nomma province d'Avalon; Calvert avança 25000 l. sterling pour cette plantation, qu'il visita deux fois en personne, mais, le voisinage des François l'incommodoit tellement, que, quoiqu'il les eut repoussés, qu'il eut poursuivi leurs vaisseaux, et leur eût fait soixante prisonniers, il fut contraint d'abandonner le territoire; mais comme il désiroit former en Amérique un établissement où il put se retirer avec sa famille, et ses amis de même religion que lui, il alla visiter la Virginie, province dont on vantoit la fertilité et les avantages, et où il avoit un intérêt dans une entreprise de quelques avanturiers. Mais il y fut mal vû, à cause de sa religion; d'un autre côté, ayant remarqué que les Virginiens n'étendoient pas leurs plantations audela du Pateromac, il fixa son attention sur le territoire au nord de cette rivière. Bientôt il retourna en Angleterre, obtint de Charles I la concession de cette propriété;

mais, avant que les lettres fussent ; expédiées, il mournt à Londres, en 1632, dans la 51\* année de son âge. Après sa mort, les lettres furent accordées à son fils ainé Cécil, qui succéda à tous ses titres. Le pays fut des-lors appelé Maryland, en l'honneur d'Henriette Marie, femme de Charles I. On voit par l'immense étendue des pouvoirs, les priviléges et exemptions que ces patentes accordent, qu'elles ont été dictées par sir Georges lui-même. La tolérance religieuse qu'elles établissoient l'honore, et fut respectée par son fils, qui a exécuté tous ses projets. Sir Georges a été recommandable par sa sagesse et sa modération. Il sut contenter tous les partis. Dans ses vues pour établir des plantations, loin de songer à exterminer les naturels, il ne pensoit qu'à les civiliser et les convertir. Il ne vouloit pas que les gouverneurs fussent des marchands intéressés, mais des seigneurs totalement étrangers au commerce; enfin, il vouloit laisser à chacun les fruits de son industrie, et qu'elle fut indépendante de l'intérêt public. Calvert a publié un Poème funéraire en l'honneur du docteur Hen. Untonum, 1595; des Discours au parlement ; une réponse à Tom Tell. Troth; La pratique des princes, et les lamentations de l'eglise 1642. Calvert a écrit sur le Maryland, mais on ne croit pas que ce livre ait été publié. (Addit. au même art. t. III.)

H. CALVERT (Léonard), fils du précédent, premier gouverneur de Maryland, frère de Cecilius Calvert le propriétaire, qui l'envoya en Amérique en 1633, pour gouverner la colonie. Après un voyage prolongé au tour des côtes de l'A-

mérique, il arriva en Virginie, le 24 février 1634, avec son frère George Calvert, et environ deux cents personnes de bonnes familles, toutes catholiques. Il avança, le trois de mars, dans la baye de Chesapeack au nord, vogua douze lieues sur le Patowniac, et jetta l'ancre dans une île qu'il appella saint Clément, et dont il prit possession au nom du roi d'Angleterre; delà, il poursuivit 16 lieues plus haut sur la ville de Patowniac, aujourd'hui Marlboroug, où il fut reçu en ami par le régent qui gouvernoit pour le prince du pays, alors mineur. Il poursuivit encore 12 lieues plus loin , vers la ville de Piscataway , sur la côte de Maryland, où il trouva un anglais, Henry Fleet, qui demeuroit depuis plusieurs années avec les naturels, et qui en étoit fort estimé. Il tira de lui de grands services comme interprète. Lorsqu'il demanda au prince la permission de former un établissement dans le pays, celui-qi lui répondit.» Je ne vous propose ni de rester ni de vous retirer, c'est à vous d'en agir comme vous jugerez à propos. » Cependant, le gouverneur comprit que les naturels n'avoient pas de desseins hostiles, et chercha l'endroit le plus favorable pour établir sa colonie. Il fit ses présens au prince, ne négligea rien pour se concilier l'affection des habitans du pays ; et le 20 mars 1634, il prit paisiblement posession du Maryland, donna à la ville le nom de sainte Marie, et à la baie celui de saint George. La justice qui le portoit à donner aux naturels une compensation pour leur territoire, est un trait qui sait honneur au caractère de ces nouveaux planteurs. Les colons avo ent apporté des semences; mais ils trouverent du blé en abondance dans la

御

Virginie; et, dès le printemps suivant, ils furent en état d'en exporter dans la nouvelle Angleterre, et à New-Foundland; ils en tirèrent en retour des poissons secs et d'autres provisions. Les Indiens de leur côté leur fournissoient beaucoup de gibier et de volaille, pour des quincailleries, et autres objets de commerce. Le gouvernement fut établi sur les bases de la sureté des propriétés et de la liberté de conscience. Cinquante ares de terre furent concédées à chaque colon, et tout chrétien fut admis sans aucune préeminence de secte particulière; cette sage politique fit de la colonie un asyle pour tous les catholiques romains, et autres, chassés de la nouvelle Angleterre par les persécutions des protestans. Le gouverneur fit construire à sainte Marie une maison pour lui et ses successeurs, et fut chargé des intérêts de toute la colonie, jusqu'au temps des guerres civiles en Angleterre, où le nom de catholique devint si odieux aux Anglais, que le parlement s'empara du gouvernement de la province, et nomma un nouveau gouverneur. On ne sait rien de plus sur Léonard Calvert. Alarestauration du roi Charles II, en 1660, Cécilius Calvert, le propriétaire, recouvra ses droits sur la province; et un an apres son fils Charles fut nommé gouverneur. Celui-ci mourut en 1676, dans un âge avancé; son fils lui succéda.

CAMPBELL (Jean), Ecossais, premier ministre d'Oxford (Massachussetts), fit ses études à Edimbourg, et passa en Amérique en 1717. Il prit les ordres, et fut pasteur d'Oxford, ville fondée par des Français protestans. Il remplit ces fonctions jus-

qu'à sa mort, arrivée dans la 71° année de son âge et la 42° de son ministère. Il eut pour successeur le révérend Joseph Bowman, qui a été missionnaire chez les Indiens Mohawk.

CAMPOMANES (P. Rodrigue, comte de), célèbre écrivain, grande croix de l'ordre de Charles III, membre du conseil de la chambre duroi, président du conseil supérieur de Castille, etc., etc., directeur de l'académie d'histoire, membre de l'Académie espagnole, de celle des inscriptions et belles lettres de Paris, de la société philosophique de Philadelphie, des sociétés économiques des amis de la patrie de Madrid et des Asturies, de celle de Bascongada et de plusieurs autres sociétés savantes d'Espagne, de l'académie des sciences de Barcelonne et de celle de Séville, etc., né dans les montagues des Asturies, vers l'année 1710, mort à Madrid en 1788. Si la nation espagnole a été privée dans quelques genres de littérature de ces génies qui ont illustré d'autres pays, il faut convenir qu'elle a vu s'élever dans son sein des hommes extraordinaires dans la jurisprudence, la législation et la politique, et qui, à de vastes connoissances, à un jugement sain, ont su réunir cette force de caractère , ce courage si nécessaire pour combattre des abus enracinés. Les noms du comte de Florida Blanca, de don Joseph de Galvez et du comte de Campomanès sont assez connus de toute l'Europe. Il scroit très-difficile de former une notice exacte de tous les ouvrages du comte de Campomanès; car son zele et ses talens ne se bornèrent pas à se signaler d'une manière éclatante dans les matières les plus importantes pen- | périp le d'Hannon, traduit du grec, dant l'exercice de ses fonctions d'avocat auprès du conseil et de la chambre de Castille, mais il donna encore des preuves de sa vaste érudition, dans plusieurs genres de sciences de la littérature, tels que les langues, l'histoire, l'économie politique, etc., etc. Le premier ouvrage auque! il donna le jour, est intitulé : I. Dissertations historiques sur l'ordre et la chevalerie des Templiers, ou resumé historique des principes de la fondation, des progrès et de l'extinction de cet ordre dans le concile de Vienne; suivi d'un appendice ou supplément relatif aux règles de l'ordre, à ses divers priviléges, enrichi de plusieurs dissertations et de notes concernant non-seulement l'ordre des Templiers, mais encore celui de Saint Jean, l'ordre Teutonique, ceux de Saint Jacques, Calatrava, Alcantara, Avis, Montesa, Christ, Monfrac, etc, etc, avec plusieurs catalogues des noms des maîtres de ces ordres, Madrid, 1747. Aussitôt l'arrivée à Madrid de don Miguel Casiri, qui se destinoit à y enseigner l'arabe, le comte de Campomanès fut un des premiers qui se mit au rang de ses écohers. En 1751, il traduisit et publia de concert avec son maître, deux chapitres de l'ouvrage de Ebn el Auam, (Don Juan Sempère y Guarinos, dans son Essai d'une Biographie espagnole des meilleurs écrivains du règne de Charles III, écrit ainsi le nom de ce savant, que nous avons écrit par erreur Ebn-Al-Awam), sur l'art de cultiver la terre; cet écrit sert d'appendice au traifé d'agriculture de l'anglois Tull (Jethro), également traduit en esgnol. II. Antiquité maritime de la république de Carthage, avec le 1

et enrichi de notes par Pierre Rodriguez Campomanès, avocat des conseils, assesseur général des courriers et des postes d'Espagne; Madrid , de l'imprimerie de Antonio Perez de Soto, 1756. La traduction du Périple a été faite sur l'édition d'Hudson, de 1698. Le comte de Campomanès, congoissant le grand rapport qui existe entre l'histoire ancienne de la marine de sa nation et celle des Carthaginois, composa une Histoire générale de la marine Espagnole, pour servir d'introduction à l'ouvrage qui précède. A la tête de cette histoire générale, se trouve un discours littéraire très-savant sur le Périple d'Hannon, avec une notice de toute les éditions qui ont été publices par des savans tant Espagnols qu'étrangers et une réfutation de l'opinion d'Henri Dodwel qui nie l'authenticité de l'ouvrage du capitaine carthaginois; à la suite de ce discours il y a encore un discours préliminaire sur la *marine , sur la navi*gation, le commerce et les expéditions des Carthaginois. Cet ouvrage n'a jamais été imprimé. Le comte de Campomanes dut au mérite de son ouvrage sur le périple d'Hannon et aux éloges qui lui ont été donnés par les savans étrangers, entre autres par M. Bougainville, qui travailloit sur le même ouvrage du capitaine Hannon, l'honneur d'être nommé membre correspondant de l'académie des inscriptions et belleslettres de Paris , ce qui lui fut annoncé par Le Beau séerétaire de l'académie, sans qu'il fit ancune démarche pour l'obtenir. On doit encore à cet écrivain, aussi savant que laborieux : 1. Mémoire sur les abus qui existent dans la répartition de contributions de la principauté

1757, des Asturies, Madrid, un volumes in - 4°. II. Itineraire des routes de poste tant d'Espagne que des pays étrangers, avec les prix que l'on y paye; composé par ordre de S. M.; Madrid, chez Antoine Reez de Soto, 1761. III. Notice géographique sur le royaume, 'de Portugal. Madrid 1762, chez Ybarra. IV. Mémoire sur la pulice relative aux Bohémiens, et des moyens de les occuper. Madrid, 1765. V. Memoire sur les moyens d'employer utilement les vagabons et d'autres gens sans aveu. Madrid, 1764.VI. Mémoire sur la nécessité d'établir le libre commerce des grains. Madrid, 1764. VII. Traité sur l'amortissement ecclesiastique où l'on démontre par l'histoire de l'Eglise dans tous les siècles l'usage constant de l'autorité civile, pour empécherles aliénations illimitées en des mains mortes, snivi d'une notice des lois publiées à ce sujet en Espagne depuis les Goths. Madrid, 1765, I vol. intot. Ce traité traduit en italien, par ordre du sénat de Venisc, fut publié en 1777, en 2 vol. in-4°. On en fit une nouvelle édition à Milan, dans la même année, en 3 vol., in-8°. VIII. Mémoire redigé par ordre du conseil de Castille en réponse aux lettres écrites par l'évêque de Cuença, Isidore de Carvajal et Lancaster. Madrid, 1768, un vol. in-fol. Ce mémoire fut composé à l'occasion de la lettre que l'évêque de Cuença, avoit adressée en date du 19 avril 1765, à M. Joachin d'Osma, archevêque de Thebes, consesseur de S. M. G., en le priant de la présenter à S. M. C. où il étoit dit; que le royaume étoit perdu, par la persecution de Ekglise, saccagée dans ses biens, outragée dans ses ministres etfoutér aux pieds dans ses immunités.

Il appartenoit au zèle éclairé du comte de Campomanès, d'attérer par des raisons incontestables, la doctrine d'un évêque qui s'étoit cru autorisé à invectiver impunément le gouvernement et le souverain. IX. Memoire sur les approvisionnemens de la ville de Madrid, rédigé par ordre du conseil; Madrid, 1768, 2 volumes in-8°. X. Mémoire rédigé par ordre du conseil, relatif aux abus de la Mesta; Madrid, 1791, vol. Ce discours fut composé à l'occasion de la représentation faite au roi en 1764, par la province de l'Extramadure, afin de viser aux moyens d'y relever l'agriculture en mettant un terme aux abus de la Mesta. Xl. Discours sur l'industrie populaire, par ordre de S. M., et du conseil; Madrid, 1774, 1 vol. in-8°. Le . gouvernement espagnol bien convaincu du mérite de cet ouvrage, en envoya beaucoupd'exemplaires à tous les archevêques et gouverneurs de province, en leur ordonnant de propager les idées libérales qu'il renferme, et en laisant ensorte qu'il devint le Manuel de toutes les classes des citoyens. XII. Discours sur l'éducation des artisans, Madrid, 1775, in-8°. XIII, Appendice à l'éducation des artisans, et exposition des motifs qui ont occasionné la decadence des arts et des métiers en Espagne, dans le dernier siècle. Madrid, 1775 et 1777, 4 vol. in-8°. Campomanes, connoissant le besoin de propager l'étude de l'économie politique dans son pays, et ne voulant point interrompre le plan qu'il avoit adopté dans les deux discours qu'il venoit de publier, composa cet appendice afin de donner plus d'etendue aux sniets contenus dans les deux discoors qui précèdent. Cet appendice renterme, in l'ouvrage inti-

135

tulé : Mémoire pour remédier au dépeuplement, pauvreté et stérilité de l'Espagne, par François Martinez. Cet ouvrage est le meilleur qui ait été écrit en Espagne, et peut-être dans toute l'Europe, dans le siècle dernier, sur l'économie politique; mais le peu d'exemplaires qu'on en fit imprimer, et l'insouciance avec laquelle cet matière étoit regardée en Espagne, fut cause que don Nicolas Antonio n'en parla pas dans sa lubliothèque. Campomanes a étémème obligé de faire copier ce discours sur un exemplaire qui se trouvoit au Mexique, chez le patriarche. 2º *Le zelateur géné*ral pour le bien commun : Discours universel sur les causes qui ruinent la monarchie, et des moy eus efficaces pour y remédier, par Miguel Alvarez Osorio. XIV. Avis au maître d'écrire sur la formation des lettres. Madrid, 1778. Campomanès voyant la mauvaise méthode adoptée dans l'enseignement des premières lettres, et considérant que l'art de former les lettres n'étoit qu'une branche de dessin, après avoir médité sur le mécanisme de l'alphabet, trouva que toutes les lettres pouvoient se réduire à ces quatre traits, I. C. O. S. Cette observation servit de base a son traité. XV. Discours sur la Chronologie des rois Goths. XVI. Discours historique légal sur les droits de l'infante, Marie de Portugal à la couronne de Portugal, et de ceux qui en émanoient en faveur de S. M. C. Charles III, à la même couronne. XVII. Dissertation sur l'établissement des lois, et sur l'obligation de s'y conformer. Cette bonne dissertation, écrite en latin, et adressée à l'académie de Bastia en Corse, est parvenue trop tard pour pouvoir concourir aux prix pro-

posé par cette académie qui en a fait cependant mention honorable. En outre de tous ces ouvrages, Campomanes a composé une infinité de mémoires qui, par leur nature, ne pouvoient pas être publiés. Ce savant Espagnol nous a laissé encore une traduction de l'ouvrage du philo-Salluste, intitulé : des Dieux et des Hommes, traduit du grec. Il publia et enrichit de notes, l'ouvrage intitulé : Projet économique, par Bernard Ward. On lui doit aussi une nouvelle édition des ouvrages du père Feijoo; il a écrit la vie de ce savant bénédictin, que l'on trouve en tête. Quoique tous les ouvrages de Campomanès soient très-estimés, ceux qu'il composa sur l'économie politique, méritent la préférence. Robertson en parle avec le plus grand éloge dans son histoire d'Amérique, tome 3, note 98. La société philosophique de Philadelphie le nomma l'un de ses membres. Franklin, alors ministre plénipotentiaire Etats-Unis à Madrid, eut le plaisir de lui remettre sa nomina tion. Le comte de Cabarrus disoit qu'il n'avoit jamais connu un homme plus instruit que le comte de Campomanès, ni d'une mémoire plus prodigieuse; ce dernier étoit doué d'une probité exemplaire, et avoit un cœur bienfaisant.

CANER (Henry), ministre de la chapelle du roi d'Angleterre à Boston, prit les degrés au collége d'Yale en 1724. En 1727, il fut ordonné en Angleterre, et chargé de la mission pour l'église épiscopale de Fairfield au Connecticut; ensuite premier recteur de la première église épiscopale de Boston jusqu'en 1775. On croit que depuis cette époque jusqu'à

est mort âgé de 93 ans. On a de lui un Sermon dans lequel il avance des propositions particulières, qui ont été combattues Jonathas Dickinson, dans sa Défense de la grace; il a eucore publié un Discours sur la mort de Charles Apthorp; un autre sur celle de Fredéric, prince de Galles, et un troisième sur celle du docteur Cutler.

CAPMANY (don Antonio de), membre de plusieurs académies, né en Catalogne vers l'année 1754, et mort en Andalousie en 1810, a été l'un des meilleurs critiques et littérateurs du 18° siècle. Après avoir vécu long-temps à Barcelonne , il vint à Madrid où il acquit l'estime de tous ceux qui eurent l'avantage de le connoître. Il nous a laissé, l. Histoire de la marine, du commerce et des arts de l'ancienne ville de Barcelonne, publice par ordre et aux fruis de la junte royale du commerce de la même ville. Madrid, 1779, 2 vol. in-4°. II. L'art de bien traduire du français en espagnol, avec le dictionnaire raisonné et siguré de la phrase dans les deux langues. Madrid, 1776, in-4°. Ce traité est précédé d'un discours trèsestimé sur le génie des langues. III. Philosophie de l'éloquence. Madrid, 1777, in-8°. C'est un ouvrage de rhétorique, où on lit avec plaisir une apologie du 18° siecle, contre l'opinion de quelques modernes. IV. Discours économique et politique en faveur des artisans, et de l'influence des associations et maitrises, dans les mæurs populaires; madrid, 1778, in-4°. Cet ouvrage a paru sous le nom supposé de don Ramon Miguel Palaccio; mais il fut composé par Capmany. V. Discours analy-

sa mort, il vécut en Angleterre; il | fection des langues en général, et plus particulièrement sur la langue espagnole. On ignore si cet ouvrage a été imprimé, mais on l'a vu manuscrit. VI. Théatre historique et critique de l'éloquence espagnole. Madrid, de 1786 à 1794, 5 vol. in-4°. Cet ouvrage a couté a son auteur plusieurs années de travail, et on ne sauroit trop le recommander à ceux qui désireroient acquérir des connoisssances dans la littérature espagnole. Capmany voyant avec pitié la foule d'auteurs étrangers, qui sans connoître même leur propre langue, et n'envisageant que l'apât du gain, s'avisoient de publier des dictionnaires espagnols et français, dont le meilleur ne servira jamais, qu'a retarder la connoissance des deux langues, travailla pendant six aus, à un dictionnaire français espagnol, en 1 vol. in-40, trèsestimé, imprimé à Madrid en 1805, et précédé d'un long discours sur les langues espagnole et française comparées ensemble; c'est un chef-d'œuvre d'érudition, que l'on ne sauroit trop lire. On sait que Capmany a publié dermerement d'autres ouvrages, mais on en ignore les titres.

CAPRARA (J.-B.), né à Bologne le 4 février 1733, d'une famille distinguée, fut destiné, des sa jeunesse, à l'état ecclésiastique. Après avoir passé quelques années dans l'épiscopat, il fnt élevé , en 1792 , par Pie VI , à la dignité de cardinal. Au mois d'octobre 1801, il fut choisi par Pie VII pour rétablir les relations que la révolution avoit interrompues entre la France et le saintsiège « il se rendit à Paris avec le titre de Légat à latere, y fit son entrée solennelle en avril 1802, tiques sur la formation et la per- et travaille à la mise en activité - du concordat. Après avoir publié plusieurs brefs tolérans, il accompagna, en 1803, le premier consul dans son voyage a Bruxelles. Nommé à l'archevêché de Milan, il y sacra roi d'Italie, au mois de mai 1805, l'empereur Napoléon. Ce cardinal est mort à Paris au mois de juin 1810.

CARLETON (Guy), lord Dorchester, officier distingué dans l'armée auglaise d'Amérique, fut nommé brigadier-général en 1766 et major-général en 1772. A la fin de l'année 1774, il devint capitaine - général, gouverneur de Québec. En 1775, dans le temps de l'invasion du Canada par Montgomery, Carleton courutun grand danger; il fut sur le point d'être fait prisonnier sur le vaisseau le Saint-Laurent, après la prise de Montréal; mais il se sauva dans une barque, à l'aide d'un déguisement, et arriva à Québec. Il trouva cette ville menacee par un ennemi qu'il n'attendoit pas. Arnold, quoique repoussé par le colonel Macléan, étoit encore dans le voisinage de la ville, où il attendoit l'arrivée de Montgomery pour former une autre attaque. Le général Carleton, en officier expérimenté, prit les mesures nécessaires pour mettre la ville à couvert. La première fut d'en faire sortir tout ce qui ne pouvoit pas prendre les armes. Quant Montgomery parut, ses sommations furent méprisées par le gouverneur, dont l'intrépidité étoit inébraulable, et sauva enfin la ville. Montgomery livra, le dernier de décembre, un assaut sans succès et dans lequel il fut tué. Carieton n'eut plus rien à craindre. En mai 1776, il fit lever le siège, et peu à près il chassa totalement l'armée américaine du Canada. Eu octobre, il reprit

Crown-Point. Aucommencement de l'année suivante, il donna sa démission, et eut Bourgoyne pour successeur; mais il l'aida encore de son habileté et de son expérience. En 1782, il succeda à sir Henri Clinton, commandant en chef des troupes d'Angleterre en Amérique. Il arriva à New-Yorck en cette qualité. Au commencement de mai, et après avoir conclu un traité, se rembarqua, en 1783, pour l'Angleterre, et quitta pour jamais les rivages de l'Amérique. Il monrut en 1808 dans la 84° année de son âge. Le général Carleton, brave et babile officier, rendit d'importans services à son pays, mais ses mameres n'étoient pas conciliantes; il commanda séverement le soldat, et traita toujours les prisonniers américains avec humanité. On ne peut excuser son peu d'attention pour les funérailles de Montgomery, qu'en son geant qu'il le regardoit comme un rebelle.

CARRETTO (le chevalier Philippe del ), né à Camerano en Piemont le 5 septembre 1758, fut envoyé, par le roi de Sardaigne, qui avoit remarqué son goût pour les armes, en Prusse à l'école de tactique du grand Frédéric; il y acquit, en peu de temps, beaucoup de connoissances, et revint perfectionner celles de son pays. Nommé aidede - camp du roi, it se distingua près du général autrichien Dewins lorsque les Français pénétrèrent en Piémont, et sut blessé plusieurs fois dans les différentes affaires de la côte de Gênes; son courage, qui ne se démentit jamais, lui valut, le 5 avril 1796, le brevet de lieutenant-colonel et la décoration de chevalier de St.-Maurice et St.-Lazare. Il se trouva, le 12 du même mois, à la désense

da château de Cosserio; mais le lendemain il reçut une balle au travers du corps, qui le fit périr. Carretto donna souvent des preuves d'humanité et de bienfaisance. Il laissa un fils né à Paretto en Ligurie, le 25 novembre 1781, qui suivit la même carrière, et mourut des suites de plusieurs blessures à l'âge de 24 ans.

CARRIER (Thomas), remargnable par la longue durée de sa vie , mourut en 1755 , âgé de 109 ans, à Colchester (Connecticut ); il étoit venu d'une des provinces orientales d'Angleterre, s'établir à Andover ( Massachussetts ); sa femme périt sur l'échafaud à Salem, victime des illusions de la sorcellerie. Carrier conserva jusqu'au dernier moment toutes ses facultés physiques et intellectuelles. Peu de jours avant sa fiu, il alla à pied voir un malade à six mille de distance, et le jour même de sa mort il avoit fait des visites dans son voisinage. Carrier a vécu à Colchester environ 20 ans, et devint membre de l'église de cette ville. Il avoit toujours observé un régime sobre.

CARTIER ( Jacques ), navigateur français, à qui l'on doit d'importantes découvertes dans le Canada, étoit né à Saint-Malo. Le vovage des Cabots avoit fait connoître en France le parti qu'on pouvoit tirer de leurs découvertes, et peu de temps après, on vit paroître le code de la pêche sur les côtes de New-Foundland. En 1524, Jean Verazzani, Florentin au service de la France, parcouroit les côtes du nouveau continent, depuis la Floride jusqu'à New-Foundland. On n'eut plus de nouvelles de lui depuis 1525; on croit que lui et ses gens farent taillés en pièces et dévorés par les

sauvages. Son sort découragea tous ceux qui auroient pensé à tenter des découvertes dans le Nouveau Monde. Cependant Francois I r sentoit l'importance d'avoir une colonie dans les pays voisins des côtes de la pêche. En 1534, ce prince accepta les offres de Cartier, qui fit voile de S.-Malo, le 20 avril avec deux vaisseaux de 60 tonneaux, et 122 hommes. Le 10 de mai il apperçut Bonavista, dans l'île de New-Foundland. Mais les glaces le contraignirent de retourner vers le midi, et il prit terre dans un hâvre à cinq lieues de distance, auquel il donna le nom de Sainte-Catherine. Mais, des que la saison le permit, il cingla vers le nord, et passa le détroit de Belle-Isle. Dans ce voyage il visita la plus grande partie des côtes du golfe Saint-Laurent, et prit possession du pays au nom de son souverain. Il y découvrit la baye, qu'il appella des Chaleurs, à cause de celles qu'il y éprouva. Il poussa si loin ses recherches dans la grande rivière, appellée depuis. Saint - Laurent , qu'il reconnut une nouvelle terre. Le 15 août il se rembarqua, et arriva à S.-Malo au bout d'un mois. Ses découvertes ne furent pas plutôt connues en France, qu'on y résolut de faire un établissement dans la partie de l'Amérique qu'il avoit visitée. En conséquence, l'année suivante il repartit avec trois vaisseaux, et cut beaucoup à souffrir d'une tempête dans la traversée ; mais enfin, il toucha au port, remonta le Saint-Laurent, et découvrit une île qu'il nomma Bacchus, mais qui a maintenant le nom de Nouvelle-Orléans; elle est voisine de Québec. Cette île étoit peuplée; les habitans ne vivoient que de la pêche. Quand le navigateur aborda, ils vinrent

au devant de lui, et lui offrirent des provisions et toute sorte de rafraîchissemens. Il s'empara de denx barques, et s'avança jusqu'à Hochelaga, établissement dans une île qu'il nomma Mont-Royal, et qui maintcuant s'appelle Montréal. Cette ville indienne se composoit d'environ cinquante grandes cabanes, bâties en terre, et couvertes de chaume. Le peuple ne vivoit que de la pêche et du labourage. Il y avoit du blé et des légumes. Après ce voyage de deux ou trois jours, Cartier revint sur ses pas, et aborda au port de Sainte-Croix, près de Québec, où il passa l'hyver. Le scorbut, dont les naturels étoient attaqués, se communiqua bientôt à son équipage. Huit ou dix de ses gens en moururent, les autres furent dangereusement malades. Il fit un vœu à cette occasion, qui l'obligea de revenir en France, où il arriva en 1536; mais 4 aus après, on projetta une autre expédition. François de La Roque fut nommé licutenant-général du Canada, et Cartier eut le commandement de sa flotte. En 1540 ou 41, ils ahordérent à quelques lieues de Sainte-Croix, dans la rivière de Saint-Laurent, où ils construisirent un fort, qu'ils nommerent Charlebourg. Au printemps de 1742, Cartier se détermina à retourner en France, et dans sa route, il passa par Saint-Jean en New-Foundland; il y vit Roberval, qui ne l'accompagna pas dans son voyage, et qui voulant le retenir, lui donna l'ordre de retourger au Canada. Mais Cartier déterminé à poursuivre sa route en France, s'embarqua secrétement la nuit. Roberval fit quelques dispositions pour former une co-Ionie; malheureusement il y rencontra des obstacles, et les f

sans pouvoir s'établir solidement dans ces contrées. Cartier après son second voyage, a publié des Mémoires sur le Canada; les noms qu'il donne aux îles et rivières sontmaintenant totalement changés; il montre dans cet ouvrage, toute la crédulité et l'exagération des voyageurs. Il y raconte, qu'étant un jour à la chasse, il y poursuivit un animal qui n'avoit que deux jambes, mais qui couroit avec une étonnaute rapidité. Cet étrange animal étoit probablement un indien convert de quelque peau de bête féroce. Cartier parle aussi d'hommes monstrueux de différentes sortes, qui, dit-il, lui ont été donnés, dont quelques-uns vivoient sans manger.

CARVER ( Jean ), premier gouverneur de la colonie de Plymouth, né en Augleterre, étoit du nombre des émigrés qui composèrent l'église de Robiusou à Leyde; et quand il fut question de la transporter en Amérique, il devint un des commissaires envoyés en Angleterre, afin d'y traiter avec la compagnie de Virginie pour l'acquisition d'un territoire. Il obtint les patentes en 1619, et partit l'année suivante avec deux vaisseaux, avec environ 120 passagers. Un temps continuellement contraire les fit beaucoup souffrir dans la traversée. Un jeune homme mourut en mer; mais il en naquit un autre dans le vaisseau, ce lut le fils d'Etienne Hopkins qui fut appellé Oceanus, Enfin, ils abordèrent le 9 novembre; mais ils leur fallut dous bler le cap Cod; et comme ils n'étoient pas dans le territoire de la Virginie, leur diplôme de la compagnie leur fut inutile. Alors sentant la nécessité abso-Français fareat plus d'un siècle j lue d'un gouvernement, ils jugèrent à propos, avant de prendre l terre, de former une association politique; elle attribua les pouvoirsà la majorité. Le 20 nov. 1620, il fut souscrit un acte par lequel Carver été solennellement élu gouverneur pour une année. C'est ainsi que leur forme de gouvernement fut régulièrement constitué républicain. Soixante hommes armés furent envoyés le même jour à la découverte, et le soir, ils rapportèrent qu'il n'avoient trouvé aucun vestige d'habitation; pendant six semaines, toutes les courses qu'ils fireut ne procurèrent pasplus de lumières. Seulement dans une de ces courses, le pied de Bradford se prit à un piege, qui avoit été tendu par des habitans voisins; ses compagnons le débarassèrent. Le 6 décembre, le gouverneur Carver, avec neuf de ses plus braves gens, bien armés, et un égal nombre de matelots, s'embarqua pour pousser plus loin les recherches. Il faisoit très-froid; les voyageurs furent arrêtés par les glaces et obligés de longer la côte, jusqu'au 18 décemb. Ce jour, une partie de leurs gens, qui avoient pris terre, furent surpris par un cri soudain de guerre des naturels, qui leur laucèrent une grêle de traits. Une décharge d'artillerie eut bientôt mis les Indiens en fuite. Peu après, ils découvrirent une île inhabitée à laquelle ils donnèrent le nom d'Ile de Clarke; et sur la baye, une place, qu'ils nommèrent Plymouth. Avant la fin de décembre, ils y avoient élevé un magasin, dont le toit couvent de paille, et deux rangs de chaumières. Elles ne furent pas plutôt construites, que tout seur peuple, composé de 90 familles, s'y logea. Les habitans curent beaucoup a souffrir

scorbut, que leur longue navigation avoit occasionné. Vers le mois d'avril, il en étoit mort plus de la moitié; le gouverneur Carver lui - même en fut atteint, et dangereusement malade. En même temps, leur magasin devint la proie des flammes, et les provisions ne furent sauvées qu'à peine. Le 6 de mars suivant, un sauvage se présenta seul à leur grand étonnement : « Anglais, leur dit-il, soyez les bien venus. » Ce sauvage, qui sa nommoit Samoset. avoit appris quelques mots d'anglais des pêcheurs qui venoient dans son pays. Il apprit à Carver que la place où ils avoient bâti s'appelloit auparavant Patuxet; qu'elle étoit autrefois très-peuplée, mais que la peste y avoit détruit jusqu'au dernier habitant. Un monceau d'ossemens confirmoit assez ce récit. Peu à près, ce même homme revint avec plusieurs de ses compagnons, qui demandèrent à faire des échanges de peaux, pour des couteaux etautres merceries. Enfin, une soixantaine d'indiens vincent sans armes. Cependant une mutuelle désiance arrêtoit les deux partis. Le gouverneur résolut d'envoyer des présens au sachem, qui les reçut avec plaisir, et vint lui-même faire une visite; le gouverneur la lui rendit, et depuis il fut conclu entre eux un traité d'amitié, qui a été inviolablement observé pcndant plus de 50 ans. L'année qui suivit ce traité, Carver fut continué dans sa place de gouverneur; mais au unlieu des soins qu'il prenoit pour la colonie, la mort le surprit. Sincerement regreté de tous ses compagnons, il fut enterré avec tous les honneurs qu'il fut possible de lui rendre; son épouse accablée de la doude la rigneur du froid, et du ; leur de sa perte ne lui survéent que six semaines : Bradford lui ! succéda. Un de ses petits-fils, qui vivoit à Marshield, parvint à 102 ans. L'épée du gouverneur Carver est déposée à Boston dans le cabinet de la société historique de Massachussetts.

CARY (Thomas), ministre de Newbury-Port (Massachussetts), né en 1745, et fils de Samuel Cary, écuyer de Charlestown, fut gradué en 1761 au collége d'Harvard. En sortant de l'université, il donna des leçons, et ensuite, se disposant à l'état ecclésiastique, il alla demeurer à Haverhill, où il recut les conseils et l'instruction du R. Bernard. Il prit les ordres, et succeda en 1768 au R. Lowell, pasteur de la première église de Newbury-Port. Un tiers des paroissiens étant mécontent du choix de Cary, ils se séparèrent; mais Cary conserva toujours l'estime de sa congrégation, et mourut en 1808. Il a publié deux Sermons, sur l'importance du salut; plusieurs autres Sermons, dont un en 1796, aux funérailles du R. docteur Webster de Salisbury.

CASAL (don Gaspar), savant naturaliste et médecin espagnol; né à Oviédo, en 1691, et mort à Madrid en 1759, avec les dispositions les plus heureuses pour les sciences physiques, se consacra de bonne heure à l'étude de la médecine qu'il aimoit passionnément; à l'âge de 20 ans il obtint le grade de docteur en médecine, dans l'université d'Oviédo, faveur qu'on n'accordoit ordinairement qu'à 30. Ses progres dans les sciences exactes et dans la médecine furent si rapides, qu'à 28 ans on le consultoit de toute l'Espagne comme un oracle; une modestie singulière rehaussoit

ses talens et son mérite personnel. S. M. C., instruite de sa grande réputation, le nomma son médecin, premier médecin de Castille et membre de l'académie royale de médecine de Madrid. On a de lui, I. Historia natural, y medica del Principado de Asturias, ouvrage posthume publié par son ami Suan Sevillano; Madrid, 1762, in-4°. Cet ouvrage est d'autant plus estimé que Casal y fit connoître des mines précieuses, qui se trouvent dans les Asturies, et dont on ne se doutoit pas, entre autres plusieurs mines de charbons de terre. Un Danois qui voyageait dans la Biscaye en 1783, exagérant le grand besoin que cette province a du charbon de terre pour les forges, disoit; « Le jour que cette découverte sera faite sera un jour bien malheureux pour la nation Danoise et Suédoise, ce jour-là ces deux nations devront s'habiller de deuil en apprenant une nouvelle qui ne leur permet plus de fournir leurs fers à l'Espagne et à ses colonies ». On sait que les Asturies étant limitrophes de la Biscaye, on pouvoit en retirer du charbon pour les forges. II. Histoire sur la constitution des temps et des maladies épidémiques, qui dominent dans les Asturies, observées pendant les aunées 1719,1720 et1721; Oviédo, 1722, in-4°. En outre de ces 2 ouvrages, Casal a écrit en latin. 1. Historia affectionum quarumdam, regionis hujus familiarium; Oviédo, 1724, in-8°. Cet ouvrage est très-précieux par les recherches savantes qu'il renferme sur les causes de la fièvre jaune de l'Amérique : et sur-tout sur celle qui regne plus particulièrement à Vera-Cruz, ville du Mexique, dont il indique la manière de s'en préserver. Il. Epistola, qua sapientissimos Lutetiae Parisiorum medecinæ doctores in consilium adhibuit Gaspar Casal, cathedralis ecclesiæ, Ovetensis medicus. III. Sucini Asturies a Doctore Casal reperti, solertique ejusdem curd probati, et examinati, historia.

CASTILLEJO (Christophe de), poète espagnol et moine de l'ordre de Citeaux, né à Ciudad-Rodrigo, et mort vers l'an 1596, est auteur des poésies en langue vulgaire, qui parurent à Anvers en 1598, in-12, et à Alcala de Hénarez en 1615, in-8°. Ce moine avoit que lque génie pour la poésie. Il a écrit sur l'Listoire.

CASTRO (don Joseph Rodriguez de ), savant helléniste et biographe espagnol, bibliothécaire de S. M. C., naquit en Galice en 1739, et mourut à Madrid en 1799. Après avoir fait d'excel-Jentes études, il se vona aux langues anciennes, et n'ayant encore que vingt ans, composa un petit poème en hébreu, en grec et en latin, à l'occasion de de l'avénement de Charles III au trône d'Espagne. Le titre de ce poème en latin, est : Congratu-latio regi præstantissimo Carolo, quod clavum Hispaniae teneat; Matriti, 1759. Le père Georgi, et le père Mingareli, les deux plus savans hellenistes de l'Italie, furent étonnés de la connoissance qu'un jeune homme de vingt ans avoit déjà acquise dans ces langues. Castro aida don Juan Yriarte dans la composition de sa Bibliothèque grecque, où ce dervier se plaît à faire l'éloge de ce Castro, auquel il rend le plus grand hommage dans la préface qui est en tête de cette bibliothèque; mais l'ouvrage qui fit connoître et apprécier le mérite de Castro, ce fut celui I verneur de la Caroline, fut éloyé

qu'il publia sous ce titre : Biblio» thèque espagnole, tome 1 \*\*, qui renferme une notice des auteurs Rabins, Espagnols, jusqu'à nos jours; Madrid, 1781, in-fol. D'après la critique faite par le rédacteur de journal des savans de Paris, de la Bibliothèque espagnole de don Nicolas Antonio, connoissant commen ce dernier ouvrage étoit incom+ plet, l'auteur ayant sur-tout omis les vies des Arabes et des Rabius Espagnols, dont il ne pouvoit avoir qu'une connoissance très-imparfaite, puisqu'il ignoroit les langues savantes, Castro s'occupa sans relâche des recherches de manuscrits anciens, et au hout de six ans d'un travail assidu, il publia le 1er volume, de la bibliothèque, dont on fit le plus grand éloge, tant en Espagne que chez l'étranger. L'abbé Rossi, savant très-connu par l'édition qu'il publia à l'arme des variantes du vieux Testament, ayant reçu de don Nicolas Azara un exemplaire de la bibliothèque de Castro, non-seulement fit un grand éloge de cet écrit, mais s'intéressa des-lors au succès d'un ouvrage qui faisait le plus grand honneur à l'Espagne; et envoya à Castro des riches manuscrits hébreux pour enrichir sa bibliothèque. La publication de cet ouvrage essuya, comme toutes les grandes entreprises, beaucoup de difficultés; mais le zèle éclairé, et le patriotisme du ministre Florida Blanca, parvint à les surmonter. On ignore si Castro a publié les tomes suivans; mais on sait qu'il avoit en 1784, beaucoup de matériaux pour la continuation de cet ouvrage.

CASWELL (Richard), gou-

pour le barreau, et se distingua comme ami des droits de l'homme. Fermement attaché à la liberté de son pays, il fut nommé membre du premier congrès en 1774, et prit des premiers les armes pour s'opposer aux prétentions arbitraires de la Grande-Bretagne. En 1776, il étoit à la tête d'un régiment, quand il fallut s'opposer à un corps de royalistes. Ce parti composoit d'environ 1500 hommes, commandés par le général Donald, qui étoit poursuivi par le général Moore, et qui se trouva dans la nécessité d'attaquer le colonel Caswell avec environ mille soldats de milice. Donald espéroit faire sa jonction avec le général Clinton, à peuprès à 16 mille de Wilmington, quand il fut défait par Caswell, qui le fit prisonnier, et lui tua ou blessa environ 70 hommes. Cette victoire servit la cause des Américains du nord de la Caroline. Caswell fut en 1776, président de la Convention, qui forma la constitution du nord de la Caroline. Cette assemblée le nomma gouverneur; et il occupa cette place depuis 1777, jusqu'en 1780, et de 1785 à 1787. Quand il mouruten 1789, il étoit président du sénat, et pendant beaucoup d'années, il avoit occupé la place de major-général à Fayetteville, Cet l officier estimable avoit su réunir toutes les vertus publiques et privées. Constamment honoré des marques d'estime de ses concitoyens, il ne cessa de s'occuper des intérêts de la république, sans négliger un instant les intérêts des particuliers. Caswell a été trèsloug temps grand-maître de l'aucienne société des francs-mâçons du nord de la Caroline.

CATHELINOT (D. Ildesonse), bénédictin de Saint-Vannes, né à

Paris en 1670, est auteur d'un grand nombre d'ouvrages qui paroissent être restés manuscrits. D'après la notice qu'en a publiée D. Calmet, Cathelinot auroit composé 11 volumes in-folio, 12 vol. in-4°, 2 vol. in-8° et 3 vol. in-12, sur différens sujets de religion, d'histoire, de critique, de biographie et bibliographie, des traductions et des dissertations, dont une assez étendue sur le dictionnaire de Bayle. Ce religieux étant mort en Lorraine dans un couvent de son ordre, les curieux pourront faire des recherches dans les bibliothèques de cette ancienne province, pour savoir où se trouvent maintenant ses ouvrages.

CATHERINE DE LORRAINE, fille du duc Charles III, née à Nancy en 1573, refusa la main de l'archiduc d'Autriche, qui devint empereur sous le nom de Ferdinand II. Prétérant la vie monastique à l'éclat du trône, Catherine se fit religieuse et fut abbesse de Remiremont. Elle apporta mêine de grandes réformes dans la règle que suivoit cette maison. Cependant, malgré son amour pour la retraite, son esprit d'hamilité ne fut pas tellement profond qu'elle n'eut quelque crainte de perdre ses aises en prononçant son vœu de pauvreté. Les princes, ses frères, la rassurèrent à cet égard, en lui garantissant, par un acte authentique, « que nonobstant ses vœux, elle jouiroit de ses revenus et conserveroit son train de princesse. » Elle supprima dans son couvent différens usages, entre autres la cérémonie qui y avoit lieu tous les ans le jour des Rameaux, dans laquelle on conduisoit en procession un homme monté sur un âne, figurant J. C. Catherine éprouva bien des traverses dans sa vie religieuse; mais elle les surmonta toutes avec une grande fermeté. Elle montra même assez de courage dans un siège de Remiremont, pour aller, à la tête de ses religieuses et des habitans, travailler à réparer une brêche faite par le canon. Elle mourut à Paris en janvier 1648, agée de 75 ans.

CATWALLON, abbé de Rédon, au diocèse de Vannes, mort dans son abbaye en 1051, est auteur de deux lettres; la première adressée à Hildegrande, comtesse d'Anjon, peut éclairer sur quelques points de notre histoire; la seconde, à Liéburge, abbesse de Ronceray, fait plus d'honneur à la modestie qu'aux talens de l'écrivain.

CAVENDISH (N.), célèbre chymiste anglais, membre de la société royale de Londres, associé de l'institut de France, né en 1733, mort en avril 1810, étoitle second fits du duc de Devonshire. La succession paternelle passant en grande partie dans les maius de l'ainé, selon les lois du pays, il ne jouit d'abord que d'une fortune médiocre, qui cependant lui parut suffisante. Il tourna tous ses soins vers l'étude, et ne se mit pas en peine d'augmenter son modique revenu. Ses parens peu satisfaits de ce caractère, s'éloignèrent insensiblement, et lui devinrent tout à lait étrangers. Cavendish, indifférent pour les faveurs de la fortune, redoubla de zèle pour les sciences, et ne tarda pas à se signaler par d'iniportantes découvertes. On lui doit celle de la composition de l'eau, que Schéele avoit effleurée avant lui, mais sans y réussir. Il est aussi le premier qui ait analysé les propriétés du gaz hydrogène ; la géométrie et la

physique lui étoient également très-familières; en 1776, il fit sur les instrumens de météorologie, un rapport à la société royale de Londres, qui sut justement admiré. Il a inséré dans les transactions philosophiques, un mémoire sur la théorie mathématique de l'électricité, où il applique avec succès l'analyse infinitésimale. Vers 1773, un des oncles de Cavendish, revenu d'outremer, indigné de l'abandon où il étoit, lui légua cent mille écus de rente. Ce changement subit, ramena ses parens auprès de lui; ils ne purent cependant profiter de sa fortune; parce qu'il ne voulut jamais quitter sa première simplicué. Sa maison fut aussi réglée qu'auparavant; sa plus grande dépense eut pour objet l'intérêt des sciences; car il forma une bibliothèque considérable, qui fut ouverte à tous 'es savans. Il a laissé en mourant environ 30.000,000 de notre monnoie, auxquels plusieurs de ses parens ont eu part. Il a donné par testament au chevalier Blayden, l'un de ses amis, membre de la société royale, 400 mille francs.

CECUS-ASCULAN, astrologue du duc de Calabre, soutenoit qu'il se formoit dans les cieux, des esprits malins que l'on contraignoit par le moyen des constellations à faire des choses merveilleuses, et assuroit que les astres imposoient une nécessité absolue aux corps et aux esprits sur la terre. En sorte que J. C. n'avoit été pauvre, et n'avoit soufiert la mort, que parce qu'il étoit né sous une constellation, qui causoit nécessairement cet effet, qu'au contraire l'Ante-Christ, seroit riche et puissant par le motif opposé. Cecus Asculan fut brulé en 1327.

CÉDRON, syrien d'origine,

avoit d'abord adopté les principes de Saturnin. Mais après il supposa deux principes, l'un bon et l'autre mauvais. Prévenu de ces idées, il rejettoit l'ancien Testament, et n'admettoit du nouveau, que l'Evangile selon Saint Luc, encore pas tout entier; il rentra dans le sein de l'Eglise. Marcion, chef de secte, fut son disciple.

CHALGRIN (Jean-François-Thérèse ), architecte du sénatconservateur, membre de l'institut de France et du conseil des bâtimens civils près le ministère de l'intérieur, ne à Paris le 22 octobre 1739, de parens d'une classe peu sortunée, sut un des hommes privilégiés de la nature. Le jeune Chalgrin manifesta de bonne heure son goût pour l'architecture. Il entra dans l'école de Moreau, alors architecte de la ville, et il ne dut cette faveur qu'aux dispositions singulières que l'homme habile reconnut dans l'élève. Laborieux par goût, le jeune artiste surmonta bientôt les premières difficultés du dessin; dirigé dans ses études par un génie supérieur, auquel on dut la restauration de l'art, malgré la frivolité du siècle, il fit des progrès rapides, et remporta le grand prix d'architecture à l'âge de 18 ans. Ce fut à Rome, où Chalgrin passa plusieurs années, qu'il perfectionna son style, sa manière de dessiner et de composer; car il excelloit dans l'invention des plans et dans la distribution des masses dans les élévations. Bientôt après son retour à Paris, Chalgrin eut accès auprès du premier ministre de la cour, qui le chargea de construire l'hôtel de la Vrillière; ce fut son premier ouvrage. Le comte de Mercy d'Argenteau, ambassadeur de l'empire, lui confia la décoration

d'une salle de festin et de bal donnés à Paris, le 27 mai 1770, à l'occasion du mariage du dauphin; peu de temps après, il fut nommé architecte du roi, et admis au nombre des membres de l'académie d'architecture. La grande réputation de Chalgrin, la grace de son esprit et l'amabilité de ses manières le firent distinguer du célèbre Vernet, qui lui donna sa fille en mariage. Nommé premier architecte de Monsieur et intendant des bâtimens du comte d'Artois, il bâtit en conséquence les écuries de Monsieur à Versailles, et donna les plans des jardins de Madame. au Petit-Montreuil. Comme architecte, Chalgrin occupoit les places les plus importantes; il ne dut son salut, pendant le cours du régime révolutionnaire, qu'à sa prudence et à une sage temporisation; mais sa conduite exemplaire ne put sauver sa malheureuse éponse, trop légère dans ses discours, et il eut la douleur amère de la voir périr sur l'échafaud. Ses travaux les plus marquans, sont : l'Hôtel Saint-Florentin, le Château de Brunoy, le Séminaire du Saint-Esprit, rue des Postes; la Restauration du collège de France. place Cambrai; la Tour, les Chapelles sous le portail et l'Orgue de Saint-Sulpice, l'Eglise de St.-Philippe du Roule et celle de St. Chaumont, rue Saint-Denis. On lui doit aussi la restauration, les augmentations et les embellissemens du palais du Luxembourg, dont il a si sagement respecté le style, et dont il a entièrement dessinéles jardins ; il construisit encore plusieurs Châteaux en province. et S. M. l'Empereur ordonna qu'il fût chargé de diriger, d'après ses plans, l'Arc-de-Triomphe de I E. toile, érigé à la grande armée.

Cebeau et magnifique monument, dont il a commencé l'exécution, s'achève sur ses dessins. L'amour de ses devoirs lui fit exécuter, dans l'espace de quinze jours, pour le mariage de l'empereur, le Modèle sur la même échelle de oe grand et bel arc. Un travail de cette nature, aussi rapidement exécuté, fut considéré de tous les gens de l'art, comme une merveille que l'on devoit au génie supérieur du grand artiste qui l'avoit entrepris. Il fut également chargé de l'ordonnance et de la direction des sêtes publiques depuis l'an 6 jusqu'à l'époque de sa mort, qui arriva le 20 janvier 1811. Chalgrin avoit pour amis tous ceux qui l'ont connu ou qui ont travaillé avec lui; ils savent tous que cet artiste étoit extrêmement laborieux, que pendant 50 ans il se levoit constamment avec le jour pour travailler à ses plans, et que souvent même il passoit la nuit à composer ou à dessiner; ainsi il n'est pas étounant que dans une longue carrière, soutenue d'ailleurs par une forte constitution, il soit venu à bout de concevoir et d'exécuter un aussi grand nombre d'édifices et de fêtes publiques.

CHALIEU (N.), antiquaire, né à Tain, dans le département de la Drôme, le 29 avril 1753, d'une famille peu fortunée, mort en 1810, étudia d'abord sous les iésuites à Tournon. Les missionnaires de Sainte-Colombe, charmés de ses dispositions, l'envovèrent à Paris, où il fit de grands progrès dans la théologie, la géographie et l'histoire. Sou assiduité au travail et la régularité de ses mœurs lui méritèrent l'affection de l'évêque de Saint-Pons, qui en fit son secrétaire. Ii profita de cette heureuse circons-

tance pour so faire conférer les ordres sacrés, et obtint bientôt une chaire de théologie dans le même diocèse. Privé quelque temps après de son bienfaiteur, qui fut exilé, l'abbé Chalieu se retira dans le collége de Tournon, malgré la suppression des jésuites, ses anciens maîtres, et y professa pendant plusieurs années la théologie. Il quitta cette fonction pour se livrer tout entier à son gout pour la retraite; mais il ne fut pas long-temps sans s'apercevoir que la modicité de sa fortune exigeoit une occupation lucrative. Deux éducations qu'il trouva dans son pays natal, Ini suffirent. Dans ses momens de loisir, il faisoit des recherches continuelles sur les monumens antiques et autres objets de cette espèce; il parvint enfin à se former une nombreuse collection de médailles, de statues, etc. Il a écrit des Mémoires sur les antiquités du département de la Drôme, ouvrage posthume, Valence, in-4°. D'après le cabinet considérable de l'auteur, on s'étonne de ne pas trouver plus de détails dans ses Mémoires; mais l'aveu que lui-même faisoit de sa paresse, résout cette question. L'abbé Chalieu étoit en correspondance avec les plus savans antiquaires de la France.

CHALIGNY. Il y a eu en Lorraine plusieurs fondeurs de ce nom, tous de la même famille et originaires de Nancy. Entre autres travaux de fonderie, on leur doit une grande coulevrine de vingt-deux pieds de long, et un cheval de bronze destiné à porter la statue du grand duc Charles. Ces deux pièces ont été enlevées et conduites en France par ordre de Louis XIV, en 1670, après la prise de Náncy.

CHALKLEY (Thomas), prédicateur chez les quakers de la Pensylvanie, passa d'Angleterre dans les colonies vers l'au 1701, et y resta quarante ans; il en faut - excepter cependant les absences que ces affaires de commerce et ses devoirs comme prédicateur nécessitèrent. En 1705, il visita les Indiens à Conestoga, près la rivière de Susquehannah. Il mourut, en 1741, dans l'île de Tortola, où il alloit prêcher. Chalkley a publié un grand nombre d'ouvrages sur des sujets de religion, et un journal de sa vie, écrit dans un style simple, mais attachant.

CHALMERS (Lionel), médecin de la Caroline méridionale, célèbre par ses connoissances dans cette partie, et dans une infinité d'autres, vint d'Angleterre au commencement du siecle dernier. En 1754, il a donné des remarques utiles sur l'opisthotonos et le tetanos. Elles ont été publiées dans le 1er volume des Observations et recherches de la société médicale de Londres. Son ouvrage le plus estimé, est un Essai sur les fièvres, publié à Charles-Town en 767. Il y fait connoître toute la théorie des spasmes, qui a été enseignée par Hoffman, et qui depuis a encore été exposée plus claire ment par Cullen. Outre plusieurs productions inférieures à celle-ci, il a aussi donné un ouvrage sur la température et les maladies de la Caroline méridionale, Londres, 1776.

CHAMAN (Jean-Joseph), célèbre peintre et sculpteur en décorations, prit naissance dans un village voisin de Nancy. Ayant remporté plusieurs prix de peinture et de sculpture, il fut envoyé à Rome et profita de son séjour en Italie, pour travailler à Parme, Lucques, Imola. Modène , Rimini , etc. Revenu en Lorraine, il y exécuta différens travaux pour les souverains de ce pays, et se rendit ensuite à Florence en 1737. Nommé successivement professeur et consul de l'académie de pcinture et sculpture de cette ville, il v fixa sa résidence. Chaman a peint plusieurs salles intérieures du palais, en Italie, en Allemagne et en Lorraine, des arcs de triomphe pour des fêtes, des décorations théâtrales, le plafond de la bibliothèque du grand duc de Florence, une chapelle dans l'église de l'annonciade de la même ville, la nouvelle église des catholiques à Dresde, etc. Plusieurs de ces peintures sont gravées.

CHAMPLAIN (Samuel), fondateur et gouverneur de Québec. étoit français originaire d'une famille noble de Saiutonge; il commandoit un vaisseau avec leguel il fit un voyage aux indes orientales, vers l'an 1600. Champlain se fit dans cette circonstance, la réputation d'un habile officier. Après deux ans d'absence, il revint en France, et y recut l'ordre de poursuivre les recherches et les decouvertes faites par Cartier dans le Canada. Le marquis de La Roche, et Chauvin, gouverneurs du Canada, avoient tenté vainement d'établir une colonie. Ce dernier avoit eu, pour successeur . M. Chatte , qui engagea Champlain à son service en 1603. Le 16 de mars de cette année, il partit, accompagné de Pontgravé, qui avoit fait beaucoup de voyages à Tadoussac. A leur arrivée dans cette place, le 15 de mai, Champlain laissa son vaisseau, et dans une légère barque, il remouta le Saint-Laurent jusqu'à l'extrémité des découvertes de Cartier en 1535. Le lieu étoit voisin de la place d'Hochelaga; mais cet établissement indien n'existoit pas alors: après beaucoup d'informations sur les mœurs des naturels, et après avoir beaucoup examiné tous les rivages du Saint-Laurent, il repartit pour la France au mois d'août. A son arrivée, il trouva le gouverneur Chatte mort, et sa place de lieutenant-genéral du Canada, occupée par le sieur Medouts. Ce seigneur l'engagea comme marin, dans un autre voyage au Nouveau Monde. Champlain partit pour ce voyage en :604, et arriva à Acadire le 6 de mai. Après avoir employé un mois à parcourir toute la côte pour y chercher une place qui convint à un établissement, il aborda a une petite île, située à environ 20 lieues à l'ouest de la rivière Saint-Jean, et ayant une lieue à peu près de circonférence. Il lui donna le nom de Sainte-Croix. Cette île est située dans la rivière de même nom, qui sépare les Etats-Unis du nouveau Brunsvick, province de la Grande-Bretagne. Pendant l'hiver, Champlain ne s'occupa que de parcourir le pays, il poussa jusqu'au cap Cod, où il donna le nom de Malebarre à une pointe de terre, à cause du danger éminent qu'elle avoit fait courir à sa barque. Dans l'année suivante, il poursuivit ses recherches, mais il ne parvint pas plus loin qu'à dix ou douze lieues audela de Malebarre. En 1607, il fut chargé, avec Pontgravé, d'un autre voyage à Tadoussac; et dans l'année 1608, il jeta les fondemens de Québec. Champlain n'étoit pas homme à s'embarrasser du commerce qu'il pou-

voit faire avec les Indiens, et qui étoit si profitable à tant d'autres. Chargé d'établir une colonie permanente, il ne s'occupoit que de trouver le territoire le plus favorable pour un tel établissement. Il se détermina pour une situation qui lui parut réunir tous les avantages, au confluent de la petite rivière de Saint-Charles et du Saint-Laurent. Ce fut pour cela que les naturels l'appelèrent Québec. Il y arriva le 3 de juillet , nétoya le terrain , l'ensemença, et y jeta les fondations de la capitale du Canada. Le travail qu'exigeoit ce local sauvage, rebuta une partie de ses gens; quelques-uns mêmes conspirèrent contre les jours du commandant, et formerent le projet de retourner en France. Les moyens préparés pour se défaire de lui, étoient le poison et une mine; mais l'apothicaire ayant découvert le projet, un des conspirateurs fut pendu, et les autres condamnés aux galères. Le scorbut fit cet hiver, de grands ravages parmi les colons. Champlain auroit fait usage du remède qui avoit si bien réussi à Cartier; mais l'arbre, qu'on appeloit Annedda, ne put se trouver, et cette circonstance fit juger que la tribu indienne, chez laquelle Cartier s'étoit établi, avoit été exterminée par ses ennemis. Au printemps de l'année 1609, les Hurons, les Algonquins, et autres peuplades, se préparèrent à marcher contre les Iroquois, leurs communs ennemis. Champlain se joignit volontiers à enx, dans l'espérance que ses victoires jetteroient parmi les tribus iudiennes, la terreur du nom français, et qu'en les pénétrant de l'idée de sa puissance, elles assureroient son alliance avec elles. Il n'avoit pas prévu qu'il mettroit les Iroquois, qui vivoient dans le nouvel état de New-Yorck, dans le cas de recourir à la protection des Anglais et des Hollandais. Il s'embarqua sur la rivière de Sorel, qu'on appeloit alors rivière des Iroquois, parce que ces sauvages la descendoient pour leurs irruptions au Canada. Il s'arrêta à la cascade de Chambly, et fut obligé de renvoyer sa barque; deux Français, seulement, resterent avec lui. Il s'embarqua dans les canots de ses alliés, sur le lac auquel il donna son nom, et qui le retient encore Les sauvages qui l'accompagnoient, espéroient surprendre les Iroquois dans leurs villages; mais ils les trouvèrent sur le lac au moment où ils s'y attendoient le moins; alors ils descendirent sur le rivage. Comme la nuit approchoit, ils remirent l'attaque au lendemain. Champlain plaça une partie de sa troupe, avec les deux Français, dans un bois voisin-Les Iroquois, qui étoient au nombre de deux cents, ne voyant qu'une poignée de gens, se croyoient sûrs de la victoire; mais Champlain, dès le commencement de la bataille, tua de sa première décharge, deux de leurs chefs, que leurs plumets distinguoient. Le bruit, et l'effet inattendu des armes à seu, jeta chez les Iroquois une consternation inexprimable. Ils se hâtèrent de prendre la fuite; et les vainqueurs retournèrent à Québec avec cinquantes crânes. En septembre 1608, Champlain s'embarqua pour la France avec Pontgravé, laissant le soin de la colonie à un brave homme, nommé Pierre Chayin; mais il fut bientôt renvoyé en Amérique. En avril 1610, il étoit de retour, et il engagea les Indiens avec qui il

sion chez les Iroquois. En effet, peu après son arrivée à Québec, à la tête de leurs guerriers, et de quelques autres alliés, il marcha contre eux, et leur livra un combat dans lequel il fut blessé d'une flèche; mais ils furent entièrement vaincus. Après la mort de Henri IV, il fut contraint de retourner en France. Charles de Bourbon, qui fut chargé du gonvernement de la Nouvelle-France par la reine régente, nomma Champlain son lieutenant, avec les pouvoirs les plus étendus. Il retourna donc au Canada, où il soutint des guerres contre les Iroquois, et fit de nouvelles découvertes. Il entreprit de fréquens voyages et traversa plusieurs fois l'Atlantique. En 1615 son zèle pour les intérêts spirituels des Indiens, l'engagea à leur amener un certain nombre de jésuites, dont plusieurs l'aidèrent dans le service militaire. Il pénétra jusqu'au lac Ontario. Ayant été blessé en secourant les Hurons contre leurs ennemis, il fut obligé de passer tout un hiver chez eux : à son retour à Québec en 1616, il y fut recu comme s'il étoit revenu du tombeau. En juillet 1629, il fut obligé de capituler avec les Anglais sous la conduite de sir David Kertk; et il passa en France sur un vaisseau anglais. Il y trouva les sentimens très-partagés sur ce qui regardoit le Canada. Les uns pensoient, en considérant les sommes qu'il avoit couté au gouvernement sans aucun profit, qu'il ne valoit pas la peine d'être conservé; d'autres regardoient la pêche et le commerce, comme des objets très-intéressans pour le gouvernement. Champlain plaida si bien la cause de sa coionie, qu'il l'emporta; et le Canada fut rendu par le traité de étoit, à faire une seconde excur-! Saint Germain en 1632, avec l'A-

cadie et le Cap-Breton. En 1633, la compagnie de la Nouvelle-France recouvra tous ses droits, etnomma Champlain goaverneur. En peu de temps il fut à la tête d'une nouvelle troupe, et il avoit nne nouvelle recrue de jésuites. Sa colonie étoit aussi fournie d'armes et de tous les objets nécessaires à la guerre. Il ne négligea pas ce qui avoit rapport au spirituel, et tout ce qui pouvoit éclairer les naturels sur les vérités du christianisme. Une mission sut établie chez les Hurons. Quand le gouverneur mourut, le nombre des colons et leurs forces s'ctoient accrus, et il étoit question de l'établissement d'un collège à Québec. Montmagny lui succeda l'année suivante. Champlain mérita le titre de père de la Nouvelle-France. Maigré l'excessive crédulité qu'on put lui reprocher, il étoit doué d'une pénétration peu commune. Ses vues étoient justes; et nul ne sut micux que lus prendre un parti dans les circonstances difficiles. Il poursuivoit ses entreprises avec constance, et sans être rebuté par les dangers. Son zele pour les intérêts de son pays fut ardent et désintéressé : son cœur sensible, et toujours porté à soulager les malheureux; plus soigneux des intérêts des nures, que des siens : sidèle historien, voyageur actif, tout étoit l'objet de son attention et de ses onservations. Il étoit habile géometre, et très-instruit dans la marine. On le justifiera difficilement suc la part active qu'il prit dans la guerre contre les froquois, caril paroit que ce fut lui qui excita les Hurons à prendre contre eux les armes. On a de lui : Les voyages de la Nouvelle-France, dite de Canada, in-4°, 1615, auxquels on a joint un autre vol. in-8°, im-

navigation et des devoirs du bon marin ; un abrégé de la doctrine chrétienne, en huron et en français. (Article additionel à celui du tom. IV.)

CHANDLER (Thomas Bradbury), célèbre ministre épiscopul et écrivain, né à Woodstock (Connecticut) et gradué au collége d'Yale, en 1745, alla en Angleterre prendre les ordres, et à son retour, il fut nommé recteur de l'église de Saint-Jeau, a Elizabeth Town, au Nouveau Jersey. Il s'y fit également estimer pour son érudition et ses talens, et sut honoré du doctorat à l'université d'Oxford. Chandler termina sa carrière en 1790, agé de soixante-cinq ans. Ce docteur fut un zélé délenseur de l'église épiscopale, et il a beaucoup écrit pour elle. Il se trouva engagé dans une controverse sur cette matière, avec le docteur Chauncy de Boston, et il publia dans cette occasion un appel au public en faveur de l'église d'Angleterre en Amérique, 1767 : une Défense de son appel, 1769; puis une seconde défense du même appel, 1771: un Sermon qu'il a prêché devant une corporation pour le soulagement des veuves et des enfans du clergé épiscopal, 1771 · un Examen du Commentaire critique sur la lettre de Seck à Walpole, concernant les évêques en Amérique. Il mit aussi sous presse une Vie du docteur Johnson; mais alors la révolution en arrêta la publication, et cet ouvrage n'a été imprimé que 15 ans après sa mort, New-Yorck, 1805.

les armes. On a de lui: Les voyages de la Nouvelle-France, dite de Canada, in-4°, 1613, auxquels on a joint un autre vol. in-8°, imprimé en 1620. Un traité de la s'établit pasteur d'une églisa sur la rivière Asheley, en 1736. Il y resta jusqu'à l'époque de sa mort, en 1749. Chanter a publié un Sermon, prêché à Charleston, en 1740, sur la demande de M. Whitefield : La doctrine de la grace améliorée par la pratique, in-4°, 1744, et plusieurs autres petits ouvrages.

CHARBONNEL (Michel - Benoît comte de ), d'une ancienne famille de Languedoc, né ou château de Jussac, dans la commune de Retournac en Velay, le 10 février 1749, entra dans le corps royal d'artillerie en 1765, fut fait lieutenant en 1769, capitaine en 1783; en 1785, il fut attaché à la manufacture d'armes de Saint - Etienne. En 1778, il avoit été chargé d'armer l'île Madame, de construire les batteries de Verdon et de la tête du Bucq; l'année suivante, il s'embarqua pour les Antilles. Arrivé à la Martinique , on lui confia le commandement de l'artillerie du fort Bourbon; en 1780, il passa à celui de l'artillerie de Saint-Pierre; à l'expédition de Saint-Eustache en 1781, sous les ordres du marquis de Bouillé, il se signala par son intrépidité dans le débarquement; ce qui lui fit donner le commandement de l'artillerie et des fortifications. Rentré en France, en 1782, il recut la récompense de ses services. En 1789, il fut nommé suppléant aux Etats généraux; il est mort en 1793.

CHARDON (Pierre). Ce jésuite missionnaire, qui demenra long-temps parmi les Indiens sur le lac Michigan, commença ses travaux apostoliques en 1697, et les continua vingt ou trente ans. Il présidoit toute la mission du

rivière Saint-Joseph. Chardon a prêché aussi le long du Sakis, et l'extrémité méridionale de Gréen Bay, que les Français ont appellée la baie des Puans. Il étoit versé dans toutes les langues des Indiens qui habitoient les

I. CHARLES III, duc de Lorraine, a été surnommé le Grand. L'histoire, qui juge sans partialité les souverains morts depuis longtemps, doit lui conserver ce titre honorable. Comme souverain. Charles III eut des guerres à soutenir. Les curieux trouveront dans L'histoire de sa vie des descriptions de siéges, de batailles, et de ces faits qui constituent la gloire de ceux qui commandent des armées. Néaumoins il est conservé dans la mémoire des Lorrains comme bienfaiteur de l'humanité, comme législateur de ce pays et père des lettres. C'est à lui qu'on doit, en esset, les coutumes de Lorraine, de Bar, de Bassigny et de Saint - Mihiel, ainsi qu'un grand nombre de sages ordonnances, de réglemens et d'édits qui ont fait la base de la législation de cette ancienne province jusqu'à l'époque de la révolution de France en 1780. Protecteur des sciences et des arts, il les fit fleurir dans ses états en y attirant, par ses libéralités, des hommes célèbres dans tous les genres. Il institua l'université de Pont-à-Mousson qui a produit un grand nombre de savans dans toute la Lorraine. C'est Charles III, dit D. Calmet. qui dressa le plan de la ville neuve de Nancy, sur les dessins du colonel Orphée de Galéan. Il en commença l'exécution en janvier 1604, et avoit résolu de terminer cette grande entreprise en village de Ponteautamis sur la 17 ans. On vouloit appeler cette nouvelle cité Charleville, mais il n'y consentit pas. Il y fit travailler avec la plus grande activité, jusqu'au moment de sa mort, arrivée le 14 mai 1608. C'est le duc Henri II, son fils et son successeur, qui fit terminer ces travaux. Charles a fait sortifier, dans ses états, Luneville, Clermout, Stenay, Jametz et Nancy.

II. CHARLES (Claude), peintre Lorrain, né a Nancy en 1661, a fait un assez long séjour à Rome, pendant lequel il a travaillé sous les plus grands maîtres de son temps. On remarque dans ses tableaux, outre la fraicheur du coloris, une grande facilité dans la composition, et une manière de dessiner large et correcte. Le duc de Lorraine, Léopold ler, l'institua directeur et professeur de l'Académie de peinture et sculpture de Nancy, et peu après il en fit son héraut d'armes. Les fonctions de cette dernière place étoient, sans doute, plus considérées de son temps, qu'elles ne le sont de nos jours. Les nombreux tableaux de Charles, décoroient les principales églises et les châteaux de son ancienne province et des pays voisins. Cet artiste laborieux peignoit encore à l'âge de 86 ans , sans lunettes , la veille de sa mort, arrivée en 1747.

CHASSANI a donné la Morale Universelle, tirée des livres sacrés, pour la jeunesse, 1792, in-8°. Essai Historique et Critique sur l'insuffisance de la vanité de la morale des anciens, comparée à la morale chrétienne, traduit de l'italien, 1792, in-8°. On ignore l'époque de sa mort.

CHASSEL (Charles), de Nancy, sculpteur de figures en petit, étant venu à Paris pendant l'enfance de Louis XIV, composa, pour ce prince, les modèles en petit d'une armée tant d'infanterie que de cavalerie et de toutes les machines propres à la guerre. Ces modèles furent exécutés en argent par l'orfèvre Merlin, son compatriote, et ce sont ces jouets, remis à l'enfant-roi, qui firent naître ou développérent en lui cette grande passion pour la guerre, qu'il conserva pendant toute sa vie. Un autre Chassel, petit fils du précédent, se distingua dans l'art de la sculpture, et exécuta, dans son pays, des mausolées, des figures, etc.

CHATELAIN (Jean), religieux augustin, fameux prédicateur, qui fut brûlé à Vicq, en Lorraine, comme hérétique, vers l'an 1425, paroit être l'auteur de la Chronique, en vers, des Antiquités de Metz, depuis l'an 700 jusqu'en 1585. Cet écrit curieux, recueilli par D. Calmet, se trouve imprimé dans les Preuves de son Histoire de Lorraine, tom. 3, de la nouvelle édition.

CHAUDET (Antoine - Denis), peintre et sculpteur, né à Paris en 1753; est un de ces hommes d'un talent rare, qui font époque dans le siècle ou ils ont vécu. Il fut un de ceux qui ont le plus contribué, dans les temps modernes, à la restauration des arts dépendans du dessin. Chaudet entra de très - bonne heure dans la carrière des arts; ses dispositions étoient extraordinaires, ses succes furent rapides, car il avoit à peine dix-neuf ans lorsqu'il gagna le grand prix de sculpture sur un bas relief représentant Joseph vendu par ses frères. Bientôt après son retour de Rome, qui eut lieu en 1788; il fut reçu de l'académie de peinture et de

sculpture. Pendant le cours de la ? révolution, il fit beaucoup d'ouvrages marqués au coin du génie, des quels il n'est resté qu'un bean groupe colossal, qu'on voitencore sous le porche du Panthéon, représentant Minerve protégeant un jeune homme auquel la déesse montre pour récompense de la vertu, la couronne de l'immortalité. Chaudet sut bientôt apprécié comme homme instruit; les sociétés savantes recherchoient sa conversation; elles jalousoient ses connoissances et ses discours; il affectionna particulièrement la société philotechnique, et sut appelé à l'institut le 22 nivose an 13 (11 janvier 1795), pour remplacer Julien. Peu de temps après avoir fait le buste en marbre de l'empereur Napoléon et celui de l'impératrice Joséphine, Chaudet fut membre de la légion d'honveur. Considéré comme artiste et comme savaut, l'institut l'avoi chargé de travailler à un dictionnaire des arts, et de dessiner toutes les médailles de l'histoire métallique de l'empereur, dont cette illustre compagnie est chargée de former la collection. Parmi les chefs-d'œuvre de Chaudet, on cite un bas relief formant plafond dans la salle d'entrée du musée Napoléon, représentant les trois arts réunis; une statue de la Paix, de six pieds de proportion fondue en argent, placée dans le cabinet de l'empereur, et dont M. Alexandre Lenoir a eu soin de conserver le modèle dans le musée impérial des monumens français; Paul et Virginie enfans et encore au berceau; un nid d'Amour; marbres charmans, remplis de grace et de délicatesse; une Statue en pied et en marbre de l'empereur, chefd'œuvre de style exécuté pour la salle des séances du corps législatif; le fronton du principal por-

tique de ce beau palais ; la statue en bronze et en pied de l'empereur, placée au dessus de la colonne de la place Vendôme; les statues en marbre de Dugomier, de Cincinnatus conduisant sa charrue; enfin l'Amour tendant un piége aux âmes, en les amusant avec des fleurs. Son OEdipe, groupe en marbre, mérite également d'être cité, ainsi que les bustes du chimiste Fourcroy, conseiller d'é-tat, de David le Roy, de Sabatier, de Sebastien Bourdon et de sa majesté la reine de Naples. Son Cyparis en marbre si justement admiré des sayans et des artistes, ainsi que les bustes d'Amphion et d'Orphée, exposés au salon de 1810, sont ses derniers ouvrages. Chaudet a dessiné et peint l'histoire avec beaucoup de succès; il fit d'abord un tableau pour la société des amis des arts, représentant Archimède; mais il peignit de suite un grand tableau représentant Enée sauvant Anchise de l'incendie de Troie. dans lequel il déploya un grand caractère de dessin et se montra pour le style l'égal de Jules-Romain ; ce bel ouvrage a été gravé par M. Godefroy. Ses dessins les plus remarquables, sont les sujets tirés des œuvres de Racine, qu'il a faits pour la belle édition de M. Didot. Son triomphe de Psyché et son tableau de l'Amitié à la porte d'une prison, méritent d'être remarqués pour la pureté de l'exécution et la beauté des expressions. Le 26 avril 1810, Chaudet reçut l'ordre de se rendre à Compiègne, pour exécuter le buste de S. M. l'impératrice Marie Louise. Son empressement à obéir a prouvé combien il attachoit de prix au choix que l'on avoit fait de son talent dans cette heureuse circonstance; quelle fut sa surprise lorsqu'il vit

an'un lui opposoit un concurrent. } Son génie étoit si vivement animé par l'auguste tâche qui lui étoit imposée, que la concurrence, qu'il ne devoit pas craindre, ne pouvoit l'exciter d'avantage. A la seconde séance que lui donna l'impératrice, il ne put achever; encore quelques jours, et dans ses hautes inspirations, pour répondre à cet honneur, il auroit mis le comble à sa gloire par un titre de plus. Il auroit cru son dernier voyage heureux, si après s'être illustré par le buste de l'empereur, il avoit pu terminer celui de son auguste épouse. Mais les efforts qu'il fit pour produire un chef-d'œuvre, l'arrêtèreut inopincinent; il fut saisi d'une suffocation et d'un vomissement de sang dont il mourut deux jours apres; c'est ainsi qu'Antoine Denis Chaudet termina son illustre carrière, le 19 avril 1810.

CHAUMEIX (Abraham), qui vivoit dans le 18° siècle, fut un des écrivains qui se déchaînèrent le plus vivement contre l'Enc, elopédie; et il n'est pas moins rai qu'il a relevé un nombre inthat d'erreurs dans les cinq premiers volumes de cet ouvrage. Voltaire, qui étoit le patron des encyclopédistes, s'égaya aux dépens de Chaumeix, et le tourna en ridicule dans la plupart des pamphlets qu'il sit paroître, il voulut même le faire passer pour convulsionnaire. On a de Chaumeix un ouvrage intitulé, Nouveau plan d'études, ou Essai sur la manière de remplir les places dans les colléges que les jésuites occupoient ci-devant, Cologue, (Paris) 1762, 2 vol. in-12.

CHAUMONOT (Joseph), jésuite missionnaire chez les Indiens du nord de l'Amérique, étoit italieu, et prêcha chez les naturels

du Canada pendant plus d'un demi-siècle, avec un zèle infatigable. Dès 1642, il étoit chez les Hurons, qui vivoientau nord du lac Erie, et dans les années suivantes, il alla prêcher dans la tribu du sud-est, qui fut nommée la Nation neutre, parce qu'elle n'avoit pas pris de parti dans la guerre entre les Hurons et les Iroquois. C'étoit des derniers qu'ils tiroient leur origine. En 1655, Chaumonot étoit le doyen des missionnaires de la Nouvelle France, et il visitoit en leurnom les Onondagas. Il fit un nombre considérable de conversions, dans lesquelles on comptoit celles des principaux de la tribu. Cependant cette mission ne se soutint pas alors; mais depuis elle fut reprise. Vers l'an 1670, il établit la mission de Lorette, à trois lieues nord-est de Québec, où il recueillit un certain nombre d'Indiens de la tribu des Hurons. Cette peuplade habitoit originairement le nord du lac Erie. Mais par suite de leurs guerres avec les autres tribus, les Hurons furent dans le cas de redescendre la rivière de Saint-Laurent. On dit que le nom de Hurons leur vint de la manière dont ils coupoient leurs cheveux. Comme il en coupoient la plus grande partie très-courts, et qu'ils tournoient le reste d'une façon trèsfantasque, les Français en los voyant s'écrièrent quelles hures! et de-là ils furent appellés Hurons. Champlain les appelle Ochasteguins; mais leur vrai nom est Yendats, dans la prononciation française. Leurs descendans, les Wyandots, qui hahitent le côté sud-ouest du lac Erie, sont maintenant consiés aux soins du révérend Joseph Badger, missionnaire de la Nouvelle-Angleterre. Il précha chez cux pendant cinq ou six ans, avec l'espoir le mieux fondé de les arracher à la barbarie. Chaumonot à composé une grammaire de la langue des Hurons.

I. CHAUNCY (Charles), second président du collége d'Harvard né en 1589 au comté d'Hertford en Angleterre. Il étoit dans le temps de la conjuration à l'école de Westminster, qui touche à la chambre du parlement, et il eut péri, si le complot n'eut été éventé. En sortant de Westminster, il fut admis au collége de la Trinité à Cambridge, et ensuite reçu bachelier en théologie; peu après il fut nommé d'hébreu. professeur Mais le docteur Williams, vice-chancelier, desirant procurer cette place a un de ses parens, Chauncy eut la chaire de grec. Quand il sortit de l'université, il étoit déjà célèbre prédicateur, et occupa plusieurs places dans l'Église. Ses opinious en opposition avec celles du docteur Williams Land, révêque de Londres, lui causèrent des désagrémens ; il fut traduit à la cour en 1635, quand Land étoit archevêque de Cantorbéry. Le crime dont il fut accusé alors, étoit de n'avoir pas voulu qu'il y cut une barrière à la table de communion de son église. Cela fut regardé comme un piégetendu aux consciences. Il fut déclaré coupable de mépris pour le gouvernement ecclésiastique, fauteur d'un schisme, et en conséquence suspendu des fonctions du ministère. Enfin, il fut condamné à payer les frais du procès, qui étoient considérables, et à garder prison jusqu'au parfait payement, à moins qu'il ne se retractât. Sa foiblesse le trahit dans cette circonstance; il fit la rétractation exigée, mais se reprocha [

ensuite toute su vie cette foiblesse. Il partit pour la Nouvelle-Angleterre, et avant son départ, il lit contre sa rétractation une protestation solennelle, qui depuis a été imprimée à Londres. Il se reproche particulièrement sa foiblesse dans la préface de son testament. Alors il se détermina à chercher dans la Nouvelle-Angleterre une retraite paisible, où il il put jouir de la liberté de conscience, et arriva à Plymouth avant le grand tremblement de terre de 1638; depuis il passa a Boston, et eut ensuite la présidence du collége d'Harvard, qui vaquoit par la démission de Dunster. Le président Chauncy fut un savant distingué. Il étoit principalement versé dans les langues hébraïque, grecque et latine. Il avoit eu l'occasion de se perfectionner dans la première, parce qu'il avoit vécu dans la maison d'un juif. Ses connoissances étoient encore très-étendues dans les sciences, particulièrement dans la médecine. Il mouraten 1671. Chauncy a publié plusieurs Sermons, qui out été prononcés en différentes (ccasions, et une collection de 26 Sermons sur la justification, 1 vol. in-4°, 1659. Plusieurs manuscrits de lui ont été recueillis par la veuve de son fils, qui a conservé avec grand soin ces précieux travaux.

II. CHAUNCY (Charles), ministre à Boston, né en 1705, descendoit du président Chauncy, ainsi que tous ceux de ce nom qui sont en Amérique. Il entra à 12 ans au collège d'Harvard, et y prit ses degrés en 1721; fut ordonné, en 1727, pasteur de la première Église de Boston et collègue du révérend M. Foxeroft. Il mourut, en 1787,

dans la 83° année de son âge et la 60° de son ministère. Le docteur Chauncy fut célèbre par son savoir et son esprit d'indépendance; il avoit formé le désir d'examiner et d'entendre clairement par lui même tous les articles du symbole de foi. Le résultat de ses efforts amena des idées qui ne s'accordoient pas toutes avec celles reçues généralement parmi ses frères; mais il y resta attaché, parce qu'elles lui parurent fondées sur les Ecritures. Il ne pouvoit croire que les prédicateurs ambulans fussent utiles à la propagation de la religion chrétienne, et dans ses écrits, il cherche à distinguer la nature de la vraie religion; il fut en même temps très-attaché à la liberté civile et religieuse. En 1771, il a publié les Vues completes sur l'épiscopat. Ses autres OEuvres sont nombreuses : ce sont tous les Sermons prêchés en différentes circonstances, auxquels il faut ajouter, 1. ses Pensées sur l'état de la religion dans la Nouvelle - Angleterre, in -8°. 1743. II. Un Discours sur le tremblement de terre, 1755. III. La Narration de la défaite d'Ohio, 1755. IV. La Narration particulière de la défaite de l'armée française sur le lac Georges, 1755. V. Un Discours sur les tremblemens de terre en Espagne, 1756. VI. Réponse à l'appel du docteur Chandler, 1768. VII. Réplique à la défense de l'appel du docteur Chandler, 1770. VIII. Vues complètes sur l'épiscopat, depuis les Pères, in-8°, 1771. IX. Tableau véritable des souffrances et des malheurs de la ville de Boston, 1774. X. Considérations sur la bonté de Dieu, in-8°, 1785. XI. Cinq Dissertations sur la chûte et ses suites, 111.8°, 1785.

CHECKLEY (Samuel), ministre à Boston, prit ses degrés au collége d'Harvard en 1715; reçut les ordres, et fut nominé premier ministre de la nouvelle église méridionale en 1719. Il mourut en 1769 dans la 74° année de son âge et la 51° de son ministère. Cet ecclésiastique se distingua par sa piété et par l'utilité de sa prédication. Il a publié un Sermon sur la mort du roi Georges I, 1727; un sur la mort du révérend William Waldron, 1727; un sur la mort de madame Lydia Hutchinson, 1748, et quelques autres.

I. CHEEVER (Ezékiel), célèbre dans l'instruction de la jeunesse, né à Londres en 1615, passa en Amérique en 1637, et tint d'abord une école à Newbaven pendant 12 ans; une autre ensuite pendant 11 ans à Ipswich (Massachussetts), puis, pendant 9 ans, une à Charlestown. De-là il passa à Boston en 1671, et y resta jusqu'à sa mort en 1708. Il ne fut pas seulement excellent maître, mais un citoyen vertueux. Plusieurs hommes de mérite se sont honorés d'avoir étudié sous lui. Nous donnerons ici un morceau tiré d'une Elégie, faite sous lui par le docteur Corton, son elève, qui montrera toute l'estime dont il jouissoit, et donnera en même temps une idée de la poésie de ce temps.

A mighty tribe of well instructed youth
Tell What they owe to him and tell With truth.
All the eight parts of speech, he taught to them,
They now employ to trumpet his esteem.
Magister pleas'd them Well because 'twas he;
They say, that bonus did With it agree.
While they said amo, they the bint improve
Him for to make the object of their love.
Mo concord so inviolate they knew,
As to pay honors to their master due.
VVith interjections they break off at last,
But, ah is all they use, vvo, and alas!

Cheever a publié un Essai sur le millenium et sur les cas, en latin, qui a eu vingt éditions, et qui, encore aujourd'hui, n'a rien perdu de sa réputation.

II. CHEEVER (Samuel), premier ministre de Marblehead, fils du précédent, fut gradué au collége d'Harvard en 1659. En novembre 1668, il visita, pour la première fois, la ville où depuis il se fixa. Il mourut en 1724 dans la 85° année de son àge. Il fut toujours regardé comme un homme d'un grand mérite; comme prédicateur, il fit admirer son zèle. On n'a de lui qu'un Sermon publié en 1712.

CHEMIN DE LA CHENATE, des académies de Rouen et d'Alencon, vivoit dans le 18° siècle. On a de lui, I. des Elégies, des Stances et un Essai sur le caractère du magistrat, 1767, in-4°. Il. Discours sur les devoirs de l'avocat, 1769, in-8°. III. Des obligations de l'avocat envers la patrie, 1770, in-8°.

CHÉNIER (Marie-Joseph de), né le 28 août 1764 à Constantinople, où son père étoit consul général, fut transporté en France dès l'âge le plus tendre. L'éducation qu'il reçut à Paris, fut si rapide, que des gu'elle fut terminée, il sentit le besoin pressant d'étudier tout ce qu'on lui avoit mal appris ; résultat presque général de certaines écoles, où l'on s'efforçoit de faire entrer des mots dans la tête d'un enfant, sans y attacher aucunes idées. Mais la nature qui l'avoit doué d'une raison forte, d'une imagination vive et d'une mémoire immense, suppléa à l'insuffisance de ses études; ce qui contribua cependant le plus à développer ses talens et sou gé-

nie, ce fut le rare avantage de pouvoir puiser au sein de sa famille le goût de toutes les connoissances utiles. Ses parens entretenoient avec des artistes et des littérateurs distingués des relations, qui depuis 1770 jusqu'en 1780, ne furent pas inutiles au jeune Chénier et contribuèrent aux progrès qu'il faisoit déjà, et qui devoient être couronnés dans la suite des plus grands succes. Sa mère, grecque d'origine, est connue par quelques Lettres insérées dans le voyage littéraire de Guys de Marseille, 2 vol. in-12. Son père, après s'être distingué dans la carrière diplomatique, publia deux ouvrages pleins de recherches curieuses, l'un sur l'Histoire des Maures, et l'autre sur les Révolutions de l'empire Ottoman. En 1781, Marie-Joseph de Chénier, croyant avoir quelque goût pour l'état militaire, entra comme officier dans un régiment de dragons alors en garnison à Niort. Ses fonctions militaires lui laissant beaucoup de loisirs, il les employa à continuer ses études. La carrière des lettres étant peu compatible avec le service, il le quitta bientôt pour se rendre à Paris où l'amour de la gloire l'appeloit à d'autres destinées, et à des succès dans un genre de littérature qui demande du génie et beaucoup de talens, l'art dramatique. Il n'avoit que 22 ans, lorsque le 4 novembre 1786, il fit représenter à Fontainebleau Azémire tragédie, qui fut jouée à Paris le 6 du même mois, et imprimée peu de temps après; on y remarqua plusieurs traits éloquens, du mouvement et quelques beaux vers. Trois ans après, le 4 novembre 1789, il donna Charles IX, tragédie qui eut le plus grand succès, et fut tra-

duite en plusieurs langues. Le principal ressort de cette pièce est la terreur, et son caractère est l'énergie. Cette tragédie fut suivie de deux autres qui parurent en 1791, Henri VIII et la Mort de Calas. Le pathétique de la première est si profond et si vrai, qu'il suffiroit à remplacer les autres genres d'intérêt qui manqueroient à cette pièce. Elle a été à diverses reprises retouchée par l'auteur qui sembloit avoir une sorte de prédilection pour elle. L'édition donnée en 1805, contient toutes les corrections que Chénier à faites à cette pièce. Sa tragédie de Caïus Gracchus, mise au théâtre en 1792, et qui continua d'être représentée en 1794, fit soulever contre lui les chess de la tyrannie populaire. Au moment même où le sang couloit à grand flots sur les ruines de toutes les institutions sociales, il osa faire entendre les vers suivans de cette pièce qui furent applaudis avec enthousiasme:

Des lois et non du sang. Ne souillez point vos meins. . . .

La tyrannie répondit, du sang et non des lois. La pièce fut prohibée et la perte du poète résolue. En 1793, sa tragédie de Fénélon, représentée avec succès lui avoit mérité l'honorable haine de la tyrannie, qui vit avec effroi que la morale auguste et véritablement religieuse qui règue dans cet ouvrage étoit une sorte de protestation solennelle contre ses attentats, et contre les crimes publics dont le cours suneste commençoit. « J'ai cru, disoit Chénier, qu'en nos jours mêlés de sombres orages, lorsque les mauvais citovens prêchent impunément le brigandage et l'assassinat, il étoit plus que temps de faire entendre au théâtre cette voix de l'humanité qui retentit toujours dans le cœur des hommes rassembles. La pièce obtint un brillant succès, et demeura, malgré cela, sans influence. L'éclat plus doux qui brille dans Fénélon, est peutêtre aussi plus pur que dans les autres tragédies de l'auteur; c'est l'ouvrage d'un homme de bien, habile dans l'art dramatique, supérieur dans l'art des vers. On trouva seulement étrange que Chénier eut attribué à l'auteur du Télémaque un trait qui appartient Fléchier; ce léger anachronisme ne prouve rien contre la pièce; l'auteur ne le commit point par ignorance; mais il crut, pour donner, sans doute plus d'autorité et d'onction à son sujet, devoir intervertir l'ordre des tems, et substituer un nom à un autre. Après beaucoup de corrections successives, cette tragédie a été réimprimée pour la dernière fois en 1802, avec une préface nouvelle. La tragédie de Timoléon, en 3 actes, avec des chœurs, représentée en 1794, peu de mois avant le 9 thermidor, ne fut destinée qu'à inspirer l'horreur des forfaits de ces tems affreux; on y remarque les vers suivans:

La tyrannie altière et de meurtres avide, D'un mesque révère couvrant son front livide, Usurpant sans pudeur le nom de liberté, Roule au sein de Corinthe un char ensanglanté, Il est temps d'abjurer ces coupables maximes, Il faut des lois, des mœurs, et non pas des victimes.

La tyrannie ne put se méconnoître à ce portrait. Elle fit rechercher scrupuleusement tous les manuscrits d'un tel poème; une seule copie échappée à cette recherche, et conservée par Madame Vestris, actrice du Théâtre Français, servit à reproduire et à imprimer la pièce en 1793. Cette pièce néanmoins fut une source de désagrémens pour son auteur. Les ennemis de Chénier en profitèrent habilement pour le calomnier avec autant d'audace que de perfidie. lis prétendirent que l'auteur ne l'avoit composée que pour motiver l'abandon qu'il avoit fait de son frère, André Chénier, poursuivi par la tyrannie révolutionnaire, qui fit tomber sa tête en 1793. Pour disculper l'auteur d'une pareille calomnie, il faut se reporter à l'époque où ce crime fut commis; ce fut à celle où Marie-Joseph Chénier, loin de jouir du moindre crédit, et de la moindre influence sur les comités de la Convention, redoutoit pour luimême le sort de son frère. Chénier a composé plusieurs Ouvrages dramatiques, mais la plupart n'ont été ni imprimés ni représentés. Parmi ceux que le public ne connoît pas, on cite une comédie en vers, intitulée Nathan-le-Sage, sujet traité fort au long par Lessing, dans le nouveau Théâtre allemand, No. VII, que Chénier réduisit en 3 actes, et dans laquelle il répandit heaucoup de grâce et de gaieté. Deux autres de ses pièces manuscrites ne sont que de simples traductions de l'OEdipe-Roi et de l'OEdipe à Colonne de Sophocle. C'étoit principalement dans les tragédies grecques que Chénier avoit puisé de bonne heure le système qui a présidé à toutes ses compositions dramatiques, et en a déterminé l'extrême simplicité. Son opinion étoit que l'intérêt devoit naître, non de la complication romanesque des incidens, mais de la nature même du sujet; non de l'incertitude du dénouement, mais du caractère pathétique ou terrible des situations; qu'en un mot, il s'agissoit bien moins d'exciter la curiosité du spectateur et de le tenir en suspens, que de l'émouvoir, de le charmer et de l

l'attendrir. On a encore de Chénier des Poésies satyriques, didactiques, héroïques, etc. Après avoir considéré cet auteur comme poète dramatique, d'après l'extrait fait sur l'excellente notice publiée en 1811, sans nom d'auteur, mais qu'on attribue au savant M. Dannou, nous allons le suivre dans sa carrière politique et législative. et terminer son article par la liste de ses autres productions. Nommé député à la Convention nationale par le département de Seine-et-Oise, il demanda le maintien des lois non ahrogées et des ponvoirs non révoqués, et lit décréter les Ecoles primaires. En 1-95, il lit un rapport sur les houneurs à rendre à Descartes; quelque tems après, sur ses observations contre la destruction des livres et autres objets, sous prétexte d'empreintes de féodalité, il obtint un décret pour réprimer cet abus; à la même époque, il prononça un discours sur l'instruction publique, et sit créer l'institut de musique. Nommé membre du comité de sûreté générale, il lut plusieurs rapports relatifs aux circonstances où le gouvernement se trouvoit alors, rapports dans lesquels on remarque un esprit de modération bien opposé aux sentimens exaltés que lui prêtoient gratuitement ses ennemis. Sorti du comité de sûreté générale, il fut élu président de la Convention, et, peu de tems après, membre du comité de salut public. Après la session de la Convention, il passa au conseil des Cinq-Cents, où il continua à faire des rapports. Dans le cours de sa carrière conventionnelle et législative , il fut chargé de composer les hymnes et chants patriotiques pour les fêtes républicaines. En 1793, il donna un divertissement en un acte, intitulé: Le Camp de

Grand-Pré, mis en musique par Gossec, représenté à l'opéra, qui fut suivi de ses hymnes 1° sur l'acceptation de la Constitut., 2º à la raison, 3º sur la repr. de Toulon, 4º à l'Etre suprême ; de son chant du départ, de celui des victoires, de ses hymnes à J. J. Rousseau, sur legtherm., sur le coaoût, pour la pompe funèbre du général Hoche, de son chant du retour, exécuté à la réception de Bonaparte, etc. Nommé membre du jury d'instruction du département de la Seine, il prononça, en 1801, pour la distribution des prix, un Discours sur les progrès des connoissances en Europe, et de l'enseignement public en France; c'est un éloquent morceau d'histoire littéraire. Les Discours qu'il a lus la l'Athénée de Paris, en 1806 et 1807, contiennent la première portie d'un tableau historique de la Littérature française, dans lequel il a tracé l'histoire de la langue et des divers genres de poésie et de prose, depuis le onzième siècle jusqu'à l'avenement de Francois I. On lui doit encore plusieurs articles de littérature insérés dans divers journaux, et principalement dans le Mercure de France, dont il étoit, en 1809 et 1810, un des rédacteurs. Le dernier de ses écrits est un morceau inséré dans le Recueil des discussions de l'institut sur les prix décennaux, qui a obtenu des éloges unanimes. Après une carrière laborieuse, qui s'étend depuis 1786 jusqu'à la fin de 1810, c'est-à-dire durant vingt-quatre années, entre lesquelles il en faut compter dix de fonctions politiques et dix de maladie, Chénier mourut le 10 janvier 1811. Outre les ouvrages que nous venons de citer dans le cours de cet article, Chénier a composé 1º. Une Ode sur la mort de Maximilien Léopold de Brunswick,

Paris, 1787. 2º. Poème sur L'Assemblée des notables; Paris, 1787 3°. Le ministre et l'homme de lettres, dialogue en vers; Paris, ibid. 4°. Epitre à mon père ; ibid. 5•. De la liberté du Théâtre en France; Paris, 1789. 6°. Epitre aux manes de Voltaire; ibid. 1790. 7". Ode sur la mort de Mirabeau; Paris, 1791. 80. Hymne sur la translation du corps de Voltaire au Panthéon français; ibid. 1791. 9°. Poésies lyriques, chants patriotiques et chants imités d'Ossian; divisés en trois livres, Paris, 1797. 10. Le docteur Pancrace, satyre; 1797. 11º. Vie VII et Louis XVIII; Conférence théologique et politique; 1798. 12°. Epitre sur la calomnie, 1798, où l'on trouve de beaux vers et des pensées aussi vives qu'originales. Toutes ses OEuvres ont été recueillies en 2 vol. in-8°.; ses autres poésies inédites sont des Epitres, des Discours philosophiques, l'Art poétique d'Horace, traduit en vers de dix syllabes, le premier chant d'un poëme didactique sur les arts, le premier livre d'un poëme épique, et plusieurs morceaux destinés à entrer dans les 9 livres suivans. Personne n'a été aussi vivement poursuivi par la calomnie que Chénier; mais l'exagération des reproches qu'on lui adresse, en prouve le peu de fondement. Son pere menacé, deux de ses frères arrêtés , lui-même dénoncé , cité, recherché, inscrit à son rang sur l'une des pages de la liste des proscriptions, ne le rendirent que plus ardent à solliciter la délivrance de ses frères. André Chénier, son frère, périt le 7 thermidor, et cette date seule réfute assez une calomnie aussi absurde gu'horrible. Si quelqu'un , le 7 thermidor, avoit en esset le moyen de sauver ses parens les plus

chers, certainement ce n'étoit pas celui qui périssoit lui-même, si ce régime sanguinaire eût duré quinze jours de plus.

CHITTENDEN (Thomas), premier gouverneur de Vermout, né en 1730, à Guilford (Connecticut). Sa mère, étoit sæur du R. docteur Johnson. Il reçut d'abord à l'école une éducation commune, qui, dans ses premières années, contribua peu à développer les facultés de son esprit. Il se maria très-jeune, suivant l'usage de ce pays, à l'âge de vingt ans; et, peu après, il passa à Salisbury, au comté de Litchfield. Là, il s'éleva, en passant par tous les grades militaires, à celui de colonel d'un régiment. Pendant plusieurs années, il fut à l'assemblée générale représentant de la ville où il vivoit; ce fut la qu'il prit cette connoissance des affaires publiques, qu'il employa dans la suite si avantageusement pour la province de Vermont. Chittenden avoit aussi remp'i la charge de justice de paix pour le comté de Litchfield, et y avoit acquis la connoissance des lois de cet état et la maniere de les faire exécuter. Quoiqu'il ne sut rien moins que lettré, son bon sens, son affabilité, sa douceur, et son intégrité lui méritèrent la confiance de ses concitoyens; et tous les honneurs qu'une ville obscure ponvoit rendre, lui furent accordes. Son attention se porta principalement sur l'agriculture, et il travailla lui-même à la campagne. En 1774, il passa à Williston, sur la rivière de l'Onion. Un désert presque impraticable le séparoit alors de sa première résidence; il y forma un établissement, qui encouragea beaucoup d'autres à l'imiter. En 1776, les troubles occasionnés par la guerre l le forcerent encore à s'éloigner; T. xix.

il acheta une terre à Arlington, et y resta jusqu'en 1787, qu'il retourna à Williston. Dans les discussions avec New-Yorck, il fut le défenseur et le plus fort soutien des foibles planteurs. Dans la guerre de la révolution d'Amérique, tandis que Warner, Allen et quantité d'autres combattoient, il travailla constamment dans les conseils, où il rendit à son pays des services essentiels. Il étoit membre de la convention, qui, le 16 janvier 1777, déclara l'in-dépendance du Vermont, et il fut nommé membre du comité établi pour informer le congrès de la conduite des habitans, et chargé de solliciter pour leur district l'admission dans les Etats-Unis d'Amérique. En 1778, quand cet état prit les pouvoirs du gouvernement, et que sa constitution fut établie, tous les amis de la liherté jetèrept les yeux sur Chittenden, pour le nommer leur premier magistrat. Il fut élu à cette place difficile et dangereuse, qu'il garda, à l'exception d'une année, jusqu'a sa mort. Dans l'exercice de ses fonctions, il montra une sagesse et une politique consommées. La situation de l'état de Vermont étoit alors tres-incertaine. Cet état n'étoit pas reconnu par le congrès, et il avoit d'un côté à disputer pour son indépendance, de l'autre à se garder contre les forces des Anglais du Canada, qui le menaçoient. Il falloit de l'adresse pour ménager les intérêts de ce district. Chittenden découvrit et fit avorter les projets de l'Angleterre; mais, en même temps, il faisoit craindreaux états que le Vermont n'abandonnat la cause de l'Amérique. Telle fut la politique que le gouvernement crut devoir garder. Mais, au milieu de tous ces soins, la mort le surprit en 1797, dans la soixante-septième année de son ! âge. Chittenden, quoique sans instruction littéraire, fut doné de très-grands talens ; ses vertus privées ne le cédoient pas à ses vertus publiques; et son administration l'a fait placer au rang de ceux que leurs négociations, leur discernement et leurs grands desseins ont honorés. Entin, les services signales qu'il a rendus au Vermout, ont attaché à son nom d'honorables souvenirs. Il a joui du bonheur de voir l'indépendance des états d'Amérique reconnue, et l'état de Vermont admis dans la confédération. Beaucoup de ses lettres au congrès et au général Washington ont été publiées.

CHURCH (Benjamin), distingué par ses exploits dans les guerres des Indiens de la nouvelle Angleterre, né en 1639, à Duxburry (Massachussetts), fut le premier anglais qui forma un établissement à Sekonit, appelé depuis petit Compton. Sa vie a été exposée fréquemment aux plus grands dangers. En 1676, comme il étoit n la ponrsuite du roi Philip, il out un combat à soutenir contre les Indiens. Dans un marais, avec deux hommes qui lui servoient de gardes, il rencontra trois des ennemis; chacun de ses hommes fit un prisonuier; mais le troisième, fort et vigoureux, courut dans le marais. Church l'y poursuivit : il l'atteignit, et le tira à bout portant, mais son fusil rata. L'Indien n'avant pas tiré son coup plus heureusement, se retourna, et prit la fuite. Sou pied se prit dans un roseau, et il tomba. Church à l'instant l'assomma d'un coup de crosse. Mais, en même temps, il vit courir sur lui un autre Indien furieux; le feu de ses gardes le sauva. Après cette escarmouche, il se trouva qu'ils avoient tués on fait prisonniers cent soixantetreize hommes. Au mois d'août 1776, le roi Philip fut tué; sa mort détruisit son parti. En 170; le colonel Church fit sur le rivage, à l'est de la nouvelle Angleterre, une autre expédition, qui fut fatale aux Français et aux Indiens alliés; cet officier s'est distingué par son intégrité et par ses exploits. Il se rompit un vaisseau dans une chûte de cheval; cet accident fut la cause de sa mort, arrivée en 1718. Church a été enterré avec tous les honneurs militaires. Il a publié une narration de la guerre de Philip, 1716.

I.CIBO (Arano), fils de Maurice Cibo et de Saracine Marucella, né en 1577, à l'île de Rhodes, où il possédoit des biens, descendoit, d'une manière prouvée par l'histoire, de ce Lambert Cibo, qui vivoit en 999, et reprit sur les Sarasins les îles de Capraria et Gorgone, d'où ces barbares inquiétment beaucoup les Génois, et ses ancêtres avoient fourni à Gênes un grand nombre de consuls, d'évêques, de cardinaux et de militaires distingués. Cibo Arano, eut avec Thomas Frégose, le gouvernement de la république de Gênes, à laquelle il rendit des grands services: l'affection que sa famille avoit toujours témoignée pour la maison d'Anjou, le fit choisir pour conduire en 1440, au roi Réné, un convoi important, et 700 hommes de troupes. Ce prince l'attacha à son service, et le lit vice-roi du royaume de Naples. Lorsqu'Alfonse d'Aragon surprit cette ville en 1442, Arano fit des prodiges de valeur, et s'étant jeté dans la mêlée pour enconrager ses gens, il eut le malheur d'être fait prisonnier; mais

Alfonse le renvoya généreusement à Génes sans rançon. La révolution, arrivée dans le royanme de Naples, ayant forcé les Génois de changer de parti ; ils chargèrent Arano d'aller négocier la paix; il obtint d'abord une trève, et conclut la paix en 1445. Le roi Alfonse qui counoissoit son mérite, l'engagea à rester auprès de lui en qualité de président de son conseil, et à la prière des Napolitains, il lui redonna la vice-royanté de Naples. Le pape Calixte III l'ayant demandé avec instance à Alfonse, pour être son ministre, ce pontife le créa patrice et préfet de Rome; dignité que le roi Charles I d'Anjou n'avoit pas dédaiguée. Il retourna ensuite auprès da roi de Naples, qui lui avoit conservé ses peusions, et mourut à Capoue en 1457, âgé de 80 ans. De Geneviève Marie, sa femme, il laissa deux fils, Maurice et Jean Baptiste. Ce dernier, né en 1432, cardinal en 1473, pape en 1484, sous le nom d'Innocent VIII; (Voyez Innocent VIII), avoit été marié à Naples, dans sa jennesse, avec une demoiselle de qualité qui mourut jeune. Il en eut deux ou trois enfans, entre autres, François Cibo, son fils aîné. Il le maria, en 1487, à une sœur du cardinal Médicis, depuis Léon X, le déclara baron de Rome, parce que le népotisme n'avoit pas encore osé donner la dignité de prince, si prodiguée depuis, ensuite capitaine-général de l'Eglise, et lui donna en 1489, le comté d'Anguillara, dans le voisinage de Rome, que François vendit depuis, en 1517, pour acheter le comté de Ferentilla, François mourut âgé de 70 ans, laissant trois garçons : Laurent , qui suit , Innocent Cibo, général de l'E-

glise, et cardinal en 1513; et Jean-Baptiste Cibo, évêque de Marseille, tous deux morts en 1550; et trois tilles, dont l'aînée, Catherine, fut duchesse de Camerino. [Voy. Tome IV, nº I. Cino (Catherine)].

II. CIBO (Laurent), file de François ( Voyez l'a ticle ci-dessus), et de Madeleine de Médicis, fille de Laurent le Magnifique, comte de Ferentilla, de Sédévatralla, Montgiove et Jano. fut capitaine de la garde du pape Clément VII (Jules de Médicis), son cousin. Il lui conserva Bologne, pendant sa prison, et fut nommé général des armées du saint-siège en (530. Il suivit, en la même qualité, la république de Gênes et l'empereur Charles-Quint qui avoit de l'estime pour lui, et consolida la fortune de sa maison en épousant Richarde Malaspina. Cette illustre heritière, petite-fille du marquis Jacques Malaspina, (Voyes Malas-RINA Jacques et Pic Francois). et de Taddée Pic, des comtes de la Mirandole, lui apporta les marquisats de Massa et Carrarra, et obtint de l'empereur Charles-Quint, le pouvoir d'en disposer en faveur de celui de ses enfans qu'elle préféreroit. En conséquence de cette permission, elle les laissa à Alberic Cibo Malaspina, son deuxième fils; l'aîné, Jules Cibo, ayant manqué à sa mère en s'emparant à main armée, à l'aide de Jeannetin Doria, des états de Massa et Carrarra. Jules Cibo, séduit par les Fiesques, ayant essavé depuis de livrer Genes aux Français, Ferrant de Gonzague le fit arrêter par le gouverneur de Poniremoli . conduire dans les prisons de Milan, et décapiter en 1547. Laurent Cibo, son père, mourut

un an auparavant, et Richarde, sa mère, en 1553.

III. CIBO-MALASPINA(Alberic I), né à Gênes en 1527. D'après le testament de Richarde sa mère, qui déclaroit les biens successibles aux mâles et aux femmes de ses descendans, à condition d'ajouter à perpétuité le nom de Malaspina à celui de Cibo, il lui succéda en 1553, ainsi qu'au comte Laurent son père. Il fut toujours fort attaché aux intérêts de la maison d'Autriche, pour laquelle il signala son zèle à la bataille de Saint-Quentin en 1557. Il se distingua aussi dans la guerre de Sienne, où il fut lieutenant-général du saint-siège sous Guidobald, duc d'Urhain, son beau-frère, chambellan du roi d'Espagne Philippe II; puis créé en 1568, prince de l'empire et de Massa. Il acquit en 1569, Ayello dans l'Abbruze ultérieure, érigé depuis en duché, en sa faveur, par Philippe II; en 1609, la baronie de Padula, diocèse de Bénévent, et il mourut à Massa le 18 janvier 1623, laissant deux fils, Alderan Cibo, marquis Massa, marié à Marsilie d'Est, mort avant son père, le 4 novembre 1606, dont un fils, Charles II, prince de Massa, fut marié à Brigitte Spinola; et Ferdinand Cibo, marquis d'Ayello, mort aussi avant son père, en 1595, sans postérité. Le prince Alberic I, qui avoit vécu quatrevingt-seize ans, avoit vu dans cet espace de temps, mourir quatorze papes, six empereurs, six rois de France et trois rois d'Espagne.

IV. CIBO-MALASPINA (Alberic II), fils du prince Charles et de Brigitte Spinola, et petit-fils du précédent, succéda en 1662 aux états de son père. L'empe-

reur Léopold érigea en sa faveur dans la diète de Ratisbonne, la principauté de Massa en duché de l'empire (1660), et le marquisat de Carrarra en principauté; il fut un prince bientaisant, protecteur de beaux arts, et mourut à 83 ans en 1690. Alberic II avoit épousé en 1629 Fulvie Pic, fille d'Alexandre I<sup>er</sup>, duc de la Mirandole et de Laure d'Est duchesse de Modène, dont il ent douze enfans, entre autres Alexandre Cibo, né en 1633, et patriarche de Constantinople en 1705. De ces douze enfans, l'aîné seul, Charles Cibo-Malaspina II, duc de Massa et prince de Carrarra, se maria à Thérèse, fille du prince Camille Pamphili et d'Olympie Aldobrandini, princesse de Rossano, veuve en premières noces de Paul Borghèse , dont il laissa deux enfans mâles, Alberic III duc de Massa, etc; et Alderan. (V. ciaprès). Alberic II avoit un frère, Alderan, né en 1613, prélat estimé pour son mérite et ses vertus, créé cardinal en 1644, il eut les légations d'Urbain, de la Romagne et de Ferrare, fut ministre d'état sous le pontificat d'Innocent XI, doyen des cardinaux, et mourut le 21 juillet 1700.

V. CIBO-MALASPINA (Marie-Thérèse ) . duchesse de Massa Carrarra et de Modène, dame de la croix-étoilee, née le 29 juin 1725, étoit fille d'Alderan Cibo-Malaspina V, prince et quatrième duc de Massa - Carrarra, fils du duc Charles II, et petit-fils d'Alberic II qui précède. Sa famille maternelle n'étoit pas moins illustre; car Richarde Marie Gonzagne sa mere née en 1698, étoit 6º descendante de Jean-Pierre Gonzague, des seigneurs de Mantoue, premier comte de Novellara, et de Catherine Torelli des

comtes de Guastalle. Le prince ! Alderan, son père, étant mort lorsque Marie - Thérèse étoit en bas âge, conformément au testament de Richarde Malaspina son aïeule, et à la permission de Charles-Quint, ( Foyez ci-des-SUS CIBO LAURENT, nº II. ) l'empereur lui confirma le titre de duchesse de Massa, sous la tutelle de la princesse sa mère. Elle fut alors destinée au jeune comte de Soissons, qui mourut depuis en 1734; son frère, le prince Camille Gonzague, prince héréditaire de Novellara qu'elle aimoit beaucoup étant mort en 1728, Marie-Thérèse auroit pu succéder à ce fief; mais la cour impériale qui tant de fois avoit permis à des femmes de succéder à des fiefs masculins, réclama Novellara comme tel, et le vendit en 1737, à Renaud II, duc de Modène. On négocia le mariage de cette riche et illustre héritiere avec Hercule - Renaud, prince héréditaire de Modène, et Marie-Thérèse lui porta en dot le duché de Massa, la principauté de Carrarra, le duché d'Ayello, les marquisats de Calico, Lavenza, Monita et la baronie de Padula près Bénévent; ses noces eurent lieu le 16 avril 1741. Des l'année suivante elle fut obligée d'abandonner Modène, envahie par les troupes du roi de Sardaigne, et de suivre le duc François d'Est, son beau père, à Ferrare puis à Venise. Ce prince ayant été nommé généra-lissime des armées espagnoles en 1745, Marie-Thérèse vécut dans les inquiétudes qu'entraînoit la guerre alors sur son territoire et qui ne cessèrent qu'en 1748. Quelques années après, elle fit une perte dans la personne de la duchesse, sa belle mère, Charlotte-Aglaé d'Oriéans (mademoiselle

de Valois), princesse charmante à laquelle elle étoit fort attachée et qui mourut à Paris en 1761. Devenue duchesse de Modène en 1770, ce fut pour éprouver de nouveaux chagrins : la désunion qui s'établit entre elle et son époux, l'obligea de se retirer à Reggio où eile tenoit sa cour avec beaucoup de grace et de dignité. De longs chagrins n'altérèrent en rien l'égalité, la douceur et la bonté de son caractère ; elle y vécut chérie, et y mourut le 26 décembre 1790, emportant les regrets universels. De son mariage avec Hercule-Renaud d'Est, Marie-Thérèse Cibo-Walaspina, n'a laissé qu'une fille, Marie ( Richarde ) Béatrix, née le 7 avril 1750, dame de la Croix Etoilée, mariée le 15 octobre 1771, a l'archiduc Ferdinand d'Autriche, gouverneur de la Lombardie autrichienne, mort le 24 décembre 1806. Le succession éventuelle du duché de Modène, à défaut d'enfans mâles, lui avoit été assurée par un décret de la diète de Ratisbonne, du 8 janvier 1771, et la paix de Lunéville du 9 février 1801, lui avoit accordé le Brisghaw en indemnité. L'archiduchesse, donairière, Marie-Béatrix, dernière héritière des maisons d'Est et de Cibo, issue par toutes les lignes de tant de personnages célebres dans l'instoire et si distinguée ellemême par son savoir, son esprit et sa grandeur d'ame, étoit mère : 1º. de Marie-Thérèse, reine de Sardaigne. 2°. De Marie-Anne Léopoldine, électrice Palatine douairière de l'électeur Charles-Théodore. 3°. De l'archiduc François-Joseph-Jean , général de cavalerie. 4°. De l'archiduc Ferdinand, feld-maréchal de cavalerie. 5º. De l'archiduc Maximilien, vice-directeur de l'artillerie d'Autriche. 60, De l'archi- ! duc Charles - Ambroise, primat d'Hongrie. 7º. Enfin de l'archiduchesse, Marie-Louise Béa-TRICE, mariée le 6 janvier 1808, à l'empereur d'Autriche Francois, aujourd'hui regnant, roi a'Hongrie et de Bohême.

CLAIRAUT (Jean-Baptiste), habile maître de mathématiques, père du célèbre Alexis Clairant, est connu par une solution élégante de trois problèmes de stéréométrie, qui fut imprimée en français dans les Miscellanea Berilonensia 1734, et par deux autres mémoires écrits en latin, l'un sur le problème des Trajectoires, et l'autre sur celui de la chainelle, considérée comme une grande généralité , et résolus par Jes élémens du calcul différentiel, qui ont été aussi insérés dans les Miscellanea des années 1757 et 1743. On ignore l'époque de la mort de Clairant.

I. CLAP (Roger), un des premiers planteurs de Dorchester ( Massachussetts ), né en Angleterre en 1609, vint dans ce pays en 1730 avec MM. Warham et Mayerick, temps où il v avoit très - peu de planteurs à Plimonth, à Salem et à Charles-Town; ce fut à Dorchester que Clap, avec d'autres de la même compagnie, commenca une plantation. Dans les premiers momens ils manquoient de tout, et furent très - malheureux. Les Indiens commercirent avec eux,et leur apporterent des paniers de grains qui leur furent d'un grand secours. Dès-lors, Clap remplit plusieurs places civiles et militaires. En 1865, la cour général: le nomma capitaine du l chilern de William; il s'acquitta;

de fidélité, et resta dans son commandement jusqu'en 1686, où il résigna. Pendant sa résidence au château, il officia comme chape. lain : sa dignité et la décence de son maintien commandoient le respect. Il étoit d'un caractère gai et amusant. En 1686, il quitta le commandement de son châtean, et passa à Boston où il mourut en 1691. De ses enfans, on a connu trois fils et une fille; l'aîné des fils, Préreve Clap Int un des derniers planteurs de Northampton. Il mourut en 1720, âgé d'environ 77 ans. Le capitaine Clap a écrit les mémoires de sa vie, dans lesquels il donne une esquisse de l'histoire des premiers temps de la Nouvelle-Angleterre. Il y laisse aussi d'excel-lens avis pour ses descendans. Ces mémoires ont été publics dans un petit pamphlet, par le R. M. Prince, et réimprimés en 1807 avec un appendix par Jacques Blake junior.

II. CLAP ( Nathaniel ), ministre de Newport (Rhode-13land), né en 1668, étoit fils de Nathaniel Clap , de Dorchester ( Massachussetts ). Il prit ses degrés an collège d'Harvard en 1690, et en 1695 il commença à precher à Newport. Il se soutint dans cette carrière à travecs mille désagremens, jusqu'à ce qu'il se fut formé une église dont il fut ordonné pasteur en 1720. Il conserva cette place le reste de ses jours; de sorte qu'il avoit prêché près de 50 ans. En 1740, quand Whitefield, arriva Charles - Town a Newport, il voulut voir ce digne ministre, qui mourat en 1745, dans la 78. année de son âge. Clap' se fit sur-tout remarquer par son ardente charité, qui le porta toude ses fonctions avec beaucoup: jours à s'occuper des autres plus

que de lui-même; mais cette charité s'étendoit sur tous les gens de bien de toute communion. Il fut toujours regardé comme le père des pauvres. Il a publié un Discours sur la voix du Seigneur criant au peuple, dans quelques circonstances extraordinaires, 1715.

III. CLAP (Thomas), président du college d'Yale, né en 1703 à Scituate (Massachussetts), et gradué en 1722 au collège d'Harvard. En 1726, il fut nommé ministre de Windham au Connecticut, et en 1759, il eut la présidence du collége d'Yale. Il donna sa démission de cette place en 1766, et mourut l'année suivante dans la la 64° de son âge. Clap fut un des hommes les plus profonds et les plus érudits. Il avoit une grande connoissance des langues hébraïque, grecque et latine; mais dans les sciences exactes, il n'eut peut-être jamais son égal en Amérique, si ce n'est le professeur Wintrop de Cambridge. Clap étoit très-célèbre dans la géométrie, dans l'astronomie, et dans différentes parties de l'histoire naturelle, dans le droit civil et ecclésiastique, et la plupart des objets d'étude de son temps. Il étoit infatigable au travail. Dans sa prédication, il étoit grave, solide et entraînant. Clap avoit des préjugés contre Whitefield; il craignoit que cet éloquent prédicateur n'eût le dessein de se séparer de l'église adoptée, et d'introduire en Amérique des ministres écossais et iclandais. Ce fut pour cette raison qu'il lui fut toujours opposé, quoiqu'ils s'accordassent assez dans leurs systèmes religieux. Il eut aussi, selon toute apparence, la même crainte d'Edouards.

cadran solaire, et le premier planétaire en Amérique. Il avoit rassemblé tous les matériaux pour une histoire du Connecticut : mais ses manuscrits furent pillés dans l'expedition contre New-Haven, sous le général Tryon. Il a publié plusieurs sermons. I. La constitution religieuse des colléges, 1754. 11. Abregé de l'histoire et de l'apologie de la doctrine reçue et établie dans les églises de la Nouvelle - Angletorre, avec un exposé du nouveau système de religion qui commence à prévaloir, 17,5. III. Une histoire du vollège d'Yale, 1766. IV. Conjectures sur la nature et les mouvemens des méteores qui sont audsssus de l'atmosphère, 1781.

1. CLARK (Pierre), ministre de Dauvers (Massachussetts), gradué en 1712 au collège d'Harvard, prit les ordres, et fut en 1717 pasteur de la première église à Dauvers, village qui s'appeloit aiors Salem. Il garda cette place plus d'un demi-siècle, et mourut en 1768, dans la 76° année de son âge. Peu de ministres de l'Evangile ont su se concilier autant de respect. Il étoit simple dans ses discours, et appliqué à ses études et à ses devoirs, très-instruit, écrivant mieux que la plupart de ses contemporaius, et très-attaché aux sentimens généralement adoptés par l'église d**e** la Nouvelle-Angleterre. Il a publie plusieurs sermons. I. La nécessité et l'efficacité de la grace de Dieu dans la conversion du pécheur, 1734. H. Défense du droit divin dans le baptême des enfans. III. La force de l'esprit recommandée à la jeunesse, et plusieurs autres ouvrages.

la même crainte d'Edouards. II. CLARK (Jonas), ministre C'est Clap qui a établi le premier de Lexington (Massachussetts),

né en 1730 à Newton, gradué en 1752 au collége d'Harvard, ordonné en 1755, fut successeur du R. M. Hancock. Après avoir rempli pendant près d'un demi-siècle les devoirs d'un fidèle ministre, il mourut en 1805, dans la 76° année de son âge. Ses discours n'étoient ni des discussions savantes de métaphysique, ni de séches explications de morale. Ils rouloient sur les plus importantes vérités. Dans les temps qui précédérent immédiatement la révolution d'Amérique, il ne fut pas des derniers à se ranger du côté de l'opposition et de la résistance à l'oppression; et dans la dernière guerre, ce fut à sa porte que le sang coula pour la première fois. En 1775, il eut la douleur de voir ses paroissiens cruellement massacrés, et il consacra l'anniversaire de cet outrage à l'humanité par une cérémonie religieuse, qui fut toujours soigneusement observée par lui et sa paroisse. Il a publié deux Sermons, et un Discours sur la bataille de Lexington, 1781.

I. CLARKE (Jean), un des premiers fondateurs dellhode-Island étoit médecin à Londres : il passa ensuite en Amérique. Peu après que le premier établissement de Massachussetts eût été formé, il se retira de cette colonie avec un certain nombre de personnes; et le 7 de mars 1638, ils formèrent ensemble un corps politique, et acheterent des Indiens Aquetneck ou Rhode - Island. Clarke lut nommé prédicateur de la colonie, et en 1644, il forma à Newport une église dont il fut le pasteur. Ce sut la seconde église baptiste établie en Amérique. Nons trouvons qu'en 1649 il étoit assistant et trésorier de la colonie de Rhode-Island. En

1651, il alla visiter un de ses frères à Lynn près Boston, et en arrivant il y prêcha le dimanche. Mais avant que d'avoir achevé le service, il fut arrêté avec ses amis par un officier du gouvernement, et son procès lui fut fait devant la cour des assistans. Il fut condamné à une amende de vingt liv. sterling, ou, s'il ne pouvoit payer cette somme, à être battu de verges; mais en prononcant la sentence, le juge Endicot lui dit: « Vous avez secrétement avancé des propositions téméraires que vous ne pourriez soutenir devant nos ministres : vous pouvez cependant essayer et disputer contre eux. » Clarke, en conséquence, écrivit de sa prison, et proposa de discuter les principes qu'il professoit : il exposa ces principes, qui étoient : Que J. C. seul a le droit de prescrire les lois sur l'adoration de Dieu, et qu'on ne peut enfreindre ces lois : que le baptême ou l'immersion ne pouvoit être admnistré qu'à ceux qui témoignoient quelque repentir et la soi en J. C., et qu'il n'y avoit que ces croyans qui composassent l'église constituée : que chacun d'eux avoit le droit de parler à l'assemblée, suivant les talens que Dieu lui auroit donnés, soit pour instruire ou pour prophétiser, etc., etc. Cependant, il n'y ent pas de conférence : Clarke paya l'amende et sortit de prison; mais il fut banni de la colonie. Son compagnon Obadiah Holmes n'en fut pas quitte pour cela; car avant refusé de paver son amende, qui étoit de trente livres, et que ses amis avoient offert de payer pour lui, il fut battu de verges publiquement à Boston, En 1651, Clarke fut envoyé en Angleterre avec Williams, pour les intérêts de Rhode-Island, et particulièrement pour obtenir la révocation de Coddington, nouvel ement nommé. Peu après son arrivée, il publia un livre où il donnoit l'histoire des persécutions de la Nouvelle-Angleterre. En 1652, la nomina-. tion de Coddington fut annullée ; et après le retour de Williams, Clarke resta en Augleterre, en qualité d'agent de la colonie; mais il y retourba en 1654, et resta pasteur de l'église jusqu'à sa mort. Les quakers, dans ce temps, causèrent beaucoup de trouble en Amérique; et en 1673, Clarke fut obligé d'exclure de sa communion cinq personnes qui soutenoient que le corps de J. C. n'étoit ni dans le ciel ni sur la terre, et qu'il étoit absolument perdu. Clarke mourut à Newport en 1676, âgé d'environ 56 ans. Sa vie fut si pure, que jamais il ne fut soupçonné d'un vice, et qu'aucune tache ne ternit sa mémoire. Un écrit qu'il a laissé après lui, contient toute sa profession de foi religieuse. Par son testament, il a laissé le revenu d'une ferme qu'il avoit à Newport, pour être employé en œuvres charitables, et à l'instruction de la religion. Son livre sur la persécution dans la Nouvelle-Angleterre, a été imprimé à Londres en 1652. Le R. Thomas Cobbet de Lynn y a fait une réponse.

II. CLARKE (Richard), savant classique, qui passa d'Angleterre en Amérique au milieu du dernier siècle, fut quelque temps recteur de l'église de Saint-Philip à Charles-Town, dans la Caroline méridionale. Il retourna en Angleterre vers l'an 1758, et en 1768, fut curé de Cheshunt, au comté d'Hertford. Il a publié plusieurs pièces ou prophéties sur la rédemption universelle. I. Un Essai sur le nombre 7, dans

lequel il entreprend de déterminer la durce de l'église de Rome, celle de l'imposture du mahométisme, et le temps de la conversion des Juifs; ensin, les années de la durée du monde et de la résurrection. 11. Avertissement au monde on calcul des nombres prophétiques de Daniel et de Jean. III. Second avertissement au monde, 1762, etc., etc. 111. Heureuses nouvelles aux Juifs et Gentils, 1763. IV. L'Evangile du service journalier de la loi préchée aux Juifs et aux Gentils, 1768. Il paroît que ce théologien étoit imba des doctrines mystiques de Williams Law et de Jacob Behmen.

III. CLARKE (Jean), ministre à Boston, né en 1755 à Portsmouth (New-Hampshire), fut gradué en 1774 au collége d'Harvard. Il se distingua l'université par des des brillantes, une exactitude scrupuleuse à la règle, et des mœurs irréprochables. avoir pris le premier degré, il s'occupa de donner des leçons; mais à ses momens de loisir, il s'occupoit de la théologie. Il prit les ordres, et fut en 1788, collégue du R. docteur Chauncy, pasteur de la première église de Boston. Il fut en même temps attaché à ce respectable ecclésiastique par les liens de l'estime et de l'amitié. Clarke fut attaqué d'apoplexie pendant qu'il remplissoit ses fonctions apostoliques, et il mourut en 1798, dans la 43° année de son âge, et la 20° de sou ministère. Clarke a publié, I. Les trois Panégyriques des docteurs Cooper, Chauncy et Appleton. II. Une réponse à la question, êtes-vous chrétien? ouvrage qui a eu plusieurs éditions. II. Lettres d'un étudiant à l'uni170

versité de Cambridge. Depuis sa mort, on a public de lui 1 vol. de sermons, in-8°., et i vol. de discours aux jeunes gens, in-12.

CLAUDE DE THURIN adopta au commencement du qe siècle, l'erreur des Iconoclastes et de Vigilance; il attaqua la vénération des reliques et des images, et fut condamné dans le concile de Paris.

CLAYTON (Jean), célèbre botaniste et medecin de Virginie, ne à Fulham au comté de Kent dans la grande Bretagne, vint en Virginie avec son père en 1705, il avoit alors à peu pres 12 ans. Son père étoit un célèbre jurisconsulte, qui fut procureur général de la Virginie. Le jeune Clayton fut mis dans l'étude de M. Pierre Beverley alors secrétaire ou protonotaire du comte de Gloucester. Il lui succeda dans cette place, qu'il occupa 51 aus; et il mourut en 1773, dans la 88° année de son âge. Telle étoit son ardeur pour la science à la qu'elle il s'étoit livré, que l'année qui précéda sa mort, il fit un voyage hotanique dans le comté d'Orange. On croit qu'il a parcourd ainsi une tres-grande partie de la Virginie. Sa résidence ordinaire étoit à vingt milles de Williamsburg. Clayton estimé comme bon citoyen, fut membre de presque toutes les sociétés savantes de l'Europe, il eut des correspondances avec Linnée et tous les habiles botanistes de l'ancien continent. Enfin lui même ne le cedoit à aucun autre de son temps; ses descriptions des plantes sont si exactes qu'on ne peut conserver aucun doute sur l'espèce de celles qu'il indique. Glavton a laissé deux volumes

sous presse, et un hortus siccus, in-folio, avec des notes marginales et des avis pour graver les planches de cet ouvrage, qu'il s'étoit proposé de donner : il se trouvoit dans les mains de son fils, quand la guerre de la révolution commença; il l'envoya à William Clayton, secrétaire de Newkent, parce qu'il regardoit cette place comme à l'abri des invasions de l'ennemi. Ce manuscrit fut déposé dans les bureaux de la ville avec les registres du comté; un incendie a consummé l'édifice, et le travail de Clayton a eté perda , ainsi que les registres du comté; différens mémoires de lui, sur la culture de différentes espèces de tabac, ont été publiés dans les nº 201, 204, 205, 206, des Transactions philosophiques; dans le nº 454 on trouve une description très-étendues des plantes médicinales qu'il a découvertes en Virginie; mais l'ouvrage, qui l'a sur-tout fait connoître en Europe, est sa Flora Virginica, ouvrage publié par Gronovius, à Levde, in-8°, 1739 1743, et réimprimé in-4°, en 1762. Linnée et tous les botanistes qui se sont occupés des plantes de l'Amérique-nord, le citent souvent; il est matheureux seulement qu'ils le citent comme un ouvrage de Gronovius, lorsque sa plus grande valeur est due aux excellentes descriptions qui ont été communiquées par Clayton au professeur de Leyde.

CLEMENS, Ecossais d'origine, rejettoit les canons et les conciles, les traités des Pères sur la religion, et leurs explications surl'Ecriture; les ouvrages de saint Jérôme, de saint Augustin, desaint Grégoire; il soutenoit que pour être evêque il falloitavoireu deux fils en adulmanuscrits, tout près à mettre 'tère, et avançoit qu'un chrétien

pouvoit épouser la veuve de son frère. Il fut condamné avec Adalbert dans le concile de Soissons et dans un autre tenu à Rome.

1. CLEMENT(Aug.-Jean-Ch.), évêque de Versailles, né à Paris le 8 septem. 1717, d'un conseiller au parlement issu d'une famille distinguée de la magistrature, hérita de ses parens l'amour de la piété. Après des études dans lesquelles il s'occupa beaucoup des littératures grecque, latine, italienne, espagnole, il se livra à l'étude des livres saints, lut tous les Pères, approfondit les matières canoniques, forma une bibliothèque précieuse, et devint lui-même une bibliothèque vivante. Il s'attacha de très-bonne heure à l'école de Port-Royal. On trouve dans les lettres du célèbre Soanen évêque de Sénez (tom. 7 page 525), une lettre adressée à Clément qui étoit encore dans sa tendre jeunesse. Elevé au milieu de ce que le clergé et la magistrature avoient de plus vertueux, de plus savant, il contracta ce caractère de modestie, d'aménité, de dignité qu'il a conservé jusques dans la décrépitude; il fut lié avec tous les savans théologiens et canonistes de son temps, auxquels il ouvroit sa bibliothèque, sa bourse et son cœur. Devenu chanoine et trésorier de l'église cathédrale d'Auxerre, il fut l'ami et le confident du célèbre Caylus qui occupoit ce siège, dont il recueillit les derniers soupirs. Contemporain d'une époque où les disputes sur la bulle causoient des troubles dans l'église de France, Clément en chercha les remèdes; divers écrits, la plupart imprimés attestent ses efforts pour obtenir du saint siége, une déclaration de doctrine qui, en calmant l'agitation des esprits, eut rapproché | chrétiens (par l'abbé le Creulx).

les cœurs et opéré la réunion. Dans cette vue il se lia avec une foule de savans étrangers, tant évêques que prêtres, Campomanès, Clément, Simiole, Giorgi, Bottari, Foggini, le cardinal de Marefoschi, et devint le centre d'une vaste correspondance : le même motif le conduisit quatre fois en Hollande, une fois en Espagne, deux fois en Italie. Toujours respectueusement attaché au saint-siège, mais sans admettre les prétentions exagérées de la cour romaine, il resta tonjours attaché aux libertés gallicanes. Il accepta en 1792, le titre de vicaire épiscopal de Versailles, et lors de la persécution, le vertueux Clément fut traîné dans les cachots. Dès qu'il en sortit, il s'empressa de rejoindre ses amis, évêques et prêtres, pour relever les ruines du sauctuaire. Plusieurs fois il avoit refusé des dignités ecclésiastiques, mais il crut devoir accepter en 1797, le siège de Versailles à une époque où l'épiscopat n'offroit d'autres revenus que des outrages. Il se dévoua à ce nouveau ministère avec un zèle qui n'admettoit de bornes, que celles de ses forces physiques et morales. Toujours prêt à sacrisser tout à la paix, il donna sa démission; lorsque le concordat présentoit à ceux qui occupoient de nouveaux siéges, la protection du gouvernement et un traitement honorable. Mais la cessation de ses fonctions ne fut pas le terme de ses travaux pour l'Eglise. Le nombre des écrits qu'il a publiés sur les affaires ecclésiastiques est très-considérables. Un de ses premiers opuscules étoit intitulé : Observations sommaires sur la nouvelle histoire ecclésiastique publice sous le nom des siècles

Il fit imprimer à Auxerre une traduction espagnole des lettres provinciales de Pascal, l'édition presqu'entière fut envoyée au-delà des Pyrénées. Tous ses ouvrages sont anonymes, excepté son journal de correspondance et voyages d'Italie et d'Espagne, in-8°, Paris, 1803, 3 vol. Le style se ressent un peu de la vieillesse de l'auteur ; il auroit pu resserrer les 3 volumes en un seul, mais le fond de l'ouvrage est bon, il contient quelques pièces très-curienses et rares sur les matières ecclésiastiques. Clément est decedé à Paris le 15 mars 1804.

II. CLEMENT (Jean-Marie-Bernard), né à Dijon le 25 décembre 1742, fut d'abord professeur au collège de cette ville; mais sur un mécontentement que lui causèrent quelques nouveaux réglemens, il quitta brusquement sa place, et vint à Paris en 1768. Quoiqu'à peine alors âgé de 26 ans, il eut le courage d'attaquer les novateurs dans tout l'éclat de leur gloire, toute la force de leur puissance, ct'de se déclarer le défenseur du goût, dont tous ses écrits prouvent assez qu'il connoissoit les vrais principes. Il les avoit puisés à leur véritable source, dans une étude approfondie des chefsd'œuvres de l'antiquité. « Pentêtre, dit l'abbé Sabatier, M. Clément a-t-il excédé les bornes de la critique, non pas en s'écartant, comme on a voulu le faire croire, de la modération et de l'honnéteté, mais en mettant trop de sévérité dans ses décisions, et surtout en négligeant d'analyser les beautés après avoir discuté les défauts. Cette espèce d'injustice a paru principalement dans ses observations à l'égard de la traduction en vers des géorgiques de Virgile, par M. l'abbé Delille. »

Ce reproche n'est pas sans quelque fondement. On peut dire cependant pour la justification de Clément, qu'il étoit jeune alors et enthousiaste admirateur de Virgile. Chacun exaltoit le nouveau traducteur ; il avoit égalé , disoiton, et plus d'une fois même surpassé l'original. Clément n'entendit pas de sang-froid, des éloges qui lui sembloient injurieux à la mémoire du plus grand des poètes latins, et il se crut obligé, pour l'intérêt de la saine littérature, de démontrer que cette traduction avoit souvent affoibli la haute poèsie du modèle, et plus souvent encore substitué le bel esprit aux images et au sentiment. Donner de l'esprit à Virgile, étoit un crime impardonnable aux yeux du nouvel Aristarque. Il s'attacha donc aux défauts que personne ne vouloit voir, et négligea les beautés que tout le moude voyoit assez. Mais en lui-même, il rendoit justice à la brillante versification de l'abbé Delille, et au rare talent qui avoit surmonté en partie, les obstacles d'une traduction jusqu'alors jugée impossible. Quelque parti que l'on prenne sur cette querelle littéraire, on sera toujours forcé de convenir que si les critiques de Clément sont armées quelquelois de trop de sévérité, jamais du moins elle ne portent absolument à faux; et dans, un art où il n'est point de dégré du médiocre au pire , l'exces de la sévérité est peut-être préférable à l'excès de l'indulgence. « Il est avantagenx et même nécessaire au maintien de la république des lettres, dit encore l'abbe Sahatier, (article Clément), qu'il s'élève de temps en temps de ces esprits assez éclairés pour connoître les règles du bon goût, assez habiles pour démêler les usurpations du mauvais, et

assez fermes pour en arrêter les progrès. La littérature est une espèce d'arène où les combattans sont soumis au jugement de chaque spectateur qui a droit d'y aller combattre à son tour, et personne ne doit s'y engager, s'il refuse de s'assujétir aux lois établies, dont la première est la liberté. » Il eut donc été plus raisonnable et souvent plus utile aux auteurs de laire tourner au profit de leurs talens les observations du critique, que d'employer leur crédit à persécuter sa personne. Cette réflexion qui est de l'auteur que nous venons de citer, nous **c**onduit naturellement à parler du démélé de St. Lambert avec Clément. Saint Lambert averti, par l'infidélité d'un imprimeur, que la Critique de son poème des Saisons alloit paroître, courut chez le lieutenant de police, se plaindre qu'on osat imprimer une critique de son poème, dans laquelle on se permettoit, disoit-il, des personnalités odieuses. A ses yeux cette critique étoit un libeile. Il parvint à faire enlever et séquestrer toute l'édition. Clément écrivit à Saint Lambert, et sa lettre pleine de railleries, irrita tellement le poète, qu'il fit agir tous ses amis et obtint un ordre de M. de Sartine, pour l'arrestation de Clément qui fut mis au fort l'Evêque; il n'y resta que trois jours; Jean-Jacques, dit-on, contribua à son élargissement, car le philosophe genevois s'éleva fortement contre cet acte d'autorité: me pourra-t-on plus, s'écria-t-il, dire que des vers sont froids et rampaus, sans s'exposer à une détention ignominieuse? » Une dame devant laquelle il parloit ainsi, se hâta d'employer son crédit et fit rendre la liberté au critique. A quelque temps de-la, cette l

même dame lisant des vers récemment échappés à la plume de St. Lambert, demanda a Rousseau ce qu'il en pensoit? Le nouveau Philoxène , répondit-il , dira qu'on le ramène aux carrières. L'usage vouloit alors qu'après avoir été ensermé, on allat faire une visite à ceux même qui avoient demandé l'ordre de la détention. Clément se conforme à l'usage, il va voir l'auteur des Saisons. J'espère, dit St. Lambert, que nous oublierons ce qui s'est passé. Monsieur, répondit Clément en le quittant aussitôt, c'est à vous à l'oublier. Il avoit raison, le souvenir de cette tracasserie despotique ne pouvoit être pénible et honteux que pour Saint Lambert. Après l'aventure du fort l'Evèque, Clément poursuivit sa carrière littéraire. Au mérite de bien analyser un ouvrage, d'en faire connoître les défauts, et de donner des préceptes de goût toujours fondés sur la nature et la raison, il joignoit encore le talent de la poésie. Plusieurs morceaux des satires qu'il a publiées, sont restés dans la mémoire de tous ceux qui aiment les vers. Sa manière approche souvent de celle de Despréaux, soit pour le fond des choses, soit pour la tournure et le mécanisme de la versification. Son style est toujours simple et noble; et ses périodes enchaînées, ses repos ménagés avec art, prouvent qu'il avoit reçu de la nature le sentiment de l'harmonie, et que sa muse, ennemie du clinquant et de la versification scintillante, ue recherchoit que l'or pur des Racine et des Boilean. Son caractère étoit ferme , franc , réservé , un peu froid, mais bon et susceptible d'un attachement durable : Clément étoit le vrai sage fort de sa conscience, incapable d'agir contre elle, de se mentir à soi-

même, de céder aux considérations humaines, n'écoulant que la voix de l'honneur et de la raison, ne faisant jamais que ce qu'il croyoit devoir faire; les coups du sort trouvoient son âme impassible. Etranger à toute espèce de légèreté, il ne se décidoit jamais qu'après de mûres réflexions; le délire des opinions politiques n'égara pas un seul instant la sienne. Il avoit prévu en partie, les malheurs de la révolution; sa manière de penser étoit en 1812, ce qu'elle avoit été vingt ans auparavant, et ses principes furent toujours immuables. Sans afficher les opinions religieuses, il ne parloit de la religion qu'avec respect; ami de l'ordre, des vertus, de la modération, il auroit pu prendre pour devise in medio stat virtus, car jamais en rien il ne connut l'exces. Il fut pourtant ennemi des philosophes, sans vouloir s'enrôler sous les bannières du clergé; le bon sens et le bon goût, furent les souls maîtres dont il voulut reconneître les lois; on prit souvent pour de la haine et de la partialité, ce qui n'étoit en lui qu'excès d'ardeur et de zèle pour la couse de la raison; mais il ferma son ame à tout esprit de parti, ne se fit initier à aucune secte ni admettre dans aucune cotterie; il se réserva toujours avec la liberté de ses pensées, le droit de les dire librement; il eut beaucoup d'ennemis et n'eut point de prôneurs. Sa conversation étoit quelquefois gaie, souvent instructive, mais en général modeste et peu brillante; il avoit besoin d'être excité. On connoît de lui cepeudant quelques saillies heureuses, nous citerous entre autres celie-ci-Gilbert estimoit son talent et lui demandoit souvent des conseils; mais les deux satiriques se per-

dirent de vue pendant quelques mois. Clément étoit à la campagne, il revient a Paris, et rencontre sur le Pont-Neuf Gilbert vêtu d'un habit fort riche et d'une veste de drap d'or : Eh! boujour, mon ami , que je suis aise de vous voir! Comment vous portez-vous? Pas mal, répond Gilbert, ma santé est bonne, et depuis quinze jours, ma fortune est devenue meilleure, l'archevêque de Paris m'a fait une pension, « En effet, réplique aussitôt Clément, yous voilà beau et paré comme un devant d'autel.» Les ouvrages de Clément sont, I. Observations critigues sur la nouvelle traduction en vers français des Géorgiques de Virgile, et les poemes des Sais sons, de la Déclamation et de la Peinture. Genève, 1771. 1 vol. in-8°. 11. Nouvelles observations critiques sur différens sujets de littérature. Paris, 1772, 1 v. in-8°. Cet ouvrage intéressant, où respire le goût de la saine littérature et de ses vrais principes, doit être la et médité par tous ceux qui, avec des talens, se disposent à suivre avec fruit la carrière des lettres. III. Lettres à Voltaire. Paris, 1773 et 1774, 3 v. in-8°. L'auteur de la Henriade indigné lui donna le surnom d'Inclément; dont le célèbre critique rioit souvent lui-même et qui est devenu presque inséparable de son nom. IV. De la Tragédie pour servir de suite aux Lettres à Voltaire. Amsterdam, Paris, 1784, deux parties en 1 vol. in-8°. V. Essai sur la manière de traduire les poètes en vers, 1 vol. in-8°. Cet ouvrage et le précédent sont les chess-dœuvre de l'auteur, et les principaux titres qui le placent au premier rang des critiques et des législateurs littéraires. VI. Médée, tragédie en trois actes, Paris, 1779. Elle n'obtint aucun succès à la représentation; on y rencontre cependant de heaux vers, de belles tirades; l'exposition est digne d'êire admirée, et d'être méditée par les poètes tragiques. Nous croyons devoir transcrire ici une note écrite de la main de l'auteur sur un exemplaire de Médée trouvé chez lui après sa mort. « L'auteur n'avoit que vingt ans lorsqu'il fit en province cette esquisse dramatique. Plus de quinze ans apres, sa pièce sut jouée à Paris, et jugée avec une rigueur qu'il avoit provoquée par ses critiques et ses satires; il ne s'en plaignit point et se soumit de bonne grace à la loi du talion. On se rappelle cependant que le premier acte de la nouvelle Medde fut très-applaudi, ce qui n'engagea point l'anteur à la faire reparoître au théâtre. Après avoir donné le précepte, il voulut donner l'exemple, et prit pour lui le conseil qui termine sa troisième satire. » VII. Essai de critique sur la littérature ancienne et moderne . Paris 1785, 2 vol. in-8°. Ces Essais pourroient devenir classiques, ils sont pleins d'aperçus neufs et d'observations fines qui décèlent le profond littérateur. VIII. Satires, 1786, 1 vol. in-8°. La troisième édition qui est la plus correcte, se trouve dans le recueil des Satires du 18 siècle. IX. Traduction de plusieurs harangues de Cicéron, Paris, 1786 et 1787, 8 volumes in - 12. Les premiers volumes ont été traduits par Démeunier. X. Petit Dictionnaire de la Cour et de la Ville, Paris, 1788, 1 volume in-12. Cet ouvrage devenu rare, prouve que l'auteur possédoit cet esprit d'observation qui, saisissant les rapports éloignés des objets, sait en faire ressortir avec art les nuances les plus dé-

licates. XI. Les onze journées, contes arabes, traduction posthume de Galland, revue et corrigée par Clément, Paris, 1798, 1 vol. in-12. XII. Amours de Leucippe et Chtophon, traduit du grec d'Achille Tatius, évêque d'Alexandrie , Paris , 1800, 1 vol. in - 12. XIII. Journal français, rédigé concurrement avec M. Palissot. XIV. Journal littéraire, Paris, 1796 et 1797, 4 vol. in-8°. Nous observons que plusieurs articles de ce Journal ne sont pas de l'auteur. XV. Tableau annuel de la littérature française, Paris, 1801, cinq parties in-8°. Cet ouvrage, ainsi que le précédent, doit ajouter encore à la réputation du critique. XVI. Nouvelle édition de J. B. Rousseau, avec des Commentaires par Clément, Paris, ouvrage qui n'a point été continué; il n'y a eu d'imprimé qu'un volume et demi. Ces commentaires annoncent un homme d'un goût fin délicat et sûr, profondement versé dans la convoissance des anciens et de la poésie; tous les amis des lettres ne sauroient trop regretter que de malheureuses circonstances aient privé le public d'une édition du grand Rousseau, commenté par Clément. AVII. Jérusalem delivree, poème imité du Tasse, Paris, 1800, 1 vol. 10-8°. L'auteur ayant appris que La Harpe promettoit au public une traduction du Tasse. voulut devancer son rival et publia sa Jerusalem avant d'y avoir mis la dernière main. Le public accueillit froidement ce poeine. On y rencontre beaucoup de négligences; on y trouve aussi de grandes beautés, de l'harmonie, de la force, de la richesse poétique et des morceaux d'une grande facture qui annoncent un poète nourri dans la bonne école. Si un rédacteur d'Ornemens de la

mémoire, si un compilateur éclairé vouloit extraire de ce poème quelques-uns des passages les plus dignes d'etre retenus, ce travail ne contribueroit pas peu à eurichir l'esprit et former le goût de la jeunesse. Durant les dernières années de sa vie, Clément faisoit tout son bonheur de la retraite; ne voyant guère que deux ou trois amis, sortant peu, n'écrivant plus, si ce n'est pour la gazette de France à laquelle il envoyoit de loin en loin quelques articles. Il mourut à Paris le 5 février 1812. M. G. de la Madelaine, son ami, a fait pour lui cette épitaphe:

Clément par ses vers et sa prose

Vengeale Dieu du goût trop fréquemment proscrit,
Et luttant contre un siècle en proie au bel esprit,
De l'antique hon sens fit triomp, er la cause.
Il meurt; mais il ée appe au néant des tombeaux;
Et sur les hauteurs du Parnasse,
S'en va pour jamais prendre place
Entre Adisson et Despréaux.

CLERC de Montmercy (Claude-Germain Le), avocat, né à Auxerre en 1716, et mort sur la fin du 18° siècle; « peut prétendre, dit l'auteur des Trois siècles, à la gloire d'avoir sait les plus longues épîtres qui aient jamais existé. On en a de lui qui ont jusqu'à 2300 vers, et ce ne sont pas les plus longues. On peut présumer que ceux même à qui elles ont été adressées, n'ont pas eu le courage de les lire en entier. Doit-on le blamer uniquement de les avoir faites si longues; et si elles étoient plus courtes. en seroient-elles meilleures? c'est ce que nous ne crovons pas a en juger par le ton qui-règne dans la plupart.» Cette excessive prolixité n'est pas le seul défant qu'on puisse leur reprocher. Il règue

dans la plupart un ton de singularité qui fait disparoître le mérite des traits d'esprit qui s'y montrent de temps en temps. Celle qui a pour titre les écarts de l'imagination, est un délire perpétuel. L'auteur s'y écarte presque toujours de la vérité, de la nature, de l'élégance, du bon goût et sur-tout de la raison, elle est adressée à d'Alembert. Dans la description du temple de l'imagination, les anteurs les plus célèbres y sont travestis d'une manière tout-a-fait ridicule. L'épitre à M. Petit est d'un autre genre de décoration. Tous les médecins célèbres y sont loués d'un style de faculté qui n'est pas celui des muses; la nomenclature de tous les termes de l'art, en fait le plus bel ornement. Montmercy a fait aussi un poème en l'honneur de Voltaire, et de la même taille que les épîtres précédentes. Cependant ce poète auroit pu saire quelque chose de passable, si au lieu de peindre les écarts de l'imagination, il se fût attaché à réprimer la sienne, si son excessive lécondité eût été resserrée dans les bornes d'une juste modération, et s'il se fût toujours souvenu que la quantité de vers ajoute au ridicule, parce qu'il n'y a que ceux qui sont bons, ne fussent ils qu'en petit nombre, qui puissent faire une bonne réputation.

CLEVELAND (Jean), ministre d'Ipswich (Massachussetts), né en 1722 à Cantorbéry (Connecticut), et gradué en 1745 au collége d'Yale, se distingua des le temps de ses études, par le courage indépendant qu'il a toujours montré pour la cause de la vérité. Quoiqu'il fut d'un caractère trèsdoux, il étoit très-fermement attaché à ses opinions. Après avoir prèché environ deux ans, il prit

les ordres, et fut ministre à Che-! bacco, en 1747. Il continua cette place plus d'un demi-siècle, et mourut en 1799, âgé de 77 aus. Il avoit été, pendant quatre ans, chapelain dans les armées. On a de lui : Un traité de l'œuvre de Dieu, Chebacco, 1763 et 1764: II. Un essai pour la défense de quelques principes importans dans le système des protestans reformés du christianisme, etc., 1763. 111. Une replique à la lettre du docteur Mayhew, 1765. IV. Un traité sur le baptème des enfans, 1784. Question plusieurs fois discutée par les ninistres de l'eglise de l'Amérique.

CLIMENT (don Joseph), évêque de Barcelone, naquit le 11 mars 1706 à Castellon de la Plana, ville du royaume de Valence, diocèse de Tortosa, d'une familie riche qui lui donna une excellente éducation. La maturité précoce de son esprit, son éloquence naturelle, sa fortune et des protec teurs puissans, lui offrirent la perspective d'un établissement brillaut dans le monde. Il preféra l'état ecclésiastique. Docteur en théologie à l'àge de 21 ans, il fut nommé par la ville de Valence professeur a l'université de cette ville, place qu'il remplit pendant six ansavec distinction. Il fournissoit des livres à des ecoliers pauvres, payoit leurs pensions, et continua cette bonne œuvre lorsqu'il eut quitté sa chaire pour être prédicateur et curé dans la même ville. La réputation dont il jouissoit le fit élever en 1766 sur le siège de Barcelone ; il résista long-temps aux instances qu'on lui fit d'accepter cette dignité. Le roi lui même déclara que la résistance de l'élu attestoit la bonté d'un tel choix; et ensin Climent accepta. Dès-lors tout entier à ses fonctions nouvelles, il s'y montra comme un autre saint Chailes Borromée; réformer les abus, éparer la piete et les mœurs, former son clergé qui lui etoit d'autant ; lus devoué que l'évêque, an lieu de commander, avoit l'air de prier : répandre l'instruction, édilier, visiter son diocèse, tels furent les objets constans de sa sollicitude. Il préchoit souvent et avec talent; et il publia une lettre pastorale pour prouver que c'étoit une obligation indispensable des évêques et des curés, et l'im; prima en tête de sa traduction espagnole de la rhétorique du père Louis de Grenade qui eut cinq éditions. Il fonda une chaire pour l'enseignement de l'éloquence sacrée, emblit des écoles pour les enfans, entre autres dix écoles à Barcelone, répaudit de bons ouvrages, la plupart traduits du français et mit au jour une foule d écrits pour encourager les écoles gratuites, l'étude de l'Ecriture, des conciles; des Pères, des bons auteurs, ce qui lui donna occasion de faire l'apologie de Fleuri contre les attaques du cardinal Orsi. La vertueuse comtesse de Montejo mariée récemment, avoit traduit en espagnol pour son usage un excellent hyre de le Tourneux sur les devoirs des gens mariés; il . ordonna la publication de ce bon ouvrage en tête duquel il plaça en forme de préface une excelleute lettre pastorale. Par la leugalité de sa table et l'économie dans sa dépense, il trouva encore le moven de fonder des hospices et de répandre avec prudence d'àbondantes aumones. Il tit cesser l'abus d'inhumer dans les eglises par l'établissement d'un cimetiere commun pour la ville de Barcelone. Une sédition élevée en cette menaccit d'embraser le ville voisinage et résistoit aux efforts

178

des autorités civiles ; Climent seul par l'ascendant de ses vertus, parvint à la calmer. Cette bonne œuvre fut payée d'ingratitude; on persuada à la cour de Madrid qu'un homme, jouissant d'un tel crédit, pouvoit être dangereux; mais les véritables motifs qui stimuloient ses ennemis, étoient l'opposition de Climent à la doctrine relachée des Jésuites, son attachement aux libertés gallicanes et à l'église d'Utrecht; à cette occasion il rappeloit le devoir sacré, mais si peu connu dans ces temps modernes, qui oblige les fidèles et bien plus encore les pasteurs de s'intéresser à toutes les portions de la catholicité; il citoit à ce sujet les exemples célèbres de l'antiquité chrétienne, pour les opposer à la tiédeur coupable de prélats qui, par intérêt ou lâcheté, s'isoloient dans leurs diocèses. Il fut dénoncé à la cour de Rome, qui le dénonça à l'inquisition; mais l'opinion générale le protégeoit. Clément XIV, arrivé à la tiare conçut la plus haute estime pour Climent; l'impératrice Marie Thérèse même s'y intéressa; enfin le gouvernement espagnol défendit à l'inquisition de l'inquiéter et le nomma à l'évêché de Malaga, cinq ou six fois plus riche que celui de Barcelone. Alors les corps séculiers et réguliers et ses diocésains fireut entendre le cri d'alarme de perdre leur pontife. Climent condamnoit les translations d'évêques assez communes en Espagne, où les évêchés les moins riches étoient appelés di transito ou de passage à des siéges opulens qu'on appeloit di termino, de repos; il refusa Malaga, mais néanmoins donna sa démission après avoir pris des moyens pour continuer ses aumônes aux vieillards, aux hospices et la subsistance d'environ trois cents enfans

dont il payoit les mois de nourrice. Retiré dans sa patrie, il y mourut le 23 novembre 1781. Dans diverses provinces on prononça l'oraison funcbre de ce prélat qui sera à jamais un des ornemens de l'église d'Espagne. Successeur de saint Pacian, il avoit eu à cœur de voir paroître une édition nouvelle de ce père avec une traduction espagnole ; elle a été imprimée à Valence, in-4°, en 1780. Climent n'avoit jamais consenti à ce qu'on imprimat ses Sermons qui sont inédits entre les mains de sa famille; mais on a publié après sa mort 3 vol. de prières échappées de sa plume, tirées pour la plus grande partie de ses sermons; sous ce titre : Colleccion de las obras del il. senor Climent, 3 vol. in-12, Madrid, 1788; elles sont pleines d'onction et ajoutent à l'idée qu'on avoit de ses talens, de sa sagesse et de sa charité.

CLOPPER (Nicolas), chanoine régulier d'Eyndhove, vers la fin du 15° siècle; est auteur d'une chronique ou histoire universelle, intitulé Florarius temporum. On ignore si elle a jamais été imprimée; les auteurs qui en parlent, ont gardé le silence à ce sujet.

COBB (Ebenezer), remarquable par la durée de sa vie, né en 1694 à Plymouth (Massachusetts), mort à Kingston en 1801, âgé de cent sept ans huit mois et six jours. Il a vécu dans trois siècles; et dans ses dernières années, il a déclaré qu'il avoit le même attachement à la vie.

COBBATHY (Aboubakre El'), célèbre docteur Musulman, avoit d'abord été marchand de cobbâth (sorte de pâte); il quitta le commerce pour la chaire, où il se fit admirer par son éloquence. Ce qui distinguoit sur-tout ce docteur, c'étoit une modestie sans exemple jusqu'alors chez les Musulmans et qui n'a guère été imitée depuis. Un jour qu'il avouoit en chaire son ignorance sur quelque difficulté, un de ses auditeurs lui dit que la place où il étoit, n'appartenoit point aux ignorans. Aboubakre lui répondit avec modestie: « l'élévation où je me trouve ici est proportionnée à mon instruction, mais je serois arrivé jusqu'au ciel si j'étois montéselon mon ignorance. »

COBENTZELL (le comte Philippe de), chevalier de la Toison d'or , grand'croix de l'ordre de saint-Étienne, chambellan et conseiller intime de l'empereur, mort à Vienne en Autriche, le 30 août 1810. Après avoir rempli, dans sa jeunesse, plusieurs emplois subalternes, il lut envoyé à Teschen en 1779, par l'impératrice Marie Thérèse pour conclure la paix avec la Prusse. Il fut ensuite nommé vicechancelier. Joseph II, connoissant son amour pour les sciences et les arfs, lui confia la direction du jardin de Scheenbrunn, qu'il rendit bientôt le plus riche de l'Europe, en plantes exotiques. En 1789, il sut commissaire de la cour, chargé de rétablir la tranquillité dans les Pays-Bas insurgés; mais il recut sa démission au mois de mai de l'année suivante. Il se retira dans une de ses terres, pour s'y livrer entièrement à l'étude des sciences. Il quitta sa retraite en 1801, et vint résider à Paris en qualité d'ambassadeur d'Autriche. La guerre de 1805 mit fin à sa carrière diplomatique. Le comte de Cobentzell étoit le dernier rejetton de sa famille, qui se trouve éteinte par sa mort. Cette famille jouissoit d'une grande considération en Autriche.

COBETT (Thomas), célèbre ministre et écrivain, né en 1608 à Newbury en Angleterre, étudia quelque temps à l'université d'Oxford; mais, dans le temps de la peste il en sortit, et fut consié aux soins du célèbre docteur Twisse de Newbury. Il continua sous lui le cours de ses études en théologie, et quelque temps après il prêcha dans de petits endroits du comté de Lincoln. En 1637, ayant avancé quelques propositions hétérodoxes, il fut enveloppé dans la persécution qui s'éleva contre les non-conformistes, et obligé de sortir da comté; il passa à Boston, où il s'attacha successivement à plusieurs ministres de son parti, puis succéda la Reyers en qualité de pasteur de la première église d'Ipswich; ilconserva cetteplace jusqu'a sa mort, arrivée en 1636. Il a publié un Traité sur le 5° commandement: La puissance du magistrat civil en maiière de religion, modestement débattue; avec une Réponse au Pamphlet, intitulé Mauvaises nouvelles de la Nouvelle-Angleterre, par Jean Clarke de Rhode-Island, 1653 : Discours sur la prière, in-8°, 1654. Un ouvrage sur le baptême des enfans, dont Cotton fait un grand éloge dans sa Préface de la Réponse de Norton aux Recherches d'Appollonius.

coddington (Guillaume), surnommé le père de Rhode-ls-land, passa en Amérique en 1630; il y fut assistant, et l'un des magistrats de Massachussetts, et réélu plusieurs fois à cette place. Mais, en 1637, quand le gouverneur Vane, auquel il étoit attaché, fut remplacé par Winthrop, il quitta aussi la magistrature. Cependant, les amis de la liberté de Boston le nommèrent

l'année suivante, ainsi que Vaite, "en 1678, dans la 784 année de son députérà la cour. En 1656, quand fendit madame Hutchinson dans son procès contre le gauverneur Winthrop, et les ministres. En 1638, quand il vit tous ses efferts inutiles à son parti, il quitta Bosoù il laissoit une fortune considérable, qu'il y avoit acquise dans le commerce, et accompagna les émigrés, qui abandounoient la colonie. Il passa à Rhode-Island, et sut l'un des premiers et des plus utiles coopérateurs de cet établissement. Dès les commencemens, il fut nommé juge, et trois anciens lui furent adjoints; mais, en 1740, cette forme de gouvernement fut changie: on y substitua un gouverneur, un lieutenant gouverneur et quatre assistans. Coddington fut nommé gouverneur et réelu sept années de suite. En même temps l'île fut incorporée aux plantations de la Providence. En 1647, il. contribua à la formation du code, des lois, qui ont été depuis la base du gouvernement de Rhode-Island. En 1648, Coddington fut encore élu gouverneur, mais il refusa cette charge. Cette même année il fit quelques tentatives infructueuses pour faire recevoir Rhode - Island dans la confédération des colonies-unies. En 1651, il alla en Angleterre, où il sut nommé gouverneur de l'île d'Aquetneck, séparée du reste de la colonie. Mais, comme le peuple vit de mauvais œil cette nomination, qui portoit atteinte à ses droits et à sa liberté; Coddington donna sa démission, et se retira des affaires publiques. Cependant, sur la fin de sa vie, il accepta la principale magistrature, et devint gouverneur dans

âge. Coddington se montra toules dissentions religieuses étoient | jours prudent, actif et bien intendans toute leur chaleur, il de- tionné dans son administration. Il ne fut jamais occupé que de l'intérêt de la république, à la fondation de laquelle il avoit eu la principale part. On trouve dans les Souffrances des quakers, de Besse, une Lettre qu'il avoit écrite en 1674 au gouverneur de la Nouvelle-Angleterre.

CODMAN (Jean), membre du sénat de Massachussetts, mort à Boston en 1803, dans la 49° année de son âge. Il remplit avec honneur les charges publiques qui lui furent confiées, et sa charité le rendit sur-tout cher

aux pauvres.

COGSWELL (Jacques), ministre de Windham au Connecticut, né en 1724, gradué en 17/2 au collége d'Yale, prit les ordres en 1744, et fut pasteur de la première église de Cautorhery. Il mourut en 1867 , âgé de 87 aus. Sa prédication étoit simple et touchante.

· COINTE(Jean-Louis le), de l'académie de Nîmes, sa patrie, vivoit dans le 18° siècle. On a de lui, I. Des Dissertations insérées dans les Journaux de physique. II. La . Science des postes militaires, ou Traité de fortification de campagne, 1759, ip-12: III. Commentaire sur la retraite des dix mille, 1766, 2 vol. in-12.

COINTRE (L. Le). marchand de toiles en gros à Versailles, jouissant de la meilleure réputation de probité, fut nommé, en 1789, à la place de commandant de la garde nationale de Versailles, sous l'amiral d'Estaing. Le Cointre embrassa avec ardeur les principes de la révolution, et on le vit. en 1791 et les années 1674 et 1675. Il mourut | 1792, déclamer successivement

contre le ministre Duportail, contre des officiers émigrans; contre les régimens de Dauphin et de Royal cavalerie, qu'il accusa d'incivisme ; contre différens particuliers qu'il fit traduire devant la haute cour d'Orléans; contre le min. Narbonne, qu'il dénonça à trois reprises différentes, malgré l'improbation de l'assemblée qui refusa de l'entendre ; enfin , contre Théobald de Dillon, qu'il attaqua le jour même où l'on décerna des honneurs à sa mémoire. Le 21 mai, il annonça que le comité des recherches avoit reçu une dénonciation de plusieurs Cent-Suisses de la garde, contre dix-huit de leurs camarades, qui, sous prétexte de retourner dans leur pays, étoient partis pour l'armée des princes,; et qu'ayant averti de ce fait la municipalité de Béfort, elle en avoit arrêté neuf : il s'éleva diverses réclamations contre l'acte arbitraire que s'étoit permis cette municipalité. On demandoit le décret d'accusation contre lui, et il fut envoyé trois jours à l'abbaye, pour avoir substitué son nom à celui du comité dans cette correspondance. Il en sortit pour proposer, le 24, de mettre hors de la loi, tout prêtre qui refuseroit de prêter son serment constitutionnel. Le 12 août, il fit décréter que les officiers seroient élus par les soldats. Envoyé ensuite, comme commissaire, dans le département de la Seine-Inférieure, pour assurer la révolution du 10 août, il y poursuivit les suspects et les prêtres. A son retour, il entra dans la Convention, et proposa diverses mesures de circonstance, et entre autres la vente des biens des émigrés. Le 15 décembre, il proposa que Louis XVI pût communiquer avec sa famille. Il vention, et sur la conduite des-

demanda le 15 avril 1793, de faire traduire au tribunal révolutionnaire, les géneraux Harville et Boucher, et le commissaire des guerres Bonneville, pour l'évacuation de Namur ; le 7 janvier 1794, il prit la défense du général Westermann. Au moment de la chûte de Robespierre, il se déclara l'ennemi des complices du tyran, les attaqua le 28 août, et ses accusations, discutées pendant les jours suivans, furent déclarées unanimement calomnieuses ; leur auteur fut même obligé de quitter le bureau de secrétaire qu'il occupoit aiors, et fut aussi exclu des jacobins. Le 29 novembre, il demanda l'examen de la mission des trois députés envoyés à Bordeaux, et s'opposa à la proposition de mettre en arrestation les prêtres qui se trouveroient dans le rassemblement où il y auroit des émeutes, et quelques jours après, demanda la distribution des pièces qu'il avoit produites contre les membres de l'ancien comité. Il proposa des indemnités pour les parens des condamnés, dont les biens avoient été confisqués : de poursuivre quelques agens de la terreur; de décréter la révision des lois rendues contre ceux qui recéleroient des prêtres réfractaires; il réclama violemment contre le rappel des députés frappés au 31 mai; demanda la mise en activité de la Constitution de 1793, et le rapport des lois sur les suspects; et enfin, après avoir appelé la responsabilité sur Collot, Billaud, etc., il s'opposa à leur proscription. Ce fut pendant le mois de mars 1795, qu'il livra des combats fréquens contre le parti modéré, contre les membres proscrits qu'on venoit de rappeler dans le sein de la Con-124 Feuillet 3.

T. XIX.

quels il se permit des recherches, et fit souvent des recriminations tendant à les accuser de royalisme ; mais avant trempé dans la révolte jacobine du 12 germinal an 3 (1ir. avril 1795), contre la Convention, il sut décreté d'arrestation le 16 (5 avril), quoique Legendre de Paris, cherchât à l'excuser, en assurant « que c'étoit à son organisation qu'étoit due son extravagance, et que la plupart des membres de sa famille étoient fous. » Mais Tallien, Bourdon de l'Oise et autres, insistèrent pour qu'il fût traité comme conspirateur. Le 2 praisial (21 mai), on le decréta en outre d'accusation, comme moteur de la seconde révolte jacobine qui éclata le 1º prairial, qui coûta la vie au député Ferrand. il fut ensuite amuistié. On le vit. depuis cette époque, couvrir tous les murs de la capitale et de Versailles, de différentes affiches, dans l'espoir de se faire nommer membre du Conseil des Anciens; mais il ne reussit pas. Au moment de l'acceptation de la Constitution consulaire, en décembre 1799, il fut le seul habitant de Versailles qui s'inscrivit, sur les listes, à la colonne des non, avec un long détail sur ses motifs. Lecoiutre mourut à Sevres en 1805, après avoir luimême fait son épitaphe, qu'il exigea que ses enfans inscrivissent sur son tombeau.

COINY (Jacques - Joseph), dessinateur et graveur, né à Versailles le 19 mars 1761, d'un orfé, re, fut d'abord destiné à la profession de son père ; mais entraîué par son goût pour le dessin, il se mit sous la direction du célèbre le Bas, et ne tarda pas à se faire remarquer par ses heu-

étudié quelque tems la gravure et le dessin, il voyagea en Lauguedoc et en Suisse, pour ob-server successivement les effets variés de la nature. De retour à Paris, il grava à l'eau forte pour l'abbé de Saint-Non, plusieurs planches de sonvoyage de Naples et de Sicile. L'assiduité au travail al'éra sa santé ; mais pendant sa longue convalescence, il cultiva toujours son art chéri, et lui consacra tous les momens que sa toiblesse pouvoit lui accorder. En 1784, il commença ses planches pour graver les tables de La Fontaine; le succès de cette entreprise l'engagen à taire le même essai pour les Métamorphoses d'Ovide; et la première livraison parut en 1786. Depuis longtemps Coinv bidioit de connoître I Italie, et d'en étudier les sites admirables. Ses épargnes lui avant enfin permis de taire ce voyage, il partit en 1788. Arrive dans la capitale de cette contrée, il parcourul avec avidité les restes imposans de la grandeur romaine, les mosaïques de Saint-Pierre, les fresques du Vatican, et sur-tout les chefs-d'œnvre de Raphaël et du Poussin. Pendant un séjour de deux ans qu'il sit en Italie, il en dessina les vues les plus pittoresques, et enrichit son porte-feuille d'une collection immense d'études précieuses. A son retour, il termina ses planches des Fables de La Fontaine, et en exécuta beaucoup d'autres pour les poésies d'Horace, de Racine, de Voltaire; le voyage d'Egypte de M. Denon, direct.-géneral du Musée Napoléon, voyage de Constantinople M. Meiling, les campagnes d'Italie, etc. L'anarchie qui désolait la France, interrompit quelque temps ses travaux; mais il repaint sur la reuses dispositions. Après avoir ! scène avec plus d'eclat qu'anravant, en gravant la bataille de Maringo, d'après M. le Jeune. Tous les artistes ont rendu justice à l'exécution de cette planche; l'ouvrage se distingue par un coloris vigoureux, et une harmonie parfaite; il est comparable à tout ce qu'on a de meilleur dans ce genre. Ce fut principalement cette dernière entreprise qui acheva de ruiner sa santé; il mourut le 28 mai 1809.

COLDEN (Cadwallader), celèbre médecin, botaniste et astronome, né en 1688. Après avoir reçu une excellente éducation en Ecosse, sous l'inspection de son père le docteur Alexandre Colden de Dunse, il passa en 1705 à l'université d'Edimbourg, où il acheva ses études. Ensuite il s'appliqua à la médecine et aux mathématiques, et se distingua également dans ces deux sciences. La réputation de Guillaume Penn l'attira en Pensylvanie vers l'an 1708; et après y avoir pratiqué la médecine pendant quelques an-nées et s'y être fait une grande réputation, il retourna en Angleterre, qu'il trouva très-agitée par les troubles de 1715. Pendant son séjour à Londres, il y entretint des liaisons avec tous les savans de cette ville. En 1716 il alla en Ecosse, où il se maria; et retourna ensuite en Amérique avec son épouse. Le brigadier-général Hunter, alors gouverneur de New-Yorck, conçut . de M. Colden l'opinion la plus favorable, et lui offrit sa protection s'il vouloit se fixer dans son gouvernement. En 1718 il prit ce parti, et exerça pendant deux ans dans cette ville les fonctions d'inspecteur général; il fut même le premier revêtu de cette charge. En 1720, à l'arrivée du gouverneur Burnet, il obtint une place

de conseiller du roi dans la province. Mais dès auparavant il avoit acheté une certaine étendue de terrain ; et il se retira en 1755 avec sa famille dans ce lieu, qui fut appelé Coldingham. Il entreprit d'y cultiver la terre; et ses soins se partagerent entre l'agriculture, la philosophie et les fonctions de sa place d'inspecteur général. Cet établissement étoit dans un lieu jusqu'alors inculte et sauvage, sans routes, et dans le voisinage des Indiens, qui y faisoient de fréquentes excursions marquées par leur cruauté; cc fut la qu'il crut pouvoir se livrer aux études qui l'occupoient. En 1761 il fut nommé lieutenantgouverneur de New-Yorck, et garda cette place toute sa vie. Il fut en conséquence chargé du gouvernement. Il eut à résister à une insurrection populaire qui menaçoit sa personne et toute sa famille; mais, par sa fermeté, il en imposa aux mutins, qui ne se retirèrent pourtant qu'après avoir brisé son équipage et brûlé son essigie. Son administration fut sur-tout marquée par la création de plusieurs corporations de bienfaisance pour les marins, les commerçans, les veuves et les enfans du clergé. Ces établissemens transmettront à la postérité son nom et leur reconnoissance. En 1775, après le retour du gouverneur Tryon, il fut déchargé des soins du gouvernement. Colden mourut en 1776; et peù d'heures avant sa mort, un incendie réduisit en cendres un quart de la ville de New-Yorck. Tous ses regrets ne porterent que sur les malheurs de sa patrie, et il expira dans sa 89º année de son âge. Dès sa jeunesse il s'étoit appliqué à la botanique; il a distingué et classé les plantes de l'Amérique; il a observé attentivement les effets du baromè-

tre et du thermomètre dans ces climats. On a de lui beaucoup de notions sur les mœurs et les usages des naturels du pays. En même temps il a cerit une Histoire des maladies particulières à l'Amérique; et s'il n'est pas le premier qui ait recommandé le régime fioid pour les fièvres, il fut au mo ns un des plus zélés partisans de ce système, et celui qui s'est le plus fortement opposé à l'usage de renfermer les mala des de la petite vérole. Son application constante à la médecine ne l'a pas détourné des études littéraires, ni de celle des sciences exactes. Plusieurs de ses écrits communiqués au comte de Mansfield, prouvent que les mathématiques et l'astronomie occupèrent beaucoup de ses momens. Il ent une correspondance snivie avec Franklin. Ces deux savans se communiquoient toutes leurs surprenantes découvertes sur l'électricité, qui ont été si utiles an monde. Franklin, dans une lettre sur l'organisation de la société philosophique améri-. caine, rend hommage a Colden; et reconnoît que ce fut lui qui en conçut l'idee et le plan. En 1743 une fièvre épidémique, vulgairement nommée fièvre janne, exerça ses ravages à New-Yorck. Colden, dans un Traité sur ce sujet, communiqua ses idé, s sur la curation de cette maladie, et indiqua des remèdes. Il en publia un autre sur la curation du cancer, un Essai sur les vertus de la Bostania, sur l'origine de ses liaisons avec Linnée. En 1755 il publia des Observations sur un mal de gorge épidémique, qui régnait dans une grande partie du nord de l'Amérique. Ces observations ont été réimprimées dans le Muséum américain. Ses Descriptions de

trois ou quatre cents plantes américames ont été publiées dans les Acta Upsaliensia. Il a donné aussi une Histoire des cinq nations indiennes, dédiée au gouverneur Burnet, Londres, 1745. Colden se plaignit alors avec raison de l'impardonnable absurdite de l'imprimeur, qui avoit pris la liberté d'ajouter a cette édition, sans son aveu, plusieurs traités et actes avec les Indiens. Enfin , il donna le seul ouvrage qui l'ait occupé exclusivement pendant plusieurs années; il parot d'abord sous le titre de Cause de la gravitation ; il fat réimprimé en 1751 sous celui de Principes de l'action dans la matiere, et il y joignit un Traité des fluxions. Il en avoit préparé une nouvelle édition, à laquelle il ajoutoit beaucoup d'éclaircissemens et daugmentations; mais considérant qu'il étoit trop avancé en âge pour espérer d'en voir la publication, il remit le manuscrit a son ami et son correspondant le docteurWhittle, professeur de médecine à l'université d'Edimbourg; et depuis ce moment on ne sait ce qu'il est devenu. Beaucoup de ses manuscrits ont été perdus entièrement; d'autres out paru tronqués et défigurés. On citera les suivans, I. Recherches sur l'intelligence des animaux, ouvrage d'une grande originalité. II. Un autre sur les Propriétés essentielles de la lumière, où se trouvoient des observations sur l'électricité, la chaleur, la matière, etc. III. Une Introduction à l'étude de la médecine, en forme d'instruction, pour un de ses petits-fils, et daté de la quatre-vingtième année de son âge. IV. Becherches des causes qui produisent les phénomènes du mélange des métaux, etc. V. Essai sur le mouvement

vital. VI. Dernières observations sur l'Histoire de New Yorck de Smith, etc.: il s'v plaint de la partialité de Smith, et prétend en outre qu'il est tres-inexact sur plusieurs points.

COLMAN (Benjamin), premier ministre de l'église, rue de Brattle, à Boston, né en 1675, gradué en 1642 au coliége d'Harvard, se distingua par ses talens litteraires. Il s'embarqua pour l'Angleterre en 1695. Dans la traversée, le vaisseau qu'il montoit fut attaqué par un corsaire trançais, et Colman se distingua sur le pont par le courage avec lequel il combattit. Cependant il fut fait prisonnier; mais peu après ayant été échangé il arriva à Londres, puis alla prècher à Cambridge, où ses connoissances en mathématiques le firent remarquer de M. Whiston, dont il adopta les sentimens ariens. Une nouvelle société ayant fondé à Boston l'église de la rue Brattle , les principaux membres souhaitèrent d'avoir Colman pour pasteur; il céda à leur invitation. Préalablement il prit les ordres à Londres, dans une église dissidente; et bientôt il ordonua luimême à Boston d'autres ecclésiastiques de sa croyance, et conserva cette place jusqu'à sa mort arrivée en 1747. Son caractère le rendit agréable à ses paroissiens, en même temps que ses talens et sa conduite le firent respecter. Après la mort de monsieur Leverett en 1724, il fut nommé à la place de president du collège d'Harvard; mais il en refusa les honoraires, et cependant rendit de grands services à cette institution. On a de lui un tresgrand nombre de Sermons et de Discours pieux prononcés en différentes occasions, dont plusieurs

sous des titres mystiques, et un nombre encore plus grand d'oraisons funèbres; quelques Observations sur l'inoculation de la petite-vérole; canq Discours sur le grand tremblement de terre; Dissertation sur les trois premiers chapitres de la Génèse; une autre Dissertation sur l'image de Dieu. à laquelle l'homme a été créé; plusieurs Traités de religion, sous des titres mystiques, selon l'usage du temps.

COLOMBE (Jean-Baptiste), excellent peintre à fresque, mort à la cour de Pologne, étoit né en 1631, au hameau d'Arogno, en Suisse.—Jean-Baptiste-Innocent, son petit-fils, a peint le théâtre de Turin.

COMPAN (Charles), prêtre, natif d'Arles, vivoit dans le dixhuitieme siècle. Les ouvrages qu'il a publiés sont : L. L'Esprit de la religion chrétienne, opposé aux mœurs des chrétiens de nos jours ; 1763, in-12. II. Voyage au temple de la piété, et autres OEuvres diverses; 1769, in-12. III. La nature vengée, on la réconciliation imprevue; Paris, 1769, in-12. IV. Nouvelle Methode géographique, précédée d'un Traité de la sphère et des élémens de géométrie, et terminée par une Géographie sacrée; 1771, 2 vol. in-12. V. Le Palais de la frivolité; 1773, in-12. VI. Colette ou la vertu couronnée par l'amour; 1775, 2 vol. in-12. VII. Histoire de la vie de J. J.; 1788, 2 vol. in- 2 VIII. Traité des dispenses de Pollet, augmentée, 1788, 2 vol. in-8°. On ignore l'époque de la mort de cet ecclésiastique.

COMTE de Bièver (le), ancien procureur du roi, à Romorentin, mort sur la fin du dix-huitième siecle, a publié, 1. Histoire des deux Aspasies; 1737, 1 vol. in-12. 11. Examen désintéressé des différens Ouvrages faits pour déterminer la figure de la terre; 1738, in-12. III. Examen de trois Dissertations que Désaguilliers a publiées sur la figure de la terre, 1738, in-121 IV. Eloge du jurisconsulte Pothier; 1772, in-12.

CONFORTI (F.), membre de l'académie de Naples, professeur d'histoire, théologien du roi, fut incarcéré sous prétexte d'opinions politiques; après trois ans de détention, rendu à la liberté, il devint ministre de l'intérieur dans le temps de la république napolitaine, ensuite membre de la commission législative. Lors de la contre-révolution de ce pays, il étoit à Capoue. Le commandant des troupes françaises, Gerardon, ayant été obligé de capituler, fit habiller Conforti en soldat pour le sauver, mais il ne put échapper aux espions de la reine, et fut traîné en prison à Naples. On lui promit la vie s'il vouloit rédiger un Mémoire pour établir les droits du roi de Naples sur le duché de Castro et de Rouciglione; quoique dans les fers, il fit ce Mémoire en peu de jours. Quand on eût obteuu de lui ce travail dont on avoit besoin, on l'envoya à l'échassaud.

CONSTANT de la Mollette (Philippe du), mort en 1793, a publié. I. Thèses sur l'Écriture sainte, soutenues en Sorboune, en six langues; 1765, in-4°. II. Essai sur l'Ecriture sainte, 1775, in-12. III. Nouvelle Méthode pour entrer dans le vrai sens de l'Ecriture; 1777, 2 vol. in-12. IV. La Genèse expliquée d'après les titres primitifs; 1777, 3 vol. in-12. V. L'Exode expliqué, etc. 1780, 3 vol. in-12. VI. Les Psaumes expliqués, etc. 1781, 3 vol. in-12. VII. Traité sur la poésie et la mu-

vill. Le Lévitique expliqué; 1785, 1 vol. in-12.

I. COOKE (Elisée), médecin en grande réputation à Boston, fut gradué en 1657, au collége d'Harvard. Après avoir été assistant dans l'ancien gouvernement, il fut envoyé en Angleterre en 1689, comme agent de Massachussetts, pour demander le rétablissement de la chartre. Il étoit fermement persuadé que si l'ancienne chartre ne pouvoit pas être obtenue, il valoit mieux courir toutes les chances que de se soumettre à un gouvernement qui détruisoit la liberté du peuple. Quand la nouvelle chartre sut proposée, en 1691, il refusa, et fit tout ce qu'il put pour empêcher Massachussetts de la recevoir. Le R. docteur Increase Mather, qui étoit aussi agent dans le même temps, suivit une route opposée, persuadé qu'il falloit sagement se soumettre a un mal qu'on ne pouvoit empêcher. Aussi, Cooke ne fût-il pas mis sur la liste des conseillers désignés en 1692 par M. Mather, parce qu'il redoutoit son opposition. Mais, l'année suivante, il fut nommé par l'assemblée de Massachussetts, et encore fut-il rejetté par le gouverneur Phips, parce qu'il s'étoit opposé à sa nomination en Angleterre. En 1694, il fut réélu, et continué dans le conseil jusqu'en 1703, où le gouverneur Dudley annulla son élection; il l'annulla également les années suivantes, à mesure que Cooke étoit élu. Enfin, en 1715, sa nomination fut approuvée, mais il mourut dans cette même année, âgé de 78 ans. Estimé comme médecin, il fut encore plus remarquable comme politique, ayant été honoré d'emplois publics pendant plus de 40 ans, sans avoir jamais dévié de ses principes. Cooke avoit épousé une fille du gouverneur Levrett.

II. COOKE (Elisée), fils du précédent, célèbre dans l'histoire politique de Massachussetts, gradué en 1697 au collége d'Harvard, fut, en 1713, représentant de Boston à la cour générale; il vota en faveur de la banque particulière, et contre la banque publique. En 1717, on le nomma au conseil; et, des ce moment, il s'opposa au gouverneur Shute, et se rangea du côté populaire. Ce fut là le commencement des querelles. Les différens partis prirent de ce moment une attitude hostile : de nouveaux sujets de disputes s'élevèrent; et à la fin, Shute fut obligé de quitter la colonie. Cooke fut élu conseiller en 1718; mais le gouverneur lui fit dire de ne pas se présenter on conseil. En 1720, il fut nommé orateur de la chambre des représentans, et le gouverneur annulla l'élection. La chambre refusa de faire un autre choix, en contestant au gouverneur le droit de confirmation. Celui-ci prit le parti de dissoudre l'assemblée. A la session suivante, on nomma un autre orateur, sans admettre les prétentions de Shute, mais pour ne pas mettre d'obstacles aux opérations de la cour. En 1723, nommé agent pour Massachussetts, il partit pour Londres. Peu après son retour, il fut élu, en mai 1726, membre du conseil, sous l'administration du gouverneur Belcher. En 1730, membre de la cour de justice des plaids communs pour Suffolk. Ce qui lui avait assuré longtemps l'estime du peuple, c'étoit l'attachement qu'il professoit luimême pour le système de la liberté. Mais ayant voulu ensuite !

du gouverneur, et de la ville de Boston, il excita une jalousie qui l'exposa à la haine des deux partis. En 1733 ou 1734, Cooke fut élu représentant, à la seule majorité d'une ou deux voix sur six ou sept cents. Il mourut en 1737, épuisé de travaux, et ayant figuré bien des années en tête du parti populaire. Il a publié quelques Traités sur la politique.

III. COOKE (Samuel), premier 'ministre de la paroisse de Cambridge, fut gradué en 1735, au collège d'Harvard, et ordonné en 1739. Il mourut en 1783, dans la soixante-quinzième année de son âge, et la quarante-quatrième de son ministère. Le R. M. Fiske lui succéda. On a de lui plusieurs sermons, bien écrits.

I. COOPER (Guillaume), ministre à Boston, prit ses degrés en 1712, au collége d'Harvard, où il cultiva toutes les sciences les plus importantes. Peu après qu'il eut commencé a prêcher, il attira l'affection de Colman et de son église. Bientôt il fut nommé collégue de ce pasteur; mais il ne voulut prendre les ordres que l'année suivante, et par conséquent son installation fut différée. En 1757, il fut nommé président du collége d'Harvard, et refusa cet honneur. Cooper mourut en 1743, dans la 50° année de son âge. Il a publié un très - grand nombre de Sermons et de Discours, parmi lesquels on distingue particulièrement beaucoup d'Oraisons Funèbres.

II. COOPER (Samuel), ministre à Boston, fils du précédent, né en 1725, dès sa jeunesse fit présager toute la force de son génie. En 1743, il prit ses degrés au collège d'Harvard, et se cou-

sacra à l'étude de la théologie; préserant l'office de ministre de l'Evangile aux avantages temporels que ses talens auroient pu lui procurer. La première fois qu'il parut en chaire, il n'avoit pas 20 ans son éloquence frappa tous ses auditeurs, et il fut invité par la congrégation de Brattle-Streel de Boston, à se disposer pour succéder à son père. Trois ans après, il prit les ordres, et obtint cette place. Les espérances de ses amis ne furent pas trompées. Sa réputation s'accrut, et il devint l'un des prédicateurs les plus populaires du pays. Cooper mourut en 1783, après un ministère de 37 ans, dans la 59 année de son âge. Ce savant ue se horna pas à se distinguer dans la chaire, et parmi les théologiens; il fut un des meilleurs classiques de son temps. Quand la bibliothèque du collège d'Harvard fut dévorée par les flammes, son amour pour les lettres et les sciences, lui fit employer tous ses soins à provoquer une souscription, pour réparer cette perte. Il figura parmi les plus chauds patriotes qui prirent un parti décidé contre l'oppression de la grande Bretagne. Par ses discours et ses écrits, il contribua beaucoup à fortifier l'esprit de résistance. Ses lettres furent lues avec satisfaction à la cour de Versailles, et les hommes les plus distingués de l'Europe l'honorèrent de leur correspondance. Outre ses écrits politiques, qui ont paru dans les journaux du temps, il a publié : plusieurs Discours et Sermons en différentes occasions, et plusieurs Discours important remarquables par le style autant que par le fond des pensées, qui ont été traduits en différentes langues.

III. COOPER (Myles), pré-

sident du collège du roi à New-Yorck, fut élevé à l'université d'Oxford, où il prit le degré de maître es-arts en 1760. Il arriva . a New-Yorck en 1762, recommandé par l'archevêque de Cantorbery, comme ayant toutes les qualitée nécessaires pour l'administration du collége; et peu d'années après , il succeda au président. Il fut recu par le R. docteur Johnson avec l'affection d'un pere, et des cet instant on le nomma professeur de philosophie morale, et en 1765, le docteur Johnson s'étant démis, il fut choisi à sa place. Peu après, le docteur Clossey qui sortoit du collége de la Trinité à Dublin, et venoit d'être reçu docteur en médecine, fut nommé professeur d'histoire naturelle. On établit une école de grammaire dépendante du collége sous l'inspection de M. Cushing de Boston. Les classes furent teuues par Cooper, Harper et Clossrey ; le mérite de tels hommes ne pouvoit manquer de faire prosperer cet établissement. En 1775, comme la politique de Cooper inclinoit pour la grande Bretagne, il fut obligé de quitter le collége, et retourna en Angleterre. Dans la suite, il devint un des ministres de la chapelle épiscopale d'Edimbourg. Cooper mourut dans cette ville en 1785. environ dans lá 50° année de son âge. Ce prédicateur a publié un vol. de Poésies, 1758; et un Sermon sur le gouvernement civil, prêché devant l'université d'Oxford en 1777 : un Ecrit sur l'épiscopat en Amérique, et plusieurs Pamphlets sur différens sujets de politique. On assure qu'il n'échappa qu'avec peine à la fureur des Whigs, (Article additionnel au tome V).

COQUILLE (N.), conserva-

teur de la bibliothèque Mazarine, mort à Paris en 1808, âgé de 62 ans, remplit cette place pendant douze ans avec la plus grande ponctualité, et tout le dévouement possible à faciliter les recherches des gens de lettres. Il étoit neveu du seu général Coquille Dagommier, dévoué dès, sa jeunesse à l'instruction publique, et qui occupa successivement les places de professeur, de recteur et de syndic perpétuel de l'université de Caen, Cette ville dût même à son zèle pour le bien public l'établissement d'une école de médecine clinique.

CORAYSCH (Isa-Abou), LE Drocuiste, passa de sa boutique à la cour d'Elmohdy, Chalyf, Abbassy, et d'une condition ordinaire au plus haut dégré de faveur, par un de ces coups du hazard qui viennent si souvent au secours de la médecine. On portoit les eaux d'une des femmes du Chalyf à un médecin célèbre. Coraysch les vit et s'avisa de dire, « que ce n'étoient point celles d'une pauvre femme comme on le lui vouloit faire croire; mais bien d'une grande reine, qui étoit enceinte et que son enfant seroit un roi puissant. » Il ne pensoit plus ni à la princesse ni à sa prédiction, lorsqu'il fut mandé par le Chalyf et apprit par les présens dont on l'accabla, qu'il avoit été propliète sans s'en douter. Coraysch jouit de la faveur du prince, jusqu'à sa mort, fut en grand crédit à sa cour, et reçut des présens considérables. Jamais peut - être nionarque n'avoit en médecin plus ignorant près de sa personné; mais quand la fortune a une fois servi un enfant d'Esculape, on ne s'avise guère d'examiner s'il est habile. Ce personnage du 2º siècle de l'hégire, commença à jouir de l la faveur du Chalyf, vers l'an 780 de l'ère chrétienne.

CORLET (Eli), célèbre maître de langues, commença ses travaux à Cambridge, peu apres la foudation de cette ville. Il fut maître d'une école de grammaire, et beaucoup d'hommes de mérite de ce pays out été par lui, mis en état d'entrer au collége. La société pour la propagation de l'Evangile recompensa les soins qu'il avoit pris des écoliers indiens désignés pour l'université. Il mourut en 1687, dans la 77° année de son âge. Walter a publié une Élégie sur sa mort, elle est écrite en vers blancs. Corlet a composé en latin l'Epitaphe du R. Hooker, elle est insérée dans le Magnalia de Mather.

CORNBURY (lord), gouverneur de New-Yorck, fils du comte de Clarendon, l'un des premiers officiers qui abandonnerent l'armée du rei Jacques. Le roi Guillaume, en reconnoissance de ses services, lui donna un gouvernement en Amérique. Chassé de l'Angleterre par une troupe de débiteurs affamés, tourmenté du desir d'amasser autant d'or qu'il en pourroit arracher au peuple appauvri, et animé d'un zèle saus égal pour son église, il commença son administration en 1702, où il succeda au lord Bellamont. Cornbury n'étoit supceptible d'ancun sentiment de justice, et étoit d'une bigoterie inconnue jusqu'alors. Un trait de sa tyrannie montrera son caractère. Une maladie épidémique, qui étoit probablement la fièvre jaune, régnoit dans la Nouvelle-Yorck en 1705. Le lord Combury se retira à la Jamaique à Long-Island, et demanda pour le tems de sa résidence dans ce lieu, la maison de M. Hubbard ministre presbytérien, parce qu'elle étoit la plus belle et la plus commode. La complaisance de M. Hubbard pour le gouverneur lui fut fort à charge, et le gouverneur pour lui marquer sa reconnoissance donna sa place à un ministre de parti épiscopal, et s'empara de la dixme. En 1707, il fit emprisonner sans aucune forme de procès, deux ministres presbytériens sur le soupçon qu'ils préchoient à New-Yorck saus licences. Enfin en 1708, les cris des opprimés furent entendus de la reine, et elle nomma à sa place le lord Lovelace. Aussi-tôt que Cornbury ne fut plus gouverneur, ses créanciers le firent mettre dans la prison du Sheriff de New-Yorck. Mais après la mort de son père. il hérita du titre de lord Clarendon, etillui fat permis de retourner en Angleterre. Il n'y cut jamais à New-Yorck, un gouverneur si universellement et si justement abhorré. Toute sa conduite fut un mélange de petitesse, de bassesse et d'extravagance. Il n'étoit pas rare qu'il s'habillat en femme, et il faisoit sous cet habit l'inspection dans le fort qu'il commandoit. Ce fut par ses folies qu'il se couvrit du mépris public, ainsi que par ses actes multipliés de despotisme, de bigoterie, et d'injustice. Enfin par son insatiable avarice, il souleva contre lui l'indignation du peuple.

I. CORREGGIO D'AUTRICHE (Nicolas II), fils posthume de Nicolas I, mort en 1449, et de Béatrice d'Est, étoit neveu du fameux Gibert IX, comte régnant de Correggio et Brescello. Les comtes de Correggio, issus d'une race antique, et illustrée par de grands hommes, prétendoient avoir une même origine avec la maison d'Autriche, et la même famille que le precédent,

cette parenté avoit été reconnue par les empereurs Charles-Quint et Maximilien. Nicolas Correggio, courtisan, guerrier et poète, devint un des premiers favoris de Louis Sforce, duc de Milan et de Borso, duc de Ferrarre, dont il étoit neveu; il servit ce prince d'une manière distinguée au siège de Ficarolo, où il battit les Esclavons et les Grecs, fut fait prisonnier par les Vénitiens avec le prince de Salerne à l'affaire de Saint-Blaise-sur-le-Pô, et échangé contre Antonio Giustiniani. Nicolas, contre l'ordinaire des beaux esprits, rendoit sa femme heureuse; elle s'appeloit Cassandre Coglione, et fit mettre sur sa tombe l'inscription suivante:

> Conjugis hoe elari eineres Cassandra sepulchro

Condidit, assiduis tristior in lacrymis Hune post fata viri Nicolai nomine mater Natura patrio dulca decus genuit Corrigium genus, ipsa dies Ferraria primos Natales eadem prastitit occiduos Heu qui non morei liceat modo? namque

... Marmore, rapta jacent pulvere in exigua Jura, fides, et amor, pietas, spes, gratia mundi.

Delicia Phabi Martis, honor patria.

Nicolas II laissa de ce mariage un fils unique, Jean-Galéace, marié à Geneviève, marquise Rangone, mort en 1517, ne laissant que deux filles, Léonore et Béatrice, dite aussi Numma, mariée au comte Nicolas-Marie Sauvilali, général au service du duc de Milan. Elle a été célébrée, ainsi que Geneviève Rangone sa mère, par l'Arioste (Chant 46).

II. CORREGGIO D'AUTRICHE ( Camille ), étoit fils de ce Mainfroi III. Comte de Correggio, de

lequel battit à la tête des Suisses ! les troupes de Louis XII à Novarre en 1513, et reçut chez lui en 1530 l'empereur Charles - Quint. Sa mère étoit Lucrèce d'Est. Camille fût d'abord maître d'hôtel du roi d'Espagne; le dessein d'acquérir de la gloire lui fit faire les campagnes de Parme, de Flandre et de Riémont comme volontaire. D'abord capitaine de chevaux-légers, dans les troupes de Cosme de Médicis; en 1554 et 1555, il se distingua aux sièges de Sienne et de Correggio sa patrie; puis comme capitaine de cent hommes d'armes au service de Philippe II; il entra ensuite à celui de la république de Venise, qui le nomma gouverneur de Corfou et il fit des prodiges de valeur à la bataille navale de Lépante (8 octobre 1571). La mort de Gibert XI son frère ainé, (21 mai 1580) l'ayant appellé à la régence du comté de Correggio, il quitta son gouvernement; perdit Marie Collalto sa semme en 1583, et vécut depuis avec la marquise Françoise de Mellina, dont il eût un fils Jean Cyr ou Jean Siro. Voulant le légitimer, il épousa Francoise le 16 août 1591, institua en 1598 par son testament Jean-Cyr héritier de Correggio et mourat peu après. Le comté, puis principauté de Correggio est situé entre Modène et Reggio, à trois lieues nord-est de cette dernière; on sait que c'est la patrie du célèbre peintre Antonio Allegri surnommé le Corrège du nom de sa ville natale; il vécut sous le règne du comte Mainfroi III, dont nous avons parlé ci-dessus, et y mourut en 1534 ( V. Corrège ).

III. CORREGGIO-D'AUTRICHE (Jean-Cyr), prince de Correggio, ou Jean Siro. (Quelques historiens out pris mal à propros ce dernier nom, pour un nom de famille).

Il succéda au comté et aux biens de Camille son père, et par diplôme de l'empereur Mathias du 13 février 1616, fut créé ainsi que ses descendans légitimes, prince de Correggio et du St. Empire. Mais sept ans après sous le règne de Ferdinand II, il fut accusé d'avoir laissé altérer sa monnoye. Malheureusement pour lui, les troupes impériales entroient en Italie à l'occasion de la guerre de Mantoue. Le colonel Aldringhen, vint loger en janvier 1630, dans le palais du prince de Correggio, lui enleva ses gardes et son autorité, prit possession de la citadelle le 5 février, maltraita la princesse et les habitans, et le somma de comparoître en personne devant l'empereur, ou devant Ferrant de Gonzague, son commissaire impérial en Italie, pour se justifier de l'accusation intentée contre sa personne. Le caractère avide et ambitieux de Ferrant, qui l'avoit porté à s'emparer du comté de Guastalle et du marquisat de Soragna. (Voyez Gonzague Ferdinand ou Ferrant I.), lui faisoit convoiter la principauté de Correggio, dont il avoit aussi l'espérance de se faire investir un jour. Il eut grand soin de faire paroître le prince Jean Cyr coupable, et par un ordre de l'empereur du 17 avril, déclara la principauté de Correggio, séquestrée au profit de S. M. I. ne laissant pas même au prince de quoi nourrir sa famille. La diète le condamua ensuite en 1633, à payer 350 mille florins d'or, sur lesquels il obtint une diminution de 70 mille. Ne pouvant acquitter le reste, il fut forcé d'hypothéquer au roi d'Espagne, qui lui prêta cette somme, la principauté de Correggio; et ce monarque la remit au même titre et pour le même prix à François

les d'Est, duc de Modene, auquel l'empereur Ferdinand II enaccorda l'investiture en 1631. Le prince Jean-Cyr mourut en 1645. Le prince Maurice IV d'Autriche Correggio son fils, forcé par une impéneuse nécessité, fit 4 aus après une transaction avec le duc de Modène, par laquelle il lui céda tous ses droits à cette principauté, moyennant quelques terres et le titre de comte de Médésano qui lui fut donné en échange de celui de prince. Gibert XII d'Autriche-Correggio, fils de Maurice, revint dans la suite avec ses frères demander la récision de cette cession, véritablement nulle de droit, puisqu'elle avoit été faite pour des biens substitués et déclarés inaliénables par la loi; mais la possession fut confirmée au duc Renaud d'Est le 7 mai 1608. Jean fils de Gibert XII, comte de Médésano des princes de Correggio, maria, en 1721, Joconde d'Autriche-Correggio sa fille, au comte Carlo Torelli, des comtes de Guastalle mort à Reggio le 6 juin 1724. Elle eut de cette alliance Pio, mort en 1775, au moment où le pape, sur la présentation du duc François III, le nommoit à l'évêché de Reggio ; Louise, mariée au comte Prosper Malaguzzi, chevalier de l'ordre de Bavière, dame d'honneur de la duchesse de Modêne, et Christophe, chevalier des ordres de saint Stauislas, de l'aigle blanc. ( Voyez ci-après Torelli Christophe II.) C'est ainsi que l'illustre et antique maison de Correggio, qui datoit du 10° siècle, qui avoit possédé Parme et Guastalle avant les maisons Torelli et Gonzague, joué un rôle marquant dans toutes les guerres de la Lombardie, depuis le 12º jusqu'au 15°, et produit tant de guerriers célèbres, fut, sous un vam prétexte, dépouillée de ses biens par la maison d'Autriche à laquelle elle étoit apparentée et qu'elle avoit toujours bien serviel... Elle descendit de l'etat de prince à celui de particulier et fut un exemple frappant des vicissitudes humaines.

COSTADAU (Alphonse), de l'ordre des frères prècheurs, a publié un traité historique et critique des principaux signes qui servent à manifester les peusées on le commerce des esprits. La 2º édition de cet ouvrage est en 12 vol. in-12, avec figures, Lyon 1720 et 1724.

I. COTTON (Jean), un des ministres les plus distingués des premiers temps de la nouvelle Angleterre, né en 1585, au comté de Derby en Angleterre, à treize ans , fut reçu au collège de la Trinité à Cambridge, et ensuite passa au collége Emmanuel, où il obtint une bourse.Pour être admis, il avoit sontenu un examen dans lequel il avoit montré une profonde connoissance de l'hébreu en expliquant un passage très-difficile du troisième chapitre d'Isaïe; presque aussi-tôt après, il fut nomme maître dans son collège. Ce fut alors qu'il se livra à son goût pour la littérature, sans négliger la théologie ; ce fut ainsi qu'il employa au collége tout le temps de ses études. En 1612, il sut nommé ministre de Boston au comté de Lincoln, âgé seulement de 28 ans. Des troubles religieux propagés dans le temps par le zèle d'un médecin de la ville, qui avoit embrassé des opinions ariennes, lui donnèrent lien de déployer ses talens. Bientôt il réduisit son antagoniste au silence. Ses succès n'excitèrent en lui aucun sentiment d'orgueil; enfin, le gouvernement de l'E-

glise d'Angleterre tomba dans les mains de l'évêque Laud. Il s'éleva des divisions entre les paroissiens de Cotton; un mauvais sujet qui avoit été puni pour son immoralité, accusa le ministre de ne point s'agenouiller pour le sacrement. Cotton, cité devant la haute cour, fut contraint de prendre la finite; il resta quelque temps caché à Londres, puis s'embarqua pour l'Amérique, et fit la traversée avec Hooker et Stone, ce qui donna lieu à un calembourg dans la langue anglaise; les Américains, disoit-on, vont avoir du coton pour se vêtir, un hamecon (hooker) pour la pêche et de la pierre (stone) pour bâtir. Cotton eut aussi dans sa traversée le bonheur de devenir père, et il nomma son fils Seaborn, né en mer. En 1633, il fut prédicateur de l'Eglise de Boston, ét collègue du pasteur Wilson; mais des 1637, les troubles causés par les doctrines erronées qui occasionnèrent le synode de cette année, le firent songer à quitter cette ville et à se retirer à Newhaven. Il eut à lutter principalement contre ceux du parti de la célèbre Mistriss Hutchinson. Il refusa de signer les actes du synode, à cause de deux ou trois points sur lesquels il différoit d'opinion, mais il les approuvoit en général. En 1642, il alla en Angleterre avec Hooker et Davenportpour assister à l'assemblée du clergé à Westminster. Il mourut à Cambridge en 1652, dans la 67° année de son âge, universellement estimé et regretté. Cotton a soutenu la haute réputation de science qu'il s'étoit acquise des sa jeunesse; il possédoit parfaitemeut les langues grecque et hébraïque. Il a écrit en latin avec beaucoup d'élégance. Dans

persuasive et touchante; aucun ministre n'a autant contribué que lui à répandre l'instruction à Boston; plusieurs conversions furent les fruits heureuxde ses travaux apostoliques, et de sa prédication entraînante. Son caractère ne le fit pas moins chérir que ses vertus le firent respecter. Williams lui même, qui fut son plus redoutable antagoniste, ne parle de lui qu'avec estime et respect; il loue sa bonté, sa candeur, et son attachement à beancoup des vérités de l'Evangile; il ne lui reproche que d'avoir porté l'humanité à l'excès. Ses œuvres sont nombreuses, les plus célèbres sont : ses controverses avec Williams, et son polivoir des clefs dans le gouvernement de l'Eglise; un nombre considérable de sermons : La miséricorde de Dieu unie à sa justice, qui eut deux éditions. La résurrection de l'Eglise. Une réponse à un discours de M. Ball. Exposition de la révélation des clefs du royaume du ciel. Les fondements et la fin du baptême des enfans. Une lettre à L. Williams. Le dogme sanglant lavé et blanchi dans le sang de l'agneau, discuté, etc., en réponse à M. Williams, à la réponse du quel il sit une réplique. De la sainteté des membres de l'Eglise, etc.; et d'autres écrits dont quelques-uns sous des titres mystiques. Ce respectable pasteur a laissé deux fils qui ont été ministres de Hampton et de Plymouth; sa plus jeune fille a été mariée au docteur Increase Mather.

tenu la haute réputation de science qu'il s'étoit acquise des sa jeunesse ; il possédoit parfaitement les langues grecque et hébraïque. Il a écrit en latin avec beaucoup d'élégance. Dans la chaire il déploya une éloquence gena dans le catalogue du collége

COUNTIE

d'Harvard, où il sut gradué en 1651; il prit les ordres en 1660, succéda à M. Wheelwright, et mourut en 1686, âgé de 55 ans; son sils successeur. Sous le gouverneur Cransield le respectable M. Meody sut mis en prison, pour avoir resusé d'administrer à Cotton le sacrement; ces débats sirent prendre à ce dernier le parti de se retirer pour quelque temps à Boston. Il sut estimé comme savant et comme prédicateur.

III. COTTON (Jean), ministre de Plymouth (Massachussetts) et de Charlestown dans la Caroline méridionale, né en 1628, fils du R. Jean Cotton de Boston, prit en 1657 le degré de Bachelieres-arts au collége d'Harvard. Il a prêché de l'année 1664 à l'année 1676, a Vineyard de Marthe, congrégation de blancs, et en même temps chez les Indiens, dont il connoissoit parfaitement la langue. En 1667, Cotton passa à Plymouth, où il étoit appelé. Il prit les ordres en 1669, et y resta environ trente ans. En 1678 il se rendit à Charlestown, y forma une église à la quelle il se consacra jusqu'à sa mort, arrivée en 1699. Son église lui a élevé sur son tombeau un fort beau monument; c'est lui qui a revu et corrigé la Bible indienne d'Eliot, imprimée à Cambridge , en 1685.

IV. COTTON (Jean), ministre de Newton, Massachussetts, descendant du célèbre Cotton de Boston, gradué en 1710, au collége d'Harvard, prit les ordres en 1714, succéda à Hobart, et garda cette place jusqu'à sa mort, arrivée en 1757, dans la 64° année de son âge. On a de lui, plusieurs discours dans lesquels on distingue un sermon sur la mort du R. Nathaniel Cotton de

Bristol, 1729; un autre à l'ordination de son frère, Ward Cotton, 1764; et quatre sermons adressés à la jeunesse. 1739.

COULANGES (N. De), poète du 18° siècle, n'étoit point parent du chansonnier, et ses vers le prouvent bien. On a de lui des poésies variées, qui lui ont coûté, dit-il, vingt ans pour les produire, et vingt autres pour les retoucher; elles n'en sont pas meilleures pour cela, et l'on devoit s'y attendre; car les faveurs des Muses sont rarement le fruit d'une persévérance opiniatre; c'est au génie et à l'esprit qu'elles accordent presque toujours leurs faveurs. Cet auteur ingénu nous apprend encore qu'il a fait plus de 10,000 vers en sa vie; (cette excessive fécondité n'est pas toujours d'un heureux augure), et qu'à l'exception des 4000 qui contposent son recueil, tous les autres ont été la proie des flammes, « sacrifice affreux pour un père, s'écrie-t-il, de livrer ainsi au feu. des enfans conçus avec tant de peine, et si tendrement aimés, que seroit-ce donc si le public alloit juger leurs frères dignes d'un pareil sort ?» Il falloit, dit l'abbé Sabathier, que tonte la postérité de cet auteur fût dévouée à l'anathême ; car le public a porté ce dernier jugement. Il auroit dû, cependant, excepter de la sentence, une pièce de ce recueil, qui a pour titre : le tombeau de Grégoire, dont les vers sont assez naturels et assez gais, et qui, par cette raison, ont dû moins coûter à ce tendre père. Si ce petit poème a été si durement traité, il ne fant s'en prendre qu'à la mauvaise compagnie où il se trouvoit.

COUTURIER (Nicolas-Jérérémie), né au diocèse de Rouen le 2 juin 1712, a publié des Panégyriques, des Eloges, et la vie d'Isabelle de France, sœur de Saint-Louis; 1772, in-8°. On a encore de lui; l. Discours sur la révélation; 1775, in-12. II. Un Recueil de discours; 1774. On ignore l'époque de la mort de Nicolas Conturier.

CRADOCK (Thomas), recteur de Saint-Thomas, au comté de Baltimore, Maryland, a prononcé en 1755, en présence du gouverneur et de l'assemblée, un discours sur les irrégularités du clergé. Il a publié aussi en 1756, une Version des psaumes de David, en vers héroïques, qui seroit peu goûtée des lecteurs d'anjourd'hui, mais qui n'est pas sans mérite.

CROIX (Jean-Baptiste de La), second évêque de Québec, d'une famille noble de Grenoble, sut premier aumônier de Louis XIV. Il passa au Canada vers l'an 1685, et succéda à Laval, re évêque. Il mourut en 1727 dans la 75° année de son âge, à Québec, où il avoit passé 40 aus. Il se distingua par sa bienfaisance, sonda trois hôpitaux, et distribua plus d'un million aux pauvres.

CROSWELL (André), ministre à Boston, gradué en 1728 au collége d'Harvard. Après avoir exercé les fonctions de son ministère à Groton au Connecticut, il passa à Boston où il devint pasteur d'une société qui s'étoit formée de plusieurs églises. Celle-ci, après la mort de Crosvell, en 1785, fut convertie en une chapelle de catholiques romains. Cet ecclésiastique a vécu 77 ans, toujours engagé dans des querelles. Il a publié; une Histoire de la nouvelle église congrégationnelle : Qu'est le Christ pour moi, s'il !

n'est pas à moi? ou défense nécessaire de la doctrine protestante sur la foi justifiante; 1746; Réponse aux huit argumens de Giles Firmin; sur le même sujet, plusieurs Discours contre les Arminiens : Controverse avec Turel, Cumming, et autres: Partie d'une exposition du voyage de Paul à Damas ; 1768, Remarques surle discours de l'évêque Warburton, prononcé devant la société pour la propagation de l'Evangile; 1768, etc.

CULANC (Ciré de), né a Paris en 1726, et mort sur la fin du 18 siècle, ou au commencement du 19°, a fait imprimer 1757, un volume in-12, contenant des Remarques sur quelques évolutions de la cavalerie et des dragons, avec un discours de la manière de combattre de la cavalerie contre l'infanterie plaine. Cet ouvrage a été réimprime plusieurs fois. On a encore de Culanc un recneil de Fables. de Contes, d'Epigrammes; de Pensces, etc.; le Symbole raisonné du philosophe, et une comédie en cinq actes, en vers, intitulée : l'Impudent. Il avoit donné en 1753, des Lettres interessantes sur le Pyrrhonisme, l'existence de Dieu, in-12.

du collége d'Harvard, et célèbre médecin de la Concorde (Massachussetts), mort à Chelmsford en 1788, dans la 61° année de son âge, consacra sa vie à la charité, à la bienfaisance et à la propagation des sciences. Ses généreuses donations aux pauvres, aux écoles, à la bibliothèque de la Concorde, au collége de Cambridge pour la fondation d'une chaire de médecine, ont laissé d'honorables souvenirs de lui.

CUMMING (Alexandre), ministre à Boston, élève du collége de New Jersey, fut en 1761, collégue du révérend Sewall, et mourut en 1763 dans la 37° année de son âge. Son zèle se signala contre les erreurs de son temps. On a publié le Sermon qu'il prêcha à son installation.

CURTIS (Charles), né à Bruges en 1704, a rédigé en flamand les Annales de cette ville, 2 vol. in-8°. Cet ouvrage est recommandable par l'exactitude et les recherches de l'auteur. Curtis mourut dans sa patrie le 26 février 1752.

I. CUSHING (Thomas), lieutenant gouverneur de Massachussetts, né en 1725, gradué en 1744 an college d'Harvard, fut des sa jeunesse honoré d'emplois publics. Ayant été nommé représentant de Boston à la cour générale, son patriotisme et ses talens lui procurèrent la place d'orateur, que son pere, qui mourut en 1746, avoit occupée avec beaucoup d'éclat. Lorsque dans les discussions avec l'Angleterre la guerre fut décidée, il employa tous ses soins et tous ses efforts à soutenir la cause de son pays. Il devint un des membres les plus actifs et les plus utiles du premier et du second congrès. A son retour, on l'appella au conseil, qui dans ce temps fut constitué suprême et exécutif. Cushing aussi nommé juge à la cour des plaidscommuns, resta dans ces pla-ces jusqu'à l'adoption de la constitution de cet état. Nommé lieutenant-gouverneur, il garda cette place jusqu'à sa mort en 1788. Il avoit alors 60 ans, et dans les derniers momens de sa vie il eut la satisfaction de voir la constitution fédérale ratifiée à Massachussetts.

II. CUSHING (Jacob), ministre de Waltham (Massachussetts) fils du R. Job Cushing de Shrewsbury, naquiten 1730. Après avoir fait de très-bonnes études, il prit ses degrés en 1748 au collége d'Harvard, et fut ordonné en 1752; il mourut en 1809, après avoir exercé 56 ans les fouctions du ministère. Ses talens et son caractère le fireut également estimer et chérir. Il a publié plusieurs discours et sermons qu'il avoit prêchés en différentes occasions.

CUSHMAN (Robert), célebre dans l'histoire de la colonie de Plymouth, fut un des hommes de mérite qui quittèrent l'Angleterre pour aller chercher à Leyden la liberté de conscience. En 1617, on l'envoya en Angleterre, avec Carver, pour solliciter des concessions de terres en Amérique. En 1619, il y fut renvoyé avec Bradford, et obtint une patente. En 1620, Cushman fit voile avec la première compagnie; mais le vaisseau ayant fait eau, il fut obligé d'interrompre le voyage, et n'arriva à Plymouth qu'en 1621. Il n'y resta qu'un mois étant pressé de retourner pour rendre compte de la plantation à la compaguie dont les secours avoient procuré l'établissement des premiers planteurs. En 1626, tandis qu'il se préparoit à rejoindre ses amis d'Amérique, il mournt. Cushman fut toujours regardé comme un homme de mérite, recommandable par ses talens et son activité. Après sa mort, sa famille alla s'établir dans la Nouvelle-Angleterre, et son fils Thomas Cushman, succéda à Brewster à la tête de l'église de Plymouth ; et mournt en 1691, dans la 840 année de son âge. Robertqui n'étoit point ministre n'en a pas

Discours sur le péché et les dangers de l'amour-propre, imprimé à Londres, 1622; à Boston, 1724, et à Plymouth, 1785, avec un Appendice par Jean Davis, contenant la vie de Cushman. On conserve à Belknap des extraits de ce curieux et précieux monument de l'antiquité.

CUTLER (Timothée), président du collége d'Yale, fils aîné de Jean Cutler de Charlestown, Massachussetts, gradué en 1701 au collège d'Harvard, ordonné en 1709 ministre de Stratford, Connecticut, fut pendant dix ans le plus célèbre prédicateur de la colonie. En 1719, on le nomma président du collège. d'Yale, précisément dans le temps où le collége fut transporté à New-Haven. Cutler étoit un savant distingué, profond sur-tout dans la connoissance des langues orientales. Il tint le collége avec beaucoup de dignité et d'éclat. En 1722 les ouvrages de beaucoup d'écrivains anglais le frapperent au point de le faire renoncer à l'église congrégationelle, et il quitta sa place de président du collége. Alors il passa en Angleterre, et fut reçu docteur en théologie à l'université d'Oxford; puis retourna en Amérique, où il devint recteur de l'bassadeur de Charles V.

moins publié à Plymouth un l'église du Christ à Boston. Il conserva cette place jusqu'à sa mort: arrivée en 1765, dans la 82 année de son âge. Cutler étoit doué des plus puissantes facultés intellectuelles. Il parloit latin avec beaucoup de facilité et d'élégance, et fut sans contredit un des savans. les plus distingués qui soient sortis de l'école d'Amérique, et des plus instruits dans les langues. orientales. Le président Stiles. assirme qu'après le président Chauncy, et son élève Thacher, Cutler fut de toute la Nouvelle-Angleterre, celui qui sut le mieux l'arabe. Il n'étoit pas moins versé dans la logique, la métaphysique, la philosophie morale, la théologie et l'histoire ecclésiastique. Il a publié un Sermon sur la mort de l'honorable Thomas Greaves, 1757, et un Discours. prononcé devant la cour générale a New-Haven, 1717.

> CYSAT (Renouard), chancelier de Lucerne, où il naquit en 1545, mort en 1614, chevalier de l'Eperon d'or, rendit à sa patrie des services importaus. On a. de lui une Chronique très - estimée du canton de Lucerne, une Histoire du pays d'Entlibuch, etune Traduction allemande de la relation de la Suisse, écrite en italien par Ascagne Marsi, am-

## DAGU

## DALA

DAGGETT (Nephtali), président du collége d'Yale, né à Attleborough (Massachussetts), gradué au collége qui fut depuis consié à ses soins, étoit ministre en 1756, à New-Haven; et professeur de théologie au collége. Il occupa cette place presque jusqu'à la fin de sa vie. Après la mort de Clap en 1766, il remplit les fonctions de président. En 1777, il quitta cette charge, et sut remplacé par le docteur Stiles. En 1779, quand les Auglais attaquerent New-Haven, il se distingua par son courage. Ce respectable ecclésiastique mourut en 1780. R. Samuel Wales lui succeda dans sa chaire. Daggett état un érudit distingué. On a de lui un Sermon prononcé à l'ordination du R. Ebenezer Baldwin, 1770; et un autre, prononcé à l'ordination du R. Joseph Howe, 1776.

DAGUES DE CLAIRFONTAINES (Simon-André-Charles), de l'académie d'Angers et de la société d'agriculture de Tours, né au Mans le 51 mars 1729, et mort au commencement du 19° siècle, a publié I. Eloge his-torique d'Abraham Duquesne, 1766, in - 8°. II. Premier cri d'un cœur français sur la mort de la reine, 1768, in - 8°. III. Bienfaisance française, ou Mémoires pour servir à l'histoire de ce siècle, 1778, 2 vol. in-8°; compilation à laquelle le goût n'a pas toujours présidé. VI. Il a aussi publié la nouvelle édition de la vie de Nicole, par l'abbé Goujet, avec un Essai sur la mort de ce dernier.

DAIGNAN (N.), doct eur médecine de la faculté de Montpellier, où il mourut le 16 mars 1812, dans un âge avancé, ancien médecin des hôpitaux militaires et des armées , s'établit à Paris avant la révolution, et y acheta une charge de médecin ordinaire du roi. Sous le règne de la convention, il fut nommé membre du conseil de santé, et ne tarda pas à obtenir sa retraite. Loin d'adopter les innovations que l'on s'efforçoit chaque jour d'introduire dans la médecine, Daignan resta constamment sidèle aux principes consacrés par les grands maîtres; il s'est fait beaucoup d'honneur dans la pratique; également prodigue de soins envers toutes les classes de la société, il aida souvent de sa bourse le malade indigent. Au talent le plus estimable dans son art il réunissoit celui d'un littérateur distingué. Parmi les nombreux ouvrages qu'il a publiés, on remarque, I. Une Traduction de Baglivi. II. Tableau des variétés de la vie humaine, où l'on trouve des recherches profondes, des apercus lumineux, et une vaste érudition. III. Plusieurs Dissertations latines et françaises sur la médecine et la physiologie.

DALAYRAC (Nicolas), chevalier de la légion d'honneur et membre de l'académie royale de Stockholin, célèbre compositeur, né à Muret en Languedoc, mort à Paris le 27 novembre 1809, annonça dès l'àge de 14 ans un goût décidé pour la musique. Son père le destinoit au barreau. Après avoir achevé ses études élémentaires de droit, et débuté dans cette carrière aussi peu analogue à ses sentimens qu'à ses goûts; il obtint en 1774, une place dans les gardes du comte d'Artois. Comme il jouoit très-bien du violon, il fut admis à faire sa partie dans les concerts les plus brillans de la capitale ; bientôt à l'aide des excellens principes qu'il avoit recus pour la composition, il débuta par des duos de violon et des quatuors, qu'il publia sous un nom italien et qui eurent une vogue prodigieuse. A la suite de ses succès, il mit en musique le Petit souper et le Chevalier à la mode, qui furent représentés par les comédiens italiens. Les plus grands applaudissemens furent donnés à la musique où l'on trouva de la facilité, de la grace, de l'esprit et sur-tout beaucoup de chant. Ces deux piéces furent suivies de l'Eclipse totale, paroles de la Chabeaussière, où l'on admira l'élégance et l'esprit qu'on trouve dans les productions de Grétry. Le Corsaire, opéra en 3 actes, fut accueilli avec un nouvel enthousiasme. Dalayrac avoit cette linesse de tact précieuse qui lui. découvroit toujours les défants ou les parties foibles d'un ouvrage de théâtre et qui le fit surnommer à juste titre le Musicien poète. Aucun compositeur peutêtre ne posséda aussi éminemment que lui la connoissance juste et raisonnée de l'art scénique et musical, ni l'entente du théâtre. Pendant les 28 années qu'a duré sa vie théâtrale, Dalayrac a écrit 56 ouvrages, et par une bien singulière conformité, ce nombre répond au nombre d'années qu'il a vécu. La dernière pièce qu'il composa sut le Poète et le Musicien, paroles de M. Dupaty, qui devoit être jouée le jour an-

niversaire du couronnement de Napoléon, et qui ne put l'être à cause de la maladie de deux acteurs. Cette contrariété contribua à la maladie qui. l'enleva aux arts et à l'amitié. Ses derniers instans ne furent qu'un délire de composition, et il ne cessoit de répéter les traits de chant qu'il a mis dans ce dernier ouvrage. Le. genre dans lequel Dalayrac a excellé davantage, ou plutôt dans lequel il semble avoir donné le précepte et l'exemple, est la Romance. « C'est lui, dit un biographe, c'est lui qui a naturalisé dans toute la France, ces airs. tendres et mélancoliques connus sous le nom de Romances, et qui avoient été pendant plusieurs siècles l'apanage exolusif des troubadours : avant que Dalayrac les eut fait entendre sur nos théâtres. C'est donc à lui que nous devons ce genre de musique d'autant plus difficile, qu'il s'écrit avec l'ame, et que l'art et la science sont également impuissans pour le produire. Toutes les Romances. de Dalayrac ont une vogue prodigieuse; on les entend avec le même plaisir au théâtre, dans la société, et dans les rues, où les orgues des savoyards les répètenttous les jours. C'est dans les Romances que cet auteur estvraiment inimitable. Elles respirent la sensibilité, le naturel, les graces et sur-tont ce tendre abandon et cette tristesse délicieuse qu'il semble avoir empruntée de Tibulle et des poètes provençaux. »

DALESMANINI. Voyez Spr-

I. DANFORTH (Thomas), président du district de Maine, né en Angleterre en 1622, à son arrivée en Amérique, s'établit à Cambridge, et prit une grande part aux affaires difficiles du temps. En 1659, il étoit assistant. En 1679, il fut nommé député gouverneur. Dans la même année, le district du Maine ayant été détaché du comté de Massachussetts, il sut élu président de la province. En conséquence, il tint sa cour à Yorck. Il conserva cette place et celle de député gouverneur jusqu'à l'arrivée d'Andros à la fin de l'année 1686, et, dans ce temps, il fit sa principale résidence à Cambridge. En 1681, il se réunit à Gookin, Cooke et quelques autres, pour s'opposer au traité de commerce, et soutenir les constitutions de l'Amérique. Danforth mourut en 1699. Ce fut homme d'une grande intégrité, et de beaucoup de sagesse. En 1692, dans ces temps des illusions de la sorcellerie, il montra la justesse de son esprit et sa fermeté, en condamnant les procédures des cours. Il eut deux frères, tous deux ministres, l'un à Roxbury, et l'autre à Billerica.

II. DANFORTH (Samuel), frère du précédent, ministre de Roxbury, Massachussetts, né en 1626, en Angleterre, amené en Amérique par son père, en 1634, prit ses dégrés, en 1643, au collège d'Harvard. Quand Welde retourna en Angleterre, Danforth fut invité à accepter la place de collégue de Eliot de Roxbury; et, pour cela, il prit les ordres en 1650, et mourut en 1674. Danforth fut regardé comme un très-bon prédicatenr; il étoit sur-tout trèspathétique. Il avoit des notions très-étendues en astronomie; on a de lui beaucoup d'almanachs. I. Une Description astronomique de la comète, qui parut en 1664, avec une application théologique.

étoient des corps célestes, qui se mouvoient selon des lois déterminées, et que leurs apparences étoient des pronostics.) II. Le Cri de Sodome, ou témoignage contre le peché d'impudicité, III. Un Sermon qu'on croit avoir été prononcé en 1670, intitulé: La nouvelle Angleterre errant dans le désert.

III. DANFORTH ( Jean ). ministre de Dorchester, Massachussetts, fils du précédent fut gradué en 1677, au collége d'Harvard, prit les ordres, et succéda à M. Flint en 1682. Depuis ce moment, il resta dans le ministère jusqu'à sa mort arrivée en 1730, dans la 78° année de son âge. Le R. Jonathan Bowman fut ordonné son collégue, et lui survécut. Danforth étoitregardé comme un homme tres-savant, sur-tout dans les mathématiques; il eut aussi beaucoup de goût pour la poésie. On a de lui , I. Plusieurs Sermons. II Deux Discours sur le Tremblement de terre. III. Un Poème sur la mort du R. Pierre Thacher de Milton, et celle de Samuel Danforth, de Taunton; 1727. IV. Un autre Poème sur la mort de Mistriss Anne Eliot, et des vers à la mémoire de son mari, le R. Jean Eliot.

1V. DANFORTH (Samuel), ministre de Taunton, Massachussetts, frère du précédent, né en 1666, gradué en 1683, au collége d'Harvard, mourut en 1727, laissant la réputation d'un des plus savans et des plus dignes ministres de son temps. On a conservé dans l'Histoire chrétienne de M. Prince, plusieurs Lettres de Danforth sur la réformation; il a publié, I. Plusieurs Sermons. II. Un Éloge de Thomas Léonard, 1713; on a encore de lui un



où sous le voile d'une ironie piquante et bien soutenue, il fait la critique du luxe impertinent des Laïs de la capitale. Il est encore auteur d'un Poème en 2 vol. in-8°, intitulé la Pariséide.

I. DAVENPORT (Jean), premier ministre de New-Haven, et l'un des fondateurs de la colonie de ce nom, (frère de Christophe, Voyez no I, tome V), naquit en 1597 dans la ville de Coven-1ry en Angleterre. Au commencement de 1613, il fut envoyé au collège de Merton à Oxford, où il resta deux ans ; alors il passa au collège de la Madeleine. Il alla ensuite à Londres, où il devint célèbre prédicateur et savant recommandable; mais il ne fut pas long-temps sans adopter les sentimens des non-conformistes; et les persécutions qu'il essuya, le contraignirent, à la fin de l'année 1658 , de se retirer en Hollande. Il y fut collégue de M. Paget, pasteur de l'Eglise anglaise d'Amsterdam. Bientôt ses opinions sur le baptême des enfans, le mirent dans le cas d'ahandonner cette place. Il se borna d'abord à donner des lecons particulières, et peu après retourna à Londres, Une lettre de Cotton, qui rendoit un compte assez favorable de sa colonie de Massachussetts, l'engagea à aller à Boston, où il arriva en 1657 avec MM. Eaton et Hopkins. Il y fut reçu avec joie, et bientôt envoyé an synode que les erreurs du temps occasionnèrent. Il s'embarqua en 1638 pour New-Haven, où ils alloient fonder une colonie. Il en fut ministre pendant trente ans. Son zèle pour le christianisme Ini fit condamner quelques propositions du synode, et il écrivit contre, en 1667. Après la mort de M. Wilson, pasteur de la première Église de Boston, Davenport fut invité à lui succéder; et à la sin de l'année, il passa dans cette ville. Il avoit alors 70 ans : sa colonie de New-Haven avoit été incorporée au Connecticut, et il espéroit être plus heureux à Boston. Il y fut établi en 1668; mais son Eglisc ne jouit pas longtemps de ses soins; il mournt d'une apoplexie en 1670. Il s'étoit fait une si grande réputation, qu'il avoit été invité avec Cotton et Hooker à assister aux assemblées du clergé à Westminster. Son portrait est conservé au Muséum du collége d'Yale. Davenport a publié plusieurs Sermons: une Lettre aux Hollandais sur le malheureux état de l'église anglaise d'Amsterdam , 1634 ; Instruction aux anciens de l'église d'Angleterre, un Récit de quelques procédés, etc.; contre Jean Paget; 1634, et un trèsgrand nombre d'autres ouvrages de controverse. Il a aussi écrit, en latin, une Lettre à Jean Dury, qui fut signée de tous les ministres de la colonie de New-Haven. Il a laissé, manuscrit, une Exposition sur les Cantiques ouvrage qui n'a jamais été imprimé. (Article additionel au. no II, tome V).

II. DAVENPORT (Jean), ministre de Stamford, Connecticut, mort en 1731, dans la 62° annéede son âge, et la 56° de son ministère. Les langues de l'Écriture lui étoit aussi familières que sa langue maternelle. Quand il lisoit la Bible à sa famille, cen'étoit jamais dans les traductions anglaises; mais dans les originaux grecs et hébreux.

DAVIE (Marie), morte en 1752 à Newton, Massachussetts, âgé de 116 ans. On voit au Mu-

séum de la société historique, son portrait peint par Smibert.

DAVIES (Samuel), président du collége de Princeton, an nouveau Jersey, né en 1724, fils d'un planteur au comté de New-Castle, se consacra des sa jeunesse au service des autels. Après avoir fait un voyage en Hanovre, en 1747, pour obtenir des licences de la cour générale, il retourna en Virginie, malgré les efforts qui furent faits pour le fixer à Hapovre. En 1753, le synode de New-Yorck, à la prière des chess du collège de Jersey, le nomma pour accompagner le révérend Gilbert Tennent, qui alloit en Angleterre solliciter des bienfaits pour ce collége; il reussit dans cette entreprise au de-là de ses espérances. A son etour en Amérique, il reprit prédications, et sut choisi pour succéder au docteur Edwards, président du collége. A sa mort, en 1761, il laissa cette institution dans l'état le plus florissant; il n'avoit guère que 36 ans. Il a publié un discours sur l'Etat primitif de l'homme, 1748; l'Etat de la religion parmi les protestans résidens de la Virginie, dans une lettre au réverend Bellamy, 1751; et un grand nombre de Discours, dont plusieurs sur des sujets de politique. Entin, des lettres sur l'état de la religion dans la Virginie, particulièrement parmi les nègres.

DAVILA (Pierre Fanco), membre de l'académie royale d'histoire de Madrid, de la société de Londres, de l'académie de Berlin, de Stockolm, etc., né à Guayaquil dans le royaume du Pérou en 1713, et mort à Madrid en 1783, étudia la minéralogie et l'histoire naturelle à Linx, et yoyagea dans son pays pour exa-

miner les riches minéraux qu'il renferme. A l'âge de 28 aus il passa à Londres avec un de ses oncles, où il publia, en espagnol, les observations qu'il avoit faites dans son voyage du royaume du Pérou, sous ce titre: Essai sur l'histoire naturelle du Pérou; Londres, 1746. Cet ouvrage et les éloges que les savans anglais en firent, lui ouvrirent les portes de l'académie royale de Londres. Deux ans après il vint à Paris où l'amour des sciences le retint pendant vingt-deux ans. Ce fut dans cette capitale qu'il forma un des plus riches cabinets d'histoire naturelle que jamais simple particulier ait possédé; mais plusieurs causes qui survincent l'ayant forcé à le mettre en vente, il sit imprimer en français un catalogue très-curieux tant par la rareté des choses qu'il renferme que par l'excellente méthode avec laquelle il les classe, en exposant avec un ordre admirable les innombrables objets qu'il possédoit des trois règnes de la nature. Ce catalogue fut imprimé à Paris en 1767, en 3 vol. grand in-8°, et parut sous ce nom : Catalogue systématique et raisonné des curiosités de la nature et de l'art, qui composent le cabinet de M. Davila, avec figures en tailledouce, qui n'avoient pas encore eté gravées. Davila ayant vendu pour deux cent mille francs des objets de son cabinet, il lai en restoit encore plus de la moitié, qu'il prit le parti d'aller offrir à son souverain à Madrid. Des l'avenement au trône de Ferdinand VI on s'occupoit d'établir à Madrid un cabinet d'histoire naturelle, sons la direction de Guillaume Bowles, qui étoit chargé de le former. Davila, profitant de cette circonstance

se rendit à Madrid, où il arriva en 1769. Dès son arrivée il fit connoître à S. M. C. le désir qu'il avoit que les objets précieux qu'un de ses sujets avoit ramassés avec tant de peines et de sacrifices, fussent déposés dans son cabinet d'histoire naturelle : proposition que S. M. C. accepta, en nommant Davila nommant Davila directeur à vie, avec un traitement de 15,000 francs. Ce fut sous sa direction que le cahinet d'histoire naturelle de Madrid devint le plus riche de l'Europe en minéraux. Davila connoissoit presque toutes les langues: un auteur espagnol dit qu'il en parloit huit. Le comte de Caylus, dans son Reeucil d'anfiquités égyptiennes, étrusques, grecques et romaines, en décrivant un sardoine grec très-rare, appartenant à Davila, parle ainsi de ce savant péruvien : « Ce morceau, de la plus parfaite conservation et du plus beau travail grec appartient à M. d'Avila, gentilhomme du Pérou, qui, guidé par l'amour de l'étude, a quitté sa patrie pour venir apprendre dans cette capitale les langues savantes de l'antiquité et les langues d'Europe, et qui a assez de force d'esprit pour n'employer son bien qu'à rassembler les morceaux les plus curieux dans tous les genres, et principalement ceux qui peuvent servir à la connoissance de l'histoire naturelle. » (Addition à l'article du tome V.)

DAYTON (Elie), brave ami de son pays, mort à Philadelphie en 1807, dans la 71° année de son age, embrassa la profession militaire, et s'y signala par son courage et ses talens, qui le firent parvenir au grade de major

amis de la liberté de l'Amérique, et prit une part très-active dans la revolution.

DEANE (Silas), ministre des Etats-Unis à la cour de France, né à Gotron dans le Connecticut, gradué en 1758 au collége d'Yale; nommé membre du premier congrès en 1774; en 1776, il fut député en France comme agent politique et commercial. Il arriva cette même année à Paris, avec des instructions pour sonder les dispositions du cabinet de Versailles dans la querelle de l'Amérique et de la Grande-Bretagne; il devoit aussi solliciter des secours en munitions de guerre. Peu après il fut résolu en Amérique de nommer des ministres pour négocier avec les puissances étrangères ; le docteur Franklin et M. Jefferson farent ad-joints à M. Deane France; mais M. Jefferson refusa la commission : M. Arthur Lée, qui étoit alors à Londres, fut nommé à sa place. Il faut remarquer que les délégués du Connecticut ne votèrent pas pour M. Deane. En décembre suivant, les trois commissaires se trouvèrent réunis à Paris. M. Deane, malgré leur assistance pour le traité avec sa majesté, ne répondit pas à tout ce qu'on avoit attendu de lui; le congrès fut obligé de le rappeler, et M. John Adams fut envoyé à sa place. Deane quitta Paris en 1778. A son retour, le congrès lui demanda un compte de ses opérations, et il paroît qu'il ne se disculpa pas entièrement du soupçon d'avoir mal employé les fonds qui lui étojent confiés. Il éluda un jugement, en alléguant que ses papiers étoient en Europe. Pour détourner l'attention, il répandit dans le public un écrit général. Il sut un des plus ardens | dans lequel il exposoit, non sa



auteur d'une histoire de l'Afrique Française, 1767, 2 vol. in-12, et d'un Parallèle général des mœurs et des religions de toutes les nations, 1768, 5 vol. in-12.

DEMERLE, évêque de Bethsaïde, ancien suffragant de l'archevêché de Cologne; mourut à Cologne le 4 janvier 1810 dans lu 78° année de son âge. Ce prélat respectable par ses vertus et connu par son amour pour les sciences et les arts, laissa une collection complète et rare des monnoies frappées tant au coin de la ville de Cologne qu'à celui de l'électorat et de ses dépendances; il possédoit aussi une belle collection de tableaux.

DESBOIS DE ROCHEFORT (Marie-Eléonore), naquit à Paris le 28 avril 1749, d'une famille aucienne et distinguée. Des inclinations heureuses présagèrent dès son enfance les qualités qui devoient un jour le rendre utile et cher à ses semblables. Après avoit fait d'une manière brillante ses études à l'université de Paris, le jeune Deshois entra au séminaire de Saint-Sulpice, fit des progrès rapides dans l'étude de la théologie, prit le bonnet de docteur et fut reçu membre de la maison de société de Sorbonne. Plusieurs prélats surent apprécier les talens du nouveau docteur et voulurent se l'attacher. Crussol d'Amboise, évêque de La Rochelle, ayant obtenu la préférence, le nomma grand-vicaire et official de son diocèse. Peu de temps après il fut reçu membre de l'académie de la même ville dont il devint le chancelier. Quelques anuées s'écoulerent à peine et la cure de Saint-André-des-Arcs à Paris devint vacante. La faculté de médecine qui nommoit à cette place im-

portante, jetta les yeux sur le grand-vicaire de La Rochelle et le choisit pour la remplir, Desbois de Rochefort, honoré d'un tel suffrage renonça sans balancer à la perspective attrayante que lui offroit son premier emploi, se rendit de suite à Paris, prit possession de sa cure, et sit bientôt connoître, dans toute leur étendue, les vertus éminemment pastorales dont il étoit rempli. Il étoit au milieu de sa paroisse comme un père au sein de sa nombreuse famille. Le grand nombre des indigens ne l'effrayoit pas. Son activité étoit sans bornes; sa prévoyance s'étendoit à tout; le nom et la demeure de tous les pauvres lui étoient connus; ses abondantes aumônes arrivoient par-tout. Dans les hyvers rigoureux de 1784 et de 1788, indépendamment des secours à domicile, il convertit en chauffoirs publics les appartemens de son presbytère, etendit même cette mesore à plusieurs autres maisons dans le voisinage de son église. Pendant toute la durée du froid, ces asyles étoient ouverts jour et nuit aux pauvres et aux ouvriers sans occupation, auxquels il distribuoit lui-même da pain et de la soupe. Son argenterie, ses bijoux, sa bibliothèque, ses meubles les plus précieux furent vendus pour faire face à cette dépense. A près avoir distribué les vêtemeus qui composoientsa garderobe, il donna jusqu'à ceux de ses domestiques, après leur avoir promis de les remplacer dans des temps plus heureux. L'exercice de son ministère ne le conduisit jamais dans les hopitaux sans examiner avec une attention scrupuleuse ces asyles de l'humanité souffrante, et sans noter les abus dont leur régime est infecté. Des Mémoires dans lesquels ca

pasteur censure tout ce qui lui paraît délectueux, furent mis sous les yeux du gouvernement et publiés par la voix des journaux. L'article hôpital de l'Encyclopédie par ordre de matières, fut composé avec les matériaux qu'il fournit, et la plupart des réformes qu'il proposa s'opérèrent. Les lieux consacrés à la sépulture des fidèles offroient à son zèle et à ses lumières des abus d'un autre genre à combattre et à détruire. Les cimetières se trouvoient encore dans l'intérieur de Paris; on enterroit même dans les églises. La vanité des premières classes de la société, et les revenus considérables que ce dangereux usage procuroit aux labriques et au clergé, formoient un grand obstacle à sa suppression; mais à ses yeux ce surent des motifs de plus pour l'attaquer de front. Il trouva de la satisfaction à combattre plusieurs vices à la fois, et prouva sans peine que ni la vanité des grands, ni un vil intérêt, ni même le respect du aux morts ne doivent jamais compromettre la santé des vivans. Il sollicita et obtint la défense d'enterrer dans les églises; provoqua le transport de tous les cimetières hors des murs de Paris; et fournit à l'Encyclopédie l'article Cimetière. Vers la même époque, le gouvernement satisfait de son zele et des vues de ce charitable pasteur , le chargea de passer en Angleterre afin d'y visiter les établissemens de bienfaisance et d'y recueillir tout ce qu'il trouveroit de bon en ce genre. Ce fut sous le ministère de N. Necker qu'il s'acquitta de cette honorable mission. En s'occupant ainsi d'améliorer le sort de tous les pauvres malades de la capitale, Desbois ne retranchoit rien de l'affection particulière qu'il por-

toit à ceux de sa paroisse, et il fonda pour eux, de ses propres deniers, un hospice où ils reçoivent encore aujourd'hui les soins et les secours qu'exige leur état. En 1791, le curé de Saint-André fut nommé évêque d'Amiens et sacré à Paris le 3 avril de la même année. Dans des temps plus heureux le roi l'avoit lui même désigné pour remplir un des siéges de son royaume. Desbois en fut informé, et ce fut une raison de plus pour lui de ne jamais se montrer dans les antichambres du ministre de la feuille des bénéfices; mais s'il ne mit aucun empressement à profiter de la faveur du prince dans un temps où les honneurs et les richesses étoient le partage de l'épiscopat, il se fit un devoir de l'accepter à une époque où il n'offroit plus que des travaux à entreprendre, que des dangers à courir. Placé à la tête de son diocese, il s'y montra comme un ange de paix. Sentinelle vigilante, il y combattit avec son courage ordinaire les ennemis de la religion et de l'état. et s'y montra le défenseur intrépide des maximes de l'Eglise gallicane contre les prétentions de l'ultramontanisme. C'est ainsi que Desbois faisait alors l'application des principes dont il s'étoit nourri dans sa jeunesse. On l'avoit yu étudier Arnaud et Bossuet, même sur les bancs du séminaire de Saint-Sulpice. Cette conduite le rendit cher à son diocese, et en 1792, le département de la Somme le nomma député au corps législatif. De retour dans son diocèse il s'y conduisit de manière à mériter les honneurs de la prison, et après avoir passé 22 mois dans les cachots de la terreur, il en sortit presque aveugle, se rendit à Paris, y prit de concert avec plusieurs de ses col-



homme de lettres distingué et toujours ami de la religion, de l'Eglise et de l'état. ( Addition à l'article Desbois, tome V.)

DESCAMPS (Jean-Baptiste), né à Dunkerque en 1714, reçut les premières leçons de dessin de son oncle Louis de Cuyper, paysagiste très-estimé. Ses progrès furent si rapides, qu'étant, pour ainsi dire, encore enfant, il obtint un prix de peinture dans l'école d'Anvers. De retour à Dunkerque, il fréquenta celle de cette ville, dirigée par Bernard, dessinateur et coloriste distingué. Au bout de dix-huit mois, on vit paroître du jeune artiste, un tableau représentant la grande place de Dunkerque. On admira l'art avec lequel il étoit parvenu à groupper un si grand nombre de figures ayant toutes une action différente, un théâtre de charlatans entouré d'une foule de spectateurs, fixa surtout avec intérêt l'œil de l'amateur. En 1737, Descamps vint à Paris, y peignit une Guinguette flamande et, pour pendant, une fête de village. Ces productions le fireut distinguer de Dulin, peintre du roi et professeur de l'académie, qui étant chargé des tableaux relatifs au sacre de Louis XV, associa Descamps à ce travail. Gette tâche finie, il se disposoit d'après les sollicitations de Carles Vanloo, à aller rejoindre en Angleterre Jean-Baptiste, frère de ce peintre célèbre, qui accablé d'ouvrages, desiroit un artiste capable de bien traiter les mains, les draperies et les autres accessoires de ses tableaux; mais en passant par Rouen, M. de Cideville conseiller au parlement, l'ami des Voltaire et amateur éclairé des arts, instruit de l'arrivée de l'artiste, le visita et parvint à le fixer dans T. XIX.

cette ville. Il y avoit à peine fixé son domicile, qu'il fit pour la famille de Cany, quatre grands ta bleaux très-estimés, représentant les faits mémorables des ancêtres de cette maison. Bientôt le nombre de ses élèves fut si considérable que le vaste local qu'il s'étoit procuré ne pouvoit les conte-L'académie dont il étoit membre, secondé par quelques amis des arts, fondèrent par une délibération de l'Hôtel-de-Ville ... des prix de 200 fr. pour l'école de Descamps. Lors du voyage de Louis XV au Hâyre en 1749, ce peintre habile représenta en six dessins, gravés par J. Ph. le. Bas, les circonstances de l'arrivée et du séjour du roi dans ce port. Au milieu des soins qu'exigeoit son école, Descamps rassembloit les matériaux d'un ouvrage intitulé: Vies des peintres flamands, allemands et hollandais, qu'il publia en quatre volumes in-8°. et que virent avec un plaisir égal les artistes, les amateurs et le public. On y remarque que l'auteur n'est point seulement un biographe intéressant par le choix des faits et la manière variée de les rendre, mais que c'est un artiste profond, capable de piquer la curiosité, et d'instruire à la fois, le peintre et le connoisseur. Descamps est encore auteur du Voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant, in-8°, et de divers mémoires lus à la société d'agriculture dont il étoit membre. 1. Façon de faire la brique. 11. Mémoires sur l'usage des fascines. III. Mémoire sur l'entretien des grandes routes. IV. Sur les chemins de traverse. V. Pour les. pauvres enfans et ceux qui ont été exposés. VI. Mémoire sur cette question : quels sont les moyens les plus propres à diminuer en Berry les frais de la 14

moisson? Ce fut d'après les plans de cet homme tout à la fois, dessinateur, peintre, sculpteur, graveur, anatomiste, etc., que Paul Slodts, sculpteur du roi, éxécuta l'obélisque et les figures qui décorent le méridien de la bourse à Rouen, qu'il y éleva la fontaine de la pucelle, et fit les deux anges adorateurs qu'on voyoit au maître autel de l'abhaye de Saint-Quen. On cite avec beaucoup d'éloges emq tableaux allégoriques, dont les habitans de Dunkerque chargèrent leur compatriote. Ces tableaux qui ornent la chambre du commerce de cette ville, forment l'histoire des divers évènemens qui l'ont fait passer successivement entre les mains de trois puissances. Descamps, autant estimé par ses talens que par ses vertus sociales, obtint pour la ville de Rouen, l'établissement d'une école gratuite de dessin, peinture, sculpture, gravure dont il fut nommé directeur et seul professeur, avec une pension honnête que le roi doubla dans la suite. C'est de cette école que sont sortis nombre d'artistes célèbres dans tous les genres, et membres de l'académie de Paris, tels que La Vallée-Poussin; Léguillon: Deshaves surnommé Le Romain; Thierce; Robert Strange, graveur du roi; Malhorty, inspecteur des professeurs de l'école gratuite de dessin à Paris. MM. Le Barbier; Houel; Le Moine; Descamps, fils de ce professeur; conservateur da Muséum a Rouen; Le Monnier, directeur de la manufacture des Cobelins, et enfin Bernardin de Saint Pierre, seavant ingénieur et littérateur très-distingué. En 1768, l'académie française ayant. proposé un prix à l'auteur qui présenteroit le meilleur discours sur l'utilité des écoles gratuites de dessin en faveur des métiers,

Descamps concourut, triompha, et son ouvrage lu en seance publique par d'Alembert, fut couvert d'applandissemens. Ce fut le 31 juillet 1791, que cet homme justement regretté, termina une vie aussi glorieuse pour lui, qu'utile à ses concitoyens.

I. DESESSARTS a composé, en 1737, I. une Défense du sentiment des SS. Pères et des docteurs catholiques sur le retour d'Elie; et, en 1740, la suite de cette Défense. Il publia, en 1739, l'Examen du sentiment des SS. Pères et des anciens Juifs sur la durée des siecles, où l'on traite de la conversion des Juifs. Il prit aussi part aux disputes sur la confiance, et donna à ce sujet quelques écrits. II. Une Dissertation. où l'on prouve que S. Paul n'envisage pas que le mariage puisse être rompu lorsqu'une des parties embrasse la religion chrétienne. On ignore l'époque de sa mort.

H. DESESSARTS (Jean-Charles), docteur-régent de la faculté de médecine de Paris, membre de l'institut de France, et de plusteurs sociétés savantes, naquit le 27 octobre 1729, a Bragelogne, dans le département de l'Aube. Orphelin de bonne-heure, et sans fortune, il étudia chez les jésuites à Tonnerre, et se fit remarquer par ses heureuses dispositions; jaloux d'acquérir des connoissances plus profondes, il vint à Paris, où il fit sa philosophie. Les jésuites tâchèrent de l'attirer dans leur ordre : mais il préféra jouir de son indépendance. Obligé de pourvoir à son existence par le fruit de son travail, il prit l'emploi de précepteur de mathématiques dans une grande maison, consacrant tous ses loisirs à l'étude de la médecine. Après quelques années d'un travail opinia-

tre, il se fit recevoir médecin à Reims, où les frais de réception étoient moins considérables qu'à Paris. Aussitôt après, il épousa une de ses cousines, et passa à Villers-Coterets, avec le titre de medecin du duc d'Orléans. Ce fut pendant son séjour dans cette ville, qu'il publia son Traité sur l'éducation corporelle des enfans en bas-age, 1760, in-8°.; l'un des ouvrages qui honorent le plus l'humanité, et dans lequel est retracé avec tant de force la vérité des principes établis par l'anteur d'Emile. Plusieurs Mémoires sur des maladies épidémiques achevèrent de lui mériter l'estime de la faculté de Paris, qui l'admit au nombre de ses membres. De retour dans la capitale, il continua de s'illustrer par des productions utiles. En 1775, il fut professeur de chimie, et doyen l'année suivante. Il commençoit à recueillir les fruits de sa réputation, lorsque les troubles de la révolution vinrent altérer sa tranquillité, et détruire la faculté dont il étoit l'un des plus sermes soutiens; mais il ne devoit pas être prive long-temps de cette honorable distinction. Des l'établissement de l'institut, il fut désigué un des premiers membres, et accueilli avec attendrissement par cette société. Peu de temps après sa promotion, la mort d'une épouse chérie vint répandre sur ses dernières aunées une amertume qui faillit le conduire au tombeau; les secours de l'art, et les tendres soins, de sa famille le rendirent à la science, qu'il devoit encore enrichir de nouveaux ouvrages. Depuis cette maladie, il donna, I. un Discours sur les inhumations précipitées. II. Un Mémoire sur la musique. III. Un petit Traité sur le croup; Paris, 1807, dans lequel la précision et [

la clarté laissoient peu de choses' à désirer, pour le moment où il l'écrivoit. Le dernier ouvrage qu'il a mis au jour, est la collection de ses mémoires les plus intéressans, sous ce titre : V. Recueil de Mémoires, de Discours avadėmiques; in-8°. Paris, 1811. Aussitôt aprés l'avoir publié, Désessarts fut surpris par une matadie dont il négligea de prévenir les suites, et mourut le 13 avril 1811, laissant un long souvenir de ses talens et de ses vertus à l'humanité dont il fut toujours le bienfaiteur. Outre les ouvrages dont nous avons parlé ci-dessus ; il a douné une nouvelle édition des Fundamenta materius medicæ, de Cartheuser; Paris, 1759; 4 vol. in-12.

DESNOYERS (Etienne-Julien), ancien jésuite, né le 22 octobre 1722, et mort sur la fin du dix-huitième siècle, est connu par un ouvrage intitulé: Le tableau de la nature, Paris, 1760, in 8°.

DESPLACES (Laurent-Benoît); né à Rouen, vivoit dans le dixibuitième siècle. On a de lui, I. Préservatif contre l'agromanie, ou L'Agriculture réduite à ses vrais principes; 1762, in-12. L'auteur s'élève avec raison contre ces agriculteurs en chambre, dont les nouvelles méthodes et les nouveaux instrumens aratoires n'ont encore rien produit d'utile à la culture. II. Histoire de l'Agriculture ancienne, extraite de l'Histoire naturelle de Pline; 1765, in-12.

DESROCHES (Marie-Jeanne Bougourd de), née à St.-Malo, en 1776, et morte en 1811, apprit la musique, l'art de parler et d'ércrire correctement; elle est aur teur de plusieurs ldylles charmantes, parmi lesquelles on distingue, l'. La jeune mère: II. Les pécheurs. III. La rose, etc. On a encore de cette dame un grand nombre de pièces de vers insérées dans l'Almanach des Muses, le Journal des Dames, etc.

DIAZ (Henri), nègre à qui tous les historiens accordent beaucoup de bravoure, d'esprit et de sagacité, devint d'esclave colonel d'un régiment qui porte encore son nom dans l'Amerique portugaise. Il joignit à l'habileté dans la tactique et aux ruses de guerre qui déconcertoient souvent les gépéraux hollandais, le courage le plus audacieux. Dans une bataille ou il faillit être accablé par le nombre, il s'élauce au milieu de son régiment qui paroissoit foiblir, en criant; sont-ce la les vaillans compagnons de Henri Diaz! Ce discours eut tout son elfet, Henri Diaz force Arécise à capituler, Fernambouc à se rendre **et** détruit entièrement l'armée batave. Au milieu de ses exploits, en 1645, une halle lui perça la main gauche. Pour s'épargner les longueurs d'un pansement, il la fit couper en disant que chaque doigt de la droite lui vaudra une main pour combattre. L'histoire ne nous dit pas où, quand et comment mourut ce général. Ceux qui désireront des détails plus étendus sur ce célèbre Africain, peuvent consulter la littérature des Nègres, par M. l'évêque de Blois.

I. DICKINSON (Jonathas), premier président du collége de New-Jersey, gradué en 1706, au collége d'Yale, fut établi un ou deux ans après, ministre de l'église presbytérienne d'Elizabeth-Town. Il fut la gloire de cette église pendant quarante ans; comme littérateur, il rendit de grands services. Le collége n'avoit jamais joui jusques-là de ses pri-

vilèges, ils furent augmentés par le gouverneur Belcher en 1746; Dickinson nommé dent ; l'établissement fut transporté à Elizabeth-Town. Mais le respectable président ne jouit pas longtemps de son ouvrage; il mourut en 1747 dans la soixantième année de son âge. Il étoit très-lié avec David Brainerd, et ne mourut que deux jours avant lui. Dickinson, homme d'un savoir profond, et de talens distingués, fut un très-célèbre prédicateur. Ses successeurs dans son collége sont les hommes de la plus haute réputation de ce pays, les Burr, les Edwards, les Davies, les Finley et ensin Wishertpoon; il avoit un jugement sur, un amour aussi désintéressé que sincère de la vérité; un talent naturel pour la controverse, et l'art de maîtriser ses passions. Ses ouvrages sont très-nombreux, il a publié; l'Equité du christianisme, en 4 sermons, Boston, 1732. La véritable doctrine de l'Ecriture; etc., en cinq discours, en réponse à M. Whitby; 1741. La nature et la régénération de Waterland; contre le livre de la régénération du baptême, 1743. Tous les ouvrages ci-dessus ont été réimprimés à Edimbourg, in-8°, 1793. Défense de l'ordination presbytérienne, en réponse à un pamphlet intitulé, Preuve modeste, etc., 1724. Vanité des institutions humaines dans l'adoration de Dieu; discours prononcé en 1736. Deux défenses de ce discours. Lettres familières sur dissérents sujets religieux, 1745. Un livre en faveur du baptême des enfans, 1746. Désense de la souveraineté de Dieu. Seconde défense contre Jean Beach; à la quelle il 2 joint des réflexions sur la défense par Johnson de la lettre d'Aristocles, 1745. Récit de la délivrance de Robert Barrow naufragé chez les cannibales de la Floride.

II. DICKINSON (Jean), écrivain polilique très-distingué, fils de Samuel Dickinson, ècuyer, fut membre de l'assemblée de Pensylvanie en 1764, et du congrès général en 1765. En novembre 1767, il commença à publier ses célèbres lettres contre les actes du parlement d'Angleterre établissant des droits sur les papiers, les verres etc.; il y soutient les libertés de son pays, et cet écrit a beaucoup contribué à la révolution en Amérique. En 1774, Dickinson étoit membre du premier congrès. C'étoit lui qui avoit composé la pétition au roi qui fut adoptée dans ce temps, et qui a toujours été regardée comme un modèle d'éloquence. En 1776, il prit ouvertement le parti de l'opposition, en faisant valoir les principes de la déclaration de l'indépendance, quand cette motion fut débattue au congrès. Jean Adams, qui vouloit la rupture avec l'Angleterre, répondit à ses écrits et la part que Diekinson prit dans ces débats le fit rappeler du congrès. Ses commettans n'approuvant pas ses vues politiques, s'absenta plusieurs années. Enfin voyant que ses concitoyens étoient determinés dans leur systême d'indépendance, il l'adopta aussi, et devint un des membres les plus ardens à le soutenir au congrès en 1780. En 1782 jusqu'en 1785, il fut président de Pensylvanie; le docteur Franklin lui succéda. Dickinson mourut en 1788, dans une âge avancé. Cet homme vraiment estimable a rempli avec distinction toutes les places qui lui ont été confiées. Il avoit une éloquence naturelle, de l'urbanité, et une bonté, qui sirent de lui les délices et l'orne-

ment de la société. Les infirmités de la vieillesse l'avoient détaché long-temps avant sa mort du tourbillon du monde. Mais, dans sa retraite, son patriotisme ne s'affoiblit pas. Le bien de son pays fut toujours l'objet de tous ses vœnx. Une lettre de lui à l'honorable Jacques Warren écuyer, datée de 1785, donne lieu de croire qu'il avoit été membre de la société des amis de la liberté. Il a publié un Discours prononcé à la chambre de l'assemblée de Pensylvanie 1764. Une réplique à un Discours de Joseph Galloway 1765. Considerations sur les derniers réglemens concernant les colonies 1765. Lettres d'un fermier de Pensylvanie aux habitans des colonies de 1767 à 1768. Ses écrits politiques ont été recueillis et publiés en deux vol. in-8°, 1801.

III. DICKINSON (Philemon), brave officier dans la guerre de la révolution, mort à Trenton dans son château en 1809, dans la 69° année de son âge, prit très-jeune une part active dans la lutte contre la Grande-Bretagne, et exposa sa vie et une immense fortune pour établir son indépendance. Après s'être distingué à la mémorable bataille de Monmouth, il fut membre du congrès. Dickinson a eu le grade de général et l'a honoré par l'habileté et le courage avec lesquels il a exécuté toutes les opérations dont il fut chargé. Il a passé dans la retraite les quinze dernières années de sa vie.

DICQUEMARE (Jacques-François), membre de plusieurs académies, né au Hâvre le 7 mars 1733, a publié: I. Idée générale de l'Astronomie, ouvrage à la portée de tout le monde, 1769, in-8°. Il en a paru une

nouvelle édition sous le titre: La Connaissance de l'Astronomie, rendue aisée et mise à la portée de tout le monde, 1771-79, in-8°. II. Index géographique. 1769, in-8°. III. Nouvelle description du Cosmoplane, 1769, in-8°, et in-12. IV. Beaucoup d'Observations astronomiques et physiques dans les journaux. V. Plusieurs Cartes géographiques. Dicquemare est mort au commencement du 19° siècle.

DIGARD DE KERGUETTE (Jean), ancien ingénieur, correspondant de l'académie de marine, puis professeur de mathématiques à Rochesort, et ensuite à Orléans, né à Paris le 2 janvier 1717, et mort au commencement de ce siècle, a publié: 1. Ode sur les campagnes du roi, 1745. II. Mémoires et aventures d'un bourgeois qui s'est avancé dans le monde, 1750, 2 vol. in-12. Ce roman, qui péche par l'intérêt, est depuis long-temps oublié, III. Discours sur la facilité et l'utilité des mathématiques, 1752, in-4°. IV. Actes publics de l'Ecole de marine au oroisie, 1757, in-49. V. Observations sur la marine et sur le commerce, 1760, in-4°. VI. L'Humanité récompensée par l'Amour, traduction de l'espagnol, 1760, in-12. VIII. Cours de Navigation, 1762. in - 4º. IX. Nouvelle Pratique abrégée du pilotage, 1784, in-12. X. Méridienne de Rochefort, 1774, in-4°. XI. Mémoire et plan du cours de la Charente. XII. Le Trident, poème, 1781. XIII. . Quatre Mémoires dans les journaux.

DODD (N...), prêtre catholique anglais, très-injustement oublié dans presque tout les dictionnaires, est auteur anonyme d'une histoire ecclémastique de son pays,

qui embrasse presque en entier les 16° et 17° siècle. Il a pour titre, The church histori off england from the year 1500, to the year 1688, Chieffy With regard to catholicks, etc., 3 vol. in-fol. Brussels, 1737-1742. Cet ouvrage rare est extrêmement curieux.

DOMBAY (François de), d'origine hongroise, né en 1758, et mort à Vienne le 21 décembre 1810, fit ses premières études à l'académie orientale de cette ville, où il s'appliqua principalement à l'étude de la langue arabe. En 1783, on l'envoya à Maroc, et ensuite à Madrid, où il épousa une espagnole de la famille Alvarez. Il fut appelé, comme interprète des frontières, à Agram, et en 1792 il retourna à Vienne, où il obtint la place d'interprète des langues orientales, avec le titre de conseiller de l'empereur. On a de lui sept ouvrages trèsestimés sur les langues orientales, dont les deux derniers sont une Orammaticæ linguæ persicæ, in-4°., 1804, et les Maximes et Sentences d'Ebn Madin, de Fez. Vienne, 1805, in-8°. Depuis cette époque, ses occupations l'empêchèrent de continuer ses recherches littéraires.

DOMERGUE (Urbain), professeur de grammaire générale pour les écoles centrales, à Paris, et membre de l'institut pour la grammaire, né au Beaune, en Provence, en 1765, est auteur des ouvrages suivans, I. Eléazar, poème; 1777, in-8°. II. La Grammaire française simplifiée, Paris, 1778, nouv. édit., 1782. III. La Prononciation française, déterminée par des signes invariables, 1796, in-8°. IV. Journal de la langue française, 1796, in-8°. Ce grammairien est tombé dans le ridicule, en employant dans

l'explication des règles une métaphysique obscure, insignifiante on inutile. V. La Traduction en vers des Eglogues de Virgile, suivie de 150 distiques moraux de divers auteurs, et de quelques Odes d'Horace. VI. Traité complet de la Proposition grammaticale, etc. Domergue a présidé à la dernière édition du dictionnaire de l'académie, dans lequel il a introduit beaucoup de mots révolutionnaires, avec les définitions les plus bisarres. En 1805, il avoit formé un établissement plus bisarre cucore, sous le nom de Bureau de consultation pour la grammaire; on y résolvoit les plus grandes difficultés pour 6 francs. Ce grammairien est mort à Paris le 28 mai 1810.

DONELLA SANVITALI. (Voy. Torelli-Donella.)

DORANGE, poète français, mort à la fleur de ses ans, en 1811, est auteur d'une Traduction des Bucoliques, ouvrage qui annonce la sagesse du goût de son auteur. Comme la langue du Tasse lui étoit familière, il résolut d'en faire une traduction; mais la mort l'empêcha de la terminer. Il se livra principalement à l'étude des poètes lyriques; de brillans essais dans ce genre lui méritèrent les suffrages du premier poète de ce siècle, et lui promettoient celui du public. Sa muse a consacré, aux exploits de S. M. l'Empereur, des chants que le goût n'approuve pas moins que le sentiment. Sa force, éteinte depuis trois mois par de continuelles souffrances, s'est ranimée pour la poésie à ses derniers momens; il a dicté d'une voix mourante ses Adieux à la vie, dont nous transcrirons les deux strophes suivantes:

Majounesse fut mensongère,
On crut la voir naître et lleurir;
Mais, comme la plante étrengère;
On la voit naître et se flétrir.
Sur ma paupière défaillante,
De l'inspiration brillante
Ne descen leut plus les rayons;
On juge mes foibles prémices.
Ne juge a possesse d'autres es quisies.
Attendoient encor mes crayons.

Consolateurs de ma retraité,
Nobles écrits, livres charmans,
Ah! pour vous aussi je regrette
Une jeunesse de tourmens:
Mais vou trois-je qu'un art hibile
Rendit à mou ombre débile
Ces aus qu'on traine saus jouir!
Non, plutôt la mort dévorante
Que ces longs jours, flamme expirante
Toujours prête à s'évanouir.

DORVIGNY (N.), auteur dramatique, mort à Paris, dans une profonde misère, au mois de janvier 1812, est auteur d'un grand nombre de comédies, proverbes et parodies, dont plusieurs obtinrent un grand succès à l'époque où elles furent jouées. Les principales sont, l. La Fête de l'Impromptu et le Bouquet de Saint-Louis, comédie. II. La Corbeille enchantée, comédie en un acte, en prose. III. La l'éte du village, ou l'Intendant, comédien malgré lui, comédie en 1 acte, mêlée d'ariettes, 1775, in 8°., nouv. édit. 1784, in-8°. IV. Roger Bontems et Javotte, parndie en vaudevilles de l'opéra d'Orphée et d'Euridice, avec Moline, Paris. 1775, in-8°. V. La Rage d'amour. parodie de Roland, 1778, in-8. VI. Les Battus payent l'amende, proverbe, comédie-parade, ou ce qu'on voudra, 1779, in-8°. Cette pièce eut un très-grand snccès et un grand nombre de représentations. VII. On fait ce qu'au

peut, non pas ce qu'on veut, proverbe en 2 actes, Paris, in-8°. VIII. Chacun son métier, Amsterdam, 1780, in-8°. IX. La Comédie à l'impromptu, ou les Dupes, comédie en 1 acte et en prose, 1780, nouv. édit. sous le titre, le Mariage par comédie, ou les Dupes, 1789, in-8°. X. Ni l'un ni l'autre, comédie en acte, 1780, in-8°. XI. Oui et Non, comédie en 1 acte, 1780, in-8°. XII. L'Oncle envolé, ou les Dangers de la Physique, comédie, 1788. XIII. Les Instances de l'amour, de l'amitié et de la reconnoissance, comédic. XIV. Christophe le Rond, comédie en 1 acte et en prose, 1782, in-8°. XV. Le Tu et le Toi, ou Parfaite égalité, comédie en 3 actes. XVI. Le Corsaire provençal. XVII. Tous les Jocrisses, etc. Cet auteur fécond ne manquoit pas de talens, et entendoit assez bien la coupe d'une pièce; mais la boisson, à laquelle il étoit adonné, nuisit à ses compositions, et accéléra sa mort.

DOUGHERTY (Michel), un des premiers planteurs de Georgie, remarquable par la durée de sa vic. Il mourut en 1808, agé de 135 ans ; la veille de sa mortilfit, à picd, deux milles.

DOUGLASS ( Guillaume), médecin à Boston, né en Ecosse, passa en Amérique avant l'année 1720. En 1721 il remit entre les mains du docteur Cotton-Mather un volume de transactions philosophiques, qui contenoit une notice sur la manière dont on pratiquoit l'inoculation de la petite vérole à Constantinople, et ce bienfaisant ministre, aidé des soins du docteur Boylston, introduisit cette pratique à Boston. Le docteur Douglass s'y opposa fortement, et publia, contre l'inoculation, plusicurs Traités

DRAY

dans lesquels il fait de violens reproches aux ministres qui l'approuvent. Douglass fut un trèshabile médecin; mais trop sujet aux préjugés. Il a donné une Histoire des colonies américaines, dont le style n'est pas la partie brillante : il mangue aussi d'exactitude sur tous les points où ses préjugés pouvoient être heurtés, et l'on voit que c'est son foible de mesurer le mérite des hommes sur ses sentimens d'amitié ou de haine pour eux. Il y a dans le Massachussetts, où il étoit propriétaire et bienfaiteur, une ville qui porte son nom. Les ouvrages qu'il a publiés sont, I. L'inoculation de la petite vérole, telle qu'elle est pratiquée à Boston, 1722; II. Les abus et scandales de quelques pamphlets en faveur de l'Inoculation , 1722 , III. Essai-pratique concernant la petite vérole, contenant l'histoire, etc., 1730, IV. Histoirepratique d'une nouvelle éruption de la sievre miliaire, avec une angine ulcusculose, qui a régné à Boston en 1735 et 1736; 1 vol. in-12, 1736.

I. DRAYTON ( Guillaume-Henri), écrivain politique, qui a eu beaucoup d'influence, ctoit né dans la Caroline méridionale, et fut le seul Américain, dans ce temps, revêtu de charges judiciaires royales. Il n'en fut pas moins favorable au parti de la liberté, et bientôt il fut nommé chef de justice par le choix de ses concitovens. La mort le surprit à Philadelphie en 1779, dans la trente-septième année de son âge, tandis qu'il servoit son pays au congrès. En 1774 il publia un pamphlet adressé au congrès d'Amérique, signé l'Homme libre, dans lequel il exposoit les griefs des Américains, et faisoit valoir leurs droits. En 1776, il fit paroître les reproches au grand-jury, que Ramsay a publiés entièrement; et en 1778 et années suivantes, plusieurs autres écrits. Enfin il a composé une Histoire de la Révolution d'Amérique en trois gros volumes qu'il avoit intention de publier quand il mourut.

II. DRAYTON (Guillanme), juge à la cour fédérale pour le district de la Caroline méridionale, né dans cette province en 1747, fut nommé chef de justice dans la Floride orientale, au commencement de la révolution. Il devint suspect au gouverneur, qui le suspendit de ses fonctions. Cependant, étant allé en Angleterre, il y sut réintégré. Mais, peu après son retour en Amérique, on le nomma juge de la cour d'amirauté de la Caroline méridionale; et ensin, juge sédéral. Il mourut en 1790, dans la 58° année de son âge , regretté de tous ses concitoyens-

(Edward), DRINKER marquable par la longue durée de sa vie, mourut en 1782, âgé de 102 ans. Drinker s'étoit marié quatre fois, et avoit eu dix-huit enfans, tous de sa première semme. Il avoit vu ratisser le premier traité entre la France et les Etats-Unis; il vit ratifier le dernier traité de Guillaume Penn avec les Indiens, et il fut sujet de sept princes couronnés.

DRUMMER (Jérémie), agent de Massachussetts en Angleterre, et savant distingué, né à Boston, étoit petit-fils de Richard Drummer, écuyer, l'un des principaux planteurs de Massachussetts, où mourut. Jérémie gradué au collége d'Harvard en 1600, passa en Europe, et sut reçu doc- dans un C et un I. Il existe du

teur à l'université d'Utrecht. De retour en Amérique, il fut employé dans la diplomatie par la reine Anne et par le lord Bolyngbroke. Il mourut en 1739. Drummer a écrit presque tous ses ouvrages en latin. On a de lui : Disputatio theologica de Christi ad inferos descensu, etc; 1702; De jure judæorum sabbati brevis disquisitio, 4°, 1703; Dissertatio theologico-philologica, in-4°; 1703; Disputatio philosophica inauguralis, in-4°; 1703; Défense des constitutions de la Nouvelle-Angleterre; une Lettre à un noble lord, concernant l'expédition du Canada.

DUANE (Jacques), juge de la cour du district de New-Yorck, membre du premier congrès des Etats en 1774, fut nommé juge en 1789, et mourut en 1797. Il a écrit sur un procès célèbre.

DUBOS ( N. ), notaire et maire de Paris, mort dans cette ville en 1810, membre de la légion d'honneur, est auteur d'un recueil d'inscriptions latines et françaises, parmi lesquelles on en remarque beaucoup d'ingénieuses. M. Boulard lui a fait cette épitaphe:

Qui, victorini venerans vestigia ratis, Ornare ardebat fontes, monumentaque versu, Hune, ut Santolium, subito more abstulit icu, Extinctum Æd.lem, Regina Lutetia, luge! Lugete, o miseri! verum amisistis amicum.

DUCHESNE (D. Vincent), bénédictin de Saint-Vannes, et architecte, composa les dessins de quelques églises et monastères de son ordre; et il les fit exécuter. Il apprit à Louis XV à écrire en trois heures de temps, en lui faisant voir que toutes les lettres de notre alphabet consistent moins une estampe qui représente ce fait : on y voit le roi, assis dans un fauteuil, écrivant sur une table; D. Duchesne à sa gauche, le précepteur de l'enfaut, et madame de Vantadour à droite. Au bas de l'estampe, on lit les mots suivans, écrits de manière que les lettres capitales forment, en chissies romains, l'année 1716:

#### D. VInCent DVChesne près DU Roi.

Ces mots sont suivis de ces quatre vers:

En trois heures de temps le roi sait bien écrire. Par : n secret nouveau que tout le monde admire.

Et le seul dom Duchesne, enfant de Besaucons.

Sut faire ce prodige en moins de six leçons.

I. DUDLEY (Thomas), gouverneur de Massachussetts, né à Northampton en Angleterre, en 1574, après avoir servi quelque temps dans les armées, son esprit fut frappé d'idées religieuses, e: il s'attacha aux non-conformistes. En 1630, il fut député gouvernenr, et devint l'un des fondateurs de la colonie. Dans les anuées 1654, 1640 et 1645, on le nomma gouverneur. Dudley mourut a Roxbury, en 1653, dans la 77° année de son age, respecté comme un homme d'un jugement solide, d'une inflexible probité.

verneur de Massachussetts, fils du précédent, né en 1647, prit le parti des armes, et servit en 1675, dans la guerre des Indiens. En 1682, il fut envoyé en Angleterre en qualité d'agent de sa province. En 1686, nommé président de Massachussetts et de New-kiampshire. Mais, en 1689, il retourna en Angleterre, puis il retourna en Angleterre, puis il re-

vint en Amérique, où, après avoir rempli plusieurs charges, on le nomma gouverneur de Massachussetts. Il mourut en 1720, dans la 73° année de son âge. Dudley se fit respecter comme savant, comme theologien, comme philosophe et comme jurisconsulte.

III. DUDLEY (Paul), chef de justice de Massachussetts, gradué au collége d'Harvard en 1690, mort à Roxbury en 1751, a publié un Essai sur la traite des esclaves, avec une application à l'Eglise de Rome.

DUFAU (N.), médecin, correspondant de l'académie de Bordeaux, né au Mont-de-Marsan, département des Landes, et mort au commencement de ce siècle, a publié, I. Essai sur les Eaux minérales de Dax; 17/16, in-8°. 11. Remarques critiques sur la Dissertation touchant la rage, de Sauvages; 1750, in-12. III. Observations sur les eaux thermales de Dax; 1759, in-12. IV. Remarques sur le parallèle des eaux de Sedlitz et de Bouillon; 1779; in-12. V. Plusieurs Mémoires dans les journaux.

DUFFAUT (N....), savant et pieux doctrinaire, enseigna long-temps et avec succès dans les colléges de sa congrégation. Sa donceur le faisoit chérir de ses élèves. Voucen même temps au ministère ecclésiastique, il avoit un talent rare pour la direction des ames. Il est mort à Paris, eu 1810. Quelques morceaux, qu'il a insérés dans les journaux, annoncent une plume bien exercée à écrire. Il a publié un Essai d'un nouveau calendrier liturgique ; in-8°. Paris, 1805, qui sera consulté avec fruit lorsqu'ou s'occupera de rodiger une Liturgie gallicane.

nistre à Philadelphie, né en octobre 1752, fut d'abord prédicateur et ensuite s'établit dans la ville de Carlisle en Pensylvanie. Le synode l'ayant nommé missionnaire, il visita les frontières; et ensuite, il devint pasteur de la seconde église presbytérienne de Philadelphie. Son zele étoit sans bornes, et il en sut victime, ne s'étant pas ménagé dans une maladie épidémique en 1790, il en mourut. Cet homme doué de talens supérieurs, et versé dans les langues anciennes, fut estimé comme savant, comme prédicateur, comme ami zélé de la liberté. Il a publié un récit de son voyage avec le docteur Beatty sur les frontières, et un sermon sur le rétablissement de la paix.

DUFIEU ( Jean Ferapie ) , docteur en médecine, correspondant de la société royale des sciences de Montpellier, chirurgien au grand hôtel-dieu de Lyon, né à Tence petite ville du Velay, aujourd'hui chef-lieu de canton du département de la Haute-Loire, étoit fils d'un capitaine d'infanterie, et fut envoyé de bonne heure au Puy, où il fit ses premières études au collége des jésuites. Entré dans la carrière de la médecine, et se consacrant plus particulièrement à la pratique de la chirurgie, il fut nommé chirurgien de l'hôtel - dieu de Lyon, exerça son art avec distinction dans cette grande ville jusqu'en 1769, époque à laquelle il mourut au mont-d'Or, dans le département du Puy-de-Dôme, où il s'étoit rendu pour faire usage des eaux minérales. Il n'étoit alors âgé que de 32 ans. On a de lui les ouvrages suivans : I. Manuel physique pour expliquer les phénomènes de la nature, in-8°,

DUFFIELD (George), mistre à Philadelphie, né en ocbre 1752, fut d'abord prédicaphysiologie, 2 vol. in-12, Lyon, ur et ensuite s'établit dans la lle de Carlisle en Pensylvanie. | suffrages du célèbre Haller, et synode l'ayant nommé missionire, il visita les frontières; et | cins et chirurgiens de Lyon.

DULANEY (Daniel), célèbre conseiller du Maryland, résidoit à Annapolis, et mourut au commencement de la guerre de la révolution américaine. Il fut regardé comme un des hommes savans de son temps. Il a publié quelques écrits sur la querelle de l'Angleterre et de l'Amérique, sous le titre de Considérations sur les propriétés et les taxes, etc., dans les colonies de l'Amérique-nord.

DUMMER (Guillaume), lientenant gouverneur de Massachussetts, recut sa commission en 1716, précisément dans le temps que Shute fut nommé gouverneur. Au départ de Shute en 1725, Dummer fut chargé du gouvernement de la province, et y commanda en chef jusqu'à l'arrivée de Burnet en 1728. Il a été aussi commandant en chef dans l'intervalle de l'arrivée de Belcher. On ne parle qu'avec éloge de son administration. Il mourut en 1761, âgé de 82 ans. Dans les derniers temps de sa vie, il se confina dans une retraite où il se livra aux sciences et aux méditations reiigienses. De nombreuses aumônes ont perpétué le souvenir de sa bienfaisance. Il a disposé en monrant d'une grande partie de ses biens pour des fondations pieuses et charitables. Enfin, il a fondé l'académie de Dummer à Newburv.

DUNI (Thadée), né en 1523 d'une famille noble, au bourg d'Ascona en Suisse, se fit rece-

voir docteur en médecine, et quitta sa patrie en 1555 pour se retirer à Zurich où il termina sa carrière au mois d'avril 1613. Il a laissé plusieurs ouvrages sur la médecine, et divers traités de controverse, parmi lesquels on distingue: I. De Antechristo, in-4°. II. De peregrinatione filiorum Israël in Ægypto, Tiguri, 1599, in-4°. III. Responsio apologetica ad calumnias Danielis Angelo Cratori, Tiguri, 1603. 1 volume in-4°.

I. DURIVAL (Nicolas), secrétaire-greffier des conseils d'état et des finances, né à Commerci en 1723, devint subdélégué de l'intendant de Lorraine, et exerça la place de lieutenant-général de police à Nancy, et de chef du corps municipal de cette ville. Quoiqu'il fut moins connu comme homme de lettres, malgré ses nombreux et savans écrits, que comme homme public par la sagesse de son administration, la convention nationale, sur le rapport de son comité d'instruction publique, le décora du titre de savant de 170 classe. Durival jouit jusqu'à sa mort du traitement attaché à cette distinction. Ses principaux ouvrages sont, I. Mémoires historiques sur la Lorraine et le Barrois, 1 vol. in-80; ils sont estimés, II. Introduction à la description de la Lorraine et du Barrois, 1 vol. in-8°. 111. Description de la Lorraine et du Barrois, 4 vol in-4°. Cet ouvrage peut être regardé comme un des meilleurs qui aient paru en ce genre ; c'est une véritable histoire de la Lorraine et du Barrois, depuis la plus haute antiquité, jusqu'à la mort du der-Stanislas Ier. L'anteur, à chaque règne indique, avec autant de sciences et belles-lettres de Nan-

méthode que de précision, les révolutions, les mœurs et les événemens les plus remarquables; il fait connoître les savans, les hommes de lettres, les artistes qui se sont le plus distingués et caractérise, en peu de mots, le moral de chaque souverain, tantôt par des réflexions, et tantôt par des anecdotes aussi piquantes que bien présentées. IV. Dissertations sur la législalation rurale. V. Considérations sur la plantation des routes de la Lorraine, travail dont on doit la connoissance à M. Sonnini; rédacteur de la bibliothèque physico-économique, à qui Durival en avoit rémis le manuscrit, et dont il a enrichi sa feuille périodique, (nº 6, juin 1809). Deux autres écrits également solides et utiles, insérés dans le même journal, savoir : Théorie de Léopold I, duc de Lorraine, pour la construction et l'entretien des grandes routes; (nº 10, octobre 1800); Comparaison des effets du régime actuel des chaussées, avec ceux qui résultent des procédés de la théorie de Léopold 1, (nº 11, novembre 1809). Durival mourut à Heillecourt, près Nancy, le 21 décembre 1795.

II. DURIVAL (Jean), frère du précédent, né à Saint-Aubin. departement de la Meuse, le 4 juillet 1725. Après avoir rempliavec distinction les fonctions de commissaire des guerres en Lorraine, fut appelé à l'emploi de premier secrétaire du département des affaires étrangères en France, le 5 mai 1766, par le duc de Choiseul. Durival fut chargé depuis, de la direction des fonds du ministère politique sous nier duc, le seu roi de Pologne, IMM. de Vergennes et de Montmorin. Il étoit de l'académie des

cy. En 1761, il publia un mé- 1 moire intitulé : Essai sur l'infanterie française, ouvrage estimé, qui allie au mérite d'un style correct, celui de la méthode et de la précision. Il est aussi l'auteur d'une notice sur le Point d'honneur; d'un autre qui a pour titre: Détails militaires, 2758, in-12, et de plusieurs articles fournis à l'Encyclopédie. Durival, résident en Hollande en qualité de ministre de France. itravailla en 1777, à la traduction de l'Histoire de Philippe II, par Waslon, conjointement avec le comte de Mirabeau, qui alors étoit réfugié en ce pays. Durival mourut à Heillecourt, près de Nancy, le 14 février 1810.

III. DURIVAL ( Claude ) , frère des précédens, né avec une complexion foible, fut secrétaire - gressier en chef des conseils du roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar. Son goût pour les expériences agricoles et l'économie rurale, lui sit écrire un Traité de la culture de la vigne, couronné par l'académie royale des sciences et des arts de Metz, le 25 août 1776. On a encore de lui quelques ouvrages sur les finances et les moyens de bien évaluer les propriétés foncières et leurs revenus: il est mort à Heillecourt le 2 mars 1805; il étoit né à Saint-Aubin, près Nancy, en 1728.

DURSTELER (Erhand), de piano pour le Zurich, où il mourut en mars tre la musique 1766, dans un âge très-avancé, avec succès le étoit pasteur de Horgen. On a de let moderne.

lui, l'Histoire des Bourgmestres de Zurich, en 4 vol. in-fol.; les Généalogies de plusieurs familles nobles de la Suisse, et d'autres ouvrages très-estimés.

DUSSEK (Jean-Louis), célèbre compositeur de musique, né à Czaslau en Bohême en 1760, et mort à Paris en mars 1812, fit ses études à Prague et apprit en même temps la musique. A 19 ans, il passa à Bruxelles, et fut présenté à la princesse d'Orange. Il voyagea ensuite dans le nord de l'Europe, et se rendit à Hambourg où il profita des leçons du célèbre Bach ; il partit ensuite pour Saint-Pétersbourg, et fut retenu par le prince Radziwill qui lui assura un sort avatageux. Quelque temps après, il vint à Paris; les troubles de la révolution l'obligèrent bientôt dequitter cette ville ; il passa en Angleterre, et demeura a Londres jusqu'en 1800. A cette époque, il voulut revoir sa ville natale, où son père existoit encore; M. de Talleyrand, prince de Bénévent, l'attacha depuis à sa maison. Cet artiste a publié soixante-dix œuvres pour le piano, parmi lesquels on distingue le Retour à Paris, deux Opéras anglais, une Messe solennelle, composée à Prague, et l'Oratorio de la résurrection, en allemand, d'après les paroles de Klopstock. On lui doit aussi la meilleure méthode de piano pour les commençans. Outre la musique, Dussek cultivoit avec succès la littérature ancienne

# **ECKS**

### **EDWA**

EATON (Théophile), premier gouverneur de la colonie de New-Haven , naquit à Stony-Stratford, au comté d'Oxford, où son père étoit ministre. Théophile fut d'abord destiné au commerce, et pendant plusieurs années agent du roi d'Angleterre à la cour de Danemarck. En 1637, il accompagna M. Davenport à la Nouvelle-Augleterre, et peu après son arrivée il devint l'un des magistrats de Massachussetts. Enfin, en 1638, il devint l'un des fondateurs de New-Haven, et en fut réélu gouverneur tous les ens, jusqu'a sa mort en 1657, dans la 67º année de son âge; la sagesse et l'intégrité de son administration lui méritèrent le respect de tout le monde, et la douceur de son caractère lui concilia l'amitié de tous ses voisins. Un monument élevé sur son tombeau aux frais publics, atteste l'estime dont il a joui.

ECKSTORM (Henri), ministre de Walkerried, né dans le 16° siècle, à Elbingerode, près de Blanckenbourg, ou, selon Reimann à Beuckenstein ( Benniconis-Saxo) dans le comté de Hohenstein, est auteur ou plu-10t traducteur du Chronicon Walkenredense, sive catologus abbatum qui ab 1127 continua Walkenredæ serie monasterio præfuerunt in sæcula sex tributus, Helmæstadii, 1617, in-4°, figures. On prétend que Jean Letzener, pasteur à Iber, dans la principauté de Grubenhagen, avoit composé cet ouvrage en allemand, qu'Eckstorm l'a traduit | en latin après en avoir changé l'ordre, et l'a publié sous son nom, sans en avoir cité Letzener. C'est Jean-Henri Hoffman qui a découvert ce plagiat; et Joach. Fred. Feller en a parlé dans ses Monumenta varia edita, Ienæ, 1714, in-4°, pag. 41.

EDLIBACH (Gérold), sénateur de Zurich, où il naquit en 1454, mort dans la même ville le 28 août 1530, a écrit en allemand l'Histoire de la guerre entre les Suisses et le duc de Bourgogne. Cette chronique estrestée manuscrite; Louis, sou fils l'a considérablement augmentée.

I. EDWARDS (Timothée), premier ministre de Windsor, (Counecticut), fut gradué en 1794, au collége d'Harvard, et ordonné l'année suivante. Il mourut en 1758, après un ministère de 63 ans, dans la 89° année de son âge. Edwards a publié des Sermons.

II. EDWARDS ( Jonathas ), président du collège de l'union à Schenectady dans l'état de New-Yorck, fils de Jonathas Edwards; né en 1745, à Northampton, Massachussetts. ( Voyez tom. VI, uº VII.) Dans son enfance une maladie, qui affecta ses yeur, l'empêcha d'apprendre à lire jusqu'à une époque assez avancée. Il n'y avoit à Stockbridge, où il étoit alors, qu'une école, commune aux enfans des blancs et des Indiens ; il y avoit même si peu des premiers, qu'il fut exposé à oublier l'anglais. La langue des Indiens lui devint si familière, que ceux-ci remarquerent souvent qu'il parloit absolument comme eux. Il retint cette langue toute sa vie ; et il a publié plusieurs Remarques. Son père l'envoya, en 1755, à l'âge de 10 ans en mission chez les nations Aborigenes, pour qu'il apprit teur langue. La guerre ne lui permit pas de faire chez eux un long séjour ; et cependant il parvint à parler très-bien leur langue, et même à se concilier tellement leur affection, que quand ils virent leur habitation menacée par les Français, ils le portèrent sur leurs épaules à travers un pays sauvage, jusqu'à ce qu'ils l'eussent mis dans une place assez forte pour n'avoir rien à craindre de l'ennemi. Il prit ses degrés en 1765, au collége de New-Jersey, et s'appliqua ensuite a la théologie; puis il remplit plusieurs places, et devint successivement pasteur de plusieurs églises, et enfin, nommé en 1799 présid. du collége nouvellement établi à Schencctady. Il y succéda au B. docteur Smith-Edwards, et mourat en 1801. Les événemens de sa vie et de celle de son père ont une singulière ressemblance. Il n'y en avoit pas moins dans les caractères de ces deux docteurs. Edwards a publié un ouvrage intitulé, Strict examen du salut de tous les hommes, en réponse à Chauncy : Dissertation sur la liberté et la nécessité: Observations sur la langue des Indiens Mohekancewou de Stockbridge, communiquée à la société des arts et des sciences de Connecticut. Courtes observations sur la doctrine du salut universel; et un nombre considérable de Sermons, C'estaussi lui qui a publié, des manuscrits de son père, l'Histoire de l'œuvre de la Rédemption : deux volumes de Sermons, et deux vo-

sujets de religion et de théologie très-importans.

EGUIARA ( Jean-Joseph ne Eguiara et Eguren), né an Mexique, chanoine de la cathédrale de Mexico, professeur émérite de théologie à l'université de cette ville, dont il avoit été recteur, refusa l'évêché de Jucatan, soit par humilité, soit pour se livrer entierement aux fonctions subordonnées du ministère ecclésiastique et à ses travaux littéraires. Il forma une vaste collection de livres, et publia sa Bibliotheca mexicana, in-fol., Mexici, 1775, ouvrage excessivement rare en Europe, et dont l'auteur de cet article n'a jamais pu voir que deux exemplaires du premier volume, l'un à Paris à la bibliothèque du corps législatif, l'autre à celle de Gottingue. Ce volume est peut-être le seul qui ait paru, et comme il ne contient que les articles A, B, C, on peut juger de l'étendue que devoit avoir l'ouvrage entier. C'est un dictionnaire historique des auteurs du Méxique, nés la plupart dans ce pays, les autres venus de diverses contrées, d'Espagne surtout, pour fixer leur séjour dans cette partie du nouveau monde. On peut reprocher à Eguiara, comme à plusieurs autres lexicographes espagnols, d'avoir suivi l'ordre alphabétique des noms de baptême, tandis que les auteurs sont en général plus connus par ceux de leur famille : à cela près il mérite beaucoup d'éloges. Son ouvrage, précédé d'une dissertation sur la littérature des anciens Mexicains, est rempli de recherches curieuses. A la biographie de chaque auteur, succède l'indication de ses ouvrages imprimés ou manuscrits, sur le lumes d'Observations, sur des l'mérite desquels à la vérité il ne

prononce pas: s'ils sont manuscrits, il indique les dépôts qui les conservent; et parmi ces écrivains se trouvent quelque semmes, entre autres Marie-Anne Gonzalès, poète qui florissoit vers le milien du siècle dernier. On voit que des le seizième siècle on imprimoit à Mexico des ouvrages sur la chirurgie, les mathématiques, l'agriculture, les antiquités. Eguiara fait connoître une soule d'auteurs qui jusqu'ici n'out pas trouvé dans nos dictionnaires une place à laquelle ils avoient droit. La plupart sont des ecclésiastiques ou séculiers ou réguliers ; beaucoup de leurs écrits ont pour objet la théologie, le droit canon, la morale; il faut y joindre une multitude de grammaires, de glossaires, de dictionnaires des divers idiomes de l'Amérique méridionale et d'ouvrages de piété traduits dans ces diverses langues. Nous ignorons l'époque de la mort d'Eguiara, qui, lors de la publication de son premier volume, en 1755, étoit déjà professeur émérite.

EIIINGER (Elias), religieux et bibliothécaire, a donné un Catalogue fort rare de la hibliothèque d'Augsbourg; il a pour titre; Catalogus bibliothecæ amplissimæ augustanæ, etc., Augustæ Vindelicorum, 1653, iufolio, de 944 colonnes. On prétend que cet ouvrage n'a été imprimé qu'à centexemplaires. Il est assez recherché. La bibliothèque pablique d'Augsbourg a commencé a se former en 1337 par les soins Betuleius. Jerôme Xystus de Wolfius a publié en 1575 premier Catalogue des MM. grecs de cette bibliothèque, in-4. David Hoeschelius donna le second en 1595, in-4°. Antoine Reiserus est auteur d'un bon In- ll'appée sujvante; elle a été revue

dex manuscriptorum Bibliothecæ augustanæ, præmissus Historiæ et Librariæ ibidem, 1675, in-4°. Georges Henischius avoit publié précédemment un catalogue des livres grecs et latins de la même bibliothèque, tant imprimés que manuscrits. Ce catalogue a paru en 1600, in-folioregistre. C'est ainsi qu'on peut appeler ce format, d'après les relieurs allemands; ils entendent par la un volume qui a la hauteur d'un in-folio, et seulement la largeur d'un in-4°.; dom Clément l'appelle in-fol. dimidiato.

EKKEHARD, dit l'ancien, doyen de Saint-Gall, mort eu 677, étoit, dit-on, de la maison des nobles de Jonschweil. On a de lui quelques écrits, des hymnes et des épigrammes. On lui attribue encore le Lydien Carloman, où il censure la conduite et l'apostasie de Carloman, sils de Charles-le-Chauve. — On counoît encore deux moines de Saint-Gall, du même nom, l'un dit le jeune, morten mai 1071, a continué l'Histoire de son monastère, commencée par Ratpert; l'autre, dit minimus, a écrit, vers 1220, la Vie de Notker-le-begue, religieux de Saint-Gall.

I. ELIOT (Jean), ministre de Roxbury, Massachussetts, vulgairement appelé l'apôtre des Indiens, né en Angleterre en 1604. étudia à l'Université de Cambridge. En 1631, il passa en Amérique, et prêcha a Boston. Eliot et Welde, ministres, s'opposèrent aux principes de Mistriss Hutchinson. Tous deux témoignèrent contre elle dans son procès. En 1639, ils furent chargés, avec Richard Mather, de Dorchester, de faire une nouvelle traduction des Psaumes, qui fut imprimée

et corrigée par le président Dunster, et a en vingt éditions. Les travaux qui ont le plus signalé le zèle d'Eliot, sont ceux de ses missions chez les Indiens. Il prêcha chez plus de vingt hordes différentes, et sut obligé d'étudier leurs dialectes barbares. Il rencontra beaucoup d'obstacles, sur-tout de la part de leurs prêtres, qui craignoient de perdre leur autorité. Sa constance et son courage triomphèrent de tout ; et, à travers bien des périls, il éclaira la plupart de ces sauvages. Mais il ne put jamais civiliser ceux des contrées où ils vivoient de la chasse. La première Eglise indienne, établic par les protestans d'Amérique, sut sormée à Natick, en 1660, à la manière des églises congrégationelles de la nouvelle Angleterre. D'autres furent établies peu à peu en dissérens endroits du Massachussetts, et il les visitoit fréquemment. En 1661, il publia le nouveau Testament, en indien, et la Bible entiere, et d'autres livres qu'il avoit adaptés à l'instruction des naturels. A l'âge de 40 ans, il se démit de sa place de prédicateur de Roxbury; et quand il sut courbé sous le poids des infirmités, il engagea les nègres à lui envoyer leurs enfans une fois par semame. Il mourut eu 1690, agé d'environ 86 ans. Eliot fut un des prédicateurs les plus utiles de son temps. Il étoit le père de ses paroissiens, et sur-tout de la jeunesse. Sa charité fut telle, qu'il distribuoit aux pauvres Indiens tout ce qu'il recevoit de ses honoraires ; il ne buvoit que de l'eau, et nul ne montra dans sa vie plus de simplicité. Il eut quatre enfans, qu'il lit élever à Cambridge, et dont deux, Jean et Joseph, iurent ministres de Newton et de Guilford. On eut pourtant à lui

reprocher des petitesses ou des foiblesses. Il avoit horreur des perruques; il a prêché contre cet usage, qu'il appeloit criminel, et engagea d'autres ministres à le proscrire de même. Il n'eut pas un préjugé moins fort contre le tabac. Eliot a publié plusieurs Lettres dans un ouvrage intitulé: I. Les glorieux progrès de l'Evangile parmi les Indiens, etc., 1649. 11. Les pleurs du repentir ; 1649 (M. Mayhew a eu part a cet ouvrage). III. Dernière et évidente manifestation des progrès de l'Evangile parmi les Indiens; 1655. IV. De l'Evangile parmi les Indiens; 1659. V. Précis des progres de l'Evangile. Et il a fait un ouvrage intitulé: VI. La république chrétienne, etc., ouvrage qui fut publié en Angleterre vers l'an 1660. Le gouverneur et le conseil de Massachussetts, voyant que ce livre étoit rempli de principes dirigés contre les gouvernemens établis, et spécialement contre la monarchie du pays, le suprimerent et exigèrent que Eliot sit une rétractation. Il la fit en effet, etreconnut que le gouvernement d'un roi, des seigneurs et des communes, n'avoit rien d'opposé au christianisme. Il a public depuis sa traduction du nouveau Testament, en langue italienne, et sa traduction de toute la Lible, ouvrage immense, dont la seconde édition sut revue en 1685, par Cotton , et réimprimée à Cambridge, en Amérique. Il essaya d'y prouver que les Indiens descendoient des Juifs. VII. Une Grammaire indienne; 1666, VIII. La Logique à l'usage des Indiens; 1672. IX. Les Psaumes, traduits en vers indiens, et un Catéchisme ajouté à l'édition du Nouveau Testament, en 1680. X. Traduction d'une pratique de piété. XI. Concordance des Evangiles, en

anglais, in-4°. 1678. XII. Conduite des Eglises de l'Evangile, etc, pour la réconciliation des presbytériens et des congrégationnels. Neuf de ses Lettres à sir Robert Boyle, été ont insérées dans le troisième volume de la collection historique. (Article additionnel au N°. I, Tom. VI.)

II. ELIOT (Jean), ministre de Newton, fils du précédent, gradué en 1656, au collége d'Harvard, ordonné en 1664, au village de Cambridge ou Nonantum (maintenant Newton), où il mourut en 1668, dans la 33°. année de son âge. Jean fut un célèbre prédicateur, et aida beaucoup son père dans les nombreux travaux de ses missions.

III. ELIOT (André), ministre à Boston, né à Vern en 1719, gradué en 1737, au coltége d'Harvard, devint, en 1742, pasteur de la nouvelle église de Boston, où il resta jusqu'à sa mort arrivée en 1778. Eliot fut recommandable par ses vertus et ses talens. Il a écrit une longue Histoire des disputes entre la Grande-Bretagne et l'Amérique, 1768, et un grand nombre de Sermons, qui sont très-estimés.

ELLSWORTH (Olivier), chef de justice des Etats-Unis, né en 1745, à Windsor, Connecticut, gradué en 1766, au collége de New-Jersey. Peu après il s'appliqua à l'étude des lois, où il acquit une grande célébrité. En 1777, il fut envoyé au congrès continental, et, de 1780 à 1784, fut membre du conseil de Connecticut, puis nommé juge de la cour supérieure. En 1787, il devint membre de la convention, qui jeta les bases de la nouvelle constitution, et y occupa une place distinguée. En 1789, quand le gouvernement

fédéral fut organisé, il fut membre du sénat, et porta dans ce haut emploi sa dignité ordinaire. Enfin, en 1796, le président Washington le nomma chef de justice de la cour suprême des Etats-Unis. En 1799, le président Adams l'envoya en France, en qualité d'envoyé extraordinaire. Il sit saire, avec le secours de MM. Davie et Murray, le traité le plus avantageux possible, quoiqu'il ne remplit pas entièrement les vues de l'Amérique. A son retour au Connecticut, il fnt placé au conseil, et enfin nommé ches de justice de l'état. Mais; comme il étoit alors attaqué de la maladie dont il mourut, il refusa cet honneur. En effet, il succomba en 1807. On conserve au Muséum américain le discours qu'il prononça à la Convention du Connecticut, en faveur de la Constitution.

EMERSON (Joseph), ministre de Malden, Massachussetts, gradué en 1717 au collége d'Harvard, et ordonné en 1721, mourut en 1767, dans la 68° année de son âge. Emerson fut un prédicateur assez estimé; il a publié; L'importance et le devoir de chercher Dieu, 1727; et un autre ouvrage mystique, 1735.

EMERY (N.), ancien supérieur général de la congrégation de saint Sulpice; et, depuis le concordat, supérieur du séminaire diocésain de Paris, mort à Paris, le 30 avril 1811, avoit professé la philosophie, à Lyon. On a de lui; I. L'esprit de sainte Thérèse, 1795, in-8°. II. Le christianisme de Bacon, 1798, 2 vol: iu-12. III. Des moyens de ramener à l'unité dans l'Eglise catholique; 1802, in-12. IV. L'Esprit de Léibnitz; 1803, 2 vol. in-8°. On



ment; peu à peu elle grossit sa troupe et errant dans le pays, elle cherche; jusques dans leurs retraites, les partis ennemis pour les combattre. Alberte devint redoutable autant par ses exploits que par son bonheur, car pendant plus de sept ans que dura cette petito guerre, elle se battit souvent et ne fut jamais blessée ni vaincue; mais cette héroine, énorgueillie d'une gloire militaire, si peu convenable à son sexe, va offrir aux observateurs de l'esprit humain une bisarrerie qui les étonnera. Mad. de saint Baslemont que nous venons de voir exercer le pénible métier de soldat; qui, comme eux, prenoit plaisir à narrer, dans la société, ses faits d'armes, ses actes de valeur, prend le parti de se retirer dans un couvent, à Bar-le-Duc, pour s'y faire religieuse; au reste la nature vint s'opposer à cette ferveur de dévotion. Le régime sévère des Sœurs Christes ne convenoit point au tempérament de la guerrière que les infirmités de son sexe venoient d'afsoiblir; obligée de renoncer à sa pieuse entreprise, elle retourne dans son château de La Neuville, où elle mourut en 1660. Elle eut une fille qui épousa Louis Des Armoises, seigneur de Commercy. La vie de cette guerrière a été écrite par un père Tiercelin , nommé Jean Marie de V..... qui l'a fait imprimer à Paris, en 1678, in-12, sous ce titre; L'Amazone chrétienne, ou les aventures de madame de saint Raslemont.

ERNSTIUS (Henri), né à Helmstad, docteur et professeur au collége de Sora en Dannemarck, florissoit dans le 17 siècle. On lui doit , I. catalogus Libro-

asservatur Florentiæ in cænobie D. Laurentii. Amstel. 1641 in-80. 2º édition, Amstel. 1646, in-12. Ce catalogue n'est pas très - estimé; c'est à son occasion que Vander Vinden a commis une plaisante erreur dans son ouvrage de scriptis medicis libri duo, Amst. édit. de 1662 in-8°. Trompé par le mot mediccæ, il a pris cet ouvrage d'Ernstius pour un catalogue de livres de médecine, et l'a inséré comme tel dans son livre. Une légère réflexion sur le titre de ce catalogue auroit dû lui rappeler le grand duc de Florence Médicis; mais le plus sûr étoit de ne parler de ce catalogue qu'après l'avoir vu et lu. 11. Regum aliquot Daniæ genealogia et series anonymi ex veteri codice quod desinit in anno 1218; Soræ, 1646, in-8°, de 126 pages. Erustins a reçu ce fragment de l'histoire de quelques rois de Dannemarck, d'André Duchesne, mais il n'en cite pas l'auteur ; il l'a enrichi d'excellentes remarques. III. Sabbatismos, sive commentatio de studiis diebus festis convenientibus ; Soræ , 1656 , in-4° , de 182 pages. On trouve dans cet ouvrage beaucoup d'érudition, un jugement sain, une piété éclairee et solide, telle est l'opinion de D. Clément sur ce livre. IV. Catholica juris cum emendationibus in op. posth. Cujacii; Hasviæ, 1654, in-12. V. Catholica juris relecta, Gryphisw; 1656, in-80. Variarumobservationum, Lib. II. Amstel. 1636 in -8°. VI. Introductio ad veram vitam, Soræ, 1649, in-8. VII. Joan. Caselii Librorum in certas classes distributio, secundum quam monumenta Caseliana, si deo visum fuerit, in lucem emittentur ab Ernstio. Hamburg. 1656, in-4°. Ernstius, et non pas Ernestius rum Bibliothecæ Mediccæ, quæ I ni Ernestus comme quelques-uus l'ont écrit, est mort à Copenhague, en 1665, âgé de 63 ans. Il avoit voyagé en Allemagne, en France, en Italie, en Angleterre. Son grand savoir lui attira de la part de Frédéric III, roi de Danemarck, des faveurs et des places honorables.

ESCHER DE LUCKES (Jean Erhard), natif de Zurich, a écrit en allemand une description intéressante du lac de Zurich, 1692, in-8°. — On connoît encore sous le nom d'Eschen deux écrivains de Zurich. L'un, Jean-Rodolphe, mort en 1609 à 49 ans, a laissé une Chronique de la Suisse depuis 1596 jusqu'en 1607. L'autre (Marc), né en 1547, mort en 1602, a laissé également une Chronique de la Suisse depuis Jules César jusqu'à Charles-Quint, ouvrage estimé.

ESCOBAR (André de) (et non simplement André, comme l'appellent Herman Vander Hardt et Hontheim), étoit un bénédictin espagnol, fait évêque de Mégare par Nicolas V. Ayaut d'être revêtu de cette dignité, il avoit assisté comme théologien aux conciles de Constance et de Bâle. Dans le temps qu'il étoit à ce dernier, il écrivit et dédia au cardinal Julien Cesarini, alors président de cette assemblée, un savant traité intitulé, Gouvernement des conciles, qui fut trop long-temps enseveli dans les dépôts de manuscrits. Il existoit parmi ceux du Vatican, à ce que nous apprend Nicolas Antoine, dans sa Bibliothèque de l'Espagne ancienne. Herman Vander Hardt, en ayant trouvé un exemplaire dans la bibliothèque d'Helmstat, le publia à la fin du 17° siècle dans son Histoire du concile de Constance, L'ouvrage d'André de Escobar n'a pas été connu de Bossuet, qui

en auroit certainement fait usage dans sa défense du clergé de France. L'évêque de Mégare y professe une doctrine conforme à celles des deux conciles auxquels il avoit assisté, et à la doctrine du clergé de France. On peut en juger par le passage suivant de son traité, 6. partie, ch. 3: « Le concile n'est point sonmis au droit positif, parce qu'il est revêtu d'une plénitude de puissance, et qu'il dérive inmediatement du droit divin. Quant a la puissance de lier et de délier. elle est dans le corps entier de l'Eglise universelle. Or, l'Eglise n'a que Dien seul an-dessus d'elle; c'est pourquoi elle n'est point sonmise à la loi positive. L'Eglise n'a pu transporter toute sa puissance au pape, de telle sorte qu'elle en soit entièrement dépouillée; ce qui seroit contraire au deoit divin et aux exemples des apôtres. Dela il suit, dit-il, partie 9, ch. I, qu'on doit croire simplement, et sans restriction, que la puissance de l'église est en tout plus grande que celle du pape, c'est-a-dire, tant en autorité qu'en juridiction et en exécution. »

ERVING (Guillanme), l'un des bienfaiteurs du collége d'Harvard, fut gradué dans cette maison en 1755, et quitta l'armée auglaise, où il étoit officier au commencement de la guerre de la révolution américaine. Il mourut en 1790 à Roxbury, et laissa à l'université où il avoit été élevé, mille livres sterling pour la fondation d'une chaire de chimie et de médecine, qui porte le nome du fondateur.

ESMÉNARD (N.), membre de l'institut impérial, débuta dans la carrière littéraire par des odes et des poésies fagitives;

dans les unes et les autres on remarque de la verve et de la chaleur. Le chant du coq, journal qu'on lisoit au coin des rues, fut rédigé pendant quelque temps par cet auteur, qui abandonna cette entreprise pour travailler au Mercure de France. Ces divers essais lui firent quelque réputatation, et lui procurèrent un emploi lucratif. Mais l'ouvrage qui lui acquit de la célébrité, fut son poème de la Navigation, en 8 chauts; Paris, 1805, 2 v. in-80., dans lequel l'auteur s'imposa la tâche immense de parcourir presque tous les lieux, presque tous les temps; mais dans l'impuissance de la remplir, il a laissé des lacunes aisées à apercevoir; il a présenté des descriptions, des épisodes, des tableaux absolument étrangers à son sujet, il a transporté ses lecteurs jusques sur les montagnes les plus elevées; mais ses peintures, ses récits ont un charme qui séduit et qui vous entraîne malgré vous. L'auteur s'empare tour-à-tour des fictions fabuleuses, détache des tableaux de l'histoire les traits les plus saillans pour en frapper plus vivement les esprits, décrit dans le champ des arts d'autres inventions que celles qui concernent l'art nautique, et se complaît dans les digressions qui, quelquefois, n'out pas trait à son sujet. Outre les défauts reprochés à la partie d'invention, on en trouve un grand nombre dans l'exécution et dans le style. Souvent les idées de l'auteur mauquent de justesse ou de clarté; ses mouvemens de chaleur; ses images ou ses descriptions de vérité; ses sentimens de naturel; plusieurs morceaux d'ordre et de suite. Ses transitions ne sont point heureuses; ce n'est qu'à la saveur de l'apostrophe et de l'in-

terrogation qu'il rentre péniblement dans son sujet, ce qui le fait tomber dans la déclamation. Son style est inégal; on lui reproche encore de l'emphase, de l'obscurité, de la gêne, de la sécheresse et de la monotonie, surtout dans la partie descriptive. Un écrivain (M. Fiévée), a caractérisé d'un seul truit ce poème: A quoi s'intéresse-t-on, si ce n'est au talent de M. Esménard? Quoiqu'il en soit, on trouve dans ce poème des beautés du premier ordre, soit d'invention, soit de détail, soit de style, dont les plus grands défauts tiennent ou au genre naturellement ingrat, ou au vice du plan qui ne pouvoit guères être meilleur. Ce poète, qui donnoit les plus grandes espérances, est mort d'une chûte, sur la route de Rome, au mois de juillet 1811, agé d'environ 45 ans. Peu de temps auparavant, il avoit publié une espèce de poème sur la naissance du roi de Rome, dans lequel on distingue quelques tirades d'une bonne facture.

ESTERNOD (Claude d'), gentilhomme, né en Franche-Comté, estauteur du Franc-Bourguignon, pour l'entretien des alliances de France et d'Espagne, Paris, 1615, in-8°, de 215 page, dans lequel on trouve beaucoup d'injures et de fades louanges, noyées dans un galimathias continuel. Tel est le jugement qu'en portent les éditeurs de la Bibliothèque historique de France, (Voyez le numéro 28626.)

ETTERLIN (Petermann), gressier à Lucerne, sa patrie, sut témoin des guerres de Bourgogne et de Souabe. Il a écrit en allemand une chronique de la Suisse, Bale, 1507, in-sol. On le croit sils d'Egols Etterlin, secrétaire de

Lucerne, qui avoit sait un journal des principaux événemens de son temps.

I. EVANS (Nathaniel) poète, et ministre au New-Jersey, né en 1742 à Philadelphie, et gradué en 1745 au collége de cette ville, s'y fit une grande reputation par ses talens. Peu après il s'emqua pour l'Angleterre avec une recommandation pour la société de la propagation de l'Evangile. Il prit les ordres dens cette ville, de la main de l'évêque. En 1765, il retourna à Philadelphie, où il fut charge d'une mission pour le comté de Glocester, New-Jersev: mais ces travaux ne furent pas de longue durée, car il mourut en 1767. Il a publié: Une notice sur Thomas Godefroi, à la tête du poème de Godefroi, et une élégie en son honneur. Après sa/mort on a imprimé en 1772 à Philadelphie un choix de ses œuvres intitulé : Poèmes sur divers sujets et quelques autres de ses compositions. On y a joint un autre vol. de ses sermons.

II. EVANS (Louis), célèbre par ses connoissances profondes dans la géographie de l'Amérique. Inspecteur en Pensylvanie, fit beaucoup de voyages dans les colonies voisines, et fut souvent employé à visiter les terres achetées aux naturels. Il parcourut aussi beaucoup de pays chez: eux, et rassembla un trèsgrand nombre de matériaux qu'il a tirés d'autres sources. Il en a composé un carte de l'intérieur des colonies, et une des pays indiens adjacens au nord et au couchant. La première édition de cette carte fut publice à Philadelphie en 1749, et la seconde en 1755; la carte étoit accompagnée d'une petite explication séparée.

Quelques expressions où se trouvoit le titre de Français donné au fort de Frontignac, occasionnèrent une dispute entre lui et un autre écrivain dans le Mercure de New-Yorck de 1756, par Gaine; dans la même année, il répondit à tous les reproches de son antagoniste dans une replique très-soignée, qui fut imprimée à Londres. Le tout fut publié sous le titre de Essai géographique, historique, politique, philosophique et mécanique, nº I et II. La première édition de cette célèbre carte avoit d'abord pour limites le New-Yorck, le New-Jersey, et le DelaWare. La seconde édition fut beaucoup augmentée par l'auteur. Elle offroit la carte générale du milieu des colonies anglaises, la Virginie, Le Maryland, le Delawarre, la Pensylvanie, le New-Jersey, la New-Yorck, le Connecticut, Rhode-Island, et le pays des Indiens. confédérés. Elle fut euvoyée à Pownall; après 1776, quand la guerre entre la Grande-Bretagne et les colonies éclata, Pownall. donna lui - même une nouvelle édition de la carte d'Evans, avec des additions considérables; et il l'intitula : Carte des colonies anglaises au nord de l'Amérique. Elle comprend toute la Nouvelle-Angleterre et les frontières du Ganada.

EUDICOT (Jean), gouverneur de Massachussets, fut envoyé dans ce pays comme agent
d'une compagnie de planteurs à
Salem en 1628. Ce fut-la qu'il:
jetta les fondements de la première ville dans la juridiction de
Massachussetts. Personne n'étoit
plus que lui en état de remplir
dans ce pays sauvage, la commission dont il étoit chargé, car il étoit
brave, sociable, et sévère quand

la circonstance l'exigeoit. En 1629, 1 la compagnie le nomma gouverneur de la plantation de Londres. Mais trois mois après, il se détermina à transporter le siège du gouvernement de la colonie à la Nouvelle Angleterre. Jean Winthrop, qui arriva l'année suivante, fut élu gouverneur. En 1659, Endicot fit une expédition contre les Indiens de l'île Block, au pays de Pequot. Il resta à Salem jusqu'en 1644, où il fut choisi gouverneur de Massachussetts. Alors il passa à Boston, dont il fut encore gouverneur de 1649 à 1654, et de 1655 à 1665, année de sa mort; il avoit alors 77 ans. Bellingham lui succéda. Eudicot étoit zélé puritain, deux épiscopaux déposés en Angleterre furent par ses ordres; il traita aussi tresséverement les quakers, et il étoit si opposé à tout ce qui ressembloit au papisme, qu'il fit ôter la croix des étendarts militaires. Il exigea aussi que les femmes de Salem fussent voilées dans les églises. En 1649, quand il étoit gonverneur, il se réunit aux magistrats pour prohiber l'usage des cheveux longs. Sous son administration, quatre quakers furent condamnés à mort à Boston en 1009.

EVERETT (Olivier), ministre à Boston, gradué en 1779, au collège d'Harvard, fut ordonné en 1782 pasteur de l'église de Summer Street. Il succeda cette même année au R. M. Howe. Apres un ministère de 10 ans, et s'être fait dans sa place une grande réputation, le mauvais état de sa santé le contraignit à Is quitter. If out pour successour en 1704, le R. M. Kirkland, actuellement ministre de cette é use. Secrett fut alors nommé ! juge de la cour des plaids-com- | bienfaits: par-tout ou l'acqueillit

muns pour le comté de Norfolk. Il mourut à Dorchester en 1802, dans la 55° année de son âge.

EUSTACE (Jean-Skey), brave officier dans la guerre d'Amérique, entra au service de son pays peu après le commencement de la revolution, et figura parmi ses plus actifs défenseurs jusqu'à la fin des déhats. Il fut quelque temps aide-de-camp du général Lée, et ensuite du général Green. Quand la guerre fut terminée, il se retira en Géorgie, où il exerça d'abord la profession d'avocat. Mais l'état où il s'étoit retiré lui donna le grade d'adjudant-général. En 1794, son gout pour la vie militaire le porta à passer en France, où il fut nommé général de brigade, et ensuite major-général. Il servit quelque temps la France en cette qualité, et en 1797, il commandoit une armée en Flandre, pour la nation Française. En 1800, Eustace retourna en Amérique et se fixa au comté d'Orange en New-Yorck, où il se livra à l'étude jusqu'à la fin de sa vie. Il mourut à New-Bourg en 1805, âgé de 45 ans.

EWING (Jean), ministre à Philadelphie, et prévôt du collège de cette ville, né en 1732 à East-Nottingham au Maryland, se distingua dans les sciences mathématiques. En 1754, il passa au collége de New-Jersey, où il prit ses degrés en 1755, et se livra à l'étude de la théologie. A vingtsix ans, il suppléa au collége de Philadelphie, le docteur Smith, qui en étoit alors prévôt; et en 1759, il fut nommé pasteur de la première église presbitérienne qu'il gouverna jusqu'à sa mort. En 1775, il fat envoyé à Londres pai l'acad mie de Newark au Delaware, pour y solliciter quelques

favorablement. Ewing a compté parmi ses amis , les docteurs Robertson, Welster, Blacklock et M. Balfour. En 1775, au commencement de la révolution, il retourna en Amérique; et en 1779, fut nommé prévôt de l'université de Pensylvanie place qu'il conserva jusqu'à sa mort, arrivée en 1802. Ewing eut pour collégue le docteur Linn, qui lui survécut. Ce docteur, dont on admiroit les connoissances littéraires, fut surtout versé dans les mathématiques, l'astronomie et la physique. Il possédoit les langues latine, grecque et hébraïque; et il fut dans la logique et la philosophie morale, un des savans les plus profonds qui aient honoré son pays. On conserve dans le magasin de l'assemblée, un discours qu'il a composé sur la mort du révérend Allison, et il a publié un antre discours sur la mort de George Bryan, 1791; Le dessein du Christ en venant au monde; et plusieurs Mémoires qui sont insérés dans les transactions de la société philosophique américame.

EXIMENO (l'abbé Antoine), ex-jésuite espagnol, né à Balbastro, dans le royaume d'Aragon, en 1732, et mort à Rome en 1798. A l'age de dix aus, il quitta la maison paternelle, et passa à Salamanque, où il s'appliqua 🛦 l'étude avec tant d'ardeur, 'qu'il se rendit tres-habile, surtout dans les mathématiques et la physique. En 1764, il fut choisi pour euseigner les mathématiques et l'artillerie à l'école royale qui venoit d'acc établie à Ségovie pour l'éducation des jeunes seigneurs qui embrassoient la carrière des armes. Il proponça un discours lors de l'ouver-

ture de cette école, où il se proposa de démontrer la nécessité d'étudier l'art de la guerre par principes; mais desirant de mettre l'exemple à côté du précepte, il publia les vies des grands capitaines espagnols, sous ce titre: Histoire militaire espagnole; Ségovie, 1769, in-4°. A la suite de cet ouvrage, il publia le Manuel de l'artilleur; 1772, in-8°. Ces deux ouvrages sont très-estimés; le premier est écrit avec une impartialité et une pureté de langage qui font le plus grand honneur à l'auteur. On ignore l'époque à laquelle Eximeno est entré dans l'ordre de Saint-Ignace. Après l'expulsion de l'ordre des jésuites, il vécut à Rome, et se consacra tout entier à la musique qu'il avoit aimée passionnément depuis son ensance. Après six ans d'un travail assidu, il publia l'ouvrage qui attira sur lui les regards de toute l'Italie, et le fit connoître dans le reste de l'Europe. Cet ouvrage sut publié à Rome, en italien, en 1774, in-4°, sous ce titre : Dell'origine è delle regole della musica, colla storia del suo progreso, decadenza, è renovazione, opera di don Antonio Eximeno, fra y Pastori Arcadi Aristossemo Megareo, dedicata all'Augusta Réal Principessa Maria Antonia Balburga di Babiera, Ellettrice, vedovadi Sassonia, frà le pastorelle Arcadi Ermelinda Talea, in Roma, 1774. Eximeno a prouvé dans un discours, l'inutilité des mathématiques pour la musique. Dans ce dessein, il inventa un nouveau système qui a trouvé, même en Italie, beaucoup de partisans. Il prouve d'abord, que musique étant un véritable idiôme , les règles ne doivent pas être cherchées dans les mathématiques, mais bien dans la prosodie, et il sinit en combattant le

système des Grecs sur la musique et les théories de Tartini, Euler, Rameau et d'Alembert. ( Voyez l'extrait de ses discours insérés dans les Nouvelles littéraires de Florence, année 1774, où l'on dit que l'Italie et les nations étrangères lui seront aussi reconnoissantes qu'elles l'ont été envers ceux qui ont introduit la philosophie moderne.) Le journal de Londres, intitulé Monthly Review (revue de chaque mois), année 1774, en parlant du même ouvrage, d'Eximeno s'exprime ainsi : « C'est une production du premier ordre, par le goût, l'érudition et la profondeur du raisonnement. Eximeno a aussi laissé une apologie de l'ouvrage de l'abbéAndres, sur l'origine, les progrès et l'état actuel de toute la littérature. Cette apologie est écrite en italien et consignée dans la lettre suivante. Lettera del sig. abate Eximeno al R. P. M. Fr. Tommaso Maria Mamachi sopra l'opinione del sig. abate Andres, intorno alla litteratura ecclesiastica de' secoli barbari. Mantova, 1783.

## FAES

# FAES

FABRE ou FAVRE (Pierre-François), né à Saint-Barthélemi dans le bailliage d'Eschallens, en Suisse, au commencement du 18° siècle, fut prêtre, protonotaire et missionnaire en Cochinchine. Il a laissé des Lettres curieuses sur la visite apostolique de M. de La Baume, évéque d'Halicarnasse à la Cochinchine; Venise, 1746.

I. FAESCH ou FESCH (Jean-Rodolphe), électeur de Saxe, colonel du corps des ingénieurs au service de la Pologne, naquit à Bâle vers la fin du dix-septième siècle, et mourut en 1751. Il a publié en allemand, I. Un Traité sur l'étude des mathématiques, Dresde, 1713, in-4°. Il. Dictionnaire militaire d'artillerie, de génie et de marine, Dresde, 1735, in-8°.

H. FAESCH ou FESCH (Em-

manuel), natif de Bâle, bailli de Murchenstein en 1748, a écrit en latin plusieurs Dissertations intéressantes, imprimées à Bâle, in-4°. —Un autre Faesch ou Fesch (Luc), membre du grand-conseil de Bâle, sa ville natale, a publié en latin une Dissertation sur la Suisse avant Vespasien, 1742, 1 vol. in-4°.

I. FAESI (Jean - Jacques), savant astronome du dix-septième siècle, né à Zurich, a composéen allemand, I. Traité de la sphère armillaire, 1697.11. Traité sur le cours des planetes, 1713, in-4°.

II. FAESI (Jean-Conrad), né à Zurich au commencement du dix-huitième siècle, pasteur de l'église de Flach, est auteur d'une Topographie de la Suisse, en 4 vol. in-8°. Cet ouvrage anuonce un observateur profond »

et un écrivain méthodique. Il a laissé une Histoire du Landgraviat de la Turgovie.

FAIRFAX (Brian), ministre de l'église épiscopale d'Alexandrie en Virginie, mourut en 1802 à Mont-Aigle près Cameron, dans la 76° année de son âge. Cet homme respectable s'est distingué par la droiture de ses principes, sa piété et la simplicité de ses manières, et a publié un Sermon sur le pardon de nos péchés.

FALCKNER (Jean - Henri), professeur de droit et recteur de l'université de Bâle, naquit dans cette ville le 6 septembre 1729. On a de lui deux Traités curieux, I. De Helveticorum Legatorum singulari specie, Bâle, 1747, in-4°. II. Sententiæ de nonnullis philosophiæ moralis et juris naturæ capitibus, Bâle, 1749, in-4°.

FANEUIL (Pierre), fondateur de Faneuil-Hall à Boston, mort en 1743, jouissoit d'une grande fortune, et l'employa en bonnes œuvres. Les habitans de la ville de Boston lui sont redevables d'un bel édifice qui leur sert pour leurs assemblées publiques.

FANGE (dom Augustin), bénédictin, neveu de dom Calmet, et son successeur à l'abbaye de Sénones, né à Haltonchâtel, diocèse de Verdun, en 1728, mort sur la fin du dixhuitième siècle, a écrit, I. Vie de dom Calmet, 1 vol. in-8°. imprimé à Sénones; II. Iter helveticum, in-4°. avec fig., imp. à Einsilden, ou Notre-Dame des Ermites. Ce voyage que l'auteur fit en Suisse en 1748, prouve un esprit observateur. III. On lui attribue les Mémoires pour servir à l'histoire de la barbe de l'homme, Liège, 1774, in-8°. Contre l'intention de l'auteur, l'éditeur y

glissa une pièce de vers un peuobscène, d'un poète Tourangeau etaqui auroit répugné à la délicatesse de dom Fangé.

I. FARNESE (Pierre-Louis), duc de Parme, fils naturel d'Alexandre Farnèse, depuis pape sous le nom de Paul III, et de N. Rufini, fut comme afné, le principal objet des complaisances de son père quoiqu'il en fut bien peu digne. Il le créa d'abord seigneur de Neppi et Frescati, puis duc de Castro et comte de Honciglione en 1528, enfin duc de Parme et de Plaisance, pour lui et sa postérité, par investiture du 12 août 1545; mais il ne put en obtenir la confirmation de l'empereur Charles-Quint, qui avoit droit de la conférer ( comme seigneur suzerain de Milan, dont Parme et Plaisance étoient d'arrières fiefs); malgré cela il s'y maintint par la protection de son père. Mais des mœurs scandaleuses, des débauches révoltantes, des abus de pouvoir de toute espèce signalèrent son gouvernement. Il eutrecours à toutes les ressources de la perfidie pour abaisser et exterminer la noblesse soumise à sa domination et qui la supportoit impatiemment. Celleci se décida à se défaire de celui qui vouloit les anéantir. Les comtes Jean - François Anguisciola, AugustinLandi, les marquis Jean-Louis Gonfalonieri, Jérôme et Alexandre Pallavicini, formèrent contre lui une conspiration à laquelle l'empereur, sollicité par Ferrant de Gonzague, donna la main en secret à condition qu'on épargneroit la vie du duc et qu'on remettroit Plaisance aux troupes impériales. Pierre Louis, se trouvant dans cette ville, le 10 septembre 1547, Jérôme Pallavicini qui étoit bousson, monte dans la

chaire de l'église et y fait mille singeries qui attirent un grand concours de peuple, puisilles harangue et les anime contre les vexations de Pierre-Louis, et les conduit ensuite sur la place du palais; pendent ce temps Gonfa-Ionieri amusoit dans l'intérieur du palais la garde allemande; Landi s'étoit emparé d'une des principales portes; Anguisciola et Alexandre Pallavicini monterent dans la chambre du duc qui reposoit. Célui-cientendant une grande rumeur sur la place court sur son balcon : les deux conjurés l'y suivent, le poignardent aux yeux du peuple et le précipitent par dessus le balcon dans la place. Le peuple se jette sur son corps, le dépouille, traîne et insulte son cadavre. Les troupes de l'empereur attendoient dans le voisinage l'issue de l'événement; Ferrant de Gonzague arriva bienfôt après avec un gros corps de cavalerie prit possession de la ville, et fit inhumer le corps de Pierre-Louis, qui ne fut plaint ni regrette de personne; chacun trouvant que son sort étoit une juste punition de son insolence, de son avarice et de sa cruauté. Pierre-Louis laissa, de son mariage avec Hieronima Orsini, fille de Louis, comte de Petigliano; 1º Alexandre Farnèse, cardinal, (Voyez tom. I.); 2º Octave qui fut duc de Parme; 5. Ranuce qui suit et fut archeveque de Naples et cardinal; 4º Victoire qui épousa Gui-Ubald II, duc d'Urbin, et un fils naturel nommé Horace Farnèse, titré de duc de Castro, sans l'avoir jamais possédé, lequel épousa Diane d'Angoulème, fille naturelle du roi Henri II, et fut tué au siège d'Hesdin par les Impériaux, le 18 juillet 1555.

II. FARNÈSE ( Ranuce ),

cardinal, quatrième fils de Pierre-Louis, premier duc de Parme et d'Hieronima Orsini, né le 11 août 1530, fut chevalier de Malthe, prieur de Venise, puis commandeur de Boulogne. Paul III, son aïeul, lui donna en 1544, l'archevêché de Naples, qu'il échangea depuis contre celui de Ravenne, et l'année suivante le fit cardinal quoiqu'il n'eût alors que 15 ans. Deux années après il fut légat à Pise, grand pénitencier, puis patriarche de Constantinople. Le cardinal Ranuce sut exilé de Rome en 1551, par le pape Jules III, avec le cardinal Alexandre, son frère, et tous deux rétablis dans leurs biens par la protection d'Henri II, roi de France, en 1552. La donceur du caractère de ce prélat, ses vertus et sa haute probité, lui méritèrent les éloges du pape Pie IV, qui le proposa en plein consistoire comme un modèle qu'on ne pouvoit trop imiter.

III. FARNESE (Octave II), duc de Parme et Plaisance, 2º fils de Pierre-Louis et d'Hiéronima Orsini, né en 1534, avoit été fait par le pape, Paul III, son aïeul, duc de Camérino, en le mariant (1538), avec Marguerite d'Autriche, fille naturelle de l'empereur Charles - Quint, et veuve d'Alexandre Médicis, premier duc de Florence, assassme le 7 janvier 1537. Octave eut beaucoup de peine à succéder au duché de Parme : Ferrant de Gonrague, gouverneur du Milanais, continuant toujours de garder Plaisance au nom de l'empereur, depuis la mort de Pierre-Louis: le pape Paul III, pour empêcher l'empereur de s'emparer aussi de Parme, imagina en 1449 de révoquer la concession de Parme et de Plaisance faite à

Pierre-Louis, et de dédommager Octave par un nouvel établissement dans l'état ecclésiastique; mais celuicin'approuva point cette ruse: non satisfait de son dédommagement, et s'embarrassant peu de déplaire au pape son souverain, son aïeul et son bienfaiteur, il s'échappe de Rome, essaye de s'emparer de Parme par surprise; fidélité de Camille Orsini, qui s'y trouvoit gouverneur pour le pape, fait échouer sa teutative, Alors l'ingrat Octave fait faire des ouvertures secrètes à l'empereur, offrant s'il veut lui donner l'investiture, de renoncer à toute liaison avec Paul III, son grand-père, et de se mettre entierement entre ses mains. Lorsque le malheureux Paul III apprit cette défection de son petit-fils et ses liaisons avec un prince qu'il détestoit, il entra dans une colère affreuse, et mourut peu de temps après de la révolution que cette nouvelle lui avoit causée. Octave fut mis en possession de Parme, par la reconnoissance de Jules III, que la faction Barnèse avoit placé. Il fit prêter, en 1550, par le cardinal Alexandre, son frère, hommage au nouveau pape, et paya le cens de huit mille écus romains exigés par l'investiture. Cependant l'empereur ne perdoit pas de vue l'envie de recouvrer Parme; et Ferrant de Gonzague, ennemi particulier d'Octave, se préparoit à l'en dépouiller; c'étoit au pape qui lui avoit donné l'investiture, à défendre le possesseur. Mais Jules ' III, (Jean-Marie Dumont), pour obliger Octave, ne vouloit pas se brouiller avec l'empereur. Alors Octave, par le conseil des deux cardinaux, Alexandre et Ranuce, ses frères, se décida à faire conclure par Horace, son frère naturel, un traité déjà entamé avec!

Henri U. Ce monarque, enchanté. de contrarier l'empereur, par une convention du 27 mai 1551, prend sous sa protection la maison Farnèse, s'oblige à entretenir au duc Octave deux mille hommes de pied et deux oents chevaux légers pour la défense de Parme, et à lui payer un subside de huit mille écus d'or. Il le fit ensuite chevalier de Saint-Michel et capitaine d'une compagnie de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances. Octave renvoya à Charles-Quint le collier de la toison d'or, et feignit d'être dévoué à la France. Le pape, qui avoit cherché à empêcher cette négociation, qui amenoit la guerre en Italie, ordonna, par un monitoire, à Octave, de remettre entre les mains de ses ministres, le duché de Parme: n'étant point obéi, il déclara Octave déchu de tout droit sur le duché, ainsi que du grade de goufalonier de l'Eglise romaine. Les deux cardinaux, Alexandre et Ranuce Farnèse. reçurent ordre de sortir de Rome: leurs bénéfices furent saisis, et le pape eut l'impudence de conclure une ligue avec l'empereur. Aussitôt le roi fit occuper Parme par des troupes françaises que commandoit monsieur de Thermes, et monsieur de Brissac s'avança avec une armée pour faire une diversion dans le Piémont; le roi fit aussi déseuse de porter de l'argent à Rome; rappela les évêques de son royaume qui alloient au concile de Trente; menaça d'assembler en France un concile national. Alors, les cardinaux les plus sensés firent sentir au pape la nécessité de faire la paix. Les Vénitiens s'en firent les médiateurs; le cardinal de Tournon, envoyé de France, fit l'accommodement, et le 29 avril 1552, on conclut, entre le pape.

le roi de France et le duc Octave, une trère de deux ans; 1°. portant que le pape retireroit ses troupes de la Mirandole et du Parmesan, qui rentreroient sous l'obéissance du duc Octave; 2º que les cardinaux Farnèse seroient rétablis dans les biens dont ont les avoit dépouillés; 3. qu'Horace, leur frère, seroit aussi rétabli dans son ancien duché. L'empereur, quelque tems après, fut contraint, par le mauvais succès de ses armes, d'accéder à cette trève, de sorte que le duc Octave resta possesseur tranquille du Parmesan l'an 1556. Philippe II, roi d'Espagne, pour détacher Octave du parti de la France, lui rendit la ville de Plaisance, mais en tenant aux frais du duc la garnison espagnole dans la citadelle qu'il s'obstina à y conserver, Octave fit l'impossible pour la recouvrer; et les efforts de son fils Alexandre, auquel Philippe II devoit quelque reconnoissance, se trouvant inutiles, il lui envoya le comte Pomponio Torelli (l'auteur de la Mérope), l'homme le plus capable par sa considération personnelle, son esprit et ses talens, de faire réussir cette affaire. Ce négociateur habile partit en octobre 1584, et à travers mille dangers, joignit Philippe II, lui plut beaucoup par son instruction et son esprit, et lorsqu'il eut gagné sa faveur et ses bonnes graces, il plaida avec tant d'adresse la cause d'Octave, que malgré l'humeur de Philippe II contre ce prince, il en obtint la restitution si désirée. ( V. Torelli Pomponio ). La citadelle de Plaisance fût oufin remise à Octave par le duc de Terra-Nova, le 15 juillet 1585. ( Voyez de Tnov, histoire univ. tom. IX pag. 442). Octave mou-

suivante, à l'âge de 62 ans laissant de Marguerite d'Autriche Alexandre né en 1646, l'un des plus grands capitaines du 16° siècle. ( V. tom. I, ALEXANDRE FAR-NESE no XXII), et 3 filles naturelles. Le duc Octave s'étoit acquis une réputation militaire dans les gnerres d'Allemagne, et la soutint dans la guerre de Ferrare, où il commanda en chef les troupes de Philippe II. Il avoit des connoissances et beaucoup d'esprit, mais l'esprit plaisant et railleur. Sur les plans et les soflicitations du même comte Torelli, dont il est parlé plus haut, il arrêta la fondation d'un collége ou l'on élevoit les enfans de la jeune noblesse à Parme, ce qui ne fut exécuté que sous son successeur, etcréa l'académie des Innominati en 1574. Le docteur Eugène Vicdomini, fut le premier président de cette société.

V. FARNÈSE RANUCE I, fils aîné d'Alexandre Farnèse, et de Marie de Portugal né en 1569, servoit dans les Pays-Bas lorsqu'il apprit la mort de son père; il vint prendre possession de ses états et prêter serment de fidélité au saint-siége en 1592. Dès 1580, il avoit précédemment formé des prétentions sur la couronne de Portugal, après la mort du roi Henri son grand oncle maternel, mais les droits de Philippe II soutenus de la force prévalurent sur les siens. Le pape Clément VII, lui conféra pour lui et ses successeurs, la dignité de Gonfalonier de l'église l'an 1600, en considération de son mariage avec Marguerite Aldobrandin sa nièce, qu'il épousa au mois de mai de la même année. Ranuce travailla beaucoup à l'embellissement de Parme; il bâtit le collége, dit, rut le 18 septembre de l'année i des nobles, dejà arrêté par son

prédécesseur, et se fit nommer président de l'académie des Innominati; du reste il n'avoit aucune des grandes qualités d'Alexandre, et tous les défauts de cœur de Pierre-Louis et d'Octave. « Ranuce, dit Muratori, étoit grand politique, mais d'un caractère altier, d'un naturel sombre et mélancolique, nourrissant toujours dans sa pensée des soupçons qui troubloient son repos ou celui des autres : dans ses sujets il ne vovoit que des ennemis, et se rappeloit sans cesse la suneste catastrophe de Pierre-Louis son bisaïeul : disposé de la sorte, il s'étudioit à se faire moins aimer que redouter; toujours prompt à punir, et n'accordant que difficilement des grâces : ceux qui lui étoient soumis lui rendoient bien la pareille, et répondoient par la haine à la crainte qu'il tachoit de leur inspirer. Ce qu'il avoit lieu de redouter lui arriva. L'an 1612 il découvrit une conspiration tramée contre lui l'année précédente; les principaux auteurs étoient le marquis Jean-François San-Vitali, la comtesse de Sala, le comte Horace Simonetta, son mari le comte Pio Torelli, les comtes Alfonse et le marquis Jérôme, tous deux Sanvitali, le comte Jérôme de Correggio, le comte Jean-Baptiste Masi et d'autres; on mettoit encore parmi les complices de la conjuration le marquis Jules César Malaspina, capitaine des gardes du duc de Mantoue, Ferdinand Malaspina, marquis de Liciana, le comte Théodore Scotti de Plaisance et le comte Albert Canossa de Reggio. Presque tous les chefs de la révolte, ayant été arrêtés on instruisit leur procès, dans lequel il fut prouvé, dit-on, que leur dessein avoit eté d'assassiner et

exterminer toute la maison Farnèse. En conséquence ils eurent la tête tranchée, le 19 mai de la même année, et quelques-uns de leurs partisans furent pendus. » Dans la vérité, les grands vassaux du duché, presque tous indépendans jusqu'alors, supportoient avec impatience de se voir soumis à un maître qui ne les valoit pas, et qui n'avoit pas pour eux les ménagemens et les égards convenables qu'au moins les ducs Octave et Alexandre avoient observés. Soulevés par l'insolence, l'avarice et la dureté du duc. ils témoignoient hautement leur mécontentement; mais il parolt que tout cela se bornoit à des plaintes, et qu'il n'y avoit encore eu aucun complot véritable contre sa personne. Cela étoit si vrai, que plusieurs d'entre eux, montant au palais deux jours avant leur arrestation, rencontrèrent les geoliers qui apportoient des fers; et ceux-ci, sur leur question, leur ayant répondu que c'étoit pour beaucoup de prisonniers qu'on attendoit sous peu, ils crurent que c'étoit pour des malfaiteurs, et n'en prirent aucun ombrage. Cependant Ranuce craignant, mal-à-propos, cette haine indiscrètement marquée, crut devoir prévenir ses ennemis, et pensa qu'il trouveroit sûreté personnelle, vengeance et profit en les dépouillant à la fois de leurs biens et de la vie. « Sous divers prétextes il fait arrêter les prétendus conjurés le 4 juin 1611. Le 15 du même mois, l'hôtel de ville et la noblesse vont en députation demander au duc les motifs d'un coup d'autorité si étrange contre tant de personnages illustres. Le prince répond qu'ils avoient conspiré contre sa personne et contre le salut de tous les citoyens : ces corps demandèrent alors que le

240

procès des accusés sut fait en forme, ce qui exigeant des lougueurs, empêcha le duc de faire faire l'exécution sur-le-champ, comme il l'avoit projeté, et l'obligea de la différer jusqu'à l'annce suivante». Les chess d'accusation détaillés dans la proclamation de Ranuce, affichée le 17 mars 1612, étoient que les conjures, chargés chacun des crimes les plus honteux envers Dieu et les hommes, coupables de rébellion, avoient projetté d'assassiner le duc ; d'égorger Hérodino More, ses enfans, en présence de la duchesse, de massacrer tous les ministres, les soldats, les serviteurs, et enfin de piller toutes les maisons particulières, les églises et les monastères. Une forme à peu pres légale avoit été donnée à ces accusations par des dépositions controuvées. On fit grâce à une quinzaine de prétendus coupables peu riches; les seuls possesseurs de grands fiefs parureut indignes de pardon. Le 19 mai 1612, à dix heures d'Italie, les bourreaux amenérent, sur un échafaud dressé à la hauteur des fenêtres du palais, Barbara San - Vitali, née San-Severini, comtesse de Colorno, l'une des plus belles femmes de son temps, dont le duc avoit été épris et maltraité; le comte Horatio Simonetta, chambellan et grand-écuyer ; le comte Jérôme San-Vitali, marquis de Sala; le jeune Jean-François son fils, dit le maréchal de Sala; le comte Alphonse San-Vitali, son cousin; enfin, Pio Torelli, comte de Montechiarugolo et le cointe Gianbattista Masi beaufrère de ce dernier. A mesure qu'ils parurent on leur trancha la tèle; et les sept têtes restèrent long-temps attachées aux murs du

tres assista lui même à l'exécution qui dura guatre heures. Ranuce i, ne borna pas là sa barbarie, il voulut s'assurer des descendans de ces malheureuses victimes : des deux Sanvitali, enfans, l'un fut écrasé entre deux pierres, l'autre ayant échappé, fut repris quelques appées après, et fait eunuque... Un fiset un neveu de Pio Torelli, auxquels on préparoit le même sort furent sauvés par l'attachement et la reconnoissance des franciscains de Montéchiarugulo que leurs ancêtres avoient fondés. Ces religieux les transporterent la nuit au péril de leur vie dans les états de Modène, et deux tableaux qu'on voit encore dans l'église du lieu servent de monument à ce fait digne de mémoire. Les biens immenses des condamués furentainsi réunis aux domaines du prince, qui doublerent par ce moyen. Les châteaux de Colorno et de Sala qui appartenoient aux comtes Sau-Vitali, et que le duc marchandoit depuis long-temps, lui passèrent ainsi sans déhoursés, et devinrent les maisons de plaisance de ses successeurs; les riches tableaux qui ornoient les deux châteaux, ainsi que la belle collection de livres antiques et de médailles , que les comtes Torelli, presque tous gens de lettres, avoient rassemblés, passèrent dans les musées Faruèse, et depuis à Naples, à Capo - di - Monte. Mais proscription horrible révolta tout le monde coutre Ranuce : les amis des suppliciés firent pour venger leur mort, des courses funestes dans le Parmesan, où ils brûlèrent des possessions du duc 3 mais ces excursions n'étoient que des vengeances particulières; tous les souverains du temps blâmèrent Ranuce. Les Torelli palais: le duc, d'une de ses fenê- let les San-Vitali, collatéraux de s

décapités, ayant porté leurs plaintes au grand-duc de Toscane, Ranuce pour justifier sa conduite, lui envoya copie du procès par son ambassadeur. Le grand-duc, Cosme II, y répondit en lui renvoyant de son côté un autre procès bien en règle, par lequel il étoit prouvé que son ambassadeur Parmesan avoit tué un homme à Livourne avant d'être parti de Parme; voulant lui démontrer par la qu'il n'étoit pas aisé de colorerà ses yeux et à ceux du public une pareille infamie. En esset, Maratori dit que de son temps on croyout encore que cette conspiration avoit eté controuvée par le duc Ranuce, pour satisfaire son avarice et se defaire des personnes qui génoient son autorité. Le duc trouva pendant un an ou tous les jours sur son assiette ce vers de Virgile: Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor. Il parut depuis ce temps plus sombre et souvent agité de remords, et mourut subitement en mars 1622. Ranuce II, laissa de son mariage trois fils, Alexandre, né sourd et muet; Odoard qui lui succéda et règna de 1622 à 1646, et François Marie, né en 1620, cardinal en 1745, mort en 1647. Il eut aussi deux filles, Marie et Victoire, qui épouserent successivement François Ice d'Est', duc de Modène.

FARNESE RANUCE II, 6° duc de Parme, né l'an 1650 d'Odoard et de Marguerite de Médicis, succéda en 1646, à son pere et eut des démêlés violens avec le pape Innocent X, au sujet du duché de Castro: Jacques Gaufredi, son ministre, espérant par la lui faire sa cour, fit assassiner Christophe Giarda, théatin, que le pape avoit nommé l'an 1649, à l'éveché

duc. Le pape, justement irrité de cette perfidie, fait entrer ses troupes dans le duché de Castro, bat celles du duc, fait roser la ville et élever avec ses débris une coloune sur laquelle on grava ces mots: Qui fu Castro. Comme les troupes papales alloient entrer dans le Parmesan, Ranuce II se résolut a céder au pape le duché de Castro et le comté de Ronciglione, mais malgré les sollicitations du cardinal Mazarin en faveur de Ranuce, ils furent incamérés à la chambre apostolique en 1661. Le Duc Ranuce ayant reconuu depuis les malversations et la scélératesse de son ministre Gaufredi, lui fit faire son proces; il fut condamné à mort et exécuté au mois de janvier 1670; ce qui fit un grand plaisir au peuple:: Giuseppino, fils d'un tailleur de Pavie, s'empara ensuite de la confiance du duc, qui termina ses jours le 11 decembre 1694. Ranuce II fut marié trois sois, re l'an 1660, avec Marguerite Yolande, fille de Victor Amédée, premier duc de Savove, morte en 1665; 2º l'an 1664, avec Isabeile d'Est, fille de François la duc de Modène, morte en 1666; 3º en 1668, avec Marie d'Est, decedée en 1684. Du second lit, il cut Odoard, mort le 5 septembre 1693 . un an avantson père; lequel de sa temme Dorothée, fille de Philippe Guitlaume, électeur palatin, laissa une fille, Elisabeth, mariée à Philippe V, roi d'Espagne; plus Marguerite et Thérèse. Du troisième lit, Ranuce ent deux fils, François et Antoine, qui lui succéderent et p'eurent point de postérité. François mourat le 26 février 1727, et Antoine le 20 janvier 1751. ELISABETH, fille d'Odoard, leur nièce, dernière heritière de sa maison, porta au de Castro, et qui déplaisoit au l roi Philippe V, les duchés da Parme, Plaisance, et les biens immenses des Farnèse.

FASSONI (Liberat), religioux de l'ordre des écoles pies. On a de lai, De piorum in sinu Abrahæ beatitudine ante Christi mortem, Romie, 1760, iu-4°. Fassori a entrepris dans cet ouvrage de refuter ce que Codonici avoit avancé sur la doctrine de saint Augustin, touchant l'état des fidèles morts avant la venue de J. C., dans un ouvrage intitulé, Vindicias Augustiniana ab imputatione regni Millenarii, imprimé à Crémone en 1747. Il fait les plus grands efforts pour donner à certains passages de ce Père un sens différent de celui que Cadonici leur avoit donné; il est yrai qu'il passe sous silence ceux qui paroissent évidemment contraires à la doctrine qu'il veut établir. Car, au lieu qu'il paroît, comme l'enseigne Cadonici, que saint Augustin pensoit que les patriarches avoient joui de la vue de Dieu immédiatement après leur mort et avant la venue de J. C. Fassoni prétend que, quoique privés de cette vue et relégués dans un lieu particulier, ils étoient cependant heureux par l'espérance de voir Dieu un jour par l'état de grace où ils étoient, par la certitude qu'ils avoient qu'ils ne pouvoient plus pécher, par la compagnie des autres fideles qui, comme eux, attendoient le même bonheur; ensin par les visites que leur rendoient les anges pour leur annoccer le temps de l'avénement du Messie.

FATIO (Jean), docteur en médecine, né à Bâle en 1649, embrassa le parti des mécoutens en 1691, et fut décapité le 28 septembre de la même apnée. On a de lui en allemand, un ouFAUG

vrage sur les Devoirs de la sagefemme, 1732 in-8°.

FAUGERES (Marguerite), distinguée dans la littérature ; fille d'Anne-Elizabeth Bleecker, née en 1771, passa les premières années de sa vie chez ses parens retirés dans le village de Tomhanie à 18 milles d'Albany, et fut très-bien élevée par sa mère ; mais elle la perdit dans l'âge où ses conseils lui étoient le plus nécessaires. Bleecker, qui jouissoit d'une fortune considérable, passa à New-Yorck quand la guerre fut terminée, et vit avec plaisir sa fille parvenue à l'âge où ses graces et son esprit attiroient de tous côtés les hommages; mais elle eut le malheur de mal placer ses affections. Son choix tomba sur un homme dissipé, et malgré les remontrances les plus vives de son père, elle épousa en. 1792, Peter Faugères, médecia à New-Yorck. Elle ne fut pas longtemps sans se repentir d'avoir préféré les conseils d'une passion aveugle à ceux de la raison. Sa vie ne fut plus qu'un enchaînement de chagrins et de malheurs; dans l'espace de trois ou quatre années la grande fortune qu'elle avoit apportée à son mari fut eutièrement dissipée : l'affection de son père, tant qu'il vécut, lui procura des secours. Mais en 1796, elle étoit réfugiée dans un grenier, avec l'auteur de ses maux, et un. enfant. En 1798. Faugères fut attaqué de la fièvre jaune et succomba. Son épouse se plaça à New-Brunswick dans une pension de jeunes demoiselles pour seconder l'institutrice. La multiplicité deses talens et la douceur de son caractère la rendoient, plus qu'aucune autre, propre à ces tonctions. Une année après, elle passa à, Brooklyn', où elle se chargea de

l'éducation de plusieurs enfans des principales familles. Sa santé qui s'affoiblissoit, ne lui permit pas long temps de se livrer à ce travail. Enfin, elle monrut en 1801, âgée de 3b ans, à New-Yorck, chez un ami qui lui avoit offert une retraite. Madame Faugères avoit du goût pour la poésie. Beaucoup de ses productions qui ont en du succès, farent insérées dans le Magasin de New-Yorck, et dans le Muséum américain. En 1793, elle publia les Mémoires de sa mère, madame Bleecker, à la tête des OEuvres de cette dame. Plusieurs autres Essais par elle-même furent joints à ce volume. Sans avoir jamais mis le pied sur ancum théâtre, elle donna en 1795 ou 1796, une tragédie intitulée Bélisaire. Ses plus précieux manuscrits sont entre les mains de M. Hardic de New-Yorck qui a manifesté l'intention de les publier.

FAVIER (N.), célèbre diplomate, successeur de son père, syndic des états généraux du Languedoc, emploi que le goût des plaisirs et le desir d'acquérir des connoissances politiques en voyageant, lui sit vendre dès l'âge de 23 ans. La Chétardie, ambassadeur de France à Turin, le fixa apprès de lui et l'initia dans les secrets de notre ancienne diplomatie. A la mort de cet envové. le comte d'Argenson, ministre des affaires étrangères, se l'attacha et lui inspira avec passion le système de Henri IV, de Louis XIV, de Richelieu et de Mazarin, contre les puissances rivales de la France, qui nourissoient depuis des siècles le projet de détruire les restes de la monarchie de Charlemagne. Favier fit par ordre du comte d'Argenson le tameux Mémoire contre l'alliance

de 1756 devenu, depuis, ouvrage élémentaire, parmi les diplomates européens, intéressés ? les uns à le professer, les autres à le maudire et à en poursuivre l'auteur. L'abbé, comte de Bernis, premier destructeur de la politique de Louis XIV, instruit des opinions de Favier, se contenta de l'éloigner de tout emploi pendant son ministère. Le comtet de Broglie lui en procura un indirectement auprès du duc de! Choiseul, qui l'envoya en secret en Russie, en Portugal et en' Espagne. Favier servoit le ministère secret de Broglie aux dépens du ministère officiel : ce dévouement à l'ancienne diplomatie sut pénétré; et l'infidèle se crut obligé de se proscrire lui-même pendant les quatre dernières années du ministère du duc de Choisen; if passa en Angleterre et en Hollande, vivant avec les plus beaux esprits de ces deux; nations qui le recherchoient à cause de son génie et de ses connoissances en diplomatie. Il fit à La Haye la connoissance particulière du prince Henry de Prusse acquel il communiqua son plan: inédit, d'un nouveau système! d'alliances continentales et maritimes, et ne contribua pas peu, par ses intrigues secrètes, à perdre le duc de Choiseul et à lui opposer son successeur le duc d'Aiguillon. Plusieurs cours étrangères applaudirent à ses vues à cet égard et les favorisèrent. D'Aiguillon qui lui témoigna luimême sa reconnoissance, au commencement de son ministère ent recours à ses talens. C'est alors qu'une cour intéressée à les étouffer et à maintenir la destruction de la Pologné, imagina contre Favier, contre Monteypard, Ségur et autres, l'affaire fabuleuse de 1773, et les accusa de travailler

à troubler la tranquillité de l'Eu- l rope en faveur des puissances que la France avoit sacrifiées par les traités de 1756 et 1757. La correspondance de Favier avec le prince Henry, ne sut pas interprétée à son avantage. Le grand ouvrage dont le comte de Ségur a publié la 3º édition avec des notes, acheva de le perdre; il fut mis à la Bastille. Favier n'étoit point admis à tous les plans du ministère secret ; il n'étoit que l'historien et le rédacteur de ceux qui lui étoient indiqués. Il avoit publié divers Traités anonymes et plusieurs ouvrages de circonstance aujourd'hui inconnus. Les intérêts des puissances rivales de la France n'ayant pas varié, et les principes de Favier n'étant pas différens de ceux de la France, mériteront à jamais l'attention de nos grands princes. Pendant les minorités et sons des princes soibles, ces principes n'avoient pas cessé depuis Louis XIV de faire des victimes. Le comte de Broglie voyant la politique de l'ennemi triomphante dans le ministère en 1773, et Favier dans les fers, réussit à le délivrer. « Tant d'espritet tant de pauvreté, disoit-il au roi, tant de talens et tant de haines étrangères, prouvent l'état de notre cabinet; ils rappellent ce que fut jadis votre majesté et où ses alliés l'ont conduite. » Il écrivoit en même temps à Louis XV, que si dans le dernierouvragequ'illuiavoitadressé, il se trouvoit quelque observation digne du monarque, elle appartenoit à Favier destitué. fugitif, errant, proscrit, accusé et emprisonné pour son attachement aux intérêts les plus chers du prince. Favier sortit dans peu de temps de la Bastille, employant les premiers instans de sa liberté

à écrire sur la cause de ses malheurs, sur le génie implacable qui le poursuivoit et sur l'action criminelle des puissances ennemies de la France dans le sein de l'état. Cet ouvrage proscrit comme les précédens a été enveloppé en 1794 avec tant d'autres ruines. « La précision des pensées de Favier, dit un écrivain qui en a fait une étude particulière, le laconisme de son style, la liaison de ses idées, la facilité de ses compositions, lui ont assuré un rang éminent dans la classe des écrivains politiques, et dans la république des lettres. » Le comte de Ségur a recueilli une partie de ses œuvres en 3 vol. in-8°, avec beaucoup de notes et d'observations.

FELICIEN (Jean Bernardin), né à Venise vers l'an 1545, a fait beaucoup de traductions, entre autres celles de la chaîne d'or d'OEcumenius, autrement dite, commentaire sur les actes des apôtres et sur les épîtres canoniques; de divers traités de Galien, de Paul d'Argine et de quelques autres anciens médecins; des livres d'Aristote sur la morale avec les commentaires de ses scholiastes Eustrate, Aspase et Michel d'Ephèse; des dix livres de l'histoire des animaux, aussi d'Aristote; des commentaires d'Alexandre d'Aphrodisée sur le premier de ses analytiques, et du traité de Porphyre sur l'abstinence de la chair des mimanx; Huet reproche à ce traducteur d'avoir été disfus et de ne jamais être parvenu au point de clarté et de netteté nécessaire à ce genre de travail.

FÉLIX-DE-COMMERCY. On a publié sous ce nom, que l'on croit feint, une traduction française d'un ouvrage latin, tresrare, qui a pour titre: Symbolum mundi, hoc est, doctrina solida de Deo, spiritibus, mundi religione, ac de bono et malo, superstitioni paganæ ac christianæ opposita. Eleutheropoli, anno 1668. L'auteur de cet écrit ayant été accusé d'aiheisme, Félix entreprit sa détense dans une lettre apologétique qu'il joignit à sa traduction reimprimée en 1706.

FERMIN (Philippe), docteur en médecine, membre de l'académie impériale des carieux de la nature et de la société zélandaise des sciences de Flessingue, a publié: 1º Description générale, historique, géographique et physique de la colonie de Surinam, 2. v. 8°, Amsterdam, 1769. 2º Dissertation sur la question; s'il est permis d'avoir en sa possession des esclaves, 8°, Maestricht 1770. C'est une apologie de l'esclavage; on ignore l'époque de la mort de Philippe Fermin.

FERRET (N.), habile mécanicien du 18° siècle, s'étoit adonné particulièrement à l'horlogerie sur laquelle il publia quelques dissertations aussi prolixes qu'ennuyeuses. Un jour qu'il lisoit à l'Académie de Marseille, dont il étoit membre, un long traité sur l'échappement, un de ses confrères écrivit sur un morceau de papier les quatre vers suivans:

Ferret, quand de l'échappement Tu nous traces la théorie, Beureux qui peut adroitement S'échapper de l'Académie!

il remet ce billet à son voisin et sort; l'écrit passe de main en man. chacun le lit à son tour, part d'un éclat de rire, et s'en va. Le dernier enfin jette le billet sur la table, suit l'exemple des autres, ct l'erret reste seul entre le pré-

sident et le secrétaire, qui euxmêmes ne purent contenir leur rire sur cette plaisanterie. Le recueil de l'académie de Marseille renferme plusieurs mémoires et dissertations de Ferret sur la mécanique et sur l'horlogerie. On ignore l'époque de la mori de cet académicien.

FEVRE de BEAUVRAIS (N. Le), né à Paris le 14 novembre 1724 et mort au commencement de ce siècle, est connu par les ouvrages suivans, 1. Epitre à Fontenelle : 1743. II. Ode sur la bataille de Lawfeld, et sur la prise de Bergop-zoom, 1747. III. Singularités diverses en prose et en vers, 1753, in-12. IV. Paradoxes metaphisiques sur les principes des actions humaines, traduit de l'anglais de Collins, 1754, 5 vol. in-12. Livre propre à désennuyer un instant, 1753, in-12. V. Eloge de Maupertuis, en vers, 1755, in-8°. VI. Adresse à la nation anglaise, poëme patriotique, Paris, 1757, in-12. VII. Histoire de Miss Honora, ou Le vice dupe de lui-même, ouvrage imité de l'anglais, 1766, 4 vol. VIII. Dictionnaire sucin-12. cint et patriotique, ou Précis des connoissances utiles à l'économie morale, civile et politique; 1769, in 8º. IX. Récréations philosophiques d'un aveugle, in-8°.

Mantone, né en 1469, mort en 1558, est connu par des ouvrages de médecine, de philosophie et diverses poésies dont on peut voir le catalogue dans la bibliothèque Bodlejane d'Oxford. Quois que son style fût dur, ses poésies ont été traduites en plusieurs langues.

FINLEY (Samuel), président du collége de New-Jersey, naquit

en 1715, dans le comté d'Armagh en Irlande. Un sermon qu'il entendit dans sa jeunesse décida sa vocation, et lui fit prendre a résolution de se consacrer au service des autels; à dix-huit ans il quitta son pays natal, et arriva à Philadelphie, en 1734. Il employa plusieurs années à complèter ses études et s'applique particulièrement à la théologie. Il prècha en 1740 et prit les ordres cette même année New-Brunswick: son ministere commença par des voyages pénibles, et son zèle le placa souvent dans des situations difficiles. Les lois du Connecticut avoient interdit aux prédicateurs ambulans l'entrée des paroisses où il y avoit des ministres résidents, à moins qu'ils ne fussent appelés par ces ministres. Finley, qui avoit prêche dans une congrégation presbytérienne, à New-Haven, sut arrêté par ordre des magistrats civils, et déporté comme vagahond hors de la colonie; mais, il n'étoit pas homme à renoncer par la persécution au projet de prêcher l'Évangile. Ses travaux apostoliques fructifierent dans un grand nombre de villes du nouveau Jersey, et ses prédications furent accueillies pendant six mois à Philadelphie. En 1744, ayant accepté les propositions des habitans de Nottingham au Maryland, sur la frontière de la Pensylvanie, il y resta 50 ans; pendant tout ce temps, il s'acquitta fidelement des devoirs de sa place, et établit dans cette ville nne acadénne qui eut de la célébrité. Beaucoup de jeunes gens, qui durent à ses soins les principes d'une excellente education et d'une bonne morale, devinrent des membres utiles de la société; à la mort du président Davies, Finley | niani Inriconsulti, accedit disser-

avec peine de ses paroissiens qui étoient devenus depuis long-temps ses amis, et qui lui avoient les plus grandes obligations; il passa en 1761 à Princeton. Ce collège fleurit sous sa direction, mais il n'en fut président que peu d'aunées. Il mourut en 1766, à Philadelphie, où il étoit allé pour se faire traiter d'une maladie. Le docteur Finley étoit calviniste. Ses sermons n'étoient point improvisés; ils étoient préparés à loisir, d'un style agréable et à la portée des moins lettrés. Ce respectable ecclésiastique étoit recommandable non-seulement par sa douceur et sa politesse, mais encore par sa charité et son exactitude scrupuleuse à remp!ir ses devoirs. Il a publié : un Sermon, intitulé : triomphe du Christ et la rage de Satan , 1741. Réfutation d'un sermon de Thompson sur la doctrine des convictions, 1743. Satan dépouillé de sa robe évangélique, contre les Moraviens , 1643. Plaidoyer charitable pour les muets, en réponse à l'antipedorantisme d'Abel Morgan . 1747. Défense du précédent, 1748. Un Sermon prèché à l'ordilation du B. Jean Rodgers a saint Georges en Pensylvanie, 1749. Un' autre sur la mort du président Davies, auquel il avoit succédé ; ce. derpier à été mis à la tête de ses œuvres.

FINESTRES Y MONSALVO (Joseph), docteur et professeur de droit dans l'aniversité de Cervera, né à Barcelone le 11 avril 1688, a laisse : I. Exercitationes academicæ XII, in Leg. Ex hoc jure 5 Dig. de Just. et Jure; atque altera in L. cum igitur. II. Digestor. De statu hominum. Ex libro primo epitomarum juris Hermogenommé son successeur, se sépara ! tatio de codem Hermogeniano et

ejus scriptis, Cervera, 1745, in- 1 <u>ፈ</u>∘. 2°. In Hermogeniani jurisc**o**nsulti, juris epitomarem libros VI commentarius, 1757, 2 vol. in-4°. A la tête de ce dernier ouvrage se trouve une lettre du savant Gré- ! gorio Mayans y si scar, adressée. à l'auteur sur le mérite de ses écrits, et à la suite un avant-propos de Finestres contenant : l'histoire abrégée des meilleurs jurisconsultes catalans. Ce discours préliminaire est très-estimé. III. Sylloge inscriptionum romanarum quæ in principatu Catalaunice vel extant vel aliquando extiterunt, notis et observationibus illustratarum. La Catalogne doit à ce savant les premiers caractères grecs qui enrichirent l'imprimerie de cette province, et les réformes utiles et trop longtemps attendues, introduites dans l'éducation publique. Finestres, termina sa carrière dans le village de Monfalca de Moscumeca le 17 novembre 1777.

I. FISKE ( Jean ), premier ministre de Wenham et Chelmsford, Massachussetts, né en Angleterre en 1601, élevé à Cambridge, passa en Amérique en 1037, dans le même vaisseau que Jean Allen; et pendant toute la traversée ils prèchèrent presque tous les jours deux sermons. Eiske tint une école à Cambridge, et comme il avoit beaucoup de fortune, il lit des avances considérables. Il résida près de trois ans à Salem, où il prêcha et instruisit heaucoup de jeunes gens. Quand une église se forma à Enon, ou Wenham, en 1644, il en lut le ministre et y resta jusqu'en (656 ; alors il passa avec la majorité de son église à Chelmsford, ville toute nouvel'e, il y resta Viagt ans, et sa prédication y

1677. Fiske fut un excellent ministre et un habile médecin. Un de ses fils a été ministre de Braintrée. Son épouse, dont la perte fut la plus sensible de ses afflictions, étoit si versée dans l'Ecriture, qu'il l'appeloit sa concordance, parce qu'avec son secours il n'avoit pas besoin d'autre coucordance. Il a publié un catéchisme intitulé la Branche d'olivier, etc. etc.

II. FiSKE (Nathan), ministre de Brookfield, Massachussetts, né en 1733, gradué en 1754 au collège d'Harvard, et ordonné en 1758, pasteur de l'église dans la troisième paroisse de Brookfield, y resta plus de 40 aus. En 1799, après avoir prêché pour la séte de Noël, il mourut le soir presque subitement. Fiske avoit consacré toute sa vie à l'étude, et jouissoit d'une grande estime. On a de lui un Sermon historique sur l'établissement et l'accroissement de Brookfield, prononcé en 1773, plusieurs autres Sermons sur dissers sujets, dont plusieurs sont des Oraisons funcbres, les Leçons Dudlévenes, 1796; le Moniteur moral, 2 vol. in 12, contenant beaucoup d'essais, 1801: ils avoient paru précédenment dans les journaux.

I. FITCH (James), premier ministre de Saybrook et de Norwich au Connecticut, né en 1622 au comté d'Essex en Angleterre, étoit déjà instruit dans les langues savantes quand il passa en Amérique en 1638. Mais il acheva de s've former pendant sept années qu'il consacra à étudier sons MM. Hoocker et Stone. En 1746, il prit les ordres, et devint pasteur d'une Eglise qui s'établissoit dans le Saybrook, et qui, en 1660, fut fut très - utile ; il y mourat en ! transportée en grande partie à Norwich, où il consacra le reste! de ses jours aux travaux apostoliques. Enfin, l'age des infirmités le contraignit à se retirer avec ses enfans à Lebanon, où il mourut en 1702. Sa tille a pousé le docteur Henri Whitfield. Fitch savoit la langue des Indiens voisins de Norwich. Il a heancoup prêché l'Evangile chez cux, il lit même des sacrifices de son bien pour les engager à renoncer à la vie sauvage. On a publié une de ses lettres, relative à ses travaux de mission.

II. FITCH (Jabez), ministre de Portsmouth, New - Hampshire, fils da précédent, né en 1672, gradué en 1604 au collège d'Harvard, fut ordonné a lpswich en 1703, et s'établit à Portsmouch en 1725, y resta plus de 20 ans, et mon ut en 1746. Il s'étoitapp iqué particulierement aux recherches Instoriques, et à ree willir tons les faits relatifs an New-Hampshire. H a publié, à commencer de 1728, que ques Sermons, d'at un sur la maladie épidémique de 1755.

FL URIEU ( Charles - Pierre fina de), né a lyon eu 1733, d'un ancienne famille de robe, soivit de bonne heure l'inclination qui l'eatrafaoit vers la marine. Devenu capitaine de vaisscau, au service de France, il fut employé, long-temps avant la révolution, dans les bureaux de la marine, sous le titre de direc'eur des ports et arsénaux. L'est en très-grande partie à ses travaux et à ses lumières que la marme française dut l'éclat avec lequel elle se distingua dans la guerre d'Amérique. En 1790, le roi le nomma ministre de la marine; et il remplit cette place avec l'intégrité qui avoit tonjours gui-

pulaire qui croyoit plus à ses talens qu'a son plébéisme, le persécuta tellement, qu'il donna sa démission au mois d'avril 1791. Prévoyant ces persécutions, il avoit prié, mais inutilement Louis XVI, lorsque ce prince l'avoit appelé au ministère, de le décharger de la partie des colonies , qui étoit à cette époque , la plus délicate, à raison du sys'emes des amis des noirs, et d'en faire un département à part. Ce fut pendant son ministère qu'il publia un ouvrage pour l'histoire de la navigation, intitulé : Découvertes des Français en 1768 et 1769 dans le suil-est de la Nouvelle Guinée ; Paris , 1790; 1 vol. in-4°. Ouvrage dans lequel il restitue aux navigateurs français, et entre autres à Bougainville, une gloire que les écrivains angla's cherchoient à leur ravir. On lui dut aussi les belles instructions données à la Pérouse et à d'Entrecasteaux. La condition privée qu'il avoit embrassée au sortir du ministère, fat de courte durée ; le roi gai l'aimoit, et qui estimoit à juste titre sa moralité, l'arracha de nouvenu à sa retraite et à ses études, en avril 1792, pour le charger de l'édacation du dauphin. En 1793, il fut arrêté et enfermé aux Madeloneties. Ayant survécu au régime de la terienr, il se trouva designé pour le ministère de la marine dans les papiers de la Villeheurnois, et fat néanmoins élu en mars 1797, député du département de la Seine au conseil des anciens, dont il devint secrétaire. Mais son élection fut annullée par suite de la journée da 18 fructidor an 5 ( 4 septembre 1797 ). Le consul Bonaparte l'aonora de sa bienveillance, et le nomma en décembre 1799, de sas actions. Vivis le parti po- | membre du conseil d'état, section

de la marine, puis intendant-général de sa maison, et grand officier de la légion d'honneur. En juillet 1805, il donna sa démission de sa place d'intendant, et obtint celle de gouverneur du palais des Thuileries. Il avoit été nommé précédemment membre de l'institut et du bureau des longitudes. Ce sayant et célèl r.: voyageur a donné la relation du vorage qu'il fit en 1768 et 1769 par ordre du roi, dans différentes parties du monde, pour éprouvor en mer les horloges marines, inventées par Berthond. Ce voyage fut imprimé en 1774, 2 vol. in 8° Le problème des longitudes de mer fut des-lors résolu, autait que probablement il pourra janais l'être. La France eut la glore de donner aux navigateurs de l'Angleterre elle-même, un meyen plus sûr de se diriger en mar, que ceux qu'on connoissoit amaravant. La relation de ce vo age le fit placer au premier raig parmi les hydrographes français. Il a aussi publiéen 1800, le Voyage autour du monde pendait les années 1790, 1791 et 1712, par L. Marchand, precedé d'ine instruction historique, et aumel on a joint des recherches sur les terres australes de Drake, et in examen critique du voyage de Rogewean, 4 vol., grand in-4º. Au milieu des occupations i mortantes, au sein du repos, dans la vigueur de l'âge, et dans nnevieillesse avancée, Fleurieu ne grdit jamais de vue un grand travil sur lequel il sembloit fonder es droits à l'immortalité, en mêne temps qu'il espéroit en monument propre à faire un consiter les progrès des sciences en Fance. Nous parlons du grantAtlas hydrographique, ou Neptue des mers du nord, auquel i travailla depuis 1986, et

qui devoit être publié en 1811, pour lequel Flenrieu avoit dépensé plus de 200,000 francs, mais il mourut le 18 août 1810, et ses restes furent déposés au Panthéon. Il avoit une érudition aussi vaste que sûre; il remontoit toujours aux sources, et ne marchoit qu'éclairé du flambeau de la plus judicieuse critique.

FLEXIER DE REVAL (N.), ex-jesuite, mortau commencement de ce siècle, a publié, I. Observations philosophiques sur le système de Newton, de Copernic, de la pluralité des mondes, etc.; précédées d'une dissertation théologique sur les tremblemens de terre, les orages, etc; Liége, 1778, in-12; nouvelle édition sous le nom de l'auteur, Paris, in-12. II. Catéchisme philosc. phique, on Recueil d'observations propres à défendre la roligion chétienne contre ses ennemis: 1777, in-8°. III. Discours sur divers sujets de religion et de morale; 1778, in-12. Compilation fastidieuse, qui n'est qu'une série de lieux communs. IV. Observations sur les rapports physiques de l'huile avec les flots de mer; 1778, in-12. L'auteur étoit meilleur physicien que moraliste.

FLYNT (Henri), précepteur et boursier au collége de Harvard, fils de Josias Flynt de Dorchester, prit en 1693, le dégré de bachelier-ès-arts, et montrut en 1760, dans la 85° année de son âge. Plusieurs hommes de mérite lui ont été redevables de leur éducation; le docteur Chauncy a fait son éloge. On a de lui: vingt sermons in-8°, 1739, Oratio funebris in obitum reverendi, B. Wadsworth, 1758; et un appel aux consciences des hommes dégénérés.

FOGGINI (Pierre-François), né à Florence en 1713, étudia au séminaire de cette ville. Les supérieurs lui confièrent la garde de leur bibliothèque dont il fit un bon usage. La société qui se l'attacha en 1737, fut celle des théologiens de Florence. Il débuta par des thèses historiques et polémiques sur les quatre articles du clergé de France de 1682, ouvrage qu'il a su faire oublier par sa conduite, ses discours et la solidité de ses autres écrits. En 1741, il publia une dissertation sous ce titre: de primis Florentinorum apostolis, ouvrage admiré par Manui et Lami. La même année il en parut une autre contre les réveries de quelques protestans; mais ce qui le fit universellement connoître, fut la publication de l'ancien manuscrit des œuvres de Virgile. L'académie Florentine, celle des Apatistes, la société nommée Colombaria, l'académie ecclésiastique de Lucques, celle des Erranti de Fermo, celle des Etrusques à Cortone, celle des arcades à Rome, enfin l'académie des sciences et belleslettres de Naples se l'attachèrent. Il refusa la chaire d'histoire ecclésiastique, vacante à Pise en 1742. Mais sur l'invitation que lui fit Bottari, second garde de la bibliothèque du Vatican, il se rendit à Rome où son mérite fut connu de Benoît XIV, qui lui donna une place dans l'académie d'histoire postificale. Au lieu de travailler a l'histoire des papes, Foggini s'occupa à examiner les manuscrits, afin de fournir aux éditeurs des ancieus livres, les moyens de perfectionner les éditions. C'est à ce travail que nons devons la traduction latine du livre de St. -Epiphane adressé à Diodore, sous le titre des douze pierres précienses du rational du souve- ; les antiquités profance, la don-

rain prêtre des Hébreux , qui fat imprimé en 1743, avec une préface et des notes de l'éditeur; Benaît XIV le fit coadjuteur de Bottari. Il donna à l'occasion du jubilé de 1750, des instructions et des prières. La même année on imprima sa version latine du commentaire de Saint-Epiphane sur le Cantique des Cautiques. Foggiui composa un recueil de passage des Peres qui paruten 1752, à l'occasion d'une homélie de l'archevêque de Fermo , sur la sentence de J. C., concernant le petit nombre des élus, L'année suivante il donna : I, Opuscule de St. Charles-Borromée sur la danse le jour des fétes. II. Véritables sentimens de Saint-Charles sur le thédire, III. Véritables sentimens de St.-François de Sales, sur le thédtre. IV. Véritables sentimens de Saint-Philippe de Néri, sur le théatre. V. Dissertations su le théatre. En 1754, il commença le recueil en 8 volumes des écrits des Pères sur les matières de la grâce. En 1758, il publia les Opuscules de Saint-Prosper en un vol. in-8°; il imprima sépirément le poème du même sant, contre les ingrats, avec des mies et quelques épigrammes. Sou traité du clergé de Saint-Jeande-Latran, lut imprimé la mêmeannée : les ouvrages de Saint-fulgence parurent en 1760. Gaiganelli le nomma son canerier d'houneur. Il mit au jour en 770, les écrits qu'on appelle vulgirement de l'Eglise de Lyon, ar la prédestination et la grace par Saint-Remy évêque de Lon et Flore diacre de la même ville; les six premiers canons du l' concile de Valence, les ouvreges de Saint-Prudence évêque de koyess Outre plusieurs dissertatins sur

na en 1777, un nouvel appendix à l'histoire byzantine. Pie VI à son avénement à la papauté lui donna la charge de camerier secret. Il succéda à Bottari en 1775, et fut premier bibliothécaire; mais à cause de sou grand âge, on lui accorda le titre d'émérite avec les émolumens de la place. Il mourut le 31 mai 1785. Foggini étoit généralement estimé et regretté.

FONTANELLE (Jean-Gaspard Dupois), né à Grenoble le 18 octobre 1737, membre de l'académie de | cette ville, est auteur d'un grand nombre d'ouvrages qui aunoncent du talent, et qui avec plus de travail sergient parvenus à une plus grande perfection et à de plus grands succes; mais trop de rapidité et de négligence dans a composition ont ôté aux productions de sa plume un caractère qui pouvoit les rendre plus dignes de lui. Les ouvrages qu'il a publiés, sont : I. Le Connoisseur, comédie en 2 actes et en vers; la Haye, 1762. II. Le bon Mari, comédie en 1 acte, en vers, Paris, 1763. III. Pierre le-Grand, tragédie en 5 actes et en vers; Paris, 1764. IV. Avontures Paris, 1765. V. Métamorphoses d'Ovide, traduites en français; Paris, 1767, 2 vol. in-89.., figures. Les mêmes arrangées pour les colléges, avec le texte latin à côté, 2 vol in-12, 1778; Paris, 1802 , 4 vol. in-8°. Cette traduction annonce une plume, sinon aussi exercée et aussi élégante que celle de l'abhé Bannier qui a traduit le même ouvrage, du moins plus exacte, et capable de faire passer dans notre langue les grâces et la facilité de l'ingénieux poète de Sulmene. VI. 11émoires de Floricourt, a vol. in-

12; Paris, 1767; nouvelle édition, 1782, 3 vol. in-18. VII. Vie de P. Aretin de Tassoni, 1768, in-12. VIII. Ericie on la Vestale, tragedie en 3 actes et en vers; Paris, 1778, in-8°.; Bouillon, 1779: Grenoble, 1799. Dans cette tragédie l'auteur s'est un peu trop laissé aller aux effervescences de son imagination; ses pensées ne sont pas toujours justes, et sont assez souvent trop hardies; le sujet, la marche, les caractères sont bien presentés et bien soutenus. 1X. Essai sur le feu sacré et les Vestales ; Paris, 1768; Bouillon, 1779. X. Naufrage et Aventures de P. Viaud; Paris, 1768, 1770, 1780, 1 vol. in-12; Lille, 1788, 1 vol. in-18. XI. Loredan, drame en 4 actes, en vers; Bouillon, 1779, in 8. XII. Vézins, drame en 3 actes, en vers, idem. XIII. Contes philosophiques et moraux, in-8°.; Bouillon, 1779, in-18, 2 vol.; Lille, 1792. XIV. Suite des Tableaux sur l'état politique de l'Europe pendant les années 1776, 1783. XV. Anna ou l'Héritiere galloise, 4 parties in-12, trad. de l'anglais; Paris, 1788. Ce roman eut beaucoup de succes. XVI. La Gazette Politique et la Gazette de Littérature de Deux-Pouts, depuis leur origine en 1770, jusqu'au milieu de 1776. XVII. Partie politique des Annales de Linguet, depuis le milieu de 1776, et depuis sa réunion au Mercure, jusques y et compris 1783. XVIII. Mes Juvenilia, deux parties, l'une contenant des contes en vers, et l'autre des pièces mêlées de prose et de vers, XIX. Clara at Emmeline, roman traduit de l'anglais, deux parties in-12, 1788. Cet écrivain laboricux est mort à Grenoble le 15 février 1812. Il a laissé plusieurs manuscrits.

FORBES (Eli), ministre de Brookfield et de Gloucester, Massachussetts, né en 1726 au Westborough, entra en 1744 au collége d'Harvard, et dans l'année suivante fut enrôlé dans l'armée contre la France et les Indiens; mais ayant bientôt obtenu son congé, il reprit le cours de ses études, fut gradué en 1751, et ministre de la seconde paroisse de Brookfield en 1752. En 1758 et 1759 on le nomma chapelain d'un regiment; en 1762 il alla en mission chez les Oneidas, l'une des six uations indiennes, et forma la première église chrétienne à Onaquagie sur la rivière de Susquehanah à 170 milles du lac Otsego où est sa source; il y établit une école pour les enfins et une autre pour les adultes, et emmena avec lui quatre enfans indiens, qu'il renvoya quelques années après, quand il leur eut enseigné tout ce qui pouvoit leur être nécessaire; il ramena aussi un petit blanc, qui étoit devenu absolument sanvage, et qu'il rendit à la civilisation. Ce jeune homme fut élevé depuis au collége de Dartmouth, où il prit un de ses degrés; et enfin il fut agent du congrès, place dans laquelle il se rendit très-utile pendant la guerre de la révolution. Le docseur Forbes fut soupconné d'avoir embrassé le parti des Tory. Il se démit en 1776, et se retira à Gloucester, où il mourut en 1804. On a de lui un petit vol. in-8° intitulé, le livre de famille, etc., et beaucoup de Sermons de circonstance.

FORBIN (Gaspard-François-Anne de ), chevalier de Malte, ne à Aix en Provence le 8 juillet 1718, a publié les ouvrages suivans, I. Accord de la Foi avec

présenter le système physique du monde, 1757, 2 vol. in-12. II. Exposition géométrique des principales erreurs newtoniennes sur la génération du cercle, 1760, in-12. III. Elemens des forces centrales, 1774, in-8. Forbin mourut sur la fin du siecle dernier.

FORER ( Laurent ) . jésuite et savant théologien, né à Lucerne en 1581, mort le 7 janvier 1659, a écrit : Antiquitates Papatus, etc., Dillingen, 1644; 4 vol. in-4°.

I. FOREST (N.), prêtre, mort à Toulouse en 1789, a publié un Almanach historique et chronologique de Languedoc, 1752, in-8°. Il a remporté le prix d'éloquence aux jeux floraux, en 1748 et 1753. Ces prix ne prouvent pas toujours en faveur du mérite et du talent des anteurs.

II. FOREST (Réné-Guillaume), ne à Orléans, le 28 janvier 1722, et mort au commencement de ce siècle, a publié une Carie historique et geographique des principaux évenemens de la Vie de Louis XV , 1749.

FOSSATI (George), célèbre graveur, né à Morco près Hu-gano, a grave en 1764 à Venise les édifices que Paliadio a construits à Padoire, Vicence, etc. On doit ercore à son hurin un reoneil de tables ; la geometrie pratique de Leurer, les plans de Venise, Bergame, Genève, et nne carte du lac de Lugabo. Un autre Fossari (David-Antoine) ; né à Morco en 1708, a exceilé dans la peinture à fresque; îl vivoit encore en 1779.

I. FOSTER (Jedidias), juge de la cour supérieure de Massachussetts, né en 1726 à Andola raison dans la manière de ver, gradué en 1744, au collège

d'Harvard, devint un des principaux membres de la convention, qui travailla à la constitution de Massachussetts. Mais il mourut en 1779, avant qu'elle fut terminée. Foster fut un des hommes les plus attachés aux intérêts et à la liberté de son pays, et des plus opposés aux mesures despotiques de la Grande-Bretagne

II. FOSTER (Benjamin), ministre à New-Yorck, né en 1750, à Danvers, Massachussetts, gradué en 1714, au collége d'Harvard, y étoit encore lorsqu'il s'éleva sur le baptême une discussion, qui occupa heaucoup l'attention du public. Foster, chargé de défendre l'opinion de ceux qui tenoient pour le baptême par aspersion, se préparant à sontenir cette thèse, changea de sentiment. Depuis, il embrassa fortement le parti contraire, et, en 1776, il fut ordonné pasteur de l'église Baptiste de Leicester. En 1782, il se démit de cette place et prêcha environ deux aus à Danvers. Successivement pasteur de plusieurs églises à Newport et à New-Yorck, il mourut dans cette dernière ville, en 1798, victime de son zele pour les malades. Foster a publié une Dissertation sur les soixante-dix semaines de Daniel, dans laquelle considere cette prophétie comme entièrement accomplie.

I. FOURNEAU (Nicolas), maître charpentier à Rouen, mort au commencement de ce siècle, a publié , I. L'Art du trait de Charpenterie, 1767, 1768, in-fol. II. Essais pràtiques de Géométrie et suite de l'Art du trait, 1772, in-fo.

II. FOURNEAU on FOUR-NEAUX (N.), chanoine de l'église de Laon, né à Reims le 27 ce titre : Faits mémorables ou Narrations héroïques, suivies d' 🕒 pîtres, odes et poésies fugitives, 1772, in-12. Nouv. édition, 1789, 2 vol. in-8°. Fourneau mourut au commencement de ce siècle.

FOURNIER (Pierre-Nicolas). ingénieur de la ville de Nantes , où il mourut en 1810, à 65 ans, étoit natif de Paris. Il avoit été avocat au parlement et contrôleur daus les fermes. Ses parens l'avoient contraint de se faire capucin; mais se sentant peu de goût pour ce genre de vie, il présera embrasser la carrière militaire, et parvint à des grades élevés. Au commencement de ce siècle, il se livra à l'étude des antiquités, et fit des recherches laborieuses sur la ville de Nantes où il s'étoit retiré, et dont il avoit été nommé archiviste. Il étoit membre de la sociéte des sciences et des arts du département de la Loire inférieure, de l'académie celtique à Paris. Il s'est composé une épitaphe originale, dans laquelle il donne une idée de son caractère.

FOURQUEVAUX (Jean-Baptiste Raimond de Beccaria de Pavie de.....) acolyte, prieur de Masquières, du diocèse d'Agen, né à l'onlouse le 31 août 16)), y étudia au collège des PP. de la doctrine chrétienne. Après quoi, it obtiut une lieutenance dans le régiment du roi infanterie, composa une Elégie qui remporta le prix aux jeux floraux en 1714; mais sa mère, comme une autre Monique, obtint que son fils, qui jusqu'alors avoit toujours été tresdissipé, tout-à-coup frappé des véntés saintes, prît un air recueilli et se consacrât aux œuvres de piété, qu'il a pratiquées toute sa vie. Il vint à Paris en 17:7. Retiré dans la communanté de mai 1726, a laissé un recueil sous | Saint-Hilaire, il écrivit sur la di-

gnité de l'état ecclésiastique et sur les devoirs qu'il exige; son premicr ouvrage parut en 1727 sous le titre : L. Lettre d'un Prieur à un de ses amis, au sujet de la nouvelle réfutation du livre des règles pour l'intelligence des Ecritures. W. Le Catéchisme historique et dogmatique sur les contestations qui agitent maintenant l'Eglise, 2 v. in-12, 1729, 1730. Il s'en est fait 8 éditions en vingt aunées; les dermières éditions en 5 vol., contienment de plus une addition des principaux évenemens depuis la mort du cardinal de Noailles jusqu'au 20 avril 1736. III. Reflexions sur la captivité de Babylone, 1721. W. Introduction abrégée à l'Histoire des prophètes, par l'Epitre de Saint-Paul aux Romains, 1730. En 1728, on imprima pour la première sois, V. son Traité de la confiance chrétienne ou de l'usage légitime des vérités de la grace. La deuxième édition parut en 1731, en forme de supplément à l'Idée de la conversion de pécheur. Cet ouvrage occasionna de grandes disputes. Il écrivit une Lettre à M. PP., de 26 pages iu-4°., et donna ensuite, VI. Exposition de la doctrine du Traité de la confiance, 50 pag. in-4°, M. Boursier, pour terminer cette dispute, publia, en 1739, Lettre sur l'Espérance chrétienne, qui fut adoptée sans restriction. Une Traduction italienne du Traité de la confiance, sut imprimée à Venise en 1551. L'auteur se retira à Fourquevaux, et, dans sa solitude, il composa les Traités suivans : VII. Principes propres à affermir dans les épreuves présentes. VIII. Eclaircissemens sur les difficultés qu'on oppose aux appelans, et deux Lettres à un ami, sur le même sujet. Il revint à Paris en 1750, où, dans un séjour de 15 ou 16 mois,

il composa: IX. Essai sur la vérité et la sincérité par rapport aux affaires présentes et de l'église, imprimé seulement en 1754. De retour dans sa retraite, il s'occupa le reste de ses jours à la continuation du Catéchisme historique, qu'il n'a pu conduire que jusqu'en 1760, et mourut le 2 août 1767. (Addit. à l'article III. Fourquevaux, (Jean-Baptiste). Tom. VII.)

FOXCROFT (Thomas) ministre à Boston, fils de François Foxcrost de Cambridge ecuver, gradué en 1714 au collége d'Harvard. Son père qui étoit membre: de l'église d'Angleterre, voulut qu'il entrât dans l'église épiscopale, il fut ordenné en 1717, et nommé collégue de Wadswortk pasteur de la première église de-Bostou. Jamais ministre ne se fit plus de réputation dans la chaire; en 1727 Chauncy fut soncollègue et après un ministère de plus d'un demi-siècle, Foxcroft mourut en 1669 dans la 73°. année de son âge. On admiredans ses écrits la clarté des raisonnemens, la fertilité de l'invention, le brillant de l'imagination, et la profondeur du jugement. On a de lui un très-grand. nombre de sermons et de discours dans lesquels on en distingue un sur le tremblement de terre: Défense de l'ordination presbytérienne en réponse à Thomas Berclay, 1729: Observations historiques et pratiques sur la naissance et l'état primitif de la nouvelle Angleterre etc, 1730: Discours à une jeune semme condamnée à la mort, 1733: Le droit divin des diacres, 1751: Apologie pour M. Whitefield, 1745: Sermon d'action de graces pour la conquele du Canada, 1761.

FRADET (Pierre - Charles-Florent), avocat, mort au mois de janvier 1777, aujouté des sommaires à l'ouvrage de Cabassus, intitulé: Theoria et praxis juris canonici, Poitiers, 1737, in-fol.

FRAISSINET (N.), prêtre de la doctrine chrétienne, mort sur la fin du siècle dernier, est auteur de l'enseignement des belles-lettres, et la manière de former les mœurs de la jeunesse, 1768, 2 vol. in-12.

FRAMERY (Nicolas-Etienne), littérateur, né à Rouen en 1745, mort à Paris au mois de uovembre 1810, est auteur de plusieurs ouvrages dont voici la liste: L. Réponse de Valcour à Zeila, 1764, in-8°. 11. Nanette et Lucas, comédie en 1 acte, en prose, mêlée d'ariettes, 1775, in-80.111. Le passe, le présent et l'avenir, contes; 1766, in-12. IV. Nicaise, opéra-comique de Vadé, remis au théâtre, avec des ariettes, 1767, in-8. V La pureté de l'ame, ode, 1770, in-8º. VI. Mémoires du marquis de Morlaix, recueillis dans lettres de sa famille, 1770, 4 vol. in-12. VII. l'Indienne, comédic en 1 acte, mélée d'ariettes, 1770. VIII. Le projet, comédie en 1 acte, mêlée d'ariettes, 177\*, in-8º. IX. L'illusion ou le Diable amoureux, comédie, 177\*, in-8°. X. La Colonie, comédie en 2 actes, imitée de l'italien, 1775. in-8°. XI. L'Olympiade ou le triomphe de l'amitié, drame héroïque de Métastase, en 3 actes, en vers, mis en françois, 177\*, in - 8°. XII. La sorcière par hasard, opéra-comique, 1783, in-8°. XIII. La tourterelle, on les enfans dans les bois, en 3 actes. XIV. Le musicien pratique, traduit de l'italien, 1786, 2 vol. in-8. XV. Roland furieux,

poème héroïque d'Arioste, nouvelle traduction, de société avec. Pankouke, 1787, 10 vol in-12. XVI. de l'organisation des spectacles de Paris, 1791, in-8°. On doit encore à Framery un Discours qui a remporté le prix de musique et de déclamation, proposé par l'institut, et décerné dans la séance du 15 nivose an 10 (5 janvier 1802), sur cette question: Analyser les rapports qui existent entre la musique et la déclamation; déterminer moyens d'appliquer la déclamation à la musique, sans nuire à la musique; brochure in-8°, avec' musique; Paris, 1802.

FRASNAY (Pierre de), dont on ignore le lieu et l'époque de la naissance, est connu par un mince recueil de fables qu'il publia en 1751, sous le titre de Mythologie, ou Recueil de fables grecques, ésopiques et sybariques, mises en vers français, in-8°. Ce seul titre suffit pour donner une idée de la justesse de son esprit: confondre les fables d'Esope et des autres fabulistes avec la Mythologie, c'est la preuve d'un grand discernement.

FREDERIC, chanoine et archidiacre de Liége, étuit parent de Léon IX. Ce prélat passant dans cette ville en 1049, l'ema mena avec lui a Rome où il le fit bientôt cardinal, ensuite biblica: thécaire et chancelier de l'Eglise romaine; Frédéric envoyé à Constantinople avec le cardinal Humbert en 1053, pour travailler à la réunion de l'Eglise grecque avec la latine, revint au bout d'un an sans avoir obtenu aucunsuccès: dégoûté du monde, s'étant retiré dans l'abbaye de Mont-Cassin, il fut élu par ses confrères en 1057, pour remplacer, Richer dans les fonctions d'abbé.

Peu après il sut tire de chez lui, avec sorce, par le peuple et le clergé de Rome, et conduit à saint Pierre-aux-Liens où il sut nommé Pape en remplacement de Victor II, décédé. On a de Frédéric un traité sur l'usage du pain sans levain dans l'Eucharistie, et sur le jeune du samedi contre les Grecs; ainsi que d'autres sur l'Azyme, le Sabbat, et sur le mariage des prêtres. Ces écrits ont été attribués au cardinal Humbert.

FRELINGHUYSEN Théodore-Jacob), ministre de l'Eglise hollandaise réformée à Raritan, New-Jersey, passa en 1720 de la Hollande en Amérique. Il se distingua par un zele ardent pour la propagation de l'Evangile, et ses prédications furent très-utiles à la religion. En 1738, il devint membre de l'assemblée des ministres hollandais, qui forma le plan d'une assemblée de ministres des paroisses surbordonnées à la classe d'Amsterdam. Cette proposition, subversive des églises hollandaises en Amérique, alarma tout le pays; car en effet avec le temps, ces églises se trouverent entièrement soumises à la juridiction d'un corps ecclésiastique étranger. Frelinghuysen étoit un prédiçateur habile. Il a laissé cinq fils, tous ministres, et deux filles qui ont éponsé des ministres.

I. FREMENTEL (Jacques du), avocat au présidial de Tours, né dans cette ville le 22 mars 1698, mort le 10 juillet 1777, a laissé Commentaires sur la coutume de Tours, publiés par sou fils, 1786, 4 vol. in-4°.

II. FREMENTEL (Jacques du), chauoine de Saint-Martin de Tours, membre de la société d'agriculture de cette ville, y naquit le 28 janvier 1728. On a de lui: I. Almanach historique et géographique de Touraine, 1738, et années suivantes. II. Tableau général et historique de la maison de Brossard, 1765, in 4°. III. L'architecte bouigeois, ou économies du bâtiment. IV. Plusieurs Mémoires sur les curiosités de la province de Touraine. Frementel mourut au commencement de ce siècle.

FREUDENBERGER (Uriel), pasteur de l'église réformée de Gleresse, canton de Berne, mort en 1768, est auteur de plusieurs ouvrages, entre autres de celui intitule : Guillaume Tell, fable danoise, Berne, 1760, in-8°.

FRÉVIER (Charles-Joseph), jésuite, né à Rouen le 11 novembre 1689, mort en Normandie vers 1776 ou 1777, a donné la Vulgate authentique dans tout son texte, 1753, in-12.

I. FREY (Gaspard), natif de Baden en Suisse, chancelier de Zurick en 1518, puis sénateur, a écrit un ouvrage de situ Helve-tiæ, qui n'a pas été imprimé. Un autre Frey (Jacques-Christophe) de Bâle, est auteur d'une thèse en latin, sur l'abus de la liberté dans sa patrie, 1709.

II. FREY (Jean-Louis), savant professeur de théologie, né à Bâle le 16 novembre 1682, mort dans cette même ville le 28 février 1759, vint en 1704 à Paris où il apprit l'arabe de l'abbé de Longuerue. Il a laissé beaucoup de dissertations, dont voici les principales : De sententia Mohammedis de Jesu-Christo, 1703. II. De conjungendo linguarum orientalium et linguæ græcæ studio, 1705. Frey donna l'édition grecque des épitres de St. Clé-

ment, Ignace et l'olycarpe, à Bale en 1742, in-8°. Il fut encore l'un des principaux collaborateurs de l'édition d'Amsterdam en 1718, du Thesaurus ecclesiasticus, de Luicer, en 2 vol. in-fol.

FREZZA MARINO, fils d'Antonio Frezza, jurisconsulte renommé, étoit petit-fils de Carlo Frezza et de Virginie Afflitta, famille aucienne de Ravelle (qui, selon le père Kircher descend de Saint-Eustache, et qui a produit beaucoup d'hommes célèbres). Marino Frezza se distingua par une érudition peu commune, et par la connoissance des origines et des antiquités du royaume de Naples, comme le prouve son Traité De sub-feudis baronum et investituris. Ha donné aussi un Traité De presentatione instrumentorum. Conseiller royal, il cut la seigneurie de la ville de Lettere, et érigea une nouvelle chapelle dans l'église Saint-Dominique de Naples, en échange de celle que Nicolas Frezza avoit bâtie en construisant une partie du monastère des Dominicaios (alors appelé Santa Maria-Madelena ). Il y fit transporter les cendres de ses pères, et mourut vers 1575. Un de ses petits-fils, Don Adrien-Joseph Frezza, marié à Virginie Afflitta, acquit aussi quelque célébrité, et Don Fabio, un autre de ses petits-fils, très-versé dans l'histoire, les antiquités et la politique, donna plusieurs ouvrages sur ces matières, imprimés à Naples en 1616. ( Voyez tom. VII , Frezza Fabio. , nº II. ) Il fut fait chevalier de Calatrava et duc de Castro par le roi Philippe IV, etépousa Dona Elvire, sa nièce. Cette Dona Elvire, fille de Don Marino Frezza et d'Hippolité Orsini ( des comtes d'Op-

T. XIX.

point d'enfans, se remaria après la mort du duc de Castro, à Alexandre Pallavicini de Gênes. et en troisièmes noces, à Don Toraldo d'Aragon, François prince de Massa, commandant général pour le roi d'ispagne dans la ville et le royanme de Naples. Lors de la révolte de 1647; il fot massacré par la populace de Naples, dont il étoit l'idole, et qui l'avoit demandé peu de mois auparavant pour capitainegénéral.

I. FRIES (Jean-Gaspard), car pitaine de cavalerie, natif de Zurich, y a publié en allemand, 1. Evolutions de cavalerie, 1696, in-8°. 11. Traité d'arithmétique; 1702, in-8°. III. Idea arithmeticæ mercatorum, 1703, in-8°.

II. FRIES (Jean ). de Zurich, est auteur d'un Discours en allemand sur la disparité de religion en Suisse, imprimé à Bâle, 1752, in 40.—Un autre Fries (Leonard), aussi de Zurich, baillif de We+ denschweil en 1710, a écrit en allemand le Manuel historique des évenemens de la ville de Zurich . 1701.

FRISBIE (Levi), ministre d'Ypswich. Massachussetts, né en 1748 à Brandford, Connecticut. A l'âge de 16 à 17 ans : ses talens le firent placer sous la direction de M. Wheelock pour le consacrer au service des missions. En 1767, il entra au collége d'Yale, où il resta plus de trois ans, fut gradué en 1771, et ordonné en 1775. Il commença des cet instant sa carrière dans les missions au Canada. L'état de convulsions, où se trouvoit l'Amérique dans ce tems, arrêta les effets de son zèle. Alors il rentra dans l'intérieur des Etats-Unis, puis il fut envoyé pido ) jeune et belle et n'ayant l'à lpswich, où il succéda en 1770,

au R. Nathaniel Rogers. Après un ministère de 30 ans, il mourut en 1806. Frisbie étoit un prédicateur éloquent et zélé, dont les travaux furent extrêmement utiles. On a de lui, un discours sur la paix, 1783. II. Un autre aux obsèques du Rev. Moise Parsons, 1784. III. Deux Sermons à l'occasion d'une fête publique. IV. Un Discours d'action de grace. V. Un éloge de Washington, 1800. VI. Un discours prononcé devant la société pour la propagation de l'Evangile, chez les Indiens américains, 1804.

FRONTENAC (Louis), comte, gouverneur général du Canada, succéda à Courcelles en 1672; et dans l'année suivante bâtit sur le lac Ontario, le fort qui porte son nom. Il fut rappelé en 1682; mais en 1689 sa place lui fut rendue. Frontenac mourut en 1698, dans la 78° année de son âge. Son administration contribua à la prospérité du Canada, mais il étoit orgueilleux, soupçonneux, vindicatif, et brutal. Malgré quelques démonstrations de piété, il étoit évident qu'il n'étoit guidé que par son ambition.

mort le 27 mars 1178, moine de Saint-Blaise dans la forêt noire, a écrit une chronique depuis l'an 398, jusqu'en 1175; un traité De libero arbitrio, et un commentaire étendu sur l'Oraison dominicale.

FRUYO ou FRYO (Pierre), né à Fribourg en Suisse au commencement du 16° siècle, fut chancelier de sa ville natale, et trésorier de la république; il a composé une chronique de Fribourg, 1552, en allemand, qui est restée manuscrite. On y trouve de grands détails sur la

guerre des Suisses contre Charles, duc de Bourgogne.

I. FUESSLIN (Jean), né à Zurich en 1477, mort en 1538, directeur de l'arsenal, et membre du grand conseil de sa ville natale, est auteur d'une chronique de la Suisse jusqu'en 1519, qui n'a pas été imprimée. Il fut un des partisans les plus zélés de Zuingle, et réfuta l'apologie de la religion catholique de Gebwielter, dans son Paysan suisse, satyre curieuse, mais un peu trop virulente, publiée en 1524.

II. FUESSLIN (Pierre), membre du grand conseil de Zurich, sa patrie, mort en 1548, fut témoin de la seconde guerre de Cappel, dont il écrivit l'histoire avec beaucoup d'impartialité; elle n'a pas été imprimée. Il fit en 1523 un pélerinage à Jérusalem; et en laissa la relation ainsi que celle de la prise de Rhodes par les Ottomans.

III. FUESSLIN ou FUESSLI (Henri), professeur d'histoire à l'académie de Zurich, où il naquit au commencement du 18º siècle; et membre du grand conseil de la république, est un des meilleurs écrivains de la Suisse. On a de lui, en allemand : I. Les devoirs du citoyen; 1765, in-8°. II. Lettre de Lucius, de Zurich, sur le luxe et la témérité; 1770, in 8°. III. Sur la recherche du beau en peinture; 1771, in 8°. IV. L'obole portée à l'autel de la patrie ; 1779, in-8°. Il établit dans ce dernier ouvrage les bases de l'éducation qu'on doit donner aux artisans. V. Vie de Jean Waldmann, bourguemestre de Zurich, 1780, in-12. On y admire une grande impartialité, et le style d'un pur républicain. Les almanachs du temps, et les recueils littéraires renserment encore un grand nombre de morceaux détachés de Fuesslin, qui tous sont dignes de sa plume, et respirent une énergie patriotique.

IV. FUESSLIN ou FUÉSSLI (Jean Conrad), né à Zurich en 1704, mort en 1775 à Veltheim, dont il étoit curé, est compté parmi les grands historiens de la Suisse. On trouve dans ses ouvrages une critique judicieuse et une érudition profonde: malheureusement, aveuglé quelquefois par l'amour de sa ville natale, il lui sacrifie la vérité, et cherche à justifier les guerres injustes que l'ambition lui a fait entreprendre. Ses ouvrages les plus remarquables, sont : I. Abrégé de l'histoire helvétique, en latin, Zutons historiques.

rich, 1754, in-8°. II. Thesaurus historiæ helveticæ Tiguri , Zurich, 1735, in-fol. ouvrage très-intéressant, où se trouvent les historiens latins de la Suisse. III. Apologie du roi David, contre Bayle, Zurich, 1740. IV. Collection de lettres des réformateurs de la Suisse, Zurich, 1742, in-8. V. Matériaux pour servir de supplément à l'histoire de la réformation de la Suisse, Zurich, 1741, 5 vol. in-8, en allemand. VI. Déscription topographique de la Suisse. Schaffhausen, 1770, 4 vol. in-8°, en allemand. VII. Histoire de l'église et des hérétiques du moyen âge; Francfort, 1770, 2 vol. in-8°., en allemand. Il a aussi écrit un grand nombre de vies privées, et de disserta-

## GACH

## GADS

GACHET (N.), médecin, membre de l'académie des arcades de Rome et de plusieurs sociétés savantes, mort au commencement de ce siècle, est connu par le Manuel des goutteux, 1785, 2 vol. in-12, 2° et 4° édiditions, 1786, 1789 et 1792. Ce qu'il y a de singulier, c'est que ce médecin étoit goutteux, et que ses remèdes n'ont jamais pu le guérir de la goutte. On a encore de lui; I. Tableau historique des évènemens présens, relativement à leur influence sur la santé, avec M. Maison; Paris, 1789, in-8. II. Problème médicopolitique pour et contre les arcanes ou remèdes secrets, 1791, m-8°.

GADSDEN (Christophe), lieutenant gouverneur du sud de la Caroline, né vers l'an 1724, se distingua par son amour pour son pays. Sa réputation le fit nommer au congrès qui se tint à New-York en 1774. A son retour en 1776, il recut les remercimens de l'assemblée provinciale; il fut des premiers qui énoncèrent fortement des principes d'indépendance, il demontra alors la nécessité que son pays fût affranchi du gouvernement oppressit de la Grande - Bretagne. Ramsay le cite, avec Jean Adams, comme les deux qui, les premiers, ont parlé pour la séparation complète de l'Amérique d'avec l'Angleterre; il montra le plus grand

courage en 1780, pendant le si ge de Charlestown, où il s'enf rma avec cinq autres membres di conseil, tandis que le gouverneur Rutledge et trois autres a oient abandonné la place sur la sommation du général Lincoln. Plusieurs mois après la capitulation, il fut l'ait prisonnier, et transporté à saint Augustin par ordre du genéral Cornwallis, qui violoit par cet acte les droits des prisonniers sur parole. En 1782, Gadsden fut nommé gouverneur: mais il refusa cet honneur. Il n'en continua pas moins de servir sa patrie dans les assemblées et dans les conseils; et malgré toutes les injustices dont il avoit été victime dans sa personne et dans ses propriétés, il s'opposa avec courage et avec zèle à la confiscation des biens de ceux qui tenoient pour le gouvernement anglais. Il mourut en 1805, âgé de 81 ans, avec la réputation d'un bon citoyen.

GAGE (Thomas), dernier gouverneur de Massachussetts, nommé par le roi d'Angleterre, fut gouverneur de Montréal en 1760. Après la conquête du Canada, en 1765, il succéda au général Amherst dans la place de commandant en chef des troupes de S. M. Britannique en Amérique. Gage étoit regardé comme l'homme le plus propre à faire exécuter les lois du parlement dirigées contre l'esprit d'insubordination qui se manifestoit dans le Massachussetts. Nommé gouverneur de cette province, il arriva à Boston en 1774. En effet, nul autre n'étoit plus fait pour être le ministre des mesures tyranniques du parlement et des ministres. Plusieurs régimens le suivirent, et il commença par réparer les fortifications de Bos-

ton. Les poudres furent saisies dans l'arsenal de Charles-Town: des détachemens furent envoyés magasins pour s'emparer des d'armes de Salem et de la Concorde, et la bataille de Lexington devint le signal de la guerre générale. En 1775, le congrès provincial de Massachussetts, déclara le général Gage ennemi du pays, indigne de servir la colonie, et désendit de lui obéir. Depuis ce temps son autorité ne fut plus reconnue qu'à Boston. En juin suivant, il sit proclamer la loi martiale, et le pardon offert à tous les rebelles, excepté Samuel Adams, et Jean Hancok. Mais l'affaire de Bunker lui prouva, peu de jours après, qu'il connoissoit mal les Américains. En octobre de la même année, il se rembarqua pour l'Angleterre, et sir William Howe lui succéda. La conduite de Gage envers les habitans de Boston, l'a fait déclarer traître à sa patrie. Il mourut en Angleterre en 1787.

GALEA (Augustin), théologien de l'église d'Alexandrie de la Paille, étoit de Loano dans l'état de Gênes, et vivoit vers 1630. On a lui des Sermons.

GALIFET ou GALIFECT (Joseph), jésuite, est particulièrement connu par un ouvrage de Cultu sacro sancti cordis Jesu: Rome, 1726, in-4°; dédié au pape. Ce livre traite de la charité immense de Jésus - Christ pour les hommes, dont le souvenir est retracé par le symbole de son cœur, et des sentimens que ce souveuir doit faire naître dans l'ame des fideles reconnoissans; ce qu'on exprime ordinairement par dévotion en-vers le sacré cœur. (Voyez Marguerite - Marie Alacoque, no XII, tome ler) Mais comme l'esprit de l'homme, toujours! inquiet et immodicus, selon l'expression d'un ancien, ne sait s'arrêter où il faut, le Père Galifet a joint à son ouvrage un appendice, pour prouver qu'il faut joindre le culte du cœur de la sainte vierge à celui de l'hoinme-dieu. (Cultum cordis Mariæ à cultu cordis Jesu non separemus ). Cette singularité qui sembloit confondre des cultes dont les objets sont l'un de l'autre à une distance infinie, et dont le second ne pouvoit entrer dans l'esprit de la représentation symbolique, dont nous avons parlé, excita des murmures de la part même des personnes les plus dévotes envers la sainte vierge; et d'un autre côté, tronva des défenseurs et des partisans. Clément XIII se contenta de la condamner par le fait, en instituant exclusivement la fête du sacré cœur de Jésus, et en expliquant la nature et l'objet de cette lête, de manière à ne souffrir aucune extension. On peut voir la-dessus le Journal historique et littéraire, 15 juillet 1791, pag. 428. -15 septembre, pag. 110. On a encore reproché au P. Galifet d'avoir rassemblé dans cet apendice beaucoup de choses où la sévère théologie n'est pas d'accord avec la piété de l'auteur. Tout y est porté à l'extrême; tout ce qui a pu être taxé d'inexactitude ou d'hyperbole dans les écrits de quelque homme célebre, y est répété comme autant d'expressions normales de la croyance catholique. Il est impossible de lire cette partie de l'ouvrage sans que l'imagination sorte des borpes où se tient la notion d'une pure creature, et sans prendre l'idee d'une espèce d'égalité qui heurte les fondemens de la ioi; « on est étrangement em-)

barrassé, à dit quelqu'un à cette occasion, quand après la lecture de ces sortes de livres, on vient à raconter cette maxime fondamentale du christianisme siclairement et si magnifiquement énoncée par le prince des apôtres: Non est in alia aliquo casus, neque enim aliud nomen est sub cœlo datum hominibus in quo oporteat nos salvos fierri, Act. IV.» Voyez Muratori.

GALLOWAY (Joseph), célebre jurisconsulte de l'ensylvanie, nommé membre de l'assemblée de la provinceen 1764. Dans temps une pétition poir un changement dans le gouvernement fut discutie. Jean Dickinson s'étoit opposé à la pétition, et Galloway répondit à son discours avec beaucoup de chaleur; les deux discours furent imprimes. Galloway futquelque temps orateur de la chambre assemblée, et ensuite membre du premier congres qui se tint en 1774: mais en 1776, il abandon-na la cause de l'Amérique pour se joindre à celle de l'Angleterre a New-Yorck. Il y resta jusqu'en 1778. Ses conseils et ses efforts eurent peu d'effet contre des millions d'hommes déterminés à devenir libres. Il abandonna de son aveu des propriétés pour la valeur de 40 milie livres sterling. En 1779, on examina à la chambre des communes ses transactions ; et sa représentation lit peu d'honneur aux commandans bretons. Gailoway mourut en Angleterre en 1803, dans la 74º année de son âge. La préface de son discours, public en 1764, sut écrite par le docteur Franklin, qui soutenoit la même cau se : eile présente l'histoire du gouvernement. Gailoway a publié encore des observations sur la

conduite de sir Guillaume Howe, dans lesquelles, malgré son attachement à cette cause, il accuse les troupes anglaises de s'être livrées à des excès, surtout dans le Nouveau-Jersey. Il paroît aussi que c'est de sa plume qu'est sorti l'ouvrage intitulé: Commentaires succincts sur quelques parties de la révélation et des prophéties, etc.; Londres, 1802.

GALON (N.), colonel d'infanterie, ingénieur en chef au Hàvre, correspondant de l'académie des sciences, mort en 1775, a don 2é, l. L'Art de convertir le cuivre rouge en laiton ou cuivre jaune, 1704, in-fol. II. Machines et inventions approuvées par l'académie royale des sciences, depuis son établissement jusqu'à présent, avec leur description, dessinées et publiées du consentement de l'académie, 1734, 1754, publiées en 1777, in-4°.

GANDELOT (l'abbé), prêtre , né à Nolay vers 1720, et mort à Beaune le 2 avril 1785, avoit été chapelain de la chapelle St. Paul, et directeur des Ursulines et de l'hôpital de la Charité de Beaune. Il a travaillé à des Mémoires historiques sur le diocèse d'Antun. Un proces relatifà sa chapelle, qu'il suivit et qu'il gagna, le mit à portée de recueillir les matériaux de l'Histoire de Beaune qu'il a publiée en 1772. Cet ouvrage, remplide recherches aussi savantes que curieuses, a été souvent critiqué par les habitans de cette ville; mais comme on n'a jamais rien écrit à cet égard, on peut en conclure que ces critiques n'étoient pas fondées, et qu'elles étoient le fruit d'une ammosité particulière. On doit au surplus observer que les Antiquités de Beaune, publiées par M. Gandelot ne sont pas exactement copiées ni présentées dans leurs vrais sens. M. Pazumot a rectifié cette erreur.

GANO (Jean), ministre à New-Yorck, réunit la première société Baptiste de cette église. Il en fut ordonné pasteur en 1762, et épousa des le commencement la cause de son pays dans la dernière contestation avec la Grande-Bretagne. Dans la guerre qu'elle entraîna, il suivit les étendards de la liberté en qualité de chapelain. La prédication de Gano contribua à échauffer le courage des soldats, et il resta dans les armées jusqu'à la fin de la guerre. En 1778, ayant quitté la société de New-Yorck, il passa à Kentucky. Il mourut à Franciort en 1804 dans la 78° année de son âge. On a publié en 1806 les Mémoires de sa vie, écrits en grande partie par luimême.

I. GARDEN (Alexandre), savant médecin de la Caroline méridionale, membre de la société royale d'Upsal, introduisit dans la médecine la racine d'œillet de la Virginie. En 1764 il publia un ouvrage sur les proprietés médicales de cette racine, avec une description botanique de la plante. On en a donné une autre édition en 1772. Garden s'est toujours livré à l'étude de la physique et de la botanique, et a communiqué à ses amis cu Europe un grand nombre de déconvertes. Le plus grand botaniste du siècle a donné en son honneur le nom de gardenia au plus bel arbuste da monde. On croit que se sayant mourut en l'année 1771.

H. GARDEN ( Alexandre ),

ministre à Charlestown au milieu du dernier siècle, a publié plusieurs ouvrages de théologie.

GARETIUS ( Jean ) né à Louvain, chanoine régulier de l'ordre de St. Augustin, se distingua par son zèle et ses prédications. On a de lui , I. De Veritate corporis Christi in Eucharistid. C'est une collection des passages des Pères grecs et latins, touchant la certitude du dogme de l'Eucharistie. La dernière édition est d'Anvers, 1569, in-8°. II. De mortuis virorum precibus juvandis; Anvers, 1584, in-16. III. De Sacrificio missæ; Anvers, 1561, in-12. IV. De Sanctorum invocatione; Gand, 1570, in-8°. Ces ouvrages ont paru traduits et commentés en français, sous le titre de Perpétuité de la foi. L'auteur mourut à Louvain en 1571. - Son frère Henri Ga-RETIUS, docteur en médecine dans l'université de Padoue , est auteur de quelques *ouvrages* de son art. ( Voy. Diction. des médecins ).

GARROS (Pierre de), poète gascon, originaire de Lectoure, prédécesseur de Goudelin, et presque son égal dans le genre naît, est auteur d'un Recueil de poésies en patois gascon, imprimé en 1565, qui manque à la collection ence genre. Sa traduction des Psaumes en langue de son pays quoique infidèle est encore renommée.

GASSER (Rodolphe) né à Schweitz en 1647, fut capucin et gardien dans plusieurs couvens de la Suisse. Il mourut dans sa ville natale en 1709, après avoir publié en allemand un grand nombre de Sermons et de Traités de controverse, imprimés à Zoug, Baden, Constance, Colmar et Lucerne, in-8°.

GASSNER (Jean-Joseph), prêtre du diocèse de Coire en Suisse, curé d'un village autrichien, nommé Cloesterdé, ensuite conseiller ecclésiastique et chapelain du prince évêque de Ratisbonne, s'est rendu célèbre en Allemagne par le prétendu don qu'on lui a attribué de guérir les malades, par l'invocation et l'efficacité du nom du Sauvenr. Lavater, ministre de Zurich, et un grand nombre de personnes ont attesté ce fait comme témoins oculaires; plusieurs ont assuré que c'étoit par des raisons purement physiques. On peut voir tout ce qu'on a dit pour ou contre ces guérisons, dans le Journal historique et littéraire, 15 juin 1776, p. 248. - 15 décembre 1777, p. 595. — t octobre 1784. p. 254. L'abbé Gassner étoit au reste un homme respectable par ses mœurs, et son désintéressement. Il est mort le 4 avril 1779. M. Haen, à la fin de son traité de Miraculis, Francfort, 1775, parle de Gassner d'une manière qui semble tenir de la prévention et qui prouve qu'il a adopté avec une entière confiance. La diatribe publiée par le moine Hertzinger, contre le prêtre Gassner. Mais on voit en même temps l'embarra**s** où il se trouve d'expliquer une multitude innombrable de faits dontilne conteste pas la certitude; il combat tous les moyens de les expliquer naturellement, et paroît enfin décidé à les regarder pour de la magie, ce qui n'est guère plus philosophique que de les donner pour des miracles; et le bon Gassner avoit d'ailleurs l'air si peu magicien! Ceux qui l'ont comparé à Mesmer, et lui ont supposé les secrets du prétendu magnétisme, n'ont pas raisonné plus juste. Suivant le savant abbé Holl, dans sa Statistica ecclesia

Germaniæ, et le savant Martin Gerbert, abbé de saint Blaise, dans son historia nigræ sylvæ, ont parlé de Gassner de manière à vouloir embarrasser entièrement ses adversaires.

GATES (Horace), major général dans l'armée des Etats-unis, né en Angleterre, entra des sa jeunesse dans les armées auglaises, et jetta dès ce moment les fondemens de sa réputation luture; il obtint le grade de major, et contribua avec le genéral Monkton à la prise de la Martinique. Après la paix d'Aix-la-chapelle, il étoit avec les troupes qui débarquerent à Hallifax sous le général Cornwallis et servoit avec Braddock quand il fut défait en 1755. Gates reçut même une blessure dans ce combat. Quand la paix fut conclue, il acheta une terre en Virginie, et y resta jusqu'au commencement de la guerre de l'Amérique, en 1775. Ce fut alors qu'il fut nommé par le congrès adjudant général, avec rang de général de brigade. Il accompagna Washington à Cambridge, lossqu'il vint prendre le commandement de l'armée. En juin 1776, Gates fut nommé commandant de l'armée du Canada, et remplacé en 1777 par le général Schuyler, mais dans la même anuée, il remplaça cet officier dans le département du nord. Presque aussitôt, il prit Burgoyue. Le succès de ses armes répandit la joie dans toute l'Amérique, Le congrès lui vota des remercimens et lui fit présenter une médaille par son président. Sa conduite avec l'ennemi vaincu ne lui lit pas moins d'honneur que sa victoire; elle fut marquée par la plus grande délicatesse : il voulut épargner aux Anglais la haute de déposer les armes de-

vant ses troupes. Le général Liucola ayant été fait prisonnier en 1780, Gates fut nommé au commandement du département du midi, malheureusement il fut défait à Camden par le général Cornwallis. Le général Green lui sacceda; mais, en 1782, le commandement lui fut rendu. A la paix. Gates se retira au cointé de Berkley, dans une ferme qui lui appartenoit, et il y resta jusqu'en 1790, où il vint résider à New-Yorck, après avoir donné la liberté à ses esclaves, et avoir assuré la subsistance de ceux qui étoient sans moyens. Plusieurs d'entre eux ne voulurent point le quitter et restèrent à son service. Gates fut nommé à la législature en 1800; mais il n'y resta que le temps où il crut que ses services pourroient être utiles à la cause de la liberté qu'il n'abandonna jamais. Il mourut en 1806, dans la 68° année de son âge. Le général Gates servit le parti des Whigs en Angleterre, et celui de la république en Amérique. Il avoit cultivé les lettres, et possédoit parfaitement l'histoire et les auteurs classiques. Il ne cessa jamais d'être juste, bienfaisant, et sensible, néanmoins ses manières et son maintien annouçoient son caractère guerrier.

GATHY (Jean Henri), célèbre sculpteur statuaire, né à Liége en 1750, jeune encore, remporta à Rome le grand prix de sculpture. Il vint à Paris, où il se fit une réputation par les bustes du célèbre Grétry, de M. Taskin, du comte de Vergennes, etc.; il laissa de S. M. l'empereur Napoléon le buste le plus parfait peut-être qui existe. C'est son dernière main lorsqu'il mourut, le 10 août 1810.

GAUCHAT (Gabriel), abbé desaint Jean de Falaise, de l'académie de Villefranche, né en Bourgogne en 1709, et mort sur la lin du 18° sièclé, est auteur des ouvrages suivans ; I. Rapport des chrétiens et des hébreux, 1754, 3 petits vol. in-12. II. Lettres critiques, ou analyse et réfutation de divers écrits contraires à la religion, 1755, 19 vol. in-12. III. ketraite spirituelle, 1755, in-12. W. Le Paraguay, conversation morale, 1756, in-12. V. Catéchisme du livre de l'Esprit, 1758, 11-12. VI. Recueil de piété, tiré de l'Écriture sainte, 3 vol. in-12. VII. L'harmonie générale du christianisme et de la raison, 1766, 4vol in-12. VIII. Extrait de la merale de Saurin, in-12. IX. La philosophie moderne analysée dant ses principes, in-12. "Tous ces ouvrages, dit l'auteur des trois sècles de notre littérature, réunssent à la solidité des raisonnemens une touche de littérature qui leur donne un nouveau prix, la su en écarter cet appareil de théologie scholastique qui éloime et décourage le lecteur, et y amélé par intervalle une ironie fine, tres-propre à faire sentir le adicule de ses adversaires. Le style en est net, facile et plein de décence; il n'y manque qu'un peu de noblesse et de précision. »

GAUDIN (Jean), grammairien latin, jésuite de Poitiers, où il naquit en 1617, a publié entre autres ouvrages une des meilleures grammaires latines que les méthodes modernes n'ont pas fait oublier. Ces dernières ont plus de précision, mais non autant de clarté et de principes utiles que celle du P. Gaudin. On a eucore de ce jésuite: I. Epigrammatum libri tres, Limoges, 1661, in-12.

II. Trésor ou Dictionnaire des langue latine, française et grecque; Limoges, 1709, 2 vol. in-4°. III. Le rudiment de la langue latine, in-8°, très-souvent réin-primé à l'usage des colléges.

GAUDOT (Michel-Denis), né à Avalon, vint de bonne heure à Paris, où il entra chez un fermier - général. Après plusieurs années de travail dans la comptabilité et les finances, il parvint par ses talens à être nommé receveur des droits des vins. Comme son emploi lui laissoit quelques loisirs, il les remplit par l'étude. Il écrivit sur les finances de l'état, combattit avec avantage Necker sur ses plans désastreux, et démontra le charlatanisme de ce ministre. Au commencement de la révolution, il fit paroître une brochure intitulée : Essai sur les principales banques de l'Europe, dans lequel il s'attacha à établir leurs avantages, et à faire voir les vices radicaux, dont la plupart étoient infestées. Cet ouvrage plein d'idées lumineuses, est devenu extrêmement rare. On a encore de lui plusieurs Mémoires sur les finances, qui prouvent qu'il entendoit très-bien cette partie. Il est mort à Girolles, près d'Avalon, en 1803,

I. GAUTHIER (Jean), né à Moutainville, le 16 juillet 1717. Chirurgien du roi et de Monsieur, frère du roi, chirurgien major des chevau-légers de la garde ordinaire du roi, Gauthier fit la campagne de 1761, et rendit à la maison du roi, ainsi qu'à toute l'armée française, les services les plus signalés. Il reçut en récompense, des lettres de noblesse, avec le titre de chirurgien consultant des camps et armées du roi, En 1775 il fut décoré de l'ordre de Saint-Michel, nommé en 1777

chirurgien major en chef et inspecteur des départemens de la
guerre, de la marme, des affaires
étrangères et des hopitaux militaires, et en 1783 membre honoraire de la société d'émulation des
sciences, arts et belles-lettres de
Liége, des académies de Londres
et de Berlin, etc., etc. Jean Gauthier mourut à Versailles, âgé de
86 ans, le 22 septembre 1803.

H. GAUTHIER (Hugues), né à Ericey, diocèse de Langres, docteur de la faculté de Paris depuis 1765, conseiller médecin du roi, a publié quelques ouvrages de botanique et de chirurgie sous les titres suivans : I. Introduction à la connoissance des plantes, suivant le système de Tournefort, ou catalogue des plantes usuelles de France: Paris, 1760; in-12; nouv. édition, 1785, in-8°. II. Manuel des bandages de chirurgie; Paris, 1760, in-12. III. Elémens de chirurgie pratique, faisant partie des œuvres de Ferrein; 1771, in-12. IV. Dissertation sur l'usage des caustiques pour la guerison des hernies ou descentes; Paris, 1774, in-12. Cette méthode n'a pas pris faveur; car les épreuves qu'on a faites pour en constater la bonté, n'ont point été à l'abri de la censure. V. Plusieurs Mémoires dans divers recueils.

III. GAUTHIER, ministre aux environs de la Rochelle, vivoit dans le 17 siècle. On a de lui une réponse anonyme, intitulée: Considérations libres et charitables sur le recueil des actes authentiques ramassés par monsieur Blondel; Groningue, 1658. Blondel est fort maltraité dans ces considérations, mais encore plus dans l'avertissement qui se trouve en tête, et qui est de Samuel Desmarets.

GAY (Ebenezer), ministre de Hingham, Massachussetts, né en 1696, gradué en 1714 au collége de Harvard, ordonné en 1718, mourut en 1787, après un ministère de 69 ans. Ce fut le docteur Ware qui lui succéda. A 80 ans , Gay prêcha un sermon quilui acqui**t** de la réputation, et qui fut réimprimé en Angleterre; et le docteur Chauncy nomme ce ministre au rang des plus grands hommes, et des plus utiles à lenr patrie. Gay n'a publié que des sernons, mais il sont en très-grand nombre; les principauxont été prêchés de mémoire.

GAZAIGNES, dit Philbert, chanoine de Saint-Benoît, à Paris, né à Toulouse, mor à Paris en 1802, âgé d'environ so ans, a publié les Annales des jésuites, en 5 gros vol. in 4°. C'est un recueil de tout ce qu'on a pu imputer de mal à cet ordre célèbre; mais dans lequel, cepindant on trouve des renseignemens précieux concernant cette société.

GEE ( Josué ), ministre à Boston, gradué en 1717 au collége d'Harvard, et m 1723 pasteur de l'ancienne église du nord, où il fut collégue du docteur Cotton Mather, meurnt en 1748, âgé de 40 ans. Gée étoit doué d'un esprit ferme, pénétrant, profoud, qu'il enrichit de beaucoup de connoissances. On a de lui une *Lettre*-publiée en 1743 , . au révérend Nathaniel Eells, recteur d'une convention de pasteurs à Boston. On voit par cet écrit qu'il n'y eut pas à cette assemblée un tiers des pasteurs de Massachussetts. Celui-ci fut aussi membre de l'assemblée des ministres tenue à Boston en 1743. Il a publié un Sermon sur la mort du docteur Cotton Mather, 1728, et deux autres Sermons.

GENNETÉ (N), physicien et ? mécanicien, mort au commencement du 19º siècle, a publié, I. Cahier présenté à MM. de l'académie royale des sciences de Paris sur la construction et les effets d'une nouvelle cheminée qui garantit de la fumée, 1759, in-8°, nouvelle édition, 1764, in-12. II. Expériences sur le cours des fleuves, 1760, in-80. III. Purification de l'air, croupissant dans les hopitaux, les prisons et les vaisseaux de mer, Nancy, 1767, in-8°. IV. Pont de bois de charpente horisontal, sans piles, ni chevalets ou autres appuis que ses deux culées, etc., Nanci, 1770, in-80. V. Connoissance des veines de houille ou charbon de terre, ot leur exploitation dans la mine qui les contient, Nanci, 1774. VI. Origine des fontaines, et de là des ruisseaux, des rivières et des fleuves, Nanci, 1774, in-8°.

GENTIL (N. dom), né vers l'an 1725 à Pesmes, petite ville de la Franche-Comté, membre d'un grand nombre de sociétés savantes, entra dans l'ordre des bernardins, devint prieur de Fontenet et en cette qualité membre des états de Bourgogne. Une propension décidée vers tout ce qui tient à l'économie rurale, lui mérita le titre d'ami des vignerons et des laboureurs. A cette branche des sciences il consacra tout le temps et l'argent dont les devoirs de son état lui permettoient de disposer. Il envoya au gouvernement, à diverses académies des Mémoires sur l'établissement de magasins à grains, sur la fermentation vineuse, le moyen d'augmenter la récolte du salpêtre, etc. etc. etc. En 1777, parut à Dijon son ouvrage intitulé, Premier essai d'Agrono-

mie ou Diététique générale des végétaux et application de la chymie à l'agriculture. En 1779, la société d'agriculture d'Auch, couronna son Mémoire sur les engrais, qui devint la base des théories publiées depuis sur le même sujet. La niême année, la société de Limoges couronna son travail sur les Possiles propres à fertiliser la terre du Haut-Limousin, en remplacement de la marne qui manque dans cette contrée. L'académie de Montpellier avoit concours sur les ouvert un « moyens de déterminer l'époque où la fermentation vineuse a acquis toute la force et la qualité dont elle est susceptible. » Il n'eut que le second prix, tandis qu'en accorda le premier , dit M. Chaptal. ( Voyez l'art de faire le vip, in-8°, Paris 1807, page 77 ), à une rapsodie théorique de Bertholon. D. Gentil avoit traité ce sujet avec un tel succès que les connoisseurs regardent son travail comme le meilleur de ses ouvrages. En 1781, la société de Limoges couronna un autre Mémoire de cet auteur, sur les avantages et desavantages de l'incinération simple, de celle à l'écobue et de la fumigation aussi à l'écobue : en 1787 , l'académie de Lyon lui décerna un antre prix sur le soutirage des vins. Il a publié une foule d'écrits qui ont eu l'approbation des sociétés savantes de Harlem, Dijon, etc., sur la manière de cultiver les terres basses et dessechées nouvellement; sur les plantes inutiles et vénéneuses qui infestent les prairies; sur le vinaigre de petit lait et en particulier sur l'œnologie. Dans cette partie des sciences il avoit fait une multitude d'expériences et inventé des procédés pour la persectionner, il se proposoit de les

258

décrire; mais la mort l'empecha d'achever son ouvrage. Il a légué ses manuscrits à diverses sociétés agronomiques dont il étoit membre, entre autres à celle de Besançon, où son éloge historique a été prononcé par M. Fuschainbert. D. Gentil mourut à la fin du 18 siècle ou au commencement du suivant.

( Etienne-GEOFFROY Louis), fils d'Etienne-François Geoffroi, célèbre médecin et chimiste, (Voyez tome VIi), naquit à Paris, où il suivit la même carrière que son père. Reçu docteur en médecine en 1748, il publia, en 1753, le Catalogue raisonné des minéraux, coquilles et autres curiosités naturelles contenues dans le cabinet de M. Geoffroy de l'académie des sciences. Il a encore donné une Histoire abrégée des Insectes qui se trouvent aux environs de Paris, dans laquelle ces animaux sont rangés suivant un ordre méthodique; Paris, 1762, 2 vol. in-4°, avec figures. Cette histoire a été faussement attribuée à son père. Un Précis de tout ce qui a été publié de plus exact sur l'economie animale, la structure et les organes des insectes, précéde la description de deux mille espèces différentes, trouvées dans les diverses promenades de Paris et à deux ou trois lieues aux environs. L'auteur a suivi, pour l'arrangement de ces animaux, le système de Linnée. Mais les changemens et les additions que Geof-froy a cru devoir y faire, donnent au naturaliste français le mérite de la perfection. Il a aussi composé un Traité sommaire des coquilles, tant fluviatiles que terrestres, qui se trouvent aux environs de Paris; Paris, 1767, in-12. Ce Traité a encore été mal à

proposattribué à son père. Ses autres ouvrages sont : 1. Hygiene, sive ars sanitatem conservandi, Poëma; 1771, in-8°., traduit en français par M. de Launois, 1774, in-8°. II. Mémoire sur les bandages propres à retenir les hernies, 1778, in-8°. III. Dissertation sur l'organe de l'ouïe de l'homme , des reptiles et des poissons; Amsterdam, 1778, in-8°. IV. des Mémoires dans le recueil de la Société de Médecine, et dans la Medecine éclairée de Fourcroy. Ce savant est mort à Paris, au commencement du 19°, siècle.

I. GERARD (Jean - Ernest), fils de Jean Gérard, savant luthérien et professeur en théologie, dont il est fait mention dans ce Dictionnaire, naquit à Jéna le 19 février 1662, fut mis au collège de Gotha en 1674, et dans celui de Géra en 1677. Fait maître-èsarts en 1689, il revint dans sa patrie, fournit plusieurs articles aux journaux de Leipsick, et s'appliqua à la théologie. Après quelques voyages dans la Saxe, la Marche, le Holstein, il fut nommé inspecteur des Eglises du duché de Gotha. En 1694, il obtint les honneurs du doctorat en théologie, et devint professeur de la même science à Giessen. Il remplit ce dernier emploi jusqu'à sa mort arrivée le 18 mars 1707. On a de lui quelques ouvrages en allemand et en latin. Dissertatio de jure tertii in causa regaliæ. Il augmenta aussi le sylloge decadum theologicarum de son père, et en donna une nouvelle édition.

II. GÉRARD (Philippe-Louis), prêtre, ancien chanoine de Saint-Thomas-du Louvre, et en dernier lieu, chanoine de l'église métropolitaine de Paris, est auteur d'un excellent ouvrage pour les

mœurs, sous le titre du Comte de Valmont, ou les Egaremens de la raison. Cet ouvrage a eu douze éditions; la première a paru en 1774, 5 vol. in-12; la dernière a été augmentée d'un sixième vol., sous le titre de Théorie du bonheur; Paris, 1808, 6 vol. in-8°, et 6 vol. in-12. Cet ouvrage, dit la bibliothèque d'un homme de goût, est au livre qui respire la vertu et les bonnes mœurs : il a été conçu par un citoyen paisible et ignoré, écrit dans le silence et publié sans recommandation. » On doit encore à l'abbé Gérard, Leçons de l'Histoire, ou Lettres d'un père à son fils, sur les faits intéressans de l'Histoire universelle, 1786, 2 vol. in-12.; nouvelle édition, 1788. Il est mort à Paris, le 12 nov. 1811, âgé de plus de 80 ans.

I. GERNLER (Jean-Henri), professeur d'histoire dans l'université de Bâle, où il naquit le 2 février 1727, mourut dans la même ville le 11 décembre 1764. Il a laissé des Dissertations sur les actes des martyrs, sur Hérodote et Thucydide, et diverses Observations philosophiques.

II. GERNLER (Luc), né à Bâle le 19 août 1625, mort dans la même ville le 9 février 1675, y fut recteur de l'université. Il a écrit en latin plusieurs Traités de Théologie, et en allemand quelques Discours. Jean-Henri, son fils aîné, pasteur de S. Pierre à Bâle, est auteur de plusieurs Discours en allemand. Théodore, frère de ce dernier, a publié également en allemand quelques Discours et Oraisons funèbres.

GERY (Joseph de Saint-), d'une illustre famille, né en 1590 au château de Magnas, prit de bonne heure le parti des armes, et suivit le comte de Can-

dale en 1612, dans la campagne que ce due fit en mer sur les guleres de Florence contre les Turcs. S'étant attaché, dès sa jeunesse, à Jean-Louis de la Valette, duc d'Epernon, il obtint en 1637 de ce duc le commandement de son régiment de Guienne et devint son lieutenant an gouvernement de Lectoure. Mais après la mort de son parent en 1642, il se retira du service et alla dans sa terre de Magnas , où il composa plusieurs ouvrages sur la physique. I. Disquisitiones physicæ de motu cordis et cerebri; Paris, 1663, in-4º. II. Disquisitio physica de finibus corporis et spiritus, idem, 1663. Tous ses ouvrages ont été réunis en i v. in-4°, intitulé: Les Essais de messire Joseph de S.-Géry; Paris, 1663. Gery mourut en 1674.

GHESQUIERE (Joseph), jésnite, né à Courtrai, vers l'an 1736, fut associé aux bollaudistes. Il se chargea d'extraire de la vaste compilation de Bollandus, les Vies des Saints de la Belgique, et il donna à cet ouvrage. dont les 5 premiers volumes in-4. ont été imprimés à Bruxelles, en 1783 et 1789, le titre d'Acta sanctorum Belgii selecta. Il donua à ce recueil intéressant, l'ordre chronologique, et l'enrichit de commentaires, de notes critiques et historiques, géographiques, etc. Il quitta les provinces belgiques en 1794, et mourut en Allemagne, au commencement de ce siècle.

GIBRAT (Jean-Baptiste), né en 1728 aux Cabanes près de Cordes, diocèse de Tarbes, entra dans la congrégation de la doctrine chrétienne. Les progrès qu'il avoit faits dans toutes les parties de la littérature déterminèrent ses supérieurs à le charger

270 tle l'enseignement des belles-lettres pendant douze aus; et comme à ces connoissances il unissoit celles de la théologie, on le fit ensuite supérieur de séminaire; il étoit principal du collége de Castelpaudary, quand la révolution arriva, Dans toutes les places confiées à Gibrat, et qu'il a remplies avec distinction, ses compatriotes et ses confrères n'ont cessé d'admirer sa douceur, son affabilité, sa modestie et son désintéressement. Soumis de cœur 'aux lois décrétées par l'assemblée constituante, il continua les ionctions du ministère jusqu'à ce que la fureur persécutrice le jetat dans les prisons. Gibrat a publié, I. Une Géographie moderne, dont on comptoit en 1789 sept éditions avouées par l'auteur, non compris les contrefaçons. II. Géographie ancienne, sacrée et pro-.fane, 4 vol. in-12, 1790. Aux notions saines sur la géographie, il a su allier des détails curieux sur les histoires sacrée et profane. Les instituteurs sont quelquesois embarrassés sur le choix des livres qu'ils peuvent conseiller à ·leurs élèves; nous leur indiquons celui-ci, qui est très-bien fait. Gibrat a composé le Nouveau Missel du diocèse de Tarbes, des hymnes insérées dans le bréviaire d'Albyet d'autres dioceses. Quand l'Eglise gallicane, réunie en coucile national en 1797, eut établi une fête perpétuelle pour solenniser le rétablissement du culte; Gibrat en composa l'Office, qui dans ce genre est un modèle. Il mourut à Castelnaudary au mois de décembre 1803.

GIOERWEL (Charles-Chris-) tophe), savant littérateur, né en 1731, bibliothécaire du roi de Suede, associé étranger de l'académic de Gottingue, et

membre de plusieurs autres sociétés littéraires; mort à Stockholm en 1811, a publié le premier en Suède un journal littéraire sous le titre de Mercure, a traduit plusieurs ouvrages français en suédois; il fut l'éditeur de Bibliothèque historique de Suède, fonda à Stockholm une société pour l'éducation, qui a fait paroître des ouvrages élémentaires dans la langue du pays, Giocrwel entretint pendant sa longue carrière une correspondance suivie avec les principaux savans et littérateurs d'Allemagne, de Danemarck et de Russie.

GIORGI (Augustin-Antoine), né en 1711 à Saint-Maur, dans le diocese de Rimini, entra en 1727 dans l'ordre des ermites de saint Augustin, étudia successivement dans les maisons de son ordre, à Césène, Vérone, Bologne et Padoue, apprit d'une manière très - approfondie le grec, l'hébreu, le chaldéen, le syriaque, le samaritain, puis professa a Aquila, Milan, Padoue, Bologne et Florence , jusqu'à ce qu'en , 1745 Benoît XIV l'appetat à Rome , pour remplir à l'archi-gymnase de la Sapience, la chaire d'Ecriture sainte; il s'acquitta de cet emploi de la manière la plus distinguée. Le même pape le fit ensuite bibliothécaire del Angelica, et lui cousia le soin d'effacer de l'Index expurgatoire de l'inquisition d'Espagne, les ouvrages du cardinal de Novis, que ce tribunal avoit eu l'ineptie de condamner. L'empereur François Ier voulut l'attirer à Vienne par des offres brillantes; Ciorgi résista à ses înstances réitérées. Les missionnaires envoyés par la Propagande au Thibet, éprouvoient beaucoup d'embarras pour acquérir la connoissance de la lan-

gue de ce pays, dont les écrits sont couverts d'un voile mystérieux et d'hiéroglyphes. Hyde en avoit, à la vérité, publié un alphabet à la fin de son Histoire des anciens Perses. Après lui Pierre Lacroix, Vespière, Lacroze, Théophile, Sigefroy et Bayer l'avoient reproduit, mais très-imparfait. Giorgi, qui savoit alors onze langues, entreprit de porter du . jour dans cette matière, et publia en 1761 l'Alphabetum thibetanum, in - 4°, latin, enrichi de dissertations profondes sur la géographie, la mythologie, l'histoire, l'idiome et les antiquités de ce pays. Il expliqua avec le plus grand succès les fameux mapuscrits trouvés en 1721 dans le voisinage de la mer Caspienne par les troupes russes, et envoyés par le czar Pierre ler a M. Bignon, sur lesquels Fourmont avoit travaillé si long-temps. Giorgi établit le rapprochement très-marqué entre les superstitions égyptiennes et celles du Thibet; il réfute diverses calomnies de Beausobre dans son Histoire du Manithéisme. Le monde savant fut de l'avis de Winkelmann sur le mérite éminent de cet ouvrage. Un fragment coptique existoit en manuscrit dans le musée Borgia à Velletri. Giorgi examina, compara les divers dialectes de l'ancienne Egypte, prouva l'utilité de cette étude comme propre à jeter beaucoup de lumière sur les antiquités bibliques, et fit voir qu'il falloit reconnoître trois dialectes dans ce pays : celui de Memphis, jadis commun à toute l'Egypte; le thébaïque ou saïdique, dans lequel I'on a une traduction entière de l'Ecriture sainte, version faite à la fin ou au commencement du 3° siècle de l'ère chrétienne; et un troisième dialecte inconnu aux érudits, qu'il ap-

pelle dialecte basmurique ou ammonéen, né des deux précédens, et qui passa d'Ethiopie en Nubie et en Négritie. Ses recherches furent publiées en 1789 avec différens morceaux græco-coptes. En 1793 il publia un vol. in-4º intitulé De miraculis S. Coluthi et reliquiis actorum S. Panesuln martyrum Thebaïca fragmenta. A la tête de cet ouvrage est insérée la Dissertation du cardinal Borgia, sur le culte rendu à saint Coluthe. Une foule de Lettres, de Discours, de Dissertations de cet infatigable religieux, l'ont fait regarder, avec les ouvrages qu'on vient de mentionner, comme le plus savant orientaliste de son temps, et comme ayant porté le plus de lumières dans les recoins les plus ténébreux de l'antiquité. Son style n'a pas la sécheresse ni la pesanteur communes aux érudits; la facilité, la netteté caractérisent ses productions. Ses ouvrages polémiques, qui sont en grand nombre, sont assaisonnés de ce sel attique qui annonce l'homme de goût. Il a laissé en manuscrit un ouvrage incomplet, mais qu'il seroit cependant utile de publier, concernant les marbres grecs du temple de Malatesi à Rimini. Ce sayant mourut le 4 mai 1797.

GIRARDET (Dom Philibert), bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, mort le 10 novembre 1754, a achevé le Dictionnaire hébreu de dom Guarin, 1746, 2 volumes in-4°.

II. GIRARDET (Jean), peintre, étoit né à Lunéville. Sa famille, anoblie par les ducs de Lorraine, le destinoit à l'état militaire. Après des cours de mathématiques, d'optique et de perspective, dans lesquels il fit de grands progrès, il se livra entièrement

nux arts du dessin, vers lesquels l'entraînoient un goût et un talent décidés. Il y a un Eloge de ce peintre dans la description de la Lorraine, par Durival, son compatriote : il donne une idée du caractère de cet homme respectable, et plus célèbre que ses contemporains, à cause de la diversité des genres de talens qu'il réunissoit, et dont chacun pris séparément pouvoit l'illustrer : la peinture historique à l'huile, la fresque qu'il pratiqua souvent et sur-tout à Florence, dans le palais des ducs ses protecteurs; les portraits en tous genres à l'huise, en pastel, en miniature, et même le paysage et les décorations architecturales. On conserve de Girardet beaucoup de bons tableaux échappés aux orages de la révolution, et qu'il avoit faits pour le chapitre de Sainte-Glossinde à Metz, pour l'hôtel de-ville de Nancy, Lunéville, Commercy, Rangéval, Pontà-Mousson, Sainte - Marie - aux-Mines et ailleurs, dans toute l'ancienne Lorraine. On vante surtout sa Descente de croix, regardée comme un chef-d'œuvre. Le roi Stanislas se l'attacha comme son premier peintre, et le fit souvent voyager à sa suite, même jusqu'à Versailles, lorsqu'il visitoit la reine sa fille, qui fonda et fit construire le couvent et l'église des Ursulines de cette ville, sur les plans composés par Micque, son architecte, et par Girardet. L'excès du travail dérangea sa santé et lui causa des maladies graves qui absorbèrent une partie de sa fortune déjà diminuée par ses largesses envers les pauvres et sa générosité envers les élèves collaborateurs de ses travaux. Il aimoit à faire profiter de tout ce qu'il possédoit, ses amis et ses élèves; il les conduisoit

souvent dans son cabinet, oh il étaloit sous leurs yeux les estampes des plus beaux tableaux des grands maîtres, en expliquoit les perfections, en indiquoit les délauts avec un goût exquis et une complaisance imperturbable, d'où il résultoit une instruction qui ne coûta jamais rien qu'à lui scul. Il fut appelé deux fois par le duc de Wurtemberg pour embellir de ses productions les palais de Stutgard et de Louisbourg. Lors des fêtes que ce prince donnoit à l'Europe enchantée par l'heureux choix qu'il savoit faire des artistes, entre autres de Guibal, son premier peintre, et Chamon, son premier architecte, l'un et l'autre firent demander Girardet leur compatriote, en qui ils connoissoient le style noble et les graces naturelles qu'ils avoient étudiés en Italie, et même cette prompte fécondité indispensable pour les circonstances et qu'exige la peinture à fresque dans les monumens. Ce genre est trop négligé en France. L'anecdote suivante, qui dans le temps fit sensation, mérite d'être recueillie par l'histoire. Les chanoines de la cathédrale de Verdun avant demancié à Girardet un tableau de l'Annonciation, avoient fait prix avec lui pour la somme modique de cent écus. Le tableau fini, ils élevèrent des difficultés sur le prix; Girardet en appela au jugement de l'académie de Paris, qui condamna les chanoines à payer le double, et recut à l'instant Girardet au nombre de ses membres. Ce peintre est mort à Nancy en 1778, comblé des bénédictions des pauvres et de ses élèves, dont plusieurs se sont distingués dans la même carrière. Nous citerons entre autres M. Dumont, né comme lui à Lunéville. Les compatriotes de Girardet lui ont ériBé un monument dans l'église de Saint-Sébastion à Nancy: c'est un hommage à la bienfaisance modeste et an génie supérieur. (Article additionnel à GIBARDET, tome vu.)

GIRONCOURT (Henri - Antoine REGNAED DE), conseiller et chevalier d'honneur au bureau cles finances de la généralité de Metz et Alsace, mé à Nancy le 13 juin 1719, et admis chez les jésuites en 1754, y professa la rhétorique et la philosophie dans plusieurs de leurs collèges. Une Ode qu'il publia en 1741 sur la naissance de Joseph, archiduc d'Autriche, depuis empereur, le brouilla avec la société. On a de lui, outre le Traité historique de Pétat des trésoriers de France et généraux des finances, avec les preuves de la supériorité de ces offices, Nancy, 1776, in-4°, des Mémoires in-fol. contre un droit que le chapitre de cette ville avoit usurpé sur le commerce; ils pa-Turent en 1749, 1750, 1751. Il a laissé manuscrits une Histoire de Lorraine, et plusieurs Voyages faits dans diverses parties de cette province et dans les montagnes des Vosges, depuis 1750 jusqu'en 1754.

GIST (Mordecai), général de brigade dans la guerre de l'Amérique, commandoit une des brigades du Maryland à la bataille de Camden en 1780. Il mourut en 1792 à Charlestowe, Caroline méridionale.

GNECCO, né à Gênes, sut destiné par sa samille au commerce; mais son génie musical le porta à suivre les traces des Ansossi, des Sacchini, des Cimarosa, et des Pasiello; il est auteur des Bramini, de l'Argete, des Noces des Samnites, de la Prova d'un opéra

de Filandre et de Caroline, du Pignattaro et de la Cena senza cena. Ce qui distingue ce célebre compositeur parmi ses contemporains est une manière facile et ingénue, une gasté sranche et l'imitation de Cimarosa dans la partie instrumentale: Guecco est mort à Turin au mois de sérvier 1811, au moment même ou sa réputation commençoit à sè consolider.

GOBAIN (Jean), habile ter neur de livres pensionné à Bordeaux, vivoit sur la fin du 17º siècle et au commencement, du suivant. C'est un des premiers qui ait écrit sur la théorie du commerce sur laquelle il avoit des connoissances étendues, ce qu'il prouva par les ouvrages suivans. I. Le commerce en tout son jour, ou l'art d'apprendre la tenue des livres; Bordeaux, 1702, in-fol. II. L'arithmétique aisée autant que curieuse; Bordeaux, 1711, in-8°. III. Questions de commerce et leurs solutions; Bordeaux, 1717, in-12. Ces livres eurent une grande vogue dans leur temps, et la méritoient.

GOBAT (George) jésuite, né dans le territoire de Bâle en 1600. mort à Constance le 23 mars 1679, a publié une Théologie en 4 vol., ou il y a plusieurs propositions d'une morale relâchée, que l'auteur a répétées d'après beaucoup d'autres, et qui ont été condamuées depuis par le saintsiége. Ceux qui ont voulu l'en rendre personnellement responsable, comme M. de Séve, évêque d'Arras, out montré combien peu ils étoient au fait de ces matières. Voyez les l'indiciæ Gobatianæ, 1706, 1 vol.

GOBIN (Robert), Prêtre.,

maître-ès-arts, licencié en droit, doyen de chrétienté de Lagnysur-Marne, avocat en cour d'église, florissoit vers le milieu da 15. siècle. Il publia en 1505 un volume de près de 500 pages in-4°, avec gravures, intitulé, les loups ravissants, qu'il crut pouvoir donner en bonne étrenne à sa bonne mère l'université de Paris, pour l'avoir allaité de son lait: ce sont là ses propres expressions tirées d'un prologue, où il feint d'avoir eu une vision, d'après laquelle il composa son Doctrinal moral. Son ouvrage fut regardé avec raison comme l'une des plus hardies productions du temps; car rois, papes, moines, avocats, procureurs, enfin les hommes de tout rang et de toute profession, s'y trouvent passés en revue, et y deviennent l'objet d'une satyre amère; mais il n'en est pas moins un tissu de fictions aussi absurdes que bisarres. La censure des vices y est quelquesois présentée sous des images si grossières qu'elle est plutôt un sujet de scandale que d'édification; le principal personnage que l'auteur met en scène, Archipulus docteur en malice, et maître du collège des loups ravissants, prend toutes sortes de formes aux yeux des louveteaux ses élèves, pour leur enseigner tout mal et iniquité; il se travestit plus communément sous les divers costumes religieux. Ses lecons se divisent en 12 chapitres, chacun desquels correspond au mois de l'aunée; et l'auteur puise son texte dans les règles de la grammaire dont il fait les applications les plus ridicules. On jugera par les deux exemples suivans du ton de l'ouvrage et de la manière de versifier de Gobin : son premier chapitre traite des cinq déclinaisons, i

qui se rapportent aux cinq sens de l'homme: entre autres maximes que le loup prêche à ses louveteaux, en voici une qui est relative à l'organe du goût:

Item, gourmandise, est-ce mal?
Jésus-Christ fit-il pas sa cène?
Mangéa-t-il pas l'agneau passal
Devant sa passion et peine?

plus loin, en parlant des trois degrés de comparaison, Archilupus débite cette autre maxime:

Que vous chante-t-il de sa terre venes.

Puisqu'en la terre sitôt vous retournes?

Pour votre corpa de l'ame ne vous chaille;

Prenez le bled et laissez-là la paille.

Chaque lecon de ce genre, donnée par Archilupus à ses élèves, est suivie d'un thèse contraire soutient sainte doctrine (l'Eglise), devant un troupeau d'agneaux (les chrétiens), confiés à sa surveillance. leur remontre la mauvaise nature des loups, afin qu'ils se garantissent de la cautèle d'iceux: de-là une espèce de controverse, ou l'auteur déploie une grande. érudition, mais saus goût; sans. choix, ni méthode, mêlant indifférenment et selon l'usage du temps, des traits d'histoire sacrée et profane; citant un passage de Monseigneur saint Paul ou saint Bernard à côté d'une pensée de Sénèque ou un apologue sope. Ce livre est écrit moitié en vers, moitié en prose; l'auteur y a de temps en temps intercalé des fables dont quelques unes ont été traities depuis par la Fontaine. (Cette notice est extraite des saisons du parnasse; autompe 1805).

1. GODFREY (Thomas), inventeur de l'instrument astro-

nomique connu sous le nom d'Hadley, exerçoit le métier de vitrier à Philadelphie. Son instruction, dans sa jeunesse, avoit été bornée à la lecture, l'écriture et les règles de l'arithmétique; mais un livre de mathématiques qui lui tomba par hasard sous la main, développa tellement son goût pour cette étude, que, sans maître il entendit bientot tous les livres de cette science qu'il avoit fait venir d'Angleterre. Ayant ensuite remarqué que la connoissance de la langue latine lui pouvoit ouvrir de nouveaux trésors de science, il commença à l'étudier, et parvint à entendre parfaitement les auteurs qui avoient écrit en cette langue sur les matières qu'il vouloit approfondir; il adopta les principes de Newton. La société de Londres lui accorda 200 liv. sterling de récompense pour l'invention d'un nouvel instrument, auquel il ne douna pas son nom. L'ayant remis à un navigateur qui partoit pour la Jamaïque, afin qu'il en fit l'essai, celui-ci, quand il aborda dans l'île, le montra à un capitaine de vaisseau qui se rendoit en l'Angleterre, et ce fut ce capitaine qui fit connoître l'invention a M. Hadley. Godfrey mourut à Philadelphie à la fin de 1749. Il étoit membre d'un club littéraire institué par le docteur Franklin. Tout son esprit étoit absorbé dans les mathématiques; dans la conversation il exigeoit sur tous les points une précision très-peu commune, et faisoit toujours des distinctions futiles.

H. GODFREY (Thomas), poète, fils du précédent, né à Philadelphie en 1736, n'eut d'autre éducation que celle qu'on donne dans une simple école. Animé du désir, de s'instruire,

il suivit ses études avec constance: bientôt son talent poétique se manifesta, ainsi que son gout pour la musique et le peinture; mais les muses sur-tout captivoient son attention. Ses poésies ont éte publiées dans le Magasiu américain. Godfrey obtint une lieutenance dans l'armée de Pensylvanie levée en 1758 pour une expédition contre le fort Duquesne. Il resta dans ce poste jusqu'au moment où les troupes se débandèrent. L'année suivante il devint employé dans la factorerie de la Caroline-nord, où il resta plus de trois ans. Il mourut en 1763 près Wilmington. On trouve dans ses productions plus de naturel que d'art; elles ont été recueillies et publiées en 1765 in-4°, sons le titre de Juvenile poems; on y a joint le Prince des Parthes, tragédie.

GOELDLIN (Jeau-Gaspard), ministre de Zurich, coutemporain des guerres de Cappel, en a donné une Relation quelque-fois partiale, i vol. in-4°,, ainsi qu'une Chronique de Zurich depuis son origine jusqu'en 1586.

GOERING (Jacob), longtemps ministre de l'église luthérienne allemande d'Yorck en Pensylvanie, n'avoit que vingt ans quand il commença les travaux de son ministere. Il devint président du synode de l'église allemande luthérienne dans les états de Pensylvanie, Maryland etVirginie. C'étoit un homme estimé pour son érudition profonde. il étoit versé dans presque toutes les langues, et particulierement dans l'hébreu et l'arabe. Entierement voue aux fonctions de son ministère, il refusa constamment toutes les places auxquelles l'estime de ses concitovens vouloit l'elever. Goering mourut en 1807 l à l'age de 50 ans.

GOETZMANN DE THURN (Louis Valentin), ancien conseiller au conseil supérieur d'Alsace, conseiller au parlemeut de Paris en 1771, membre de la ci-devant académie de Metz, mort au commencement de ce siècle, a publié: 1. Traité du droit commun des fiefs, 1768, 2 vol. in-12. II. Mémoire sur ce sujet: comment la ville de Metz u-t-elle passé sous la puissance des empereurs d'Allemagne; couronné par l'académie de Metz, 1769, in-8°. III. Discours adressé à l'académie de Metz à l'occasion de sa réception, 1769, brech., in-8°.

GOFFE (Guillaume), un des juges du roi Charles Ier, major géneral sous Cromwel, quitta Londres avant l'avénement de Charles II, et arriva à Boston en 1660, avec le général Whalley. Accueilli par le gouverneur Endicot, et lorsque l'acte d'amnistie parvint au gouvernement, leurs noms ne se trouvant pas parmi ceux a qui le pardon étoit offert, le gouvernement de Massachussetts en fut alarmée. Ne se dissimulant pas eux-mêmes le danger qu'ils couroient, ils quittèrent Cambridge, où ils avoient résidé jusqu'en 1661, et se rendirent un mois après à New-Hawen, où ils se cachèrent chez le député gonverneur Leet, et le docteur Daven, port de New-Haven. Ils passèrent à West-Rock montague de 300 pieds de hauteur, et à trois milles de la ville, où ils restèrent cachés dans une caverne. Depuis il vécurent très retirés à Milford, Derby et Branfort. En 1664, ils se retirerent à Hadley au Massachussetts, où ils restèrent cachés pendant 15 ou 16 ans chez le ministre Russel. En 1775, la ville de Hadley fut attaquée à l'improviste par les Indiens pendant l'heure

du service divin. Les habitaus éloient frappés de terreur, lorsque tout à coup un vénérable vieillard à barbe blanche, vêtu d'une manière extraordinaire parut au milieu du peuple, le harangua, ranima son courage, et se mettant la tête des hommes en état de combattre, repoussa l'ennemi et he mit en fuite. Après avoir ainsi délivré Hadley, il disparut, laissant les habitans dans un tel étornement, qu'ils supposèrent qu'un ange étoit descendu du ciel ponr les secourir. On croit que Goffe mourut à Hadley en 1679.

GOIFFON (Joseph), principal du collége de Dombes, mort en 1771, est auteur de l'Harmonie des deux sphères, Paris, 1759, in-4°. On lui doit encore un discours latin sur la naissance du dauphin, fils de Louis XV.

GOLDAST (Othmar), moine de l'abbaye de Saint-Gall, est auteur d'une chronique, de deux livres de la vie de Charlemagne, et d'une vie de Saint-Gall,

GOLDER (Jean), avoyer de Lucerne, commanda les troupes de cette ville avec Jean Hug, dans la guerre de Cappel. Il en a écrit une relation en allemand, qui est restée manuscrite. On y trouve les traités qui furent conclus, et divers lettres intéressantes des cantons.

GONDELIN (Pierre), né à Athen 1550, docteur de Louvain, est auteur de différens Traités sur les testamens, les fiefs, les règles de droil, qui ont été recueillis et publiés à Anvers, 1685, in-fol-Il mourut le 18 octobre 1619.

GOODRICH (Elizur), ministre de Durham au Connecticut a né en 1754 au Wethersfield, gradué au collége d'Yale en 1752 et predonné en 1756, en 1776 devint membre de la corporation du collége d'Yale; et mourut en 1797. Ce respectable ecclésiastique s'étoit concilé l'estime générale par son patriotisme; et ses connoissances étendnes dans la littérature ancienne et moderne. Versé dans les langues grecque et hébraïque, il avoit aussi des notions assez étendues en mathématiques et en philosophie. Comme prédicateur, il suivoit l'exemple des apôtres.

GOOR

GOOKIN ( Daniel ), major général de Massachussetts, né au comté de Kent en Angleterre, arriva en Virginio en 1621 avec son père, qui amenoit à la colonie du hétail de l'Irlande, et qui s'établit dans une plantation appellée Neuperts'news. Dans l'année 1642 Thomson, et d'autres ministres, furent envoyés de Massachussetts en Virginie pour y prêcher l'Evangile: mais ce fut avec peu de succès. Contraints d'abandonner le pays pour avoir refusé de se soumettre à l'Eglise d'Angleterre, Gookin, attache à leurs opinions, les suivit avec sa famille à la Nouvelle-Angleterre, et s'établit à Cambridge, où il fut nommé capitaine d'une compagnie militaire et membre de la chambre des députés, et en 1652 assistant ou magistrat; quatre ans après la cour générale lui donna la charge de surintendant de tousles Indiens qui s'étoient soumis au gouvernement de Massachussetts. Il remplit avec fidélité jusqu'à sa mort les fonctions de cette place. Il passa en Angleterre en 1756, et eut une audience de Cromwel, qui le chargea d'inviter le peuple de Massachussetts à passer à la Jamaïque, que les Anglais venoient de prendre aux Espagnols. En 1662, il fut nom-

me, avec le docteur Mitchel, censeur de la presse à Cambridge, En 1675, au commencement de la guerre de Philippe, on fit des lois sévères contres les Indiens qu'on sonpconnoit de vouloir se joindre à l'ennemi. Le peuple étoit exasperé contre eux. Eliot se montra leur ferme protecteur, et Gookin le seconda puissamment. If fut le seul magistrat qui osat tenter de les mettre à convert des insultes de la populace. Cette conduite lui attira même quelques outrages personnels. Bientôt on lui rendit justice, et depuis 1681 jusqu'en 1686, il fut majorgénéral de la colonie. Gookin mourut en 1687, âgé de 75 ans. Un' monument qui subsiste encore , lui fut élevé dans le cimetière de Cambridge. Les Indiens le pleurèrent. On a de hui la Col-. lection historique des Indiens de la Nouvelle-Angleterre, qu'il avoit laissée manuscrite, mais qui a été imprimée en 1792, dans le premier volume de la Collection de la société historique de Massachussetts. On v trouve beaucoup de particularités intéressantes sur les différentes tribus des Indiens de cette contrée, sur leurs contumes, leurs mœurs, leur religion, leur gouvernement, enfin, sur les tentatives qu'on a faites pour les civiliser, On lui doit encore une Histoire de la Nouvelle-Angleterre.

II. GOOKIN (Nathaniel), ministre de Hampton au Nouvel' Hampshire, fils du révérend Gookin de Cambridge, gradué au collège d'Harvard en 1703, ordonné en 1710, successeur de Jean Cotton, et qui mourut en 1734, âgé de 43 ans, après avoir rempli fidèlement pendant 24 ans les fonctions de son ministère. Son fils Nathaniel, s'établit à Northamp-

ton, New-Hampshire; en 1739, et mourut en 1766. Le père a publié trois Sermons sur le tremblement de terre en octobre 1727, et y a ajouté une Dissertation sur le tremblement de terre au Hampton, accompagné de coups de tonnerre estrayans et d'éclairs remarquables.

GORDON (Guillaume), ministre de Roxbury, Massachusșetts, né à Hitchin au comté d'Hertford en Angleterre, élevé à Londres, où il avoit fait tous ses exercices sous le docteur Marryatt, fut établi très-jeune pasteur d'une grande église d'indépendans d'Ipswich ; il y resta pendant plusieurs années. Il devint en 1772, ministre d'une eglise de Roxbury, où il avoit prêché plusieurs années. Il prit à la guerre de l'Amérique contre l'Angleterre, une part très-active, et sut nommé chapelain du congrès provincial de Massachussetts. On trouve, dans un sermon qu'il prêcha dans cette circonstance, une très-forte expression de ses sentimens politiques. En 1776, au commencement de la guerre, il entreprit d'écrire l'histoire des grands évépemens qui eurent lieu en Amérique. Cet ouvrage, qui l'a occupé un grand nombre d'années, mérite d'autant plus de confiance, que l'auteur étoit à portée de puiser dans les meilleures sources. Ses matériaux avoient été recueillis dans les archives du congrès, dans celles de la Nouvelle-Angleterre; et il ent aussi la communication des papiers de Washington, Gates. Green, Lincoln, et Othot Williams. Quand la guerre fut terminée, en 1786, Gordon retourna dans son pays natal, et en 1788, il publia son grand ou-

temps à Lordres, il obtint une place a Neotz Huntingdonshire, qu'il abandonna pour se retirer à Ipswich, où il prêcha eucora quelques Sermons de circonstance. Il termina ses jours à Ipswich, en 1807, à l'âge de 78 ans-Gordon avoit des talens nuturels, qu'il avoit encore perfectionnés par des études. Owen étoit un de ses auteurs favoris. Il a publié : le Plan d'une société pour le soulagement des veuves, 1772; plusieurs sermons, dans lesquels on en distingue un sur Isaie, qu'il prêcha au congrès de Massachussetts, et dont nous avons déjà sait mention : la doctrine du salut universel, examinée et montrée contraire à l'Ecriture. 1783; Histoire de la naissance, des progrès et de l'établissement de l'indépendance dans les Etats-Unis d'Amérique ; 1788 , 4 vol. in-8°. Cet ouvrage n'est pas écrit avec élégance, mais on l'estime comme une fidèle narration des faits. On a encore de lui un bon abrégé du Traité du président Edward sur les affections.

GORTON (Samuel), le premier sondateur de Warwick. Rhode-Island, passa en Amérique en 1636, et bientôt il occusionna des troubles religieux à Boston, par l'exagération des principes qu'il avança. Il se rendit à Plymouth, où il fut soumis a une punition corporelle, pour les opinions qu'il y répandit. Delà, il retourna dans le Rhode-Island; mais à New-Port, il recut, de l'autorité civile, la même correction, pour plusieurs violations des lois. Ayant acheté, en 1641, quelques terres près de la rivière de Pawtuxet, dans la partie méridionale de la Providence; il empiéta sur les terres. vrage. Après avoir passé quelque I de ses voisins. On en porta des plaintes à la cour de Massachus- I setts, qui le somma de comparoître à la juridiction de cette colonie, pour y rendre compte de sa conduite. Il méprisa cette sommation; mais, ne se croyant pas en sureté, il passa la rivière eu 1642, et se réunit à onze autres propriétaires. Ils achetèrent de Sachem Miantonimoh, un terrain à Mishawomet. Le traité fut signé en 1643. Ainsi fut fondée dans ce lieu, une ville qui, depuis, a pris le nom de Warwick. Gorton sut arrêté, ciuq mois après, par ordre de la cour gépérale de Massachussetts, et conduit à Boston, où il étoit accusé de blasphêmer contre l'Evangile. et d'opposition à tout gouvernement civil. Gorton embarrassa ses juges par ses répouses, principalement dans les matières religieuses. Néanmoins ses équivoques ne purent le sauver; tous les magistrats, à l'exception de trois, opinerent contre lui à la mort; mais la majorité le condamna, avec plusieurs de ses compagnons, à la prison et aux travaux forcés. Enfin, il eut pour prison la ville, avec défense d'en sortir, sous peine de mort. Quelques mois après, le peuple témoigna son mécontentement; les juges commuèrent la peine en un hannissement. Il passa, en 1644, en Angleterre, ponr porter un traité fait avec les Indiens, qui transportoient au roi la propriété de leur territoire. Ce qui lui fit obtenir un ordre du parlement, qui lui assuroit la possession paisible de ces terres. Il arriva en 1648 à Boston, et de-la à Shawomet, qu'il appela Warwick, en l'honneur du nom de ce comte, qui lui avoit prêté beaucoup de secours. Il y sit l'ossice de ministre, et y répandit sa doctrine, d'après la- Stuckii, 1641.

quelle la plupart de ses descendans, et de ceux de ses sectateurs, ont dédaigné jusqu'aujourd'hai toute religion. Gorton est mort après l'année 1676, dans un âge avancé. Il avoit acquis des connoissances dans les langues grecque et hébraïque. Il s'opposa fortement aux quakers, dont les sentimens étoient absolument contraires aux siens. On a de lui, I. La défense de la simplicité. II. L'Antidote contre les prédicateurs pharisiens. III. Le Marais salant, etc., 1655. IV. La Miroir pour le peuple de la Nouvelle-Angleterre.

GOSSE, ci-devant prieur et membre de l'académie d'Arras, né à Saint-Amand en Flandres, a publié : I. Ode sur l'érection de la société littéraire d'Arras en académie royale, et plusieurs autres pièces de poésies. II. Histoire de l'abbaye de l'ancienne congrégation d'Arronaise, avec des notes critiques, historiques et diplomatiques; Lille, 1786, in-4°. Il est mort sur la fin du siècle dernier.

GOSWIN. Voy. STASSART.

GOTTHARD (Jean-Guillaume), de Soleure, mort dans la même ville en 1649, protonotaire apostolique et chanoine, écrivit les statuts de son chapitre, et y avança que Berthe, reine de Bourgogne, avoit donné à ce chapitre pleine jurisdiction sur le pays de Soleure. Le conseil souverain de la république, indigné de cette témérité, cassa les statuts de Gotthard, et l'obligea à une réparation par écrit. Ou a encore de lui; I. Le Coup-d'œil de la vraie religion, en allemand; Lucerne, 1639, in-4. II. Scala rationis humanæ; 1642, in-4°. III. Collirium præparatum oculis.

GOEGELET (Pierre Ménie), ne à Châlons-sur-Marne, en 1726 y musicien, s'est distingué par plusieurs compositions ingénieuses, par divers accompagnemens, et sur-tout par sa belle exécution sur la guitare. Une voix sonore et touchante, une preille-très-juste annoncèrent de bonne heure ses heurenses dispositions. L'évêque de Châlonssur-Marne, son parrain, le fit entrer, des l'age de six ans, enfant de chœur à la cathédrale; il y fit des progrès rapides, non seulement dans la musique, mais encore dans les langues anciennes et les mathématiques. A dixsept ans il composa plusieurs. motets et même des messes en musique, et à dix-huit, ses talens lui méritèrent l'offre de la maîtrise; mais l'évêque de Châlors qui vouloit le faire entrer au séminaire, s'y opposa. Le jeune Ménie ne se sentant pas de goût pour l'état ecclésiastique, vint à Paris chez un oncle fort riche qui vouloit lui faire abandonner la musique pour la finance. Gongelet, pour le satisfaire et se livrer en même temps à son art lavori, passoit les muits à faire de la musique. Il composa alers un Evaudiat avec le Domine salvum, qui lurent exécutés plusieurs fois à Versailles pendant la maladie du roi en 1744. Parmi plusieurs instrumens dont il jouoit très-bien, la guitare espagnole était celui dans lequet il excelloit. Il fut le premier qui enseigna la manière d'exécuter sur cet instrument plusieurs morceaux et petits airs, tels que l'on en pinçoit alors sur la harpe, et et de manière à s'y tromper. Il possédoit, avec a musique, l'art de faire des vers. Il a composé les paroles et la musique de plusieurs jolies chansons. Un grand sei-

gueur de la cour, séduit par ses qualités aimables, voulut se l'attacher en qualité de secrétaire : cet artiste faisoit le charme de l'illustre société qui se rassembloit chez le duc de G.... Gougelet est mort à Paris le 17 janvier 1768; il a publié en 1768 deux collections d'ariettes tirées d'opéras français, avec accompagnement de guiture ; il y avajouté depuis sa Méthode ou abrégé des règles d'accompagnement d'un nouveau genre.

GOURCY ( de ), ci-devant vicaire-général de Bordeaux, et de l'académie de Nancy, mort au commencement de ce siècle, a publié les ouvrages suivans I. Eloge de René Descartes ; 1765, in-8°. Cet éloge ne sera point oublier celui fait par Thomas. H. Histoire philosophique et politique de Lacédémone et des lois de Lycurgue; Nancy, 1766, in-12. III. Quel fut l'état des personnes en France sous la première et la seconde race de nos rois? Discours couronné par l'académie des inscriptions ; 1769; in-12; nouvelle édition; 1789 , in-89. IV. Rousseau vengé ou Observations sur la critique qu'en a fait La Harpe, et en général sur les critiques qu'on fait des grands écrivains ; Paris, 1772, in-12. V. Essai sur le bonheur; Paris, 1772, in-12. L'auteur ne dit guères que ce qui a été déjà répété tant de fois par les moralistes tant anciens que modernes. VI. L'Apologétique et les prescriptions de Tertullien; nonvelle édition avec la traduction et des jemarques, 1780, in-80. VII. Suite des anciens apologistes de la religion chrétienne, traduite et analysée : ouvrage demandé et approuvé par le clergé de France, in-8º. VIII. Des droits

et des devoirs du citoyen dans les circonstances présentes, avec un jugement impartial sur l'ouvrage de Mably, 1789, m-8°.

GOURNÉ ( Pierre - Mathias ) prieur de Notre-Dame de Taverny, né à Dieppe le, 25 février 1702; dirigea ses études vers la geographic. Les ouvrages qu'il a publiés en cette partie sout, I, Geographie méthodique, 1741, 2 vol. in-12. II. Essai sur Thistoire de la géographie, 1743, in-12. 111: Description géographique des royaumes d'Espagne et de Portugal, 1743; in-12. IV. Idem, des provinces intérieures de la France , 1744 , in-12. V. Lettres d'un particulier à un seigneur de la cour, on Observations sur la science métallique, 1764, in-12. Gourné mourut yers la fin du ce siècle dernier.

GRANDIDIER (Philippe-Anché), secrétaire et archiviste de Bévêché de Strasbourg, correspondant de l'acadénne des insoriptions et belles-lettres de Paris, et membre de plusieurs académies et sociétés littéraires étrangeres oné à Strasbourg le 20 novembre 1754; et mort an commencement du 19 siècle, a pubhé les ouvrages suivans : I. Histoire de l'Eglise et des évêques, princes de Strasbourg, depuis la fondation de l'évêche jusqu'à nos jours, suivie de pièces justificatives , 8 vol. in-4°. II. Essais historiques et topographiques sur la éathédrale de Strasbourg, 1782. Ces deux ouvrages sont pleins d'érudition et de recherches savantes. Grandidier est encore auteur de plusieurs Pièces de poésies franconses peu connues, entre autres d'un poème intitulé : la Bohomachie; manuscrit.

GRANET (Pierre), avocat de

Greneble, florissoit dans les 168 et 17° siècles. On a de lui un ouvrage sur la jurisprudence du pays de Bresse, intitulé: Stylus regius Galliarum juridicus, olim Salucianis præscriptus, Bourg, 1630, 1 vol. in-4°.

GRASSER (Jean-Jacques), ministre de Bâle, où il naquit en 1579, mort dans la même ville lo 21 mars 1627, a écrit en allemand, I. Les Héros de la Suisse, Bûle, 1624, in-40, avec fig. 11. Une Chronique des Vaudois. III. Itinerartum historico-politicum, Bale, 1624, in-8. IV. Un abrege de l'Histoire de Pologne. V. Speculum theologiæ mysticæ, et plusieurs autres Opuscules. Vers la tin de ses jours, il remercia Gustave Adolphe, roi de Suède, qui l'avoit choisi entre plusieurs autres, pour écrire sa vie.

GRASSETI ou Grasset (Pierre-Bruno"), docteur-médecin, né à Mende le 29 septembre 1661, cultiva , avec assez de succès , les sciences et les belles-lettres. Devenu infirme, il s'amusa, comme Ménage et Oudin, à recueillir des proverbes français et latins auxquels il a ajouté l'explication, et qu'il rénuit en 1754, par ordre alphabétique. Son manuscrit, qui a pour titre : Livre des proverbes, contenant 5467 proverbes français et 5810 paræmies ou proverhes latins, qui suivent ordinairement les proverbes français avec lesquels ils ont le plus d'analogie. Ses explications ne manquent pas d'érudition. Grasseti mournt dans sa patrie le 7 janvier 1745.

GRAVISET (Jacques), bailli d'Oron en 1646, seigneur de Liebegg en Argeu, et membre du grand conseil de Berne. On lui attribue un Voyage de deux exilés dans l'Eutélie, 1658, in 8°; ouvrage très-rare, dans lequel l'auteur critique souvent avec humeur et quelquefois avec beaucoup d'amertume le gouvernement helvétique. On y rencontre néanmoins des réflexions judicieuses et intéressantes.

GRAYSON (Guillaume), sénateur des Etats-Unis, né en Virginie, fut pommé par cet état représentant au congrés en 1784; il devint, en 1788, membre de la convention de la Virginie, appelée pour s'occuper de la constitution actuel des états. Il se fit remargner dans cette assemblée. En 1789, après que la constitution eut été adoptée, on le nomina un des sénateurs de la Virginie. Il sut réunir, aux talens les plus brillans, une intégrité incorruptible. Le sénateur Grayson est mort à Dumfries en 1790.

I. GREEN (Samuel), premier imprimeur établi dans l'Amériquenord, demeurait dès l'an 1639 à Cambridge, Massachussetts. Les premiers ouvrages qui sont sortis cle ses presses, sont : le Serment de l'homme libre; un almanach pour la Nouvelle-Angleterre, une traduction des psaumes, par Eliot, et autres, publiés en 1740. En 1663, Green imprima la Bible indienne d'Eliot. Il donna ensuite le Code de Massachussetts, et du Connecticut, 1672. Les lois de Plymouth, et une seconde édition de la Bible indienne, 1685. On n'a rien de certain sur le tems de sa mort. Tous ses descendans jusqu'anjourd'hui, ont soutenu la gloire de la typographie. Benjamin Green, qu'on présume son fils, a publié le premier numéro des lettres nouvelles de Boston; 1º journal d'Amérique, 1704: Un antre de ses descendans, Timothée Green, vint à NewLondon en 1914, sur la demande du gouvernement de Connections, pour être imprimeur de la colonie; et la plupart de ses descendants ont suivi avec honneur la même profession.

II. GREEN (Nathaniel). major général de l'armée des Etats-Unis , naquità Warwick , Rhode-Island, vers l'an 1740. Ses parens étoient quakers; son père fabricant d'ancres, fut intéressé dans un très grand nombre d'entreprises d'ouvrages en fer. Nathaniel dans son enfance avoit appris le latin sans aucun maître. Les histoires militaires attirérent particulièrement son attention. Son mérite le fit nommer membre de l'assemblée de Rhode-Island. Après la bataille de Lexington, qui enflamma l'esprit des Américains dans tout le continent, rien ne put éteindre l'ardeur martiale de Green. Il obtint le commandement de trois régimens, avec le titre de général de brigade. Il les conduisit à Cambridge; et des ce moment les quakers renoncèrent a toute communication avec lui. comme membre de leur corps. A son arrivé a Cambridge, il gagna bientôt la confiance du commandant en chef. Le congrès le nomma en 1776 major général; il se distingua dans les batailles de Trenton, et de Princeton en 1777; et commandoit à la bataille de Germantown l'aîle gauche de l'armée américaine. En 1778, il devint quartier-maître général, et se trouva à la bataille de Monmouth. Son habileté et son courage brillerent dans tout leur jour à Rhode-Island, dans la même année. Il succéda à Gates, après les désastres de l'armée américaine dans la Caroline-Sud. Il recruta l'armée très-affoiblie par la désertion et les défeites, et en-

voya sous le commandement du brave général Morgan, l'armée qui remporta l'éclatante victoire de Cowpens. En 1781, Green effectua sa jonction avec lui; mais la supériorité des forces de Cornwallis l'obligea à une retraite, qu'il exécuta avec la plus grande habileté. Ayant ensuite reçu des secours, il retourna dans le nord de la Caroline, et livra la bataille de Guilfort, où il fut défait. Mais il fit acheter chèrement la victoire aux Anglais, car il perdirent beaucoup plus de monde que les Américains, et n'en retirerent aucun avantage. Peu de jours après, Cornwallis marcha sur Wilmington, laissant derrière lui ses blessés; de sorte qu'il sembloit faire sa retraite, et Green le poursuivit quelque tems. Mais il abandonna ce plan, et résolut de reprendre l'offensive dans la Caroline méridionale. Il marcha dvoit sur Camden, où il combattit le lord Rawdon. La victoire sembla d'abord favoriser les Américains. Mais la défection de deux compagnies entraîna la défaite de toute l'armée. Green se retira en bon ordre, prit des mesures, qui otèrent au lord Rawdon tout le fruit de sa victoire, et l'obligea un mois après à faire retraite lui-même, soumit à ses armes un très-grand nombre de places de la Caroline méridionale, prit leurs garnisons, et en assiégea d'autres. Mais à l'arrivée du lord Rawdon, il fut obligé de les abandonner. Dès ce moment son armée jusqu'alors animée par ses succès, tomba dans le découragement. On lui conseilloit de se retirer en Virginie; mais il résolut de recouvrer la Caroline ou de périr. Il rallia ses forces dispersées, et hientôt le lord Rawdon fut poursuivi. Green se couvrit de gloire par la victoire d'Eutaw-Springs, où les An-

glais perdirent 1100 hommes. Le congrès lui donna, en signe de sa satisfaction, un des étendards de l'ennemi, et une médaille d'or. Cette victoire termina la guerre dans la Caroline. Green éprouva pendant son commandement, bien des difficultés pour les subssistances de ses troupes, et eut à redouter des mutins : mais sa fermeté les comprima. Quand la guerre fut terminée, il retourna à Rhode-Island, qui étoit plus funestes cn proie aux dissentions. Ses efforts pour y rétablir l'harmonie, furent encore conronnés par le succès. Il ahandonna entièrement, en 1785, les affaires pour se retirer dans ses terres en Géorgie, au sein de sa famille, ct y mourut l'année suivante. Le congrès lui fit élever un monument, au lieu même des séances du gouvernement fédéral. Le général Green étoit d'un caractère ferme, mais humain; jamais on n'eut à lui reprocher ni cruautés ni excès, mais il fut sévère pour la discipline. Il déploya dans la campagne de 1781, une prudence, une habileté, une fermeté et une audace qu'on trouve rarement réunies, et qui doivent le placer au premier rang parini les officiers américains. Son jugement étoit sûr, et nui autre ne fut plus parfaitement maître de lui-même. Il dit, dans une de ses lettres, qu'il y avoit sept mois qu'il étoit en campagne, sans s'être deshabillé une seule nuit. Washington l'a vivement regrette, et a déploré sa mort.

GRÉGOIRE (Saint), second du nom, évêque d'Agrigente, anjourd'hui Gergenti en Sicile, dont l'Église célébre la fête le 23 novembre, étoit né dans une bourgade peu distante de Palerme, vers l'an 559. Il visita les lieux saints, habita quelque temps ! un monastère de Jérusalem, fut ordonné diacre par l'archevêque de cette ville, revint en Europe, sut sacré évêque d'Agrigente, ensuite calomnié, puis absous dans un synode, comblé de bienfaits et d'honneurs par le pape et l'empereur de Constantinople, rendu à son église qui le recut d'une manière triomphante. Il mourat vers la fin du sixième siècle on an commencement du suptième. Il avoit composé divers ouvrages dont la plupart sont perdus; le seul qui nous reste est un Commentaire grec en dix livres sur l'Ecclésiaste, mis au jour en 1791 à Venise, in-folio, avec une traduction latine en regard du texte; la Vie des saints de même en grec, par Léontins, abbé du monastère de St.-Sabas Rome; des Dissertations et des Notes érudites, par Morcelly, à qui on doit cette édition première d'un Père de l'Eglise trop peu connu aujourd'hui.

GRIDLEY (Jérémie), procureur général de la province de Massachussetts, éditeur d'un jourpal intitulé, Weekly rehearsal, qu'il commença en 1781, et ne continua qu'un an, se distingua parmi les jurisconsultes, et obtint la place de procureur du roi. Avant pris la défense des officiers du fise, qui prétendoient avoir le droit de visite dans les maisons des particuliers, il trouva la plus forte opposition dans M. Otis qui avoit été son premier élève. Gridley mourut en 1767; il étoit alors colonel du premier régiment de milice et grand-maître des francsmaçons. La force de son raisonnement et ses connoissances étendues, particulièrement dans la littérature classique, lui acquirent de la réputation.

GRIFFET (Claude), jésmite; frère de Henri Griffet aussi jés suite, (Voy. tom. VI.) né à Nevers le 30 mars 1702, et mort au commencement de ce siècle, a publié, I.C. Porér, tragædias, 1745, in - 12. II. Ejusdem Orationes, 1746, in-12. III. Ejusdem fabulas dramat., 1749, in-12. IV. Ejusdem cerebrum, carmen.

GRIGNON, maître de forges a Bayard ; donna tous ses loisirs à l'étude des sciences et des arts 4 et appuya ses recherches par des expériences que sa profession lux rendoit faciles à exécuter. Il fut ami du célèbre Busson, et partagea long-temps sa demeure à Paris. Associé-correspondant de l'académie royale des sciences, il le devint aussi de celle des inscriptions et belles-lettres. H est mort apres avoir souffert, pendant les dernières années de sa vie, des douleurs très - aignes auxquelles l'art de la médecine ne put le soustraire. Il a publié des Mémoires de physique sur l'art de fabriquer le fer, etc., sur l'histoire naturelle et sur divers sujets particuliers de physi-; que, avec des planches et une table en forme de dictionnaire des termes techniques, etc., in-4°, Paris, 1775. On doit à Grignon la découverte faite en 1772 d'une ville romaine, sur la petite montagne du Châtelet, entre Saint-Dizier et Joinville. Les premières fouilles ont été faites à ses frais ; mais elles ont été continuées depuis, sous sa direction, pour le compte du gouvernement, qui lui donna pour cela un traitement de 10 mille francs, et lui accorda ensuite le cordon de l'ordre de St. - Michel. Grignon, interrogé de tous côtés, par les archéologues, voulant satisfaire leur onrica sité, publia successivement deux

petites brochures in-8°, sous le titre de Bulletin des fouilles faites par ordre du roi, d'une ville romaine sur la petite montagne du Châtelet, etc.; Bar-le-Duc et Paris, 1774 et 1775. Ces bulletins offrent une description bien faite et très - détaillée des antiquités trouvées à Châtelet.

GRIMALD ou GRIMOLD, frère d'Hetti, archevêque de Trèves, fut moine de Richenau et archichapelain de Louis, roi de Germanie, en 825; il protégea les savans, qui le regardèrent toujours comme un Mécène. Le roi Louis, satisfait de ses services, le nomma en 841 abbé de Saint-Gall. Ce fut le seul titre qu'il conserva jusqu'à sa mort arrivée le 13 juin 872; car il avoit résigné tous ses autres benéfices. On a de lui peu de productions littéraires. Son principal ouvrage est un Commentaire sur le Sacramentaire du pape saint Grégoire, imprimé en 1571.

GRIVEL (Guillaume), né à Uzerche le 16 janvier 1733, membre d'un grand nombre de sociétés savantes et littéraires, a publié, I. L'Ami des jeunes gens, ouvrage sur l'éducation, 2 vol. in-12, imprimé à Lille, en 1764 et 1765, deux éditions depuis long-temps épuisées. II. Nouvelle bibliothèque de littérature, tirée des Ana, Lille, 1766, 2 vol. in-12. III. Théorie de l'éducation, Paris, 1775 et 1784, 5 vol. in-12. IV. L'Ile inconnue ou Mémoires du chevalier de Gastines, roman moral et politique, contenant l'Histoire de la formation et de la civilisation de la société; Paris, 6 vol. in-12, 1783, 1784 et 1786. Cet ouvrage a eu deux éditions à Paris, dont une en 1787, 3 vol. in-8°; l'autre en 1795, et un grand nombre de contresaçons tant en France que chez l'étranger. Il a été aussi traduit en allemand. V. Mélanges de philosophie et d'économie politique, Paris, 2 vol. in-8°. VI. La partie de l'économie politique de l'Encyclopédie méthodique. Grivel est eucore éditeur d'un ouvrage de l'Ami des hommes (le marquis de Mirabeau), intitulé, Entretiens d'un jeune prince avec son gouverneur, Paris, 1785; 2° édition, 1788. Ce laborieux écrivain est mort vers la commencement de ce siècle.

GROU (Jean ), jésuite, né le 24 novembre 1731, et mort au commencement de ce siècle, a publié, 1°. Une Traduction de la république de Platon, Amsterdam, 1762, 2 vol. in-12. 2°. Idem des Dialogues du même, Amsterdam, 1770, 2 vol. in-8°. 3°. Idem des Lois du même. Amsterdam, 1770, 2 vol. in-8°. On a encore de ce jésuite, I. Morale tirée des Confessions, de saint Augustin, 1786, 2 vol. in-12. II. Cardcière de la vraie dévotion, 1788, in-12. III. Maximes spirituelles, avec des explications, 1788, in-12.

GRUNER (Jean-Rodolphe), savant philologue, doyen du chapitre rural de Burgdorf, né à Berne en 1680, mort en 1761, a publié une Histoire littéraire de Berne, sous ce titre Athenæ Bernenses, 1739, in-4°.—Jean Romannesses, 1739, in-4°.—Jean Romannesses, son fils, curé de Veltheim en 1740, mort en 1778, a écrit un Voyage par l'Helvetie, un Livre sur les Glacières, et quelques Dissertations sur le Bible.

I. GRYNÉE ou GRYNEVS Jean), professeur de théologie et recteur de l'université de Bâle, naquit à Leuffelfingen le 8 juin 1705, et mourut à Bâle le 11 avril 1744. Il est auteur de plusieurs Opuscurles théologiques en latin, imprimés à Bâle, in-8°, et de quelques Observations curieuses sur le mahométisme.

II. GRYNÉE ou GRYREUS (Jean-Jacques), petit-neveu de Simon Gryuée, dont il est fait mention dans ce dictionnaire, naquit à Berne le 1<sup>er</sup> octobre 1540, et mourut à Bâle le 30 août 1617. Il fut recteur de l'université de cette ville. Il a laissé, Monumenta SS. Patrum græcorum et latinorum, Basileæ, 1569, 2 vol. infolio, ouvrage tres-érudit; un Commentaire sur le prophète Aggée, des Lettres, et plusieurs Traités de controverse.

## GUALDRADA. V. WALRADE.

GUDIN DE LA BRENELLERIE ( Paul-Philippe ), des académies de Marseille et de Lyon, associé de l'institut de France, et membre de celui d'Auxerre, né à Paris le 6 juin 1738, fut intimement lié avec Beaumarchais à qui il prêta assez souvent sa plume et dont il passa pour le secrétaire. On a de lui un grand nombre d'ouvrages qui attestent à la vérité la fécondité, mais pas toujours le talent et le goût de l'auteur, I. Le Royaume en interdit, ou Lothaire et Palrade, tragédie non représentée, imprimée à Genève en 1764. II. Coriolan, tragédie représentée à la comédie Française, le 14 août 1776, imprimée à Paris la niême année. III. Hugues-le-Grand, on le refus du trône, tragédie reçue à la comédie Française, le 18 janvier 1773. IV. Graves observations sur les bonnes mæurs, en contes en vers, sous le nom du frère Paul ermite, des bords de la Seine, Paris, 1777.V. Discours, cavers, sur l'abolition de la servitude,

Paris, 1781, du quel on a retenu ce beau vers sur Henri IV:

Seul roi de qui le pauvre ait gardé la mémoire.

VI. Essai sur les progrès des arts et de l'esprit humain sous le regne de Louis XV, dédié aux manes de ce roi et des grands hommes, qui ont vécu sous son regne, imprimé aux Deux-Ponts en 1776, et à Lausanne en 1777. VII. Supplément à la manière d'écrire l'Histoire, ou Refutation de la manière dont l'abbé de Mably enseigne à écrire l'Histoire, Kell, 1784. VIII. Essai sur l'Histoire des Comices de Rome, des états généraux de la France , et du parlement d'Angleterre, Paris, 1789, 3 vol. in-8°. Cet ouvrage a remporté le prix d'utilité donné par l'académie française en 1790. IX. Supplément au contrat social, imprime pour la première fois à Paris, en 1790, dédié à l'assemblée constituante, réimprimé plusieurs fois, et traduit en allemand par Hubner. X. La Conquête de Naples, composée sous le règne de Louis XV, Paris, 1801, 3 vol. in-8°. XI. L'Astronomie, poème en trois chants, Paris, 1ere édition, 1801, in 8°; 2° édition revue et augmentée, Paris, 1811. Ce poème a eu ses prôneurs et ses detracteurs; il n'est pas touta-tait saus mérite. XII. En 1804, Gudin a publié 2 vol. de Contes, qui ont été loues par certains journalistes, et décriés vivement par les autres. Ce littérateur est mort à Paris le 26 février 1812, et a laissé plusieurs ouvrages manuscrits parmi lesquels on cite une Ristoire de France.

GUÉNARD, né à Damblin village pres de Bourmont en Lorraine en 1750, des l'àge do 12 ans entra chez les jésuites.

1

après avoir fait son cours d'é- 1 tudes avec le succès le plus brillant dans leur collége de Pont-à-Mousson. Ses instituteurs l'affilièrent à leur province de Champagne; il étoit d'une soible complexion, et il eut toujours une manvaise santé; durant les orages de la révolution, ce vertueux écrivain se crut malheureusement obligé pour conserver sa vie de brûler sous le régime de la terreur l'auique manuscrit d'un grand ouvrage sur la religion auquel il travailloit depuis 25 ans, c'est une perte irréparable. On exaltoit depuis plusieurs années cette apologie du christianisme comme l'un des chefsd'œnvre du siècle; on peut le croire aisément sur la foi d'un si beau talent, des dernières pages de son discours où il traite le même sujet d'une manière neuve avec une dialectique et une éloquence qui rappellent les écrits polémiques de Bossuet. On assure que Guénard est mort en Lorraine au commencement de 1795; l'ouvrage qui nous reste de lui est intitulé. « En quoi consiste l'esprit philosophique? les caractères qui le distinguent et les bornes qu'il ne doit jamais franchir conformément à ces paroles de saint Paul : non plus sapere quam oportet sapere.

GUÉNIOT (N.), médecin à Avalon, où il est mort au commencement de ce siècle, renonça à son art pour cultiver les muses; On a de lui, I. Ode sur l'abolition de la servitude dans lus domaines du Roi, par Louis XVI, couronnée par l'académie de Rouen. On y remarque plusieurs belles strophes. Ode sur l'electricité dans laquelle on remarque plusieurs strophes pleines de verve. II. Quelques poésies fugi-

tives, insérées dans l'Almanach des Muses.

GUÉRILLOT (N.), musicien renommé, à excellé sur le violon, e et a fait long-temps le charme des concerts de Paris; il est mort au mois d'octobre 1802.

GUESNAY (Jean-Baptiste); jésuite, né à Aix en Provence et mort en 1658, a publié, I. des Annales de Marseille, Lyon, 1657, in-fol. en latin. II. Magdalena Massiliensis advena, Lyon, 1643, in-4°. III. S. Joannes Cassianus illustratus, 1652, in-4°.

GUIBERT (Nicolas), natif de S.-Nicolas en Lorraine; après avois étudié la médecine à l'université de Pérouse, il voyagea en Allemagne, en France et en Espagne pour acquérir des connoissances dans l'art de guérir. Peufortuné, il sentit qu'il ne pourroit exécuter ses voyages sans des moyens extraordinaires; ayant prutiqué long-temps l'Alchimie, il se servit de sa doctrine hermitique pour se procurer de l'argent, non par ses fourneaux, mais en allant visiter dans tous les pays qu'il parcouroit, les riches et nombreux partisans du grand œuvre, et en sollicitant leurs secours; établi ensuite à Casteldurante en Italie, il y exerca la médecine avec assez de distinction pour être choisi par le collége de ses confrères et nommé médecin provincial de l'état romain en 1778. Guibert, au lieu de proliter de ses profondes connoissances pour se mettre en garde contre les produits illusoires de la transmutation des metaux, abandonna au contraire, sa charge honorable et lucrative, pour aller chez un cardinal d'Ausghourg , alchimiste, se livrer tout entier à la

phale; il fit traduire en latin, anx dépens de ce prélat, différens traités de Théophraste et de Paracelse; après avoir été longtemps l'apôtre de la doctrine chimérique des philosophes hermétiques, Guibert devint tout-à coup leur adversaire le plus prononcé: il a publié en latin, contre l'alchimie plusieurs écrits qui ont été réunis en un volume. On a en outre du même auteur deux traités latins sur la Myrrhe et sur le Baume en larmes et une grammaire françoise, appelée Guibertine imprimée à Toul, en 1618. Guibert est du nombre de ceux qui ont attribué à l'alchimiste Barnaud le livre de tribus impostoribus. V. Barnaud.

GUICHARD (Jean-François), né à Paris le 5 mais 754, de la société philotecnique et de celle des sciences, lettres et arts de Paris, est auteur du Bücheron, comédie en un acte, en prose, musique de Philidor, représentée pour la première fois le 28 février 1763. Un grand nombre de ses poesies ont été insérées dans les journaux littéraires du temps. Elles ont été recucillies en 1803, 2 vol. in-12: ce sont des contes, des fables, des épigrammes, etc. Les contes de Guichard ne sont pas sans mérite, et il y en a quelques-uns qui ne le cédent point à ceux de nos plus habiles con-

recherche de la pierre philosophale; il fit traduire en latin, aux dépens de ce prélat, différens traités de Théophraste et de Paracelse; après avoir été longtemps l'apôtre de la doctrine teurs; quand à ses fables, ou present de la facilité, même de la naïveté, et la morale y est amenée assez adroitement. Ce poète est mort à Paris le 25 février 1811.

GUIROI (Antoine), censeur royal, mort à Paris au mois de janvier e778, a travaillé avec M. de Sainte-Palaye, à un glossaire françois sur le vieux langage, et publié le calendrier de l'ordre de Malthe.

GULER de WEINEGG (Jean), Grison, zelé protestant, né en 1562, mort à Coire le 24 janvier 1637, fut capitaine général de la Valteline et chevalier de saint Marc à Venise: il a écrit en allemand une description du pays des Grisons, Zurieh, 1776, infol. avec fig. — Jean Pierre, son fils, Landamme de Davos, né en 1594, tué à Coire le 8 juin 1656, rendit à sa patrie de grands services. Il a laissé une description topographique et historique de la Valteline; Strasbourg, 1625, in-4°, en allemand.

GUNDELFINGER, ou de GUNDELFINGEN (Henri), né dit-on, à Fribourg en Suisse au milieu du 15 siècle, chanoine de Munster, est auteur d'une chronique latine de la maison de Habspourg, d'une vie de l'ermite Nicolas Von Flue, et d'un traité de Thermis Badensibus.

## HAIL

## HAMI

AFNER ou HAFFNER (An- | ce qui lui mérita l'honneur d'être toine), né à Soleure dans le 16° siècle, capitaine d'un régiment suisse au service de la France, a laissé en allemand une Relation manuscrite des guerres civiles qui ont désolé la France sous Charles XI; on y estime une grande exactitude historique. François, son fils, chancelier de la république de Soleure en 1639, et chevalier de l'éperon d'or, est auteur d'un traité diplomatique intitulé; Trophæum veritatis, Soleure 1661, in-4°, en allemand. L'anteur s'élève contre les prétentions de l'abbaye de Beinweil. On a encore de lui une Chronique de Soleure; en allemand, 1666, 2 vol. in-4°, où l'on trouve quelques bonnes réflexions: mais on y désireroit plus d'ordre, de précision, et sur-tout plus d'impartialité.

HAILLET DE COURONNE (Jean Baptiste Guillaume), né à Rouen le 14 avril 1728, sit ses études au collége de Louis-le-Grand à Paris, et entra ensuite cornette, dans le régiment d'Harcourt, cavalerie. Sa mère désirant qu'il succédat à son père, dans la charge de lieutenant-géneral criminel du bailliage de Rouen, l'engagea à quitter le service ; il y consentit; devenu lieutenantgénéral criminel du bailliage, il en remplit les fonctions pendant 32 ans, ainsi que celles de président du présidial dans la même ville. Il étoit né avec un goût particulier pour l'étude des belleslettres, il les cultiva avec succès, l

nommé secrétaire perpétuel de l'académie de Rouen, correspondant de celle de Caen, etc. Il étoit doué d'un esprit de critique, remarquable par sa justesse et son étendue; ses commoissances en bibliographie furent appréciées par tous ceux qui l'out connu. Il faisoit part volontiers de ses recherches et de ses richesses littéraires, aux savans et aux littérateurs qui le consultoient. Ce dictionnaire lui est redevable de près de 20,000 notes savantes, de remarques curienses et de renseignemens précienx. Hailtet de Couronne a laissé un Recueil, beaucoup de Manuscrits sur l'histoire littéraire de la France, fruit de cinquante années de travaux. Sa bibliothèque, composée de plus de 30000 volumes, offroit un choix des livres les plus rares que l'on connût, et quelques manuscrits interessans. Il est décédé à Paris, le 27 juillet 1810.

HALLER (Jean-Jacques), archidiacre du chapitre de Zurich. sa ville natale, mort en 1024, étoit versé dans la connoissance de la géographie et de l'astronomie. On, a de lui en allemand, un Lexique de la Bible et une Histoir? de la guerre des grisons, dont il fut le témoin.

I. HAMILTON (André), célèbre jurisconsulte de Philadelphie, mort en 1741, orateur de la chambre de l'assemblée. Il se démit de cette place en 1759, quand son âge et ses infirmités

ne lui permirent plus d'en exercer les fouctions. Il remplit différentes places avec honneur et intégrité, et acquit la plus grande réputation dans le procès de Zenger a New-Yorck. Son fils James Hamilton fut deux fois gouverneur de Pensylvanie dans les années 1748 et 1771.

II HAMILTON (Alexandre), premier secrétaire de la trésorerie des Etats Unis, naquit en 1757 dans l'île de sainte-Croix. Son père étoit un cadet de famille anglaise, et sa mère Américaine; il vintà 16 ansà New-Yorck, et entra au collége de Colombia, où il resta trois ans. Dès ce temps il fit présager ce qu'on pouvoit attendre de son génie. Les discussions élevées alors entre la Grande-Bretagne et l'Amérique, appelerent des deux côtés les premiers ta-'lens, et le jeune Hamilton soutint les droits des colonies contre les écrivains les plus accrédités. Ses ouvrages firent appercevoir un si grand talent, qu'ils furent attri-bués à M. Jai. L'Amérique vit avec étonnement un jeune homme de 17 ans au nombre de ses plus habiles avocats Il entra à 18 ans dans l'artillerie. Le premier cri de guerre avoit éveillé son courage martial, et comme soldat, il attira les regards de ses compagnons d'armes. Bientôt son nom parvint a Washington, qui en 1777 le nomma son aide de camp, avec le grade de lieutenant colonel, et l'honora de toute sa confiance. Hamilton ne tarda pas à se montrer digne du commandement, dans la campagne où le lord Cornwallis fut fait prisonnier. Au siége d'Yorck, Hamilton étoit à la tête d'un corps avancé composé de deux bataillons; il combattit avec lant d'impétuosité,

emportés dans la journée même, et quoique ses soldats fussentexaspérés par l'horrible carnage qui avoit eu lieu au fort Griswold, aucun ennemi ne fut tué hors du combat. Immédiatement après. Hamilton ayant renoncé à la carrière militaire (il avoit alors 25 ans) se livra entièrement à l'étude des lois et s'y distingua. Mais son application aux affaires particulières ne le détourna pas. entièrement du soin des affaires publiques, et avec l'aide du gouverneur Clinton, il sut défendre propriétés et efficacement les les personnes. En 1787, nommé membre de la convention fédérale, pour New-Yorck, il eut part à la constitution de cette province. Elle ne fut pas à beaucoup près formée selon son désir; mais il concevoit l'espoir d'une réformation, et comme elle étoit déjà bien supérieure au système de l'ancienne confédération, il employa tous ses talens et son éloquence pour la faire adopter. Lors de l'organisation du gouvernement en 1789, Washin, son le plaça à la tête de la trésorerie, et les ressources de son génie ne furent pas moins utiles dans ce nouvel emploi. On lui doit les plans de finances qui assurèrent la dette publique et le crédit de l'état. Sur la fin de son administration, il s'éleva quelques dificultés entre Hamilton et le sécrétaire d'état, qui dégénérèrent en hostilités ouvertes, et causèrent une confusion telle que Washington leur. écrivit pour leur recommander plus de modération, mais il fut impossible de les réconcilier. Au commencement de quand la rupture entre la France et l'Angleterre fut notifiée aux états , Hamilton soutint que le traité avec la France cessoit d'être obligaque les ouvrages avancés furent l toire, du moment que la situation

respective des deux nations avoit changé, et opina pour que le ministre de France ne fût pas reçu. Le secrétaire d'état, de l'autre côté, prétendoit que la révolution en France ne pouvoit affoiblir la force des traités; Washington embrassoit ce parti; l'avis d'Hamilton fut suivi, et en 1794 une insurrection ayant éclaté en Pensylvanie, il y fut envoyé avec un détachement, et parvint à la réprimer sans effusion de sang ; très-peu de temps après , il quitta le service et loute fonction publique. Ses possessions avoient été dévastées pendant la guerre; et la situation de sa famille lui saisoit un devoir de s'en occuper; cependant une accusation de péculat qui lui fut intentée vint encore partager ses soins; il la repoussa, mais cette accusation mit au jour un fait qu'il seroit à souhaiter pour son honneur qu'on pût ensevelir dans l'oubli. C'étoit une liaison d'adultère avec madame Reynolds dans le temps qu'il étoit secrétaire de la trésorerie. Enfin, en 1798, les demandes impérieuses de la France ayant obligé à lever upearmée provisoire, Washington ne voulut en accepter le commandement qu'à la condition qu'Hamilton lui seroit adjoint, et commanderoit sous lui. Cet arrangement eut lieu; mais ce différend avec la France s'arrangea, l'armée fut licenciée, et Hamilton reprit sa profession dans la ville de New-Yorck, où il passa le reste de ses jours. En juin 1804, le colonel Burr, viceprésident des états ums, contre qui Hamilton s'étoit permis quelque expression insultante, lui en demanda excuse ou raison. Un duel s'ensuivit à Hoboken; et Hamilton succomba à la place même où son fils, peu d'années

auparavant, avoit péri victime du même point d'honneur. Il fut emporté dans la ville; ainsi mourut cet homme célèbre à l'âge de 47 ans. Cet habile général, dont les qualités avoient fixé les regards de tonte l'Amérique, sous quelque point de vue que ses opinions politiques l'ayent faitenvisager des disférens partis ; nul ne put lui refuser l'admiration due à ceux qui se sont distingués par leur amour pour la patrie. Il avoit épousé la fille du général Schuyler dont il eut plusieurs enfans. Hamilton a publié les lettres de Phocion le fédéraliste, c'étoit une suite d'essais qui furent publiés dans les journaux du temps, et auxquels M. Jay et Madison eurent part. Les numéros 2, 3, 4, 5 et 54 sont de M. Jay, et M. Madison a composé, les nº. 10, 14 et de 37 à 48 inclusivement, et a eu part aussi avec Hamilton aux no. 18, 19 et 20. Hamilton a fait tout le reste. La totalité de l'ouvrage a été réunie en deux volumes, qui jouissent d'une grande réputation. Les rapports d'Hamilton, quand il étoit secrétaire de la trésorerie, sont des mémoires très-étendus, et montrent de grands talens. On en garde la plus grande partie au muséum américain. Dans un de ses rapports sur les manufactures. il refute les principes d'Adam Smith; et dans ses écrits signés Le Pacifique, publiés en 1793, il justifie la proclamation de neutralité; mais en même temps, il soutient que l'Amérique n'est plus liée par les traités précédens avec la France; et que la justice est du côté de la coalition d'Europe pour le rétablissement de la monarchie en Françe. Dans sa défense contre l'accusation de préculat, il publia desobservations et donna des renseignemens intéressans, en 1797. Enfin, il a donné une lettre sur la conduite et le caractère public de Jean Adams, président des états unis, dans laquelle il s'efforce de présenter ce vénérable patriote, qui étoit plus disposé que lui à maintenir la paix avec la France, comme un homme indigne d'être remis dans la place qu'il avoit occupée.

I. IIANCOCK (Jean), ministre de Lexington, Massachussetts, né en 1670, gradué en 1689 au collége d'Harvard, ordonné en 1698, mort subitement en 1752, après un ministère de plus d'un demi-siècle. Deux de ses fils ont été ministres. Hancock étoit ami de la paix, tous ses efforts tendirent à entretenir l'harmonie entre ses paroissiens. On lui dut l'installation de 21 ministres. Il a prêché un grand nombre de sermons, dontila publié plusieurs.

II. HANCOCK (Jean), ministre de Braintrée, Massachussetts, fils du précédent, gradué en 1719 au collége d'Harvard, ordonné en 1726, succéda au révérend Joseph Marsh, et mourut en 1744, à l'âge de 42 ans. On a de lui, un Sermon sur la mort d' Edmond Quincy, 1738; un autre Sermon sur la grace, 1743; une Lettre pacifique, en réponse à M. Gée, 1745.

III. HANCOCK (Thomas),
I'un des bienfaiteurs du collége
d'Harvard, frère du précédent,
mort en 1764. Son portrait en
pied se voit dans la classe de
philosophie du collége. Son neveu, le gouverneur Hancock, a
été héritier de sa fortune; mais il
a laissé par testament mille livres
sterling au collége pour y fonder
une chaire d'hébreu, et une autre de langues orientales, mille
livres sterling à la société, pour

la propagation de l'Evangile parmi les Indiens du nord de l'Amérique; et six cents livres sterling à la ville de Boston pour fonder un hôpital de fous.

IV. HANCOCK (Jean), gouverneur de Massachussetts, fils de Hancock de Braintrée , et neveu du precédent, né vers 1737, gradué au collége d'Harvard en 1754. A la mort de son oncle, il hérita d'une fortune considérable, et devint un célèbre commercant. En 1766, il fut nommé membre de la chambre des représentans de Boston, avec Jacques Utis, Thomas Cushing et Samuel Adams. Un de ses bâtimens, la Liberté, fut saisi en 1768 pour contravention aux lois du commerce; mais cette saisie occasionna un tumulte où plusieurs des préposés à la donane coururent risque de la vie. Cependant les démêlés avec la Grande-Bretagne commençoient à prendre une tournure sérieuse; et tout annouçoit une crise prochaine. Hancock fit éclater son zèle pour les droits de son pays. Il fut nominé président du congrès provincial tenu en 1774. L'année suivante parut la prociamation du général Gage, qui offroit le pardon à tous les rebelles, excepté Samuel Adams et Jean Hancock, « dont les forfaits, y étoit-il dit, étoient trop grands pour pouvoir échapper au châtiment. » Dans ce même temps Hancock fut nommé président du congrès continental. Ce sut dans cette place, à la tête de cette illustre assemblée, qu'il signa la déclaration d'indépendance. En 1777, le mauvais état de sa santé le força de quitter le congrès, et des remercimens lui furent votés pour ses soins assidus et l'impartialité qu'il avoit montrée constamment dans l'exercice

de sa place. Quand la constitution actuelle de Massachusetts eut été adoptée , Hancock fut l le premier nommé gouverneur en 1780, et continuellement réélu à cette place, jusqu'en 1785, où il donna sa démission. Il fut encore réélu en 1787, à la place de Bowdoin; et conserva ce poste jusqu'à sa mort arrivée en 1798. Il étoit tellement populaire qu'il appaisa des séditions sans effusion de sang, et dans plusieurs actes de son gouvernement, il soutint la dignité et la souveraineté individuelies des états. Hancock apublié un Discours qu'il a prononcé à l'occasion du massacre de Boston , 1774.

HARDENBERG ( Jacob ), premier président du collège de la reine au Nouveau Jersey, né dans cette province, n'eut pas comme la plupart de ses contemporains les avantages d'une première éducation; mais par la seule force de son application persévérante, il fit des progrès rapides dans la théologie, et parvint à acquérir de la réputation. En 1770, aussitôt que le collége de New-Brunswick fut recounu sous le titre de collége de la fieme, il en devint le premier président, et conscrva cette place jusqu'à sa mort en 1790. Cette institution étoit consacrée à l'éducation des jeunes gens destinés au mini, tère.

HARSESQUEIST (Frédéric), médecin suédois, né en 1722 à Tournalla; dans la Gothie orientale, mort à Smyrne en 1752, élève d'Upsal, où il suivit les leçons de botanique de Linnée, se rendit en Palestine, où il rassembla beaucoup de curiosités; il passa ensuite à Smyrne, où il mourut. Linnée a publié ses observations.

HARRINGTON (Jean Lord), nd en 1591, mort en 1612, étoit fils aîné de lord et lady Harrington, à qui Jacques I d'Angleterre confia sa fille Elizabeth, depuis femme de Frédéric, électeur palatin et roi de Bohênie. Il avoit annoncé, dès sa jeunesse, des talens supérieurs, il parloit le latin avec facilité, et acquit des connoissances étendues dans les sciences. Il montra un attachement remarquable à sa religion ; car lorsqu'il étoit à Rome avec son gouverneur, M. Tovey, on prétend que les Jésuites firent des tentatives pour les déterminer tous deux à faire abjuration, et que n'ayant pu y réussir, ils les empoisonnèrent tous les deux. M. Tovey, ajoute-t-on, en mourut aussitôt; mais le jeune Harrington résista plus long-temps aux effets du poison, et ne mourut qu'à son retour en Angleterre. Il nous semble que de semblables assertions devroient être appuyées sur des preuves plus évidentes que des ouï-dire ou des bruits populaires. Le jeune lord étoit intime ami du prince Henry de Galles; ils s'écrivoient en latin, et leur correspondance a été précieusement conservée.

I. HART (Olivier), ministre de Charlestown dans la Caroline méridionale, né en 1723 à Warminster, comté de Buck en Pensylvanie, prit en 1749, les ordres à Southampton, et passa, dans la même année, à Charlestown, où il succéda à Chanler, ministre de l'église baptiste de cette ville. Le conseil de sûreté de la Caroline faisoit un tel cas de son caractère, de son patriotisme et de ses talens, qu'au commencement de la révolution, il le chargea, conjointement avec l'honorableWilliams Henry Drayton et le révérend William Tennent, de visiter les frontières pour pacifier quelques troubles et calmer des mécontens. En février 1780, le vif intérêt qu'il avoit pris à la révolution le mit dans le cas de quitter Charlestown, où il craignoit de tomber dans les mains des Anglais, qui assiégeoient la ville. Dans la même année, il s'établit à Hopewell, au nouveau Jersey, où il resta jusqu'à sa mort, arrivée en 1795. On a de lai plusieurs Sermons et des Tractés de théologie. Il avoit du goût pour la poésie, et il a composé beaucoup de Pièces sur inflérens sujets; mais il ne les a point fait imprimer. Un grand nombre de ses manuscrits et toute sa bibliothèque ont été matheureusement détruits et disperses par les armées anglaises quand elles ravagèrent les états méridionaux.

II. HART (Levi), ministre de Preston, Connecticut, fils de Thomas Hart, écuyer de Southington, gradué en 1760 au collége de Yales, après avoir achevé ses études de théologie sous le docteur Bellamy, fut nommé, en 1762, ministre de la seconde église de Preston, où il continua d'exercer les fouctions ecclésiastiques presque jusqu'à sa mort, arrivée en 1808, âgé de 77 ans. Il étoit doué de beaucoup d'esprit naturel, d'une profonde instruction dans les sciences et dans la littérature. Hart ne fut pas moins utile à ses paroissiens dans les rapports de la vie sociale que par ses travaux publics. Tandis que ses discours consolans adoucissoient la misère des pauvres, il trouvoit, cians son extrême écononce, les moyens de soulager leurs besoips. Enlin la religion lui dut encore plusieurs ecclésiastiques dont il a dirigé les pas l

dans la carrière du ministère. On a de lui plusieurs Sermons, dans lesquels on en distingue un prêché à la mort du célèbre docteur Hopkins, 1803.

HARTMANN ou HARTMUND, dit le Jeune, abbé de Saint-Gall, disciple de Notker le Bègne, vivoit dans le 10° siècle. Il connoissoit à fond le latin, le grec, l'hébreu, l'arabe, et plusieurs autres langues. On de lui des sermons, des hymnes; des Commentaires sur la Bible, et quelques lettres. Il écrivit aussi la mort de Sainte-Wiborade, qui fut martyrisée en 925.

HARTMOTE, parent de Rodolphe, duc de Bourgogne, et mort le 31 janvier 884, succeda à Grimald, abbé de Saint-Gall en 8-2. H enrichit la bibliothèque d'un grand nombre de livres sacrés et profanes, soutint les études dans son illustre abbaye avec activité et embellit les églises. Au mois de décembre 883, il obtint, de l'empereur Charles-le-Gros, la permission de se retirer dans une dépendance de l'abbaye, où il mourut pen de temps après son abdication. On le croit auteur de quelques Commentaires sur l'Ecriture-sainte, ainsi que des distiques, quatrains et sixains, publiés par le savant Canisius.

HARVARD (Jean), fondateur du coliége d'Harvard, mort en 1658, à Charlestown, Massachussetts, peu après son àrrivée dans ce pays, fut d'abord ministre en Angleterre, et prêcha quelque temps à Charlestown. Il legua une somme de sept centsoixante-dix-neuf livres sterling à l'école de Newton ou Cambridge. En l'année suivante, la cour génénérale érigea cette école en col-

lége. Le vén. Dunster en fut le l premier président.

HAVE

HATTE, né à Paris en 1759, après avoir fait d'excellentes études dans l'université de cette ville, se fit recevoir médecia à Montpellier, et alla, après quelques aunées, pratiquer son art à Compiègne. Ses lumières, et sur tout un tact sûr, lui mériterent la confiance, non-seulement des habitans de cette ville, mais encore de ceux des environs, et des villes voisines. Aux connoissances médicales, Hatté joignoit des talens distingués comme littérateur. Il a laissé un grand nombre de manuscrits, dont voici la liste: Essais médico-érotiques, 1 vol. in-4° de 653 pag. Maladies laiteuses, 1 vol. in-4° de 709 pag. Recherches sur la saignée, 2 vol. in 4°; le troisième commencé. Questions medicales, in-fol. 410 pages. Ouvrage commencé. Consultations de medecine, adressées à Boerhaave, avec les réponses de ce célèbre médecin, le tout traduit par le docteur Hatté, auxquelles il a ajouté ses réflexions médico-pratiques, 1 vol. in-4º de 308 pag. Recherches médico-pratiques, t vol. in-12. Traduction des aphorismes d'Hippocrate, ouvrage non fini. Melanges de littérature, de poésie, d'histoire et de philosophie, volumes, grand in-4°. Variétés littéraires et poétiques, 1 vol. in-4°. Esprit du marquis d'Argens, ou Analyse de ses ouvrages les plus curieux, ouvrage commencé. Hatté est mort à Compiègne au mois de juillet 1802.

I. HAVEN (Samuel), ministre de Portsmouth , New-Hampshire, né en 1727 à Framingham, Massachussetts, gradué en 1749 au collége d'Harvard, avoit été l

frappé des prédications qu'il avoit entendues au collége. Grand admirateur de ce genre d'éloquence, il le cultiva, et s'y distingua à Brookline. Dans le même temps, les invitations unanimes qu'il recut de Portsmouth, le déterminerent à s'établir dans cette ville, quoique plus éloignée de l'université, à la quelle il tenoit beaucoup. Il y prit les ordres en 1752, et y resta jusqu'à sa mort, arrivée en 1806, dans la 54° année de son ministère. Il avoit épousé en premières noces, la fille du docteur Appleton de Cambridge: sa seconde femme, qui le soigna dans sa maladie, et lui ferma les yeux, ne lui survécut que de quelques heures. Ils furent enterrés ensemble, et douze enfans qu'ils avoient eus, formèrent leur cortége funéraire. Le docteur Haven joignoit à des connoissances variées, l'étude de la médecine, à laquelle il s'étoit appliqué, et qui lui fournit souvent des moyens d'être utile à ses paroissiens. Son esprit étoit plus brillant que susceptible de recherches profondes. Ses sentimens en matière de théologie, étoient ceux d'un calviniste modéré. An reste il n'annonça jumais sa façon de penser dans la chaire. Ses sermous, d'une simplicité touchante, ne rouloient que sur la morale pratique; son débit étoit serme et plein d'onction; il avoit surtout, le talent de prêcher d'abondance, et excelloit dans les momens pathétiques; dans ceux de douleur et d'affliction, il portoit la consolation dans les ames. Peu d'autres ont égalé son éloquence pour les oraisons funebres; mais aucun n'a possédé comme lui, le talent de toucher et de convaincre. Il n'a publié que des Sermons: mais ils sont en très-grand nombre-

"I. HAVEN (Jason), ministre de Dedham, Massachussetts, né en 1733 à Framingham, gradué en 1754 au collége d'Harvard, ordonné en 1756 pasteur de la première église de Dedham, fut élu en 1779, membre de la couvention qui forma la constitution de l'état. Dans sa vieillesse, la foiblesse de sa santé exigea qu'il reût un collégue. Le docteur Josué Bates lui fut adjoint 'en 1803. Haven mourut cette même année, dans la 48º année de son ministère. Il a public plusieurs petits ouvrages, et un grand nombre de sermons.

HAUSER (Henri), natif de Zurich, ministre de la chapelle du gouverneur de la Jamaique, où il mourut en 1685, a publié à Londres : An exact model of platform of Good magistracy, 1673, in-4°. Jean Rodolphe Zeller a mis an jour, la même année à Zurich, une traduction allemande de cet ouvrage, suivi du Voyage de Hauser.

HAWES (William), né à Istington en 1736, s'appliqua avec succès à la pharmacie, et débuta en 1774 par une Notice sur la maladie du docteur Goldsmith, considérée dans ses ranports avic l'emploi des poudres de James, et l'usage ou l'abus qu'on peut en faire dans les premiers jours des maladies aiguës. Hawes ayant appris que cette même année une societé s'étoit formée à Amsterdam, pour secourir les noyés, il s'empressa, de concert avec son ami le docteur Logan, d'en établir à Londres une pareille, qui ensuite étendit ses recherches et ses soins sur foutes les morts apparentes, occasionnées par syncope, froid excessif, ivresse; vapeurs mé-

nom de Société humaine mérita et obtint l'estime générale. Hawes onvrit un cours d'enseignement public, et distribua 7 mille exemplaires d'une Adresse au public concernant les morts apparentes et les enteriemens piécipités. S'occupant sans relâche à servir ses semblables, il visitoit assidûment des malades indigens, dont la plupart, suivant son expression, avoient plus besoin de nourriture que de médecine. Son temps, ses talens, sa fortune furent consacrés à servir ses sembles; et sa conduite étoit la pratique habituelle de cette maxime d'un ancien: Homo sum, humani nihil à me alienum puto. M. le docteur Wesley avoit publié sous le titre de Médecine primitive, un ouvrage rempli d'absurdités et de recettes dangereuses, Hawes crut devoir premunir le public et l'éclairer sur ce danger par un écrit intitulé : Examen de la médecine primitive de Wesley, etc., et cet Examen eut deux éditions. Hawes a publié encore d'autres Opuscules marqués au coin de l'utilité; il termina sa carrière en 1803.

I. HAWLEY (Gédéon), du Connecticut, missionnaire aux Indes , gradué en 1749 au collége d'Yale, commença en 1752 à se livrer aux travaux de la mission Stockbridge dans la partie occidentale du Massachussetts; parcourut ensuite le pays. des Indiens Mohawk; et revint à Stockbridge, où il ouvrit dans la même année une école sous la protection du révérend Edwards. Là il enseigna et prêcha un trèsgrand nombre d'enfans Indiens-Mohawk, Oneida et Tuscarora. Les commissaires pour les affaires de l'Inde à Boston s'étant déphitiques, etc., et qui sous le l'cidés à établir une mission chez

les Iroquois ou Indiens des six nations, Hawley y fut employé. Il commença en mai 1753 son voyage dans ces pays sauvages, accompagné de l'honorable Timothée Woodbridge, homme de grands talens et ayant une grande influence sur les Indiens. Ils visitèrent sir William Johnson dans sa demeure sur les rives du Mohawk, et s'assurèrent de sa protection; ils s'avancèrent ensuite jusqu'à la source du Susquehannah : la Providence les guidoit et veilloit sur eux dans ces forêts sauvages. En juin ils arrivèrent au terme de leur voyage, c'est-à-dire à Onohoghgwage, qu'on appelle quelquefois Oughquauga, sur la rive du Susquehannah. Là ils trouvèrent les Indiens qui leur firent une bonne réception. A la fin de juillet 1754. Hawley vint prendre les ordres à Boston pour être en état de se rendre plus utile, ayant le pouvoir d'administrer les sacremens de l'église; mais il retourna immédiatement après à Onohoghwage, et y resta jusqu'en mai 1756. Alors la guerre avec la France l'obligea de quitter ce pays, et il retourna à Boston où il fut nommé chapelain du régiment du colonel Gridley. Bientôt il joignit en Albanie l'armée destinée contre Crawn-Point. Après la campagne, il essaya de retourner à son ancienne mission; mais les dangers de cette entreprise le contraignirent d'y renoncer, et il passa l'hiver à Stockbridge. En . 1757 les commissaires de la so-. ciété pour la propagation de l'Évangile, l'engagèrent à visiter la tribu des Indiens dans le Marshpée, le pasteur Briant en avoit été cougédié, et les Indiens n'étoient pas satisfaits des trayanx de Smith. Hawley y fut installé en 1758, et y passa le reste de l

sa vie , c'est-à-dire ; plus d'un demi-siècle, occupé des soins charitables du salut de ses frères Indiens. Il mourut en 1807, âgé de 30 ans. Sa prédication forte, persuasive, portoit le caractère de la conviction. Dans sa vie privée, il étoit aimable, bienfaisant, hospitalier: nul n'eut plus que lui toutes les qualités d'un excellent missionnaire. Il avoit de la dignité dans ses ma-. nières et une voix imposante, qui lui donna beaucoup d'autorité sur les Indiens. Hawley a publié dans les Collections de la société historique de Massachussetts des Anecdotes biographiques et topographiques sur le Sandwich et le Marshpée, et une Lettre intéressante qui contient le détail de son voyage à Onohoghgwage.

II. HAWLEY (Joseph), homme d'état, distingué par son patriotisme, né à Northampton, Massachussetts, gradué en 1742 au collége d'Yale. Après avoir achevé ses études, il s'attacha au barreau dans sa ville natale, fit de grands progrès dans la jurisprudence, et devint un des conseillers les plus marquans de la province; il acquit une connoissance si profonde de l'histoire politique et des principes des gouvernemens libres, que dans les disseusions entre les colonies et l'Angleterre, il fut regardé comme le plus habile avocat de la liberté de l'Amérique. Il étoit, dans sa vie privée, d'une integrité incorruptible qui ne fut jamais révoquée en doute par ses adversaires. Hawley a été plusieurs fois nommé membre du conseil; mais jamais il ne voulut accepter cette place; il préféra la chambre des représentans , où sa réputation de patriotisme désintéressé, et son éloquence vive et entraî-

nante lui donnèrent un ascendant que peu d'autres ont obtenu. Il fut nommé en 1764, pour la pre-· mière fois , membre de la législature. Sur la fin de 1776, ettaqué d'une maladie de langueur qui l'avoit affecté dans sa jeunesse, il abandonna totalement la carrière des affaires publiques. Il mourat en 1788, âgé de 64 ans. Une lettre qu'il écrivit en 1760, et qu'on a conservée dans la vie d'Edwards, lui fait le plus grand honneur, en prouvant qu'il etoit capable de reconnoître ses rerreurs et de se les reprocher. Il avoit été un des plus ardens à faire expulser M. Edwards de Northampton, il déploie dans cette lettre la part active qu'il a prise à cette affaire.

HAYDN (Michel), musicien, ne le 14 septembre 1757, mort a Salzbourg, le 10 août 1806, étoit frère cadet du célèbre Joseph Haydn, qui termina sa carvière à Vienne le 31 mai 1808. (Voy. son article.) Le talent précoce de Michel lui attira l'admiration de l'empereur d'Autriche, et de son épouse, qui gratifièrent le jeune compositeur. Il excella bientôt sur l'orgue et le violon, et tut nommé à 20 ans maître de chapelle et de concerts par l'électeur archevêque de Salzbourg. Il y remplaça souvent l'organiste de la cathédrale, dont il avoit éponsé la fille; mais ses travaux furent mal récompensés; il eut cependant une légère augmentation d'appointemens, quand l'archiduc Ferdinand occupa lesiége de Salzbourg. Ses compositions ne furent presque jamais payées libéralement, excepté celles qu'il fit pour la cour de Vienne. Lié d'une étroite amitié avec Joseph, son frère aîné, et Mozart, il wonva dans cette union inaltera-

ble le dédommagement de toutés ses peines. Il a fait la musique d'un grand nombre d'hymnes, de messes, de symphonies, etc. Toutes ces compositions se font admirer par une vigueur originale. Il cultivoit aussi la littérature.

HAYNES ( Jean ), gouverneur de Massachussetts et du Connecticut, né au comté d'Essex en Angleterre, arriva à Boston avec Hooker. Il fut remplacé l'année suivante en 1653, par Vane; passa en 1636 au Connecticut, et devint un des principaux fondateurs de cette colonie. Il en fut nommmé le premier gouverneur en 1639; et réélu tous les deux ans, la constitution ne lui permettant pas de l'être davantage. Il mourut en 1654. Ce gouverneur se distingua par son habileté, sa prudence et son zèle pour le bien public. Ses talens et sa fortune furent toujours consacrés au service de la colonie de Connecticut. Il donna ses soins à l'instruction religieuse de la jeunesse. Son fils, le révérend Joseph HAYNES, fut ministre de la première église d'Hartford. Mais cette famille est actuellement éteinte. Une des filles du gouverneur Haynes a épousé Jacques Russell de Charlestown.

HAYWOOD (Henry), ministre dans la Caroline méridionale, arriva d'Angleterre à Charlestown en 1730, fut ministre des baptistes sociniens de cette ville, et mourut en 1755. On a de lui une Traduction en anglais d'un Traité du docteur Whitby, sur le Péché originel. Il avoit écrit aussi un gros volume qu'il se disposoit à mettre sous presse pour la défense du docteur Whitby, contre le docteur Gill; et un Catéchisme.

HÉBRAIL (Jacques d'), abbé, né à Castelnaudari, au mois de juin 1716, et mort au commencement de ce siècle, a publié, La France littéraire, Paris, 1769, 2 vol. in-8°, qu'on consulte encore avec fruit

HEER (Rustenus), de Clingnau dans le comté de Baden en Suisse, mort en 1759 à Fribourg en Brisgau, fut capitulaire de l'abbaye Princière de Saint-Blaise. Il combattitavec une chaleur souvent excessive la généalogie des comtes de Hapspourg , par un anonyme de l'abbave de Muri., dans son ouvrage intitulé, Anonymus Murensis denudatus et ad locum suum restitutus , Friburgi, Brisgoviæ, 1755, in-4°. Wieland, capitulaire de Muri, a réfuté Heer par une, Dissertation posthume qui parut en 1765, à Bade en Argen.

HEILMANN (Jean-Gaspard), bon peintre de paysages et d'histoire naturelle, né à Mulhausen en 1718, mort à Paris le 27 novembre 1760, peignoit le portrait avec beaucoup de talent; mais il y renonça, parce que, disoit-il, un peintre de portraits est un esclave.

I. HEINRIC PETRI ( Adam ), docteur en droit, sits d'un sénateur de Bâle, naquit en 1543, et mourut le 27 avril 1586, dans sa ville natale, dont il étoit chancelier. Il a écrit en allemand l'Histoire des événemens qui suivirent Lubdication de Charles-Quint, Bale, 1557. On a encore de lui, Marsilius ficinus, en deux vol., et la Traduction allemande des sept premiers Livres de l'historien Sleidan.-Jacques, son fils unique, professeur d'éloquence à l'université de Bâle, où il naquit le 26 décembre 15-0, mort

le 21 mars 1641, a publié à Bâle, Paul Emile, Arnauld, Duferron et Jean du Tillet, historieus de France, 1601, in-folio; ainsi qu'une nouvelle édition de l'Histoire universelle de son père, 1600, in-fol., avec des notes et des augmentations considérables.

II. HEINRIC Pérm (Jacques), né à Bâle au milieu du 17° siècle, membre du grand conseil de cette ville, et docteur en droit, eut beaucoup de part aux troubles qui l'agitèrent en 1691. Il s'étoit formé un parti puissant qui l'abandonna bientôt. Obligé de quitter Bâle, il fut rayé de la liste des citoyens. Sa tête fut mise à prix, et un libelie qu'il avoit publié en 1693, sous le titre de Basel-Babel, fut brûlé par l'exécuteur de la haute-justice.

HELL (Pierre), célèbre artiste allemand, fabriqua les premières montres en 1500, à Nuremberg; et l'on appela ces mesures du temps . portatives , OEufs de Nuremberg, parce qu'elles avoient originairement une forme ovale. Cette machine lut hientôt perfectionnée; et la même année 1500, George Purbach . savant mathématicien à Vienne, se servit d'une montre à secondes pour ses observations astronomiques. Enfin, un horloger anglais, nomnié Barlowe, qui avoit inventé en 1766, les pendules à répétition, inventa, peu de temps après, les montres de la même espèce. Charles II envoya une de ces ingénieuses horloges de poche à Louis XIV. (Voyez Barlowe, no V).

HELPÉRIC, professeur de théologie à l'abbaye de Grandvel au diocèse de Bâle, vivoit au commencement du 11° siècle. On croit qu'il avoit été moine de St.- Gall. Il s'adonna à l'étude des mathématiques, et devint l'un des meilleurs calculateurs de son temps. La plus grande partie de ses ouvrages est demeurée manuscrite. Celui qu'on estime le plus, est le Traité du comput, ou supputation des temps, surtout à cause du calendrier ecclésiastique.

HENRY (Patrick), gouverneur de la Virginie, un des orateur les plus éloquens, qui prit dès le commencement, une part décidée dans la défense droits de son pays contre la tyrannie de la Grande - Bretagne. Membre de l'assemblée de la Virgive en 1765, il y proposa quelques résolutions qui annonçoient l'esprit de liberté, et qui furent accueillies. Telles furent les premières résolutions d'une assemblée pour l'acte du timbre. Une de ces résolutions déclaroit que l'assemblée générale avoit le droit et le pouvoir exclusifs d'imposer des taxes aux habitans de la colonie; et la chaleur des débats qu'elle excita, fut telle, que Henry ( si l'on en croit la relation de M. St.-Edman) en parlant contre les mesures arbitraires de la Grande-Bretagne, s'écria : « César a trouvé un Brutus, Charles I<sup>es</sup> un Cromwell, et George III.... »; sur ce mot, Porateur fut interrompu et rappelé à l'ordre. En 1774, il fut nommé député pour la Virginie au premier congres; et cette même année, il devint membre du comité qui dressa la pétition au roi. En mai 1775, le lord Dunmore avant fait porter à bord d'un vaisseau, une partie des poudres du magasin de Williamsburg, Henry assembla les compagnies indépendantes des comtes de l'anovre et du roi Guillaume, et les conduisuit à Wil-

liamsburg, dans le dessein d'obtenir le paiement ou la restitution des poudres ; ce qui fut exécuté par le receveur-général du roi, qui lui donna un mandat pour la valeur de ce qu'il réclamoit. Le gouverneur fit aussitôt fortifier son palais, et déclara par ane proclamation, coupables de rebellion, tous ceux qui avoient exigé ce mandat. Cette proclamation occasionna plusieurs assemblées des habitans, qui applaudirent a la conduite Henry, et manifestèrent l'intention de le soutenir. En 1775, il ne fut pas réélu au nombre des députés au congrès, parceque ses services parurent plus nécessaires dans son propre état. Mais en 1776, après la retraite du lord Dunniore . Henry fut nommé premier gouverneur, et garda cette place les aunées suivantes. Il y seconda de tous ses efforts les amis de l'indépendance de l'Amérique. Au commencement de 1778, ayant reçu une lettre anouy me qui avoit pour objet de rompre l'intelligence entre lui et le commandant en chef; il l'envoya à Washington pour le convaincre de son amitié, et l'avertir de se tenir sur ses gardes, En 1778, il devint avec quelques autres des premiers citovens de la Virginic, membre de la convention qui avoit été nommée pour examiner la constitution des Etats-Unis; et il déploya toute la force de son éloquence pour empêcher qu'elle ne fut adoptée. Il soutint que les changemens étoient dangereux pour la liberté : que l'ancienne confedération avoit soutenu l'Amérique dans ses guerres et avoit assuré son indépendance, qu'elle n'exigeoit que quelques amendemens : que ce qu'on proposoit étoit un gouvernement dans lequel la souveraineté des

états s'évanouiroit, ce qui annuleroit toutes les prétentions du peuple aux droits et aux privilèges; que le manque de bill des droits étoit un défaut essentiel; que toutes les garanties générales y étoient interdites; qu'adopter l cette constitution dans la vue d'améliorations subséquentes, c'étoit se soumettre à la tyrannie dans l'espoir de s'en assranchir. Ensuite il proposa un bill des droits, et des amendemens pour être présentés aux autres états avant la ratification de la forme de gouvernement proposée, cependant, sa résolution ne fut pas acceptée. Les arguments de Pendleton, Randolph, Madison et Marshall l'emporterent sur l'éloquence de Henry, et la constitution fut adoptée; mais ce ne fut qu'à une très-foible majorité; et le bill des droits de Henry avec ses amendemens, fut transmis aux différents étals; quelques-uns de ces amendemens ont été insérés dans la cons: titution fédérale, de laquelle Henry se rapprocha ensuite, soit d'après cette considération, soit d'après l'expérience. En 1795, Randolph ayant donné sa mission de la place de secrétaire d'état, Henry y fut nommé par le président Washington; mais sa santé qui s'altéroit, l'obligea de refuser cet honneur. En novembre 1796, il fut encore nommé gouverneur de la Virginie; mais il résigna presque aussitôt cette place. Au commencement de l'année 1799, il fut envoyé par le président Adams en France avec M. Ellsworth et Murray; par une lettre en réplique au secrétaire d'état, il s'excusa sur son grand âge et la foiblesse de sa santé, de ne pouvoir remplir les fonctions de son emploi. En conséquence le gouverneur

Davie, de la Caroline nord, fut nommé à sa place. Il ne survécut que peu de temps; car il mourut dans cette même année à Red-Hill, comté de Charlotte, lieury étoit un homme d'un grand talent, d'un zèle ardent pour la liberté, et d'une eloquence persuasive. Les Virginieus le nomment avec orgueil l'orateur de la nature; son extérieur et ses manières étoient ceux d'un simple fermier; c'étoit toujours avec la même simplicité qu'il commençoit un discours; l'inspiration de son éloquence, pour ainsi dire mattendue, l'investissoit de l'autorité d'un prophète; il réunissoit toute la puissance d'un esprit supérieur à la sensibilité la plus exquise. S'élevant aux plus haunes régions du génie, il commandoit l'admiration à son auditoire; il étoit aussi aimable et aussi vertueux dans sa vie privée que recommandable dans sa carrière publique; il détestoit la traite des esclaves. Dans une lettre qu'il écrivit sur ce sujet en 1773, il s'exprime ainsi : « dans un temps où les droits de l'humanité sont proclamés avec le plus grand éclat, et dans un pays surfout où la liberté vient d'être fondée, n'est-il pas étonnant que dans un tel siècle et dans un tel pays il y ait des hommes qui, professant la religion la plus généreuse, adoptent un principe aussi opposé à l'humanité, qu'il est à la fois contraire à l'Evangile et destructif de la liberté! Oseroit-on croire que je suis le maître des esclaves que j'ai acquis; l'inconvénient de n'en point avoir ici m'entraîne; mais je ne veux ni ne puis m'en justitier, 'espère que le temps viendra où l'on abolira cette exécrable coutume. Tout ce que nous pouvons à présent, c'est de parvenir

teindre de nos jours, et transmettre à nos descendans, avec
la propriété de nos esclaves,
la pitié pour leur sort infortuné,
et l'horreur de l'esclavage. Les
papiers publics qui annoncèrent la
mort de Henry, firent en même
temps connoître l'affection de ses
concitoyens par une pièce qui
mérite d'être conservée comme
attestant l'estime dont il jouissoit;
elle commençoit par ces mots;

or pleure Virginie, pleure, ton
Henry n'est plus.

HÉRACLIUS CZAR, de la ligne de Kachetée, s'étoit formé soit pour les affaires d'état, soit pour la conduite des armes sous le fameux Thamas-Kouli-Kan. Profitant des troubles qui suivirent la mort de Nadir, ce prince délivra la haute Géorgie du joug des Persans, et avec le secours des Russes rendit même le Czar d'Imirette, nommé Salomon, à peu près indépendant de la Porte-Otto. mane. Cependant Héraclius se sentit trop foible pour maintenir à la longue l'indépendance de ses états. Il se soumit en 1785 comme vassal à l'impératrice Catherine II. Un chef des eunuques, Aga-Mahmed devenu souverain de la Perse occidentale, osa néanmoins attaquer le prince Héraclius, et ce vieux guerrier eut la douleur de se voir battu par un être dégradé au-dessous du rang de l'homme. Les Russes sous le prince Valérien Subow délivrèrent la Géorgie au moment même de la mort de Catherine. L'empereur Paul 1er, rappela tout à coup l'armée victorieuse, et abandonna les Géorgieus à la vengeance des Persans et des hordes barbares du Caucase. Le Czar Héraclius mourut en 1798, et laissa son pays dévasté l

par l'ennemi, et la nation divisée en deux partis sur le choix de son successeur; dans cette position malheureuse, le prince George d'accord avec les principaux personnages du pays se soumit entièrement à la souveraineté de la Russie. Le 18 janvier 1801, l'Empereur Paul Ier. reçut solennellement les Géorgiens de Kardwel et de Kachetée au nombre de ses sujets; l'empereur Alexandre confirma cette disposition. (Annales des voyages de Malte-Brun, tome 4).

HERMODORE, architecte de Salamine, ajouta un portique péryptère au temple de Jupiter stator. Il fit construire le temple de Mars dans le cirque Flaminien. On croit que c'est le même Hermodore qui entendoit supéricurement la construction des ports de mer, et dont Cicéron a voulu parler dans son livre de l'Orateur. Il vivoit à Salamine environ 100 ans avant l'ère vulgaire.

I. HERNANDEZ (Grégoire), excellent sculpteur espagnol, florissoit à Valladolid sous Philippe III. Il a donné des preuves de son talent dans les sujets du calvaire que l'on voit dans cette ville; au jugement des connoisseurs, ce sont les plus beaux qu'il y ait en Espagne. Il est mort à Valladolid, dans un âge fort avancé. 'es principaux ouvrages sout les 3 ligures de St.-Ignace, St. François Xavier et St.-François de Borgia, qui se voyoient dans le collège des jésuites de Valladolid; le maître-autel du convent de Ste. Catherine, orné de statues et moyens reliefs; un baptême de St.-Jean aux Carmélites déchaussés, et dans l'autre couvent de cet ordre, une Ste. Thérèse, une Vierge donmant le scapulaire à St.-Siméon Stoch et 4 anges dans les 4 niches de la grande chapelle.

II. HERNANDEZ (Jérôme), sculpteur et architecte, né à Séville en 1585, mort dans la même ville en 4646, excelloit à décorer les églises et les monumens publics. Personne n'a peut-être jamais dessiné avec plus de facilité que cet habile artiste; il dessinoit ordinairement à la pierre noire. On voit plusieurs de ses ouvrages dans la grande église de Séville, et dans celle de S.-Paul un Christ ressuscité, qui est estimé des connoisseurs,

HERODIEN, fils d'Apollonig le dyscole, passa sa vie dans une sage obscurité. On peut conjecturer avec assez de certitude le temps où il vivoit par la dédicace qu'il fit au divin Marc-Aurèle (l'an 163), d'un écrit sur la prosodie en 20 livres, loué par plusieurs anciens, et conservé en abrégé parmi les manuscrits de la bibliothèque Bodléienne : c'est de lui que sont les fragmens sur les Rhythmes, imprimés dans la collection peu commune d'Alde, 1491. On a du même quelques autres morceaux d'écrits sur la grammaire; mais on ne peut concilier l'époque du grand ouvrage de cet Hérodien, dédié à M. Aurèle, avec ce que l'abbé de Mongault et d'autres disent de l'historien; savoir, qu'il étoit contemporain de tous les empereurs dont il a écrit l'histoire, car cette même histoire finit au commencement de l'empire de Gordien III, c'est-à-dire qu'elle va au-delà de l'an 238 de J. C.

HERREGOUTS (Henri), peintre d'histoire, né à Malines vers 1666, a fait dans l'église de Ste.-

Anne de Bruges, un des plus grands tableaux connus. Il représente le Jugement dernier. Les sigures en sont deux fois grandes comme nature; il ne laisse rien à désirer pour la composition et pour le dessin, c'est l'ouvrage d'un homme de génie. Ce peintre avoit une grande et belle manière; il peignoit largement, dessinoit bien et colorioit de même; ses idées sont nobles, ses figures expressives, ses têtes d'un beau caractère. Les plus grandes villes de la Flandre occupèrent son pinceau: on distingue entre autres ouvrages de lui , à Bruges , outre celui dout nous venens de parler, 3 tableaux dans l'église de l'hopital, représentant un Christ au tombeau, une résurrection et la Madeleine pénitente; aux Jacobins, Saint-Dominique, et une apparition de Jésus-Christ, à Notre-Dame, Saint-Tryon, tableau d'autel; et dans la chapelle de Notre-Dame d'Anvers, le martyre de Saint-Mathieu. Herregonts est mort dans cette dernière ville, laissant un fils héritier de ses talens, dont on voit plusieurs tableaux à Bruges.

HERRERA DE BARNUEVO (don Sébastien) né à Madrid en 1611, mort dans cette ville en 1671, excelloit à la fois dans les arts de peinture, de sculpture et d'architecture. Après la mort de son père, habile sculpteur, qui lui avoit enseigné les principes de son art, il passa dans l'école d'Alonzo Cano pour apprendre la peinture sous ce grand maître. Les ouvrages du Titien, de Paul Véronese, et du Tintoret, qu'il étudia dans la capitale, achevèrent de le rendre un des plus habiles peintre de son tems; le roi d'Espagne le nomma peintre de sa chambre, grand-maître des œuvres royales, et sur-intendant du palais de l'Escurial. Ce peintre est recommandable par son grand savoir, par ses belles opérations et par beaucoup de goût. Ses tableaux sont d'une beile couleur et tout-à-fait dans la manière de l'école vénitienne. On conserve précieusement à Madrid, un ouvrage en circ qui passe pour un excellent modèle; c'est un christ attaché à la colonne. Ses principaux ouvrages de peinture sont dans cette même ville, une naissance de la Vierge, dans l'église de Saint-Jérôme; et le triomphe de Saint-Augustin, dans une chapelle des moines de ce nom. C'est d'après ses dessins, qu'Eugène Guerra fameux sculpteur, a exécuté le Saint-Benoît et le Saint-Guillaume de la même église.

HERRLIBERGER (David), né à Zurich en 1697, a gravé avec succès les glacières de la Suisse, le traité du manège du baron Eisenberg, le temple d'honneur de la Suisse, les vues du canton de Zurich, et la Topographie de la Suisse. Il a joint à ce dernier ouvrage une description estimée, en allemand, 1774, in-4°.

I. HERSEY (Ezechiel), célèbre médecin de Hingam, Massachussetts, bienfaiteur du collége d'Harvard, où il prit ses degrés en 1729, mort en 1770, laissa par testament à ce collége où il avoit été élevé, mille livres sterling pour fonder une chaire d'anatomie et de chirurgie. Sa veuve a legué aussi au même établissement, une pareille somme pour le même objet. Le docteur Warren, actuellement professeur, est le premier qui ait occupé cette chaire.

II. HERSEY (Abner), fameuxmédecin de Barnstable, Massa-

chussets, frère du précédent, mort peu d'années après lui, légua au collége d'Harvard cent livres sterling pour fonder une chaire de théorie et de pratique de la médecine. Le docteur Water-House, actuellement professeur, est le premier qui ait occupé cette chaire. Hersey a laissé de même une somme d'environ cinq cents. livres sterlings, dont les intérêts devoient être employés tous les ans à acheter les nouveaux livres de religion pour les 'distribuer dans toutes les villes du Cap-Cod. Il avoit déterminé pour un siècle les livres à acheter; après ce temps, ce choix en dévoit être confié aux ministres, et aux diacres des différentes villes ; dans les livres qui étoient désignés, se trouvoient toujours les œuvres de Døddridge.

HESPELLE (Augustin), chapelain des Quinze-vingts, né à Neuville Saint - Vaast près d'Arras, le 9 décembre 1751, mort au commencement du 19e siècle, a publié plusieurs écrits en faveur de la religion. I. Le chemin du ciel, ou la vie du chrétien sanctifiée par la prière, 1773, in-12. II. Recueil de prières, dédié aux carmelites de Saint-Denis, contre. les athées, les déistes et tous les sectaires; 1774, 2 vol. in-12. nouvelle édition, 1780, 3 vol. in-12. On lui attribue le Jansénisme démontré et condamné, un vol. in-12. Cet ecclésiastique jouissoit de l'estime et de la considération de ceux qui eurent l'avantage de le conneître.

HEUMANN (Chr. Aug.), professeur à Gættingne, ne en 1681, et mort dans cette ville en 1774, est auteur de plusieurs ouvrages estimés, entre antres d'un Conspectus reipublicæ litterarae, etc., 1781, 2 vol. in-8°.

HEURTAULT DE LA MERVILLE (N.), ancien officier d'infanterie, député de la noblesse au bailliage du Berry, aux états-généraux en 1789, ex-président du conseil du département du Cher, député au conseil des 500 en 1796, membre du collége électoral de son département, correspondant de l'Institut de France, de la société d'agriculture du département de la Seine et de plusieurs autres sociétés savantes, mort en 1810 à l'âge de soixante - dix ans dans sa propriété de Périsse, près Dun - sur - Auron, département du Cher. Heurtault ne cessa de remplir dignement toutes les fonctions tant civiles que militaires qui lui furent confiées; il fut un des premiers à concévoir et à exécuter le projet d'acclimater en France la race des mérinos, et de perfectionner, par le métisage, la laine de nos moutons. Ni les soins à prendre, ni les dépenses à faire, ni mille obstacles à vaincre, surtout pendant la tourmente révolutionnaire, ne purent le rebuter ni l'empêcher de venir à bout de son entreprise. Il étoit très-instruit dans l'art du berger, qu'il étudia et cultiva pendant trente ans; les expériences qu'il fit, furent suivies du plus grand succès; elles sont consignées dans les ouvrages suivans: 1. Observations pratiques sur les bêtes à laine dans le département du Cher. II. Résumé sur les mérinos, ou Abrégé des principes généraux que tout cultivateur doit pratiquer pour la propagation de cette race, avec cette épigraphe : Quelque chose en peu de mots. Il est en outre auteur de plusieurs articles du Cours complet d'Agriculture, par l'abbé Rozier. Il a laissé en mourant, dans le plus grand état de prospérité, un bel établissement 7. XM.

qui étend son heureuse influence, non seulement dans le département du Cher, mais encore dans plusieurs départemens circonvoisins, en leur fournissant chaque année de 50 à 60 jeunes femelles, avec les béliers nécessaires.

HEURTELOUP (Nicolas), ban ron de l'empire français, officier de la légion d'honneur, 1et chirurgien des armées, chirurgien-consultant de LL. MM. II. et RR. et des maisons impériales Napoléon, docteur en médecine et membre de plusieurs sociétés savantes, correspondant de l'Institut, né à Tours le 26 novembre 1750, rendit d'éminens services dans les différens postes qui lui surent consiés. Les talens supérieurs qu'il déploya dans la dernière campagne d'Autriche, attirèrent sur lui les regards de: l'empereur, qui le combla d'honneurs et de hienfaits. A Vienne, les chirurgiens des armées d'Allemagne, d'Italie et de Dalmatie tirent frapper, en l'honneur de ce savant, une médaille, afin. de conserver à la postérité le souvenir de ses talens et de ses vertus; ils l'avoient proclamé, d'une voix unanime, le restaurateur dede la chirurgie militaire. Heurteloup est mort à Paris dans le mois d'avril 1812. Ce célèbre chirurgien ne se distingua pas: seulement par une pratique éclais rée dans les hôpitaux et les armées, il rendit aussi de grands services à la science comme écrivain, par les ouvrages suivans: I. Rapport sur la Vaccine. II. De la nature des Fièvres et de la meilleure méthode de les traiter, traduit de l'italien de Giannini, avec des notes et additions, 1808, 2 vol. in-8°. III. Recherches medicales sur la Vaccine, 2º édition, 1803, in-8. IV. Il est l'éditeur du Traité des Membranes de Bichat, avec une notice sur la vie et les ouvrages de l'auteur, Paris, 1802, in-8°.

HIACOOMES, le premier Indien de la Nouvelle-Angleterre qui se soit converti à la foi chrétienne, fut ministre de Vineyard de Marthe; il habitoit cette lle lorsque quelques familles anglaises vinrent s'y établir en 1642. Le révérend Thomas Mayhew lui donna les premières instructions, et bientôt il prêcha ses freres de couleur. Un tresgrand nombre embrasserent' sa doctrine. Les sachems et les pawaws ou prêtres indiens, ne virent pas avec indifférence les progres du christianisme. Les derniers menacerent les convertis de les détruire par leurs maléfices. En 1650, Hiacobnes perdit un de ses enfans, qui fut enterré suivant le rit de l'église anglaise; toutes les cérémonies indiennes furent supprimées à ces funérailles. En 1657, Mayhew mourut, et Hiacoomes continua ses travaux charitables. En 1670, une église régulière sut formée à Vineyard de Saint-Marthe. Hiacoomes et Tackanash en furent ordonnés pasteurs par les docteurs Eliot et Cotton: Illacoomes survécut à son collégue, et mourat en 1690, agé de près de 80 ans. Il étoit grave dans ses discours et ses manieres; il enseignoit aux Indiens la doctrine de la Trinité, la chûte d'Adam et la dégradation de sa postérité; il réprima chez eux l'adoration des faux dieux et la croyance à la doctrine des pawaws. La dignité de ses sonctions ne l'énorgueillit jamais. Il mourut dans l'humilité où il avoit constamment vécu.

. HIGHMAN (dom Robert), re-

ligieux bénédictin de l'abbaye de Saint-Hubert dans les Ardennes, né à Bruxelles le 13 nov. 1720, s'appliqua, avec un égal succès, à l'étude de la théologie, de la physique et de la médecine; ayant pris ses degrés de licence dans cette dernière science à Louvain, pratiqua avec autant de désintéressement que de talent. Il a laissé une prodigieuse quantité de manuscrits sur dissérentes matières de morale, de métaphysique, de politique, d'agronomie et surtout de médecine. Ecrivant avec une facilité étonnante, c'est cette même facilité qui l'a empêché de donner un ouvrage achevé, et qui a nui à l'exactitude, à la profondeur et à la correction de ses ouvrages. Hickman a remporté plusieurs prix à l'académie, de Bruxelles et à celle de Munich dont il étoit membre honoraire. Il consacra plusieurs années a faire des expériences sur l'électricité, et il se forma un système particulier sur cette partie de la physique; par des études et des suivies, il voulut réflexions essayer si l'action de la matière électrique relativement aux corps, se vérifieroit également soit en détail, soit en grand, et chercha à découvrir s'il n'y avoit pas une analogie harmonique entre la manière d'agir des êtres purement spirituels et celle des êtres matériels animés d'un principe actif. Il avoit cru voir partout cette analogie harmonique de tous les êtres et de l'univers, et il s'appliqua d'abord à établir ce mécanisme universel pour tous les êtres de la vature. dans deux Mémoires sur deux questions proposées par l'academie de Munich sur le mécanisme du tonnerre et des orages et sur les moyens de les détourner et de s'en garantir. Ces deux Médéveloppa ce système dans une Dissertation sur le mécanisme électrique universel de la nature, relativement à la physique, à la métaphysique, à la politique et à la morale, dont il publia le prospectus en 1775; mais l'ouvrage n'a point été imprimé. Hickman mourat dans son abbaye le 7 juillet 1787.

I. HIGGINSON (Franc.), premier ministre de Salem, Massachussetts, élevé au collége Emmanuel à Cambridge, et nommé ensuite ministre de l'église de Leicester en Angleterre, se consacra entièrement aux devoirs de sa place; mais ensuite, des opinions opposées à celles de l'Eglise d'Angleterre, lui firent interdire la prédication. Il étoit si estimé parmi les ministres nonconformistes, qu'ils eurent recours à lui tant qu'ils crurent pouvoir le faire sans être inquiétés. Il obtint aussi la permission de prêcher un sermon à Leicester. L'esprit de tyraunie ecclésiastique faisant de jour en jour de nouveaux progrès en Angleterre, Higginson apprit qu'on informoit contre lui; et tandis qu'il attendoit avec résignation un ordre de la cour, la Providence lui ménageoit un lieu de repos et de sûreté. Un jour deux messagers. élant entrés brusquement chez lui, insistoient pour lui parler; sa femme vouloit qu'il se cachât, mais il parut; et en ouvrant un papier qu'ils lui présentèrent et qu'il croyoit être un ordre pour l'arrêter, il trouva que c'étoit une invitation du gouverneur et de la compagnie de Massachussetts, qui désiroient de l'emmener avec eux à la Nouvelle - Angleterre. Higginson accepta avec joie; et dans son discours d'adieu, prê-

ché devant une nombreuse assemblée, il annonça par un morvement prophétique que l'Augleterre seroit punie par la guerre. et que Leicester porteroit le plus grand poids de cette vengeance. Sa prédiction fut vérifiée peu après. S'étant embarqué en 1629, il aborda cette même année au port de Salem. En arrivant, il fut choisi pour prédicateur de l'église dont M. Skelton étoit pasteur. Higginson mourut en 1630, à l'âge de 43 ans. Il fut un prédicateur zélé, indulgent sur la doctrine, strict sur la discipline; son maintien étoit grave, sa morale pure; et quoique exempt d'entétement, il étoit fermement attaché à ses opinions. Higginson a écrit un Précis de son voyage. Il a donné encore quelques détails sur la partie du Massachussetts où se formoient les établissemens nouveaux, et celle de l'Inde qu'on appelle Plantation de la Nouvelle Angleterre : c'est une description abrégée, mais fidèle, des avantages et des inconvéniens de cette contrée. L'ouvrage a été imprimé iu-4º en 1650, et a été depuis réimprimé dans les collections de la société historique. Ce Précis curieux est généralement exact, quoique l'Île des Ardoises, et le marbre et les lions n'existent que dans l'imagination de l'auteur. -Son fils François Higginson passa en Europe; et après avoir fait ses études à Leyde et visité d'autres universités du continent, il fut nommé ministre à Kerby Steven, au Westmoreland en Angleterre, où il mourut en 1670, âgé de 55 ans. Ce fut lui qui écrivit le premier contre les quakers. Il a publié en latin un traité sur les cinq principales lumières : Lumière incrée, lumière crée , lumières de nature, de grace et de gloire.

II. HIGGINSON (Jean), ministre de Salem, Massachussetts, né en 1616 en Augleterre, passa en Amérique avec son père en ! 1620 tint une école à Hartford, Connecticut, et y soutint sa mère et six enfans qu'elle avoit. Nommé ensuite prédicateur, puis chapelain à Saybrook, où il resta longtemps, il alla en 1641 à Guilfort; il y prêcha deux ans comme assistant de Witfield, dont il épousa la fille. En 1643 il sut une des sept co-Jonnes de Guilfort. C'étoit une contume de cette ville de choisir pormi les membres de l'église sept personnes, qu'on appeloit les colonnes. En 1643, cette église étant complètement organisée, Higginson fut nommé catéchiste, pour assister Whitfield, mais il ne fut pas ordonné. Eu 1650, Whitfield retourna en Augleterre, et Higginson resta en qualité de prédicateur de l'église ; il quitta en 1659, cette ville, dans l'intention d'aller revoir son pays natal. A son arrivée à Salem, on l'enragea à prêcher une année dans l'eglise, dont son pere avoit été pasteur. Il prit les ordres en 1660, et resta près d'un demi-siècle dans cette place. Il mourut en 1708, après avoir exercé soixante douze ans les fonctions du ministère. L'ordination de Higginson fut remarquable par des circonstances extraordinaires. L'imposition, des mains par les diacres, et un des frères, fut faite en présence des églises voisines et des anciens. Higginson se signala dans les commencemens par un zéle ardent contre les quakers, dont il déplora l'excès dans la suite. Il se fit une grande réputation dans la chaire. Le juge Servail et le docteur Mather ont parlé de lui dans les termes les plus honorables. Higginson a public,

un grand nombre de sermons; Une attestation pour le la agnalia, ou histoire de la nouvelle-Angleterre, qui se trouve à la tête de, cet ouvrage, datée de 1697. Epitre au lecteur en tête des recherches de Hale sur la nature de la sortellerie, 1702. Préface pour l'invitation aux pêcheurs endurcis; par Thomas Allen. Etat deplorable de la nouvelle-Angleterre, 1708; et d'autres ouvrages.

HILLIARD (Timothée), ministre de Cambridge (Massachussetts), né en 1716 à Kensington, New Hampshire, gradué en 1764 au collège d'Harvard, nomnié en 1768 chapelain du château-Guillaume. Apres l'avoir desservi quelque temps, il obtint une place de sous-maître au collége où il avoit fait ses études. Il prit les ordres en 1771, el succéda à M. Green, ministre de Barnstable. Mais, après avoir rempli douze ans les fonctions du ministère, sa santé affoiblie l'obligea de demander sa retraite en 1783. Ce fut le Rév. Jean Mellen qui lui succeda. Quelques mois après il devint le collégue du docteur Appleton à Cambridge, et personne n'étoit plus propre à remplir la place éminente ' à laquelle il fat élevé, car il étoit doué d'une éloquence facile et persuasive. Ses discours d'un sty-le pur, étoient hien ordonnés, instructifs; mais il ne conserva que pendant quelques années les moyens de rendre ses talens utiles, car la mort le surprit en-1790, avant qu'il eût rempli toutes les espérances qu'il avoit fait concevoir. Hilliard a publié beaucoup de Sermons sur différens sujets, et dont la plupart ont eté prononcés en diverses circonstances.

HITCHCOCK (Enée), ministre

de la Providence (Rhode-Island), né à Springfield (Massachussetts), gradué en 1767 au collége d'Harvard, prit les ordres en 1771; il fut nonimé collégue de Chipman, pasteur de la seconde église de Beverly, alors dans un âge avancé. Au commencement de la guerre, son zèle pour les droits de la patrie lui fit accepter une place de chapelain dans un régiment de l'armée américaine; et croyant que ses devoirs envers sa patrie et sa famille lui faisoient une loi de rompre toute communication avec l'église de Beverly, il la quitta en 1780. Dans les momens de loisir que lui laissoient ses devoirs à l'armée, il prêchoit à la Providence, et y fut installé comme prédicateur en 1783. Il mourut la même année, à l'âge de 59 aus. Ce respectable ministre se distingua toujours par sa bienfaisance, et laissa par testament une sonine pour l'établissement d'une caisse de secours, S'occupant continuellement de l'éducation de la jeunesse, il écrivit sur ce sujet, et provoqua l'établissement d'écoles libres. Il a publié des Instructions en forme de catéchisme, et des livres de dévotion; Mémoires de la famille de Bloomsgrove, ouvrage d'éducation , 2 vol. in-12, 1790; et un Sermon, 1795.

HOAR (Léonard), président du collége d'Harvard, où il fut gradué en 1650, alla en 1653 en Angleterre, et prit à l'aniversité de Cambridge le degré de docteur en médecine. Il devint ensuite ministre de Wensted au comté de Sussex; mais, en 1662, il fut dépossédé pour non-conformité. Il retourus en 1672 dans son pays, où il prêcha quelque temps comme assistant du Rév.

de Boston. Il succeda cette mênie année au R. Chauncy; et sa conduite l'auroit mis au nombre des plus respectables ecclésiastiques, si, ayant déplu à quelques personnages qui jouissoient d'une grande influeuce dans le voisinage, il n'eut été contraint de donner la démission de sa place en 1675. L'injustice dont il avoit été victime affecta sa santé, et: il tomba dans une consomption dont il monrut en 1675. Dans le temps qu'il étoit président, une souscription se forma dans la colonie pour élever-un nouveau coliége; elle monta à une somme considérable. On a publié dans la Collection de la société historique de Massachussetts, une Lettre parfaitement bien écrite du docteur Hoar à Josué Flynt, pourle diriger dans ses études.

I. HOBART (Pierre), premier ministre de Hingham, Massachusetts, né en 1004 dans la ville. de ce nom en Augleterre, élèvede l'université de Cambridge. Après avoir prêché quelques sermons, il retourna en 1635 dans sonpays pour y demander, l'imposittion des mains ; et dans la mêm 🦫 année il commença avec un nombre de ses amis, une nouvelle plantation à Hingam. Il y restajusqu'a sa mort, en 1679; quatrede ses enfans ont été ministres : Josué s'est étable à Southold. Jérémie à Haddam; Gershom à Groton, Connecticut. ( V. ciaprès le 4º Néhémie ).

H. HOBART (Néhemie), ministre de Newton, fils du précé. dant, né en 1645, gradué au college d'flarvard en 1667, après. avoir prêché deux ans à Newton, fut nommé en 1664 successeurd'Eliot, et mourut en 1712. Cotton lui succéda. Hobart se distin-Thomas Thacher, à l'église sud gua par son humilité, sa piété. et sa science. Il a publié un sermon intitulé; Regrets de l'absence du consolateur.

III. HOBART (Noé), ministre de Fairfield, Connecticut, fut gradué en 1724 au collége d'Harvard, et ordonné en 1734 pour succéder au révérend Joseph Webb. Dès les premières années de son ministère, un très-grand nombre de personnes de Fairlield abandonnérent les églises congrégationnelles pour s'attacher à l'Eglise épiscopale, et quelques ministres épiscopaux soutiurent que les ministres de ce pays n'étoient pas les véritables ministres de J. C. Ces querelles engagèrent Hobart à écrire sur l'ordination presbytérienne; et il en défendit la validité dans un sermon, qu'il prêcha vers la fin de l'année 1746. Wetmore écrivit en réponse, sa désense des professeurs de l'Eglise d'Angleterreau comté de Connecticut. Alors s'éleva une controverse, dans laquelle Hobart se trouva en opposition avec le docteur Johnson, Wetmore, Beach et Caner. Il soutint que les habitans des plantations de l'Amérique, n'étoient tenns par aucune loi, ni divine ni humaine, de se contormer à l'Eglise épiscopale , telle qu'elle est établie dans le midi de la Grande-Bretagne; qu'il n'étoit pas pradeut de s'attacher à cette communion, et que c'étoit un crime pour les membres des églises de la Nouvelle-Angleterre de s'en séparer et de former un schisme; il adressoit aussi de ces reproches aux membres de la société pour la propagation de l'Evangile dans les pays étrangers et nioit la validité des pouvoirs des missionnaires. Cette dispute duroit depuis bien des années, quand Hobart mourut en 1773, à l'âge de 68 aus, dans la 41° année de sou

ministère. Peu d'hommes ont égalé ce ministre pour la profondeur de la science et du génie. Il a publié un grand nombre de sermons dans lesquels on en distingue un, prononce en 1747, à l'ordination du docteur Noé Welles. 1º. Sérieuse adresse aux membres de la séparation des épiscopaux dans la Nouvelle-Angleterre, 1748. 20. Adresse aux mémes, 1751. Défense en réponse aux remarques de M. Hart, sur un ouvrage intitulé ; Principes des églises Congrégationnelles etc., appliqués au cas de la dernière ordination, Wallingford, 1761.

IV. HOBART (Jean Sloss), juge du district de la cour de New-Yorck, tils du précédent mort en 1805 dans la 67° année de son âge, s'acquit une réputation sans tache, fut honoré des plus hauts emplois, et de la plus parfaite confiance à New-Yorck. Après la révolution, il fut l'un des trois juges de la cour suprême, avec Jay et Yates. Hobart fut nommé en 1798 sénateur des États-Unis.

HOEFNEGHEL (George), peintre de paysages et d'animaux, né à Anvers en 1545, étoit fils d'un riche marchand de diamans, qui voulut lui faire prendre ce commerce. George ne s'y prêta que par obéissance; mais il employoit tous les momens qui lui restoient à dessiner; il s'appliqua aussi à l'etude des belles-lettres et devint un des savans et des meilleurs poètes de son temps. Il commença fort jeune à voyager, en dessinant les vues, les villes, ainsi que les costumes des différens peuples qui se tronvoient sur sa route et en fit an volume qu'il publia. De retour en Flandre, il se perfectionna en prenant des lecons de Jean Bol, et il devint alors



immeubles, n'étoit pas moindre [ que 4900 livres sterling au cours de la nouvelle Angleterre; et les intérêts en devoient être appliqués aux honoraires de deux professeurs, d'un trésorier du collège, et à l'entretien de dix pauvres étudians en théologie. Il recommandoit que ses professeurs fussent de foi orthodoxe; cependant Il étoit calviniste, et si peu dominé par l'esprit de secte, qu'il ne montra point de préférence pour ceux qui étoient baptistes; il voulut laisser le champ libre à tous ceux qui professoient les doctrines importantes et fondamentales de l'Evangile. Le premier nommé à l'une de ses chaires fut le docteur Wigglesworth. Le neveu de Hollis se distingua par l'attachement le plus ardent à la liberté, il favorisoit de tout son pouvoir la publication et la distribution des livres qui défendoient les droits de l'homme. Ses dons à la bibliothèque du collége d'Harvard montèrent a environ 1400 livres sterling.

HOLYOKE (Edward), président du collège de Harvard, gradué à ce sémmaire en 1705, fut d'abord sous-maître et ensuite ordonné, en 1716, ministre de la nouvelle société de Marblehead, place qu'il occupa jusqu'en 1737. A cette époque, il fut élu président du collège où il avoit été élevé, et succéda au président Wadsworth. Il mourut en 1769, à l'age de 80 ans, il avoit eucore tonte la vigueur de son esprit, et la force du corps, car un mois avant sa mort il remplissoit les fonctions de sa place. Il se distingua par son zèle et sa bienfaisance, et avoit une grande répution comme prédicateur. Il présidoit l'Université avec une dignité qui lui étoit particulière; son ex-

térieur inspiroit le respect. Aux connoissances variées qu'il avoit dans la littérature, il en joignit de profondes dans les mathématiques et la physique expérimentale. Cependant il n'a publié que des Sermons.

HOOGE (Pierre), peintre fla-mand, né vers 1643, étoit élève de Berghem, qu'il imita parfaitement; mais il prit ensuite la manière de Metzu et de Mieris; si ses tableaux n'ont pas le fini précieux que l'on admire dans ces deux excellens maîtres, sa toucho est plus ferme et plus large, ses têtes et ses mains ont même quelquesois la force de celles de Van-, Dyck. En général, ses tableaux sont d'une grande verité, jointe à un dessin correct et à une couleur vigoureuse. Ses meilleurs ouvrages représentent des conversations, les habillemens des personuages à la mode du temps où il vivoit, choisis avec art et galans. Les tableaux de ce peintre sont rares en France. Il y en avoit un fort beau chez M. Haillet de Couronne, lieutenant général criminel à Rouen; il représente deux officiers buvant ensemble ; un troisième hache du tabać, et l'hôtesse qui les sert écoute avec attention ce qu'ils disent. Ce tableau, d'une touche légère et spirituelle, est vigoureux de coloris. Le Musée Napoéon n'en posséde qu'un de ce peintre; il représente l'intérieur d'une maison hollandaise, que des femmes viennent de laver, suivant l'usage du pays.

HOOGSTRAETEN (Thiéry-Van), né à Anvers en 1596, sur d'abord placé chez un orsévre pour y apprendre le dessin et la gravure nécessaires à cet art. Il y fit des progrès étonnans; et quoi-

que fort jeune, il dessina et grava un Ecce homo, qui est encore estimé. Hoogstraeten, voyant avec chagrin que les orfévres de d'Allemagne l'emportoient de beaucoup sur ceux de son pays pour la dorure sur argent ou vermeil; voulut voyager dans l'espérance de rapporter ce secret dans sa patrie. Mais en arrivant dans une des principales villes de l'empire, il trouva plusieurs de ses compatriotes qui étoient peintres, et la vue de leurs ouvrages ains que quelques heureux essais · le déterminèrent à changer de talent. Il a réussi dans celui de la peinure au point de surpasser ceux qui lui avoient donné des leçors, et est devenu très-habile. Son dessin est bon, sa couleur agréible; enfin, il imitoit la nature avec autant d'intelligence que le vérité. Il mourut à Dort en 1648; laissant deux fils, qui se sort fait un nom célèbre dans la penture.

HOOK

I. HOOKER (Thomas), premier ninistre de Cambridge, Massachussetts, et l'un des fondateurs de la colonie de Connecticut, né en 1586 à Leicester en Angleterre, fut élevé au collége d'Emmuel à Cambridge. Après avoir prêché quelque temps à Londres, il devint en 1626 lecteur assistant de Mitchel à Chelmsford. Mais, peu de temps après, il fut interdit de la chaire pour non-conformité; alors il établit une école de grammaire, et ne cessa pas de travailler à la gloire du christianisme. Mais les perséeutions obligerent Hooker de fuir en Hollande; en 1630, il prêcha quelque temps à Delft et à Roter-dam, en qualité d'assistant du célèbre docteur Ames. Il passa en 1633, à la Nouvelle-Angleterre avec Cotton et Stone, et fut éta-

bli avec le dernier à Newton ou Cambridge, où il fut ordonné par l'imposition des mains des frères de l'église. En juin 1636, il se rendit avec une centaine d'autres personnes au Connecticut, dans une partie qu'ils appelèrent Harford, après avoir traversé des déserts sans autreguide qu'une boussole; il jouit d'une grande influence dans la colonie, et mourut en 1647, d'une fièvre épidémique. Jamais prédicateur ne fut plus animé ni plus intéressant dans ses discours. On disoit qu'il étoit le Luther de la Nouvelle-Augleterre, et que Cotton en étoit le Mélancthon. Il préchoit toujours sans notes. En 1639, dans une visite qu'il fit au Massachussetts, il prêcha à Cambridge, et le gouverneur Winthrop vint de Boston pour l'entendre. Hooker, néirrascible, avoit acquis par la reflexion un entier empire sur ses passions. Il fut bienfaisant et charitable : dans un temps de disette à Southampton, Hooker se réunit à quelques amis; et ils chargerent de blé pour cette ville, un petit bâtiment à leurs frais. Le plus remarquable de ses ouvrages est intitulé: Coup d'æil sur la discipline de l'Eglise, publié en Angleterre, in-4., 1648, sous l'inspection du fameux docteur Thomas Goodwin, qui dit : que vouloir préconiser dans une préface cet ouvrage ou son digne auteur, ce seroit vouloir vernir un marbre poli, ou éclairer le soleil. Hooker soutient dans ce livre que chaque église a le droit d'établir pour elle la discipline qui lui convient. Jean Higginson a transcrit de ses manuscrits environ deux-cents sermons, dont la moitié a été publiée en Angleterre avec plusieurs autres discours de lui. Un d'eux a été imprimé à Boston en 1743, pour la septième fois.

II. HOOKER (Jean), ministre de Northampton, Massachussetts, un des descendans du précédent, ne à Farmington, Counecticut : gradué en 1751 au collége d'Yale, ordonne à Northampton en 1754, mourut en 1777, après un ministère de vingttrois ans, à l'âge de 49 ans, trèsregretté du peuple confié à ses soins, qui, en témoignage de son affection, et pour perpétuer le s mvenir de ses vertus, a érigé un monument à sa mémoire. Ou a de lui un sermon en 1764, à l'ordination du révérend Thomas Allen de Pittsfield, et un autre en 1776, à la mort du révérend Jean Hunt de Boston.

I. HOPKINS (Edward), gouverneur du Connecticut, et bienfaiteur du collége d'Harvard, fut d'abord un des principaux négocians de Londres. En 1637, il alla à Boston avec M. Davenport, et passa bientôt au Connecticut, preférant de s'établir à Hartford. Il y fut nommé magistrat en 1639, et devint ensuite gouverneur; et réélu plusieurs fois entre les années 1640 et 1654. Il retourna ensuite en Angleterre, où il fut nommé inspecteur de la flotte, commissaire de l'amirauté, et membre du parlement. Il mourut en 1657, Agé de 58 ans. Il est mis au rang des magistrats les plus sages et les mieux intentionnés et se distingua par une charité exemplaire. Hopkins laissa la plus grande partie de son bien au Connecticut, en mains sûres, et donna par testament, environ mille livres sterlings pour l'entretien des écoles de grammaire du nouveau Haven et de Hartford, et 500 livres sterling sur son bica d'Angleterre, pour être employés au service de la religion. Ces donations furent appliquées I dont rien ne pouvoit le distraire.

au collége d'Harvard et à l'école de grammaire de Cambridge, et payées en 1710, en vertu d'un décret de la chancellerie. Les sommes ont été employées à l'acquisition d'une terre dans la juridiction de Massachussetts, qui fut nommée Hopkinton, en mémoire du donataire. Depuis, la législature et l'état ont augmenté ce fond; de sorte qu'il suffit maintenant à l'entretien de six bacheliers au collége d'Harvard:, et de sept écoliers à l'école de grammaire.

II. HOPKINS (Samuel), ministre de West Springfield, Massachussetts., gradué en 1718 au collége d'Yale, ordonné en 1720, mort en 1755, a jour d'une estime et d'une vénération universelles. On a de lui : des Mémoires historiques sur les Indiens Lousatunnuk, ou Notice sur lis méthodes usitées pour la prepagation de l'Evangile parmi es tribus payennes, sous le ministère du docteur Sergeant; Ménoires sur la conduite des dignes missionnaires ; Adresse au peuple de ces contrees, etc., in-4°, 1753.

III. HOPKINS (Samuel), celèbre théologien qui a domé son nom aux chrétiens nommis hopkinsiens, naquit en 1721, à Waterbury au Connecticut, et vécut chez ses parens ; qui étoient laboureurs, jusqu'à l'âge de quinze ans. Placé d'abord sous li conduite du docteur Jean Graham de Woodbury, il entra at collége d'Yale en 1737 : et y fat gradué en 1741, Il se consacra à la religion par une profession publique et s'appliqua à l'étude de l'Ecriture sainte. En 1741, après avoir pris ses degrés, il se retira chez son père, et y vécut, pendant plusieurs mois, dans une retraite,

Dans la même année, il passa à l Northampton, Massachussetts, pour y achever ses études de théológie sous Edward. Il prêcha en 1742, à Northampton et dans quelques villes voisines, et en 1743, à la nouvelle société de Symsbury, Connecticut. Il prit les ordres à Houssatonnoc, maintenant grand Barrington, Massasachussetts. Il n'y avoit pas alors trente familles dans cette place. Hopkins y resta jusqu'en 1769, où il fut congédié par une assemblée ecclésiastique, en raison de la diminution de cette société, et une église épiscopale fut établie dans la ville, pour épargner la dépense d'un ministre de l'Evangile. En 1770, Hopkins devint ministre à Neuport, Rhode-Island. Une circonstance singulière est à remarquer dans son installation. A son arrivée il avoit prêché, selon l'usage, quelque temps pour se faire connoître. Les paroissiens ne l'ayant pas goûté, s'assemblerent, et déciderent de ne le point inviter à rester : cette décision fut motivée sur quelques-unes de ses opinions. Il se disposa à se retirer, et prêcha son sermon d'adien. Mais il s'y montra si intéressant, et l'impression en fut si vive, que les paroissiens se rassemblerent spontanément, et décidèrent à l'unanimité, qu'il seroit prié de rester avec eux; et il y resta quatre ans. En 1776, la guerre interrompit le cours de ses travaux. Les armées anglaises s'étant emparé de New-Port, il se retira au grand Barrington, dans le sein de sa famille, qu'il y avoit envoyée d'avance. Dans les années 1777 et suivantes, il prêcha a Newhury-Port dans une congrégation qui étoit regardée comme la plus considérable de l'Amérique, ainsi qu'à Cantorbéry, et à Stain-

fort an Connecticut. Il revint ensuite à New-Port en 1780, quand les troupes anglaises eurent évacué cette ville ; mais il trouva que son église et sa congrégation étoient bien diminuées. La plupart de ses paroissiens, ruinés pendant le séjour des Anglais, étoient allés s'établir dans d'autres lieux; les bâtimens même avoient été dégradés, les cloches enlevées; il s'en falloit de beaucoup que le petit nombre restant fût en état de soutenir un pasteur de cette église. Sa charité ne fut pas découragée par ces déplorables circonstances. Il continua ses travaux, et ne subsista que par les secours de quelques amis. Il mourut en 1803. Le docteur Hopkins s'est distingué comme théologien et comme prédicateur. Il a publié un très - grand nombre de sermons, plusieurs dialogues de piété, le Véritable état de l'homme non régénéré, en réponse à M. Mills, 1769; Recherches sur la nature de la véritable sainteté, 1773 ; la deuxième édition en fut taite en 1791. Dialogue sur le devoir et l'intérêt de l'Amérique d'émanciper tous leurs esclaves d'Afrique, 1776; Recherches sur l'état futur de ceux qui meurent dans le crime, 1783; Système de la doctrine contenue dans la révélation, expliqué et défendu, 2 vol. in-8°, 1793; c'est cet ouvrage qui lui a tait le plus de réputation. La Vie de miss Susanne Anthony, 1796; la Vie de mistriss Osborn, 1798. Un volume de ses sermons a paru peu avant ou peu après sa mort, et il a laissé : un Essai sur sa vie, écrit par lui-même ; un dialogue sur la nature et l'étendue de la véritable soumission chrétienne ; et une Adresse à tous ceux qui professent le christianisme. Ces ouvrages ont été publiés en

de Siockbridge.

IV. HOPKINS ( Lemuel ), poète, né en 1755 à Waterbury. Connecticut ; après avoir lait de bonnes études, s'appliqua à la médecine sous la conduite du docteur Potter de Wallingford. il commença en 1776 à se livrer à la pratique de cet art à Litchfield, et acquit de la célébrité : la singularité de ses opinions et de sa conduite le fit beaucoup remarquer. Il passa à Hartford en 1784 où il mournt en 1801. On a inséré dans le Recueil des poésies américaines trois petites pièces de cet auteur, qui font honneur a son esprit. On le regarde généralement comme ayant conçu le plan de l'Anarchiad, ouvrage à l'exécution duquel il a eu une part active.

HOPKINSON (François), juge de district des Etats-Unis pour la Pensylvanie, né en 1738 dans cet état, fut membre, en 1776, du congrès de New-Jersey, qui , dans cette même année', signa la déclaration de l'indépendance. Il occupa pendant quelques années un emploi à la caisse d'emprunts, et ensuite succéda à l'écuyer Georges Ross, juge de l'amirauté pour l'état de Pensylvanie, place qu'il remplit jusqu'en 1790, où Washington le nomma juge d'une cour de justice. Il mourut en 1791. Hopkinson a beaucoup contribué a l'indépendance des Etats-Unis, non seulement par ses discussions, mais encore par des pamphlets pleins d'une satyre ingénieuse. Le premier qui parut en 1775 étoit intitulé Jolie histoire. Il y exposoit dans une allégorie les procédés tyranniques de l'Angleterre avec l'Amérique, II. Sa ba- | paix d'Aix - la - Chapelle ayant

1807, par le Rév. docteur West ! taille des Ancres eut encore plus de succès. Peu de temps avant sa mort il publia un autre pamphlet tres-spirituel à l'occasion d'un acte de l'assemblée, qui ordonnoit un abattis des arbres de Philadelphie pour prévenir les incendies et les inconvéniens de la stagnation de l'air. III. Sa satiro sur le scandale des journaux ent le bon effet d'arrêter pendant quelque temps la licence de la presse. Il en a publié d'autres encore, dans lesquels on distingue son Echantillon du savoir moderne. Il eut sur l'éducation des opinions assez singulières, et tourna en ridicule la coutume d'apprendre l'anglais aux enfans avec des grammaires; il calcule le nombre des années qu'on emploie à leur enscigner le grec et le latin, et les regarde comme perdues pour l'étude de quelque art ou science; enfin il traite avec beaucoup de mépris toutes les études des colléges. A ses talens pour la poésie, il réunissoit une très grande connoissance de la musique, et des notions de peinture. Outre ses ouvrages cités Hopkinson à encore donné en 1762 un poème intitulé la Science; depuis sa mort on a donné en 1792 ses Essais et ses OEuvres mêlées, 3 vol. in-8°.

> HORDT (le comte de); licutenant-général des armées prussiennes, d'une famille noble et ancienne de Suède, après avoir servi son pays contre les Russes dans la guerre que termina le traité de paix d'Abo, alla s'enrôler comme volontaire, dans l'armée alliée, qui, vers le milieu du dernier siècle, combattoit contre la France dans les Pays-Bas. Il se trouva à la fameuse bataille de Fontenoy. La

renda le calme à l'Europe . il re- ! tourna en Suède pour y figurer dans la révolution de 1756, qui anéantit l'autorité royale si despotique sous Charles XI et Charles XII, et mit Frédéric-Adolphe sous la tutelle de la diète. Le comte de Hordt prit parti pour la cour. Une conjuration dans laquelle il étoit entré, avant échoué par l'imprudence d'un des chefs, il fut obligé de s'enfuir de son pays pour se soustraire au supplice que subirent ses amis. Apres avoir inutilement cherché un asile dans plusieurs états, il recut de Frédéric-le-Grand, roi de Prusse, la proposition d'entrer à son service, et il l'accepta. Il fit de nouveau la guerre contre les Rus es, fut fait prisonnier par eux et conduit à la forteresse de Pétersbourg où il resta ensermé deux ans. La mort de l'impératrice Elizabeth le tira de sa captivité. Il fut renvoyé par Pierre III à Frédéric. et alla aussitôt se battre contre les impériaux. La guerre de sept ans terminée, il accompagna le prince Henri, frère du roi de Prusse, d'abord en Suède, ensuite en Russie. (On sait que ce fut pendant ce dernier voyage que le partage de la Pologne fut concerté). De retour à Berlin, le somte de Hordt apprit la mort de Frédéric-Adolphe, roi de Suède, et la nouvelle révolution par laquelle Gustave III, successeur de ce prince, reconquit toutes les prérogatives que la diète de 1756 avoit enlevées à l'autorité royale, mais même se fonda un pouvoir tout-à-fait absolu et indépendant de la volonté des états. Peu de temps après, le comte de Hordt suivit le prince Henri dans son second voyage de Russie. A la mort de l'électeur de Bavière, il alla en Saxe combattre encore l

une fois les impériaux. La paix conclue à Teschen, il fit un voyage en France et retourna à Berlin où il mourut sur la fin du 18" siccle. En 1806 outsparu les Mémoires historiques, politiques el litteraires du comte de Hordt, rédigés par M. Borelly, ancien membre de l'académie des sciences et belles-lettres de Berlin: Paris, 2 vol. in-80. Ces Memoires sont faits pour intéresser et piquer, la curiosité. Le comte de Hordt parloit mal le français et l'écrivoit plus mal encore. Il avoit d'abord composé ses Mémoires dans cette langue; mais il engagea M. Borelly, académicien de Berlin, à en faire une nouvelle rédaction. Le style de M. Borelly n'est pas mauvais; mais il n'est jamais piquant: Ses phrases ne péchent pas absolument contre la grammaire, mais elles manquent quelquefois de clarté, et presque toujours de grâce et d'élégance.

HORREBOUT (Gérard), peintre, né à Gand en 1198, jouissoit dans son temps d'une grande réputation. A près avoir beaucoup travaillé dans son pays, il passa; en Angleterre où il fut très-occupé à la cour d'Henri VIII qui le fit son premier peintre et le combla de biens et d'honneurs., On conserve dans sa ville natale, entre quelques tableaux de lui, échappés aux ravages de la guerre, deux volets qui renfermoient un retable d'autel en sculpture dans l'église de Saint-Jean. L'un de ces tableaux représente une Flagellation et l'autre une Descente de croix.

HORSELIN (Antoine), peintre espagnol, né à Sarragosse en 1587, mort dans cette ville en 1660, est mis au rang des grands maîtres par les auteurs de sa nation. On voit dans ses ou-

# × 1

vrages qu'il avoit puisé le bon goût en Italie. Parmi les tableaux qui lui ont mérité une réputation. en cite le Saint-Joseph de los Carpinterôs (des Charpentiers), ainsi que deux autres placés à côté, que ce peintre avoit faits pour l'église des Augustins déchaussés de Sarragosse.

HOSMAN (Samuel), peintre d'histoire et de portraits, néà Zurich vers 1600, mort en 1640, étoit déjà avancé dans son art lorsqu'il quitta sa patrie, pour suivre l'école de Rubens. Après avoir travaillé quelque temps à Amsterdam, où il s'étoit marié, il revint dans sa patrie avec sa famille, et finit par se fixer à Francfort. Ses ouvrages lui ont fait une grande réputation; mais le tableau qui lui sait le plus d'honneur, est celui de l'hôtel où s'assemble le conseil de Zurich. Il a aussi beaucoup travaille pour le duc de Milan. Après sa mort, arrivée à la fleur de l'âge, så venve et ses deux filles retournerent à Amsterdam, où elles ont exerce la peinture avec succès.

\*HOTTINGER (Jean-Conrad), mort en 1727, pasteur de Hoengg, est auteur de plusieurs Dissertations en latin sur l'Ecriture-sainte, et d'un recueil historique et philologique en allemand, intitulé: Alt und neu aus der gelehrten welt, en 12 parties. Zurich, 1720, in-18. On y trouve d'excellentes réflexions.

HOVEY (Ivory), ministre de Plymouth, Massachussetts, né en 1714 à Topstield, embrassa, à 16 ans, la foi chrétienne, fut gradué en 1735, au collège d'Harvard, et ordonné, en 1740, ministre de Metapoiset, la seconde paroisse de Rochester. La foi-

blesse de sa santé lui fit naître ledésir de s'appliquer à la médet cine; il commença à pratiquer cet art en 1744, et devint le principal médecin de Metapoiset, jusqu'en 1765, où il passa à Plymonth. Il resta dans cette ville jusqu'à sa mortarrivée en 1803 agé de goans, sans avoir jamais cessé de remplir quelques fonctions publiques. Il avoit prêché 65 ans, et tenu pendant tout ce temps un journal de ses progrès dans la perfection chrétienne. Cet ouvrage avoit sept mille pages in-8°, écrites en abréviations. On en conserve des extraits dans le Piscataqua Magazine. Hovey fut un des hommes les plus vertueux de son temps, et d'une douceur admirable. Peu d'auteurs ont écrit un aussi grand nombre de Sermons. Il a publié son Sermond'adieu à Metapoiset, et un ou deux autres sermons prononcés dans un temps de maladie épidémique.

HOWARD (Siméon), ministre à Boston, né en 1733, à Bridgewater, Massachussetts, gradué en 1758, au collége d'Harvard, fut plusieurs années précepteur de jeunes gens, pendant lesquelles il se préparoit pour le ministère des vutels. Il commença à prêcher, et fut demandé comme prédicateur dans la nouvelle Ecosse. En 1766. il étoit sous-maître au collège d'Harvard, et, l'année suivante, il fut ordonné et nommé pasteur de l'église ouest de Boston. Il y succéda au docteur Mayhew, ct y resta jusqu'à sa mort, arrivée en 1804, dans la trente-huitieme année de son ministère. Ce fut le Rev. Lowell qui lui succéda. Le docteur Howard avoit pris dès le commencement une part active à la désense des droits de son pays; et quand ces droits furent attaqués, il fut un

de leurs plus fermes désenseurs. Il s'employa de tout son pouvoir à susciter l'esprit d'insurrection en Amérique. Dans tous ses rapports sociaux, il se montra délicat et exemplaire. Tous ses efforts tendirent à l'avancement des lettres et de la civilisation. Il fut trèslong-temps un des administrateurs de l'université. Dans la chaire, il n'étoit ni éloquent, ni populaire; mais on n'eut à lui reprocher aucuns des défauts si ordinaires à ceux qui parlent en public. Dans ses opinions théologiques, il différoit des premiers Pères de l'église de la Nouvelle-Angleterre, car il rejettoit le système de Calvin, et resta toute sa vie fidèle à la croyance qu'il avoit adoptée : mais en matière de foi. comme dans sa conduite il étoit indulgent et tolérant pour les antres; étranger à tout sentiment de sévérité, jamais il ne put employer un langage austère; la sérénité de son visage annouçoit le calme qui régnoit dans son cœur; il se distingua sur-tout par une extrême humilité, et une modestie qui ne lui laissa jamais le sentiment de la supériorité de ses vertus ou de ses talens. Ses amis lui reprochoient une certaine taciturnité; mais le silence semble nécessaire aux hommes de ce caractère. Il a publié plusieurs sermons, dans lesquels on en distingue un sur la mort de sa femme, 1777; un autre aux francs-maçons, et un autre prononcé à l'occasion de la mort de Winthrop.

HOWELL (Richard), gouverneur du nouveau Jersey, né à Delaware, étoit avocat, quand la guerre éclata entre la Grande-Bretagne et l'Amérique, il consacra ses talens militaires

et l'habileté qu'il montra, lui procurèrent en 1776 le commandement du second régiment de Jersey, qu'il garda jusqu'en 1779. A cette époque une nouvelle organisation de l'armée le mit dans le cas de reprendre sa profession d'avocat. En 1788, avant obtenu la pluce de secrétaire de la cour suprême, il garda cette. charge jusqu'en 1793, où il fut nominé gouverneur du nouveau Jersey, et réelu 8 ans de suite à cette place. Il mourut en 1802, âgé de 47 ans.

HUBBARD (Guillaume), historien et ministre d'ipswich. Massachusetts, né en 1621, gradué en 1642 au collège d'Harvard, prit les ordres vers l'an 1657, où il fut collègue de Cobbet. En 1692, Jean Rogers lui fut adjoint. Hubbard mourut en 1704. C'étoit un savant distingué autant par sa douceur et sa bienfaisance, que par ses talens. Il sut toujours attaché à l'ordre ecclésiastique établi par les Peres de la nouvelle-Angleterre. Il a écrit une histoire très-précieuse de la Nouvelle-Angleterre, qui est restée manuscrite, et qui a plus de 300 pages in-fol. sur le plan du journal de Winthrop. Mather s'en est servi pour son Magnalia, et elle a encore été utile à Hutchinson et au révérend docteur Holmes. Hubbart a publié aussi plusieurs sermons: L'état actuel de la Nouvelle-Angleterre; cet ouvrage est un récit des troubles occasionnés chez les Indiens par les nouvelles plantations, de 1607 à 1677, et sur-tout dans les deux dernières années. Il y a ajouté un Discours sur la guerre contre les Pequots, 1677; éloge funèbre du major général Denison: Témoignage de l'ordre an service de sa patrie. La valeur | de l'Evangile dans les églises de

la Nouvelle - Angleterre, sous Higginson, 1701.

HUGOT (N...), né à Paris fut un des adhérens à la cause de l'évêque de Sénez, mena une vie très-penitente, et mourut le 4 avril 1749. On lui a donné la qualité de prêtre au lieu de celle d'acolyte. On a de lui; Exercice de retraite en faveur des enfans qui se disposent à la première communion. II. Devoirs de l'hospitalité. III. Instructions chrétiennes pour servir d'exhortation et de préparation à la mort. IV. Préfaces et remarques historiques du nouvel office propre de saint Jean en Grêve, avec des reflexions pieuses avant l'office de chaque fête. V. Avis aux riches au sujet des assemblées de charité. VI. Un vol. in-12 de 418 pages, intitulé ; Instructions sur les vérités de la grace et de la prédestination en faveur des simples fideles. On le suppose imprimé a Cologne en 1702, cela vient peut-être de l'éditeur, caril n'a paru que peu de temps avant la mort de l'auteur.

HUNGAR (Jean Michel), capitaine Suisse au service de l'Espagne, avoyer de la ville de Rapperschweil, où il naquit le 11 juin 1634, et où il mourut le 21 avril 1714, cultiva la peinture avec succès. On a de lui quelques tableaux d'histoire.

I. HUNTINGTON (Joseph), ministre de Coventry au Connecticut, gradué en 1762 au collége d'Yale, mort en 1795, est connu comme auteur d'un livre intitulé, Le Calvinisme amélioré, etc. Il y soutient que les péchés sont transportés à J. C., de sorte que par une substitution véritable et applicable à tout le genre humain, il a assuré à chaque individu le salut sans conditions. Le révérend

docteur Strong répondit la même année dans un ouvrage intitulé: Doctrine de l'éternelle misère re-conciliable avec la bonté infinie de Dieu. Huntington a publié encore; Sermon sur la vanité et le crime de la présomption dans les choses hors de notre portée, 1774. Plaidoyer devant la courecclésiastique à Stockbridge dans la cause de madame Fisk qui avoit étéexcommuniée pour avoir épousé un homme impie et immoral, 1779. Adresse à ses frères anabaptistes, 1783.

II. HUNTINGTON (Samuel), gouverneur du Connecticut, né. à Windham, descendoit d'une ancienne famille. Des sa jeunesse son génie se manifesta. Sans avoir eu les avantages d'une éducation suivie, il acquit au collége de très-bonnes notions de législation, et fut reçu avocat. S'étant établi: à Norwich, il s'y distingua. En 1764 il fut représentant à l'assem» blée générale, et l'année suivante, il obtiut la place de procureur du roi, dans laquelle it se fit une grande réputation. Huntington devint en 1774, juge assistant de la cour supérieure ; en 1775 membre d'un conseil et la même année délégué. au congrès. En 1779, il étoit président de ce corps honorable, et fut encore réélu l'année suivante, au bout de la quelle il reprit saplace au conseil de Connecticut. On l'envoya une seconde fois aucongrès. En 1784 il fut nommé lieutenant-gouverneur, et chef des justice. Enfin, en 1786, il obtint la place de premier magistrate dans laquelle il fut réélu annuellement jusqu'a sa mort arrivée en 1796, âgé de 64 ans.:

HUTCHINS (Thomas), géographe des États-Unis, né au conté de Monmouth au nouveau Jersey, perdit ses parens dans

sa jeunesse. L'extrême modestie et la désiance de lui-même, qui faisoient la base de son caractère, l'empêchèrent d'implorer les secours des parens qu'il avoit au Nouveau-Yorck. Il passa à l'âge de 16 ans dans les provinces occidentales, où il obtint une enseigne dans l'armée, et une place de payeur. Il se distingua particulièrement au fort Pitt, dont il leva le plan, sous les ordres du général Boaquet. Depuis, il passa quelques années dans la Louisiane, et aux armées, dans la Floride occidentale, où il se trouva à un grand nombre de batailles contre les Indiens. Il obtint un régiment dans l'armée anglaise; mais il y renonça par attachement pour l'Amérique. Se trouvant à Londres au commencement de la guerre en 1775, son zèle pour la cause de son pays lui fit refuser plusieurs places avantageuses. En 1779, comme on le soupçonnoit d'entretenir des intelligences avec Franklin, qui étoit alors en France, il fut mis en prison, et perdit en un seul jour douze inille livres sterling, et resta six semaines, dans un lieu obscur et mal sain, après lesquelles il fut interrogé et mis en liberté. Alors il passa en France, et s'embarqua pour Charlestown, où il joignit l'armée sous le commandement du général Green; peu après, on le nomma géographe général des États-Unis. Il mourut à Pittsburg en 1789. Le docteur Morse lui a beaucoup emprunté dans sa compilation du Gazetier américain. Hutchins a publié; Un vrécis historique de l'expédition de Bouquet contre les Indiens Ohio en 1764, avec les mémoires militaires, une carte et des planches; 1765. Description topographique de la Virginie, de la Pensylvanie, du Maryland, et T. XIX.

de la Caroline, avec des cartes, Loudres 1778. Narration historique, et description topographique de la Louisiane, de la Floride occidentale, et de Philadelphie; 1 vol., 1784.

I. HUTCHINSON(Anne), femme artificieuse, qui causa beaucoup de troubles dans la Nouvelle-Angleterre en 1636, peu de temps après être arrivée du comté de Lincoln à Boston. Elle étoit trèsattachée à Cotton. Les membres de l'église de ce docteur avoient la coutume de s'assembler toutes les semaines pour répéter ses sermons. Madame Hutchinson établit une assemblée de femmes, et bientôt elle eut un nombreux auditoire. Après avoir répété les Sermons de Cotton, elle y ajoutoit ses propres réflexions, émettoit des opinions erronées. Elle soutenoit principalement que ceux qui ont la foi, sont principalement unis avec l'esprit de Dieu. Elle avançoit encore d'autres opinions sur le salut, les œuvres, et la sanctification. Enfin, elle prétendoitavoir des révélations de l'avenir. Bientôt elle mit toute la colonie en feu ; son parti et ceux des opposans, se qualifièrent de différens titres injurieux, et enfin les progrès de sa secte occasionnèrent un synode qui fut tenu en 1637, et le premier en Amérique. Cette assemblée du clergé condamna quatre-vingt-deux propositions erronées qui se propageoient dans le pays. Madame Hutchinson, immédiatement après la condamnation de ses opinions, fut elle-même citée devant la cour, et hannie de la colonie. Son procès a été publié dans l'Appendice du second volume d'Hutchinson. Cette femme avoit de l'esprit et des talens. L'E glise de Boston l'excomnunia

pour tout le mal qu'elle avoit fait par ses opinions. Elle passa à Rhode-Island avec son mari; et en 1642, après la mort de celui-ci, elle se retira à New-Haven, où elle fut massacrée l'année suivante par les Indiens, avec seize personnes. Cétoit toute sa famille, à l'exception d'une de ses filles, qui fut emmenée à cette époque en esclavage.

II. HUTCHINSON (Thomas), gouverneur de Massachussetts, né à Boston, gradué en 1727 au collége d'Harvard . étoit un homme de pen de génie, mais qui par un travail infatigable, une exacte tempérance, une modération qui ne se démentit jamais, secondés de cette prudence qui s'accommode et sait tirer parti de toutes les circonstances, parvint aux plus hauts emplois. Il avoit été destiné au commerce; mais ayaut acquis une certaine connoissance du droit public d'Angleterre, il succéda en 1761, à Sewall, dans la place de chef-justice de Massachussetts, et sut lieutenant-gouverneur depuis 1758 jusqu'en 1770. Il occupa à la fois ces deux places et celle de conseiller juge du comté de Suffolk. Le respect qu'il conserva toujours pour les institutions religieuses de son pays, et une gravité qu'il savoit tenir dans les circonstances, enfin une grande condescendance pour tous les citoyens, lui concilièrent les suffrages de tout le monde. Il étoit en tout asservi à son ambition. Cependant son carictère perça à travers les voiles dont il se couvroit, et luisit perdre de sa popularité, sur-tout en provoquant le bill d'assistance, auquel Otis opposa de si forts raisonnemens; et en désendant les prérogatives du trône aux dé-

chinson étoit soupçonné d'avoir provoqué l'acte du timbre. La populace de Boston ayant assailli sa maison en 1765, il fut contraint de se sauver pour mettre sa personne en sûreté. Son argenterie, sa garde-robe, furent pillées; ses meubles, ses portraits de famille déchirés en pièces. Il perdit plus de 900 livres sterling en argent monnoyé, tous ses manuscrits et sa bibliothèque, dont il avoit été trente ans à faire la collection. La ville de Boston se hâta de désavouer des le lendemain cette violence; mais les soupcons contre le lieutenant gouverneur ne furent pas détruits. En 1769, quand Bernard retourna en Angleterre, Hutchinson eut le commandement en chef, et à la fin de la même année il sut nommé gouverneur. Alors il jeta le masque, et déclara hautement l'indépendance du peuple, et informa les législateurs que S. M. avoit pourvu à son existence sans autre secours. Aussitôtifs le sommèrent de renoncer à un traitement inconstitutionnel, et d'accepter celui que l'assemblée générale prétendoit lui accorder. Mais il soutint que ce seroit manquer aux instructions qui lui avoient été données par le roi, et les ordres de son souverain furent toujours son excuse pour tous ses actes arbitraires. C'étoit lui qui en 1768, avoit introduit des troupes régulières à Boston, pour réprimer le peuple et faire exécuter les lois tyranniques du parlement. Il se refusa constamment à faire retirer les soldats, quelques remontrances qu'on lui fit à cet égard. Dans une des lettres qu'il écrivit pour l'Angleterre, il s'exprime ainsi, « cinq ou six vaisseaux de guerre, et trois ou quatre régimens ne déplairoient ici pens des divoits du peuple. Hut- j qu'à quelques gens tristes, qui ne peuvent souffrir ni les assemblées ou concerts, ni le bruit des tambours le dimanche. » Il déclare dans une autre, • qu'il dort plus tranquillement depuis l'arrivée des troupes. » En 1772, le docteur Franklin envoya au Massachussetts un grand nombre de lettres écrites par Hutchinson aux membres du cabinet d'Angleterre. Ces lettres montrent à découvert le fond de son caractère; on y voit un ennemi secret de son pays, qui encourage les ministres à su:vre leurs plans, et à les appuyer par la force. Dans une il dit positivement « qu'il faut borner les libertés anglaises daus l'administration des colonies. » Aussitôt qu'on eut les preuves de sa trahison , la cour générale prit contre lui des mesures sévères. Il fut accusé juridiquement, et sa majesté fut suppliée de le rappeler pour toujours. Mais quand il fut informé de la conduite de la cour générale à son égard, il prit le parti de dissoudre l'assemblée. Enfin, il devint si odieux à la province, qu'en 1774, on fut obligé de le remplacer par le gouverneur Gages. Il partit aussitôt pour l'Angleterre. Quelquesuns de ses partisans, à force d'intrigues parvinrent à lui faire voter une adresse de remercimens de ses services. On distingua longtemps ces hommes par le sobriquet de Hutchinsonistes. L'accusation contre lui fut sans effet, car les lords du conseil privé firent un rapport entièrement en sa laveur. Mais, bientôt négligé de ceux dont il avoit favorise les plans, aux dépens de sa réputation d'intégrité, et des intérêts de sa patrie, devenu un objet de mépris pour tous les partis, il passa ses dernières années dans le chagrin et l'abandon; et mourut à Brampton en 1780, âgé de 69

ans. Il a publié, un Exposé succinct des droits de la colonie, etc., 1764: Histoire de la colonie de Massachussetts depuis son établissement en 1628 jusqu'en 1750, 2 vol. in-8°, dont le premier en 1760, et le second en 1767 : Collection de papiers originaux relatifs à l'Histoire de de la colonie de Massachussetts. in-8°, 1769. Ces ouvrages sont très-estimés de ceux qui font des recherches sur l'Histoire de l'Amérique. Le juge Minot a continué l'Histoire de Massachussetts jusqu'à l'année 1765.

HUYGENS (Guillaume), né en 1641, à Lierre, en Brabant, fut licencié en théologie, chanoine de l'Eglise collegiale de Saint-Bavon à Gand, écolâtre de la même ville, où il parvint à établir sept nouvelles écoles pour l'éducation des ensans pauvres; savoir: six pour les filles et une pour les garçons, lesquelles il faisoit diriger par des personnes d'une rare vertu; la jeunesse y étoit entretenue par son travail et par la générosité du fondateur et d'autres personnes charitables. Cet ecclésiastique extrêmement biensaisant et pieux, menoit une vie exemplaire. On a de lui en flamand : ( Lettres chrétiennes et pensées spirituelles), Christelyke brieven en godvrutige gepeysen, 2 vol. in-12, imprinces à Anvers.

HUYSMANS (Corneille), trèshabile paysagiste, né à Malines en 1656, mort dans cette ville en 1727, fut d'abord élève de Van-Artois, dont il suivit long-temps la manière; mais il s'en forma une bien supérieure dans la suite. Vander-Meulen charmé de la beauté de ses ouvrages, voulut en vain l'engager à passer en France, pour l'aider dans ses travaux; il refusa sous le prétexte qu'il ne connoissoit pas la langue. Huysmans peignoit dans ses paysages des figures et des animaux. Les arbres, les fabriques, les ciels, tout y est plein de mouvement; sa couleur est vigoureuse et sa touche excellente. Il a fait des paysages pour les peintres d'histoire, et des sigures pour les paysagistes. Il a même rendu un plus grand service encore à d'autres artistes, en retouchant leurs ouvrages de manière à leur donner un plus grand prix. Il avoit un talent particulier pour rendre les montagnes, et un faire qui n'appartenoit qu'à lui; cependant ses premiers plans ont beaucoup de rapport avec la belle couleur de Rembrandt. On voyoit ses principaux ouvrages dans les riches cabinets des Pays-Bas, il y avoit entre autres dans celui du prince Charles à Bruxelles, 2 beaux paysages avec figures, et dans la collégiale de Notre-Dame de Malines, deux autres paysages magnifiques, où étoient les disciples d'Emmaüs. Le roi de Bavière possède de ce peintre un tableau représentant une assemblée de personnes de distinction, dans une campagne agréable; la galerie de Dresde, un paysage avec des brebis; et celle de Vienne, un paysage où l'on voit un bois épais, avec plusieurs figures.

## **IRVI**

**ISEL** 

IODOC de Sillinen ou Silenen, mé à Lucerne, homine d'un grand génie dans la politique, fut nommé évêque de Grenoble et de Lyon, conseiller d'état de Louis-XI, et prévôt du chapître de Munster. Ce prélat joua un grand rôle à la cour de France, et en Suisse. Il se fit beaucoup d'ennemis par ses intrigues.

officier irlandais qui s'est distingué dans la guerre d'Amérique, avoit été destiné à la médecine. Mais il abandonna cette profession au commencement de la révolution; et obtint très-jeune un commandement dans l'armée. En 1775, il montra beaucoup de valeur et déploya de rares talens. Le commandant en chef le consulteit souvent, et l'opposoit parti-

culièrement à l'ennemi. Après la guerre, il fut membre du congrès pour la Pensylvanie. Il mourut à Philadelphie en 1804, âgé de 63 ans; le major général Irvine, quelque temps avant sa mort, étoit intendant militaire. Il fut aussi président des Cincinnatti de Pensylvanie. Franc et sincère, il ne rendoit d'hommages qu'à ceux qu'il croyoit dignes de son estime et de respect.

I. ISELIN (Isaac), secrétaire du conseil d'état de la république de Bâle, sa patrie, vivoit dans le 18° siècle. Il a laissé entre autres ouvrages estimés, l. Testamen juris publici Helvetiæ, Bâle, 1751, in-4°. II. Observationes historicæ miscellaneæ, 1 vol., 1754.

II. ISELIN (Jean-Rodolphe),

célèbre jurisconsulte, né à Bale le 20 juin 1705, mort dans la même ville le 3 mars 1779, a publié en latin beaucoup de Dissertations intéressantes sur le droit, l'histoire, etc.; les deux premières parties de la Chronique de Tschoudi, 2 vol. in-fol., avec des Notes savantes; les Lettres de Pierre des Vignes, chancelier de l'empereur Frédéric II, 2 vol. in-8°; et l'Oraison funèbre de l'académicien Jean - Christophe Iselin. Il étoit associé des académies des sciences de Berlin et de

Paris, de celle de Cortone, des Arcades, à Rome; docteur en droit de l'université de Bâle, et conseiller aulique du margrave de Bade-Dourlach.

ITEN (Basile), né en 1633 à Egeri au canton de Zoug, mort le 27 janvier 1697, fut élu abbé de Rheinau le 30 août 1682. On distingue parmi ses ouvrages un Traité de théologie suivant saint Thomas d'Aquin; Einsidlen, 1673, in-8°, en latin.

# JACO

# JAMA

JACQUIN (Armand-Pierre), sur divers sujets, 1769, 2 vol. abbé, membre des académies de Metz et d'Arras, né à Amiens le 20 décembre 1721, a publié les ouvrages suivans. I. Entretiens sur les romans, 1755, in-12. II. Lettre sur l'inoculation de la petite vérole, 1756, in-12. III, Lettres parisiennes sur le désir d'être heureux, Genève, 1758, 2 vol. in-12. IV. Almanach des voyageurs, 1759, in-16. V. Discours sur la connoissance et l'application des talens, 1760, in-12. VI. De la santé, ouvrage utile à tout le monde, 1762, in-12, 4° édition 1771, in-12. VII. Introduction à la connoissance des médailles, par dom Mangeart, publiée en 1763. Tous ces ou vrages annoncent des connoissances et le talent d'écrire, sans avoir rien qui les distingue de cette foule de productions qui se perdent dans le public. VIII. Sermons pour l'avent et le carême, 1768, 2 vol. in-12. IX. Sermons

in-12. C'est ce que Jacquin a fait de mieux ; l'onction et le zèle caractérisent cet orateur chrétien. Ses sermons offrent de la méthode de la clarté, quelquefois de la véhémence, de la douceur et toujours du naturel, Jacquin mourut au commencement de ce siècle.

JAMASP, fameux astrologue de l'antiquité et le patriarche des charlatans de la Perse, de l'Arabie, et de toutes les contrées musulmanes où les prédictions astrologiques sont en grand crédit, florissoit dans la ville de Balkh en Khorassan le! règne de Kischtasp, souverain de la Perse, du Turkestan et de l'Ethiopie de la race des Pychdadiens. Il étoit de la religion des Mages et a laissé un livre traduit en arabe par Lali en 1280, sous ce titre: Livre du sage Jamasp, contenant les jugemens sur les grandes conjonctions des planetes, et sur les évènemens qui doivent en résulter. C'est un ouvrage des prédictions touchant la fondation des empires puissans, la naissance et l'établissement des nouvelles religious, les grandes révolutions, les calamités publiques, etc., etc., etc.

I. JANABY, célèbre historien arabe, a laissé une de ces histoires assez nombreuses dans l'orient, qui commencent à la création du monde, et finissent au temps de l'auteur; la sienne en 82 sections, formant deux gros vol. in-fol., est celle qui jouit après l'ouvrage d'Abulféda de la plus grande réputation; c'est aussi la plus ample que les musulmans possèdent. Le premier volume traite de la création du monde, des prophètes de différentes nations, de l'antiquité des anciens Perses, des Grecs, des Romains, des peuples de l'Egypte et autres avant l'islamisme, de Mahomet et des Califes ses successeurs. Le second embrasse tous les événemens qui se sont succédés depuis cette époque, jusqu'en 957 de l'hégire, et de J. C. 1588. Cet ouvrage est en plusieurs exemplaires manuscrits dans la bibliothèque d'Oxfort; il a été traduit en turc et continué. Janaby mourut deux ans après l'avoir terminé en 999—1590.

H. JANABY (Solyman Abou sa'ydal), heureux brigand, porta un coup sensible à la religion mahométane, et enleva la famense pierre noire du temple de La Mecque; ce qui fit supprimer le péleriuage de cette ville, ordonné par cette même religion. Il avoit débuté au commencement eln 4º siècle de l'hégire 10º de notre ère par s'emparer de Bassora et de Koufah, à la tête l d'une poignée de gens sans aveu | ville du Turquestan, quitta sa

comme lui, qu'il avoit ramassés dans les provinces de Bahrein en Arabie. En 313, il vint insulter le calife Moctader jusques sous les murs de Bagdad sa capitale, et se retira pendant la nuit, faisant combler tous les puits qu'il trouvoit sur sa route pour empêcher qu'on le poursuivît; quatre ans après, lors de son expédition de La Mecque, il les combla de cadavres et se retira tranquillement après avoir pillé la ville et les pélerius qui s'y trouvoient en grand nombre. Ce brigand mettoit dans ses entreprises de l'audace, du sang-froid et une habileté singulière; à la tête d'une armée et sous un gouvernement policé, il auroit peut-être été un excellent général.

JANS (N.), fameux tapissier de Bruges, appelé par Colbert à la manufacture des Gobelins, servit beaucoup à la perfectionner; ce fut lui qui exécuta les premières tapisseries de haute et basse lisse, qu'on v ait fabriquées; les plus grands peintres de l'école françoise, en composèrent les cartons.

JARRAZ (Ahmed ebn), al Afrygy, médecin arabe, florissoit en Afrique son pays, vers la fin du 4º siècle de l'hégyre, 10° de notre ère. Sa réputation sans être colossale, ne trouva personne qui la lui contestat avec raison. Il joignoit la théorie de son art à la pratique et a laissé deux ouvrages assez estimés, l'un sur les médicamens simples, le second sur les médicamens composés. On place l'époque de sa mort vers l'an 400 de l'hégire.

JAUHARY (Abou nascer isma'îl al ), né à Otrar, qu'on nommoit de son temps Sarab, patrie de bonne heure, et vint s'é- ! tablir en Mésopotamie, d'où il passa dans la Syrie, et enfin dans le Khorássan. Il se livra avec tant d'aptitude et de succès à l'étude de l'arabe qu'il y lit, quoique étranger, des progrès aussi rapides que surprenans, et surpassa dans la connoissance de cette langue extrêmement r.che, les gens les plus habiles de son siècle : on dit même qu'il n'a paru dans les huit cents ans écoulés depuis lui, aucun lexicographe qui l'égalât. Ces éloges des auteurs nationaux sont confirmés par la réputation colossale du grand Dictionnaire arabe, intitulé, La pureté de la langue, qu'il acheva dans les dernières années de sa vie consumée toute entière, ou à le composer, ou à acquérir les connoissances nécessaires pour l'entreprendre. Les bibliothèques de Paris, de Leyde, de l'Escurial, de Copenhague, d'Oxford, en possedent plusieurs exemplaires manuscrits; il a été imprimé à Constantinople en 1728, 2 vol. in-fol., et une seconde fois dans la même ville 30 aus après; mais la nouvelle édition le cède en mérite à la première. Ce lexique est le premier ouvrage qui soit sorti des presses établies à Constantinople sous la direction d'Ibrahim Efl'endi, et qui ont été détruites dans les dernières révolutions. On trouve dans les bibliothèques, désignées ci-dessus, divers appendices du même ouvrage composés par différens auteurs, entre lesquels on distingue ceux, d'Abou Mohammed abd-allah ben Béry, à l'Escurial, ensuite du lexique qui y est corrigé de Scherf-eddyne Aly al Sagani au musée Britannique à Londres, de Mohammed ben Ahmed ben Nagm-

med ben Abou bekr al-râzy au même musée et à Leyde, d'Abou bekr abd-al-câder dans la même ville et à Paris, entin de Mohammed al-selyabâdy à l'Escurial. Tous ces appendix sont manuscrits. Jauhary alaissé outre son dictionnaire un traité des corrections dont la langue arabe est susceptible, à l'Escurial, manuscrit. Il mourut au commencement du 11° siècle de notre ère, l'an 392-5-ou 8 de l'hégire dans le Khoràssân.

JOANNET (Claude), jésuite, de l'académie de Nancy, né à Dôle, et mort au commencement de ce siecle, a publié: I. Elémens de le poésie françoise, 1752, 3 vol. in-12; on trouve dans cet ouvrage des réflexions judicieuses, une critique fine, des règles sûres; les caractères d'un bon poète y sont tracés avec discernement et avec goût. Si le style étoit toujours égal et la manière de s'exprimer toujours correcte, cet ouvrage pourroit être regardé comme le meilleur et le plus complet que nous ayons en ce genre. L'art cle Jeu de mots de l'Encyclopédie est entièrement copié des élémens de Joannet. II. Lettres sur les ouvrages de piété, appelées depuis Journal chrétien, 1754-64, in-12. III. Les betes mieux connues, ou Entretiens sur le principe du mouvement dans les bêtes, 1770, 2 vol. in-12. IV. De la connoissance de *Phomme*, 1775, 2 vol. in-8°.

JOHNSON (Edward), happels on distingue ceux, d'Abou Mohammed abd-allah ben Béry, di l'Escurial, ensuite du lexique dyne Aly al Sagani au musée Britannique à Londres, de Mohammed ben Ahmed ben Nagmed dyne a Oxford, de Mohammed ben Ahmed ben Nagmed dyne a Oxford, de Mohammed ben Oxford, de Mohammed ben Oxford, de Mohammed ben Oxford, de Mohammed ben Nagmed de la Mouvelle-Angleterre depuis 1628.

jusqu'en 1652, Londres, in-4°, 1654. Il donne dans cet ouvrage une description du pays, et des détails sur les affaires civiles et ecclésiastiques de l'Amérique, avec les noms des magistrats et des ministres.

II. JOHNSON (Samuel), premier président du collége de New-Yorck, né en 1696, à Guilford, au Connecticut, manifesta dès sa jeunesse le plus vif désir de s'instruire. Il fut gradué en 1714, au collége d'Yale; l'année suivante, l'ignorance et l'incapacité totale des professeurs de Saybrook, obligerent les étudians d'abandonner ce séminaire. Quelques-uns d'eux passèrent a Westersfield, où Williams et Smith venoient d'établir une école. D'autres vinrent se placer Guilford, sous la direction de Johnson. En 1716, la cour générale résolut de transporter le college à New-Haven, et Johnson fut nommé au nombre des maîtres. Ce fut en 1717 que cet établissement a été installé. André et Milford y officièrent comme recteurs. Il y eut des personnes qui désiroient que le collége fût placé à Wethersfield, mais l'assemblée générale tint à ce que les étudians sussent à New-Haven. Ils obéirent d'abord, mais bientôt ils renouvellèrent leurs demandes; enfin, on prit le parti de confirmer les degrés qui avoient été conférés à Wethersfield et de bâtir un collége aux frais publics dans la ville d'Hartford, qui étoit voisine. Johnson resta toujours dans sa place au collége jusqu'en 1720, où il fut ordonné ministre de West-Haven. Il n'aimoit pas à prêcher d'abondance, mais il avoit la coutume de prendre les sermons des autres, d'en écrire seulement les titres des matières, !

et d'arranger ensuite les expressions à sa manière, quand sa mémoire ne lui fournissoit pas celles des auteurs. Il embrassa d'abord la doctrine des arminiens, et ensuite celle des épiscopaux ; il résigna sa place à West-Haven. Avec le président Euler, il s'embarqua, en 1722, à Boston, pour l'Angleterre ; il y reçut les ordres et une mission pour Stratfort, au Connecticut, où il arriva en 1723; Pigot, son prédécesseur et son ami, passa à la Providence. Johnson étoit le seul ministre épiscopal au Connecticut, et il n'y avoit dans la colonie que peu de familles de l'église d'Angleterre. Le nombre ne s'en accrut pas par ses soins. Hobbart attribue le peu de truits que Johnson recueillit de ses travaux, aux petites querelles toujours trop fréquentes dans les églises congrégationnelles, et au désir de diminuer les taxes pour l'entretien des ministres, en réunissant les congrégations. Entre les années 1725 et 1736, Johnson fut engagé avec Dickinson, Foxcroft et Graham dans une controverse au sujet de l'épiscopat. Dans le cours des études auxquelles les conférences l'obligérent à se livrer, il consulta les ouvrages de Jean Hutchinson, et embrassa la plupart de ses opinions. Il le regardoit comme un homme d'un génie étonnant, presque l'égal de Isaac Newton, dont il étoit bien éloigné d'adopter les principes; il pensoit que dans ses écrits il avoit découvert beaucoup de vérités importantes et anciernes, qui prouvoient que la rédemption de J. C. avoit été comprise au temps des patriarches et de Moïse, beaucoup mieux qu'or ne croyoit généralement. En 1754, il fut élu président du collége qui venoit d'être établi à New-Yorck; en 1763, il se démit de

sa place dans laquelle le Rév. Myles Cooper lui succéda. Il passa le reste de ses jours dans la retraite de Stratfort, où il reprit les fonctions du ministère jusqu'à sa mort, arrivée en 1772. Le docteur Johnson, d'un caractère aimable, savoit tout à-la-fois se concilier l'amitié et le respect; il étoit un des plus savans ministres du Connecticut. Il adopta la plupart des idées métaphysiques du docteur Berkley, avec qui il ent des liaisons intimes. Sa vie a été écrite par le rév. docteur Chandler en 1805. Il a publié : I. Simples traisons pour se conformer à l'Eglise, 1733. II. Deux Traités dans sa controverse avec M. Graham. III. Lettres d'Aristocles à Authades, IV. Défense (de cette lettre ) dans une Lettre de M. Dickinson. V. Système de morale; 1746. VI. Compendium de logique; 1752. VII. Démonstration de la raison, de l'utilité, et du devoir de la prière; 1761. VIII. Quelques Sermons. 1X. Défense de la société pour la propagation de l'Evangile. X. Grammaire et Catéchisme anglais; 1765. XI. Grammaire hébraïque, 1767, qui montroit une grande connoissance de cette langue, et fut réimprimée en 1771, avec des augmentations.

III. JOHNSON (Sir Guillaume), major général de milice de New-Yorck, né vers l'an 1714, en Irlande, étoit neveu de Sir Pierre Warren, sameux marin, qui se distingua particulièrement, en 1747, au siége de Louisbourg. Sir Pierre qui s'étoit marié à New-Yorck, avoit acheté une grande étendue de terre sur la rivière de Mohawk et dans la partie intérieure du pays. En 1754, il sit venir son neveu en Amérique, et le chargea du soin de ses assaires. Le

jeune Johnson, établi sur les rives du Mohawk, ent occasion de se lier avec des Indiens ; il étudia leur langue et leurs mœurs, et parvint à gagner leur amitié. Son séjour entre Albany et Oswego lui donnoit beaucoup de facilités pour le commerce. Il en profita pour faire un trafic immense; il leur sournissoit toutes les denrées qui leur manquoient, et prenoit d'eux, en échange, des castors et autres pelleteries. Enfin, il prit sur eux un ascendant qu'aucun autre n'avoit eu avant lui. En 1755, chargé du commandement des troupes de la province de New-Yorck, il marcha sur Crown-Point, qu'il investit tandis que Shirley s'avançoit sur l'Ontario. Le général Jouhson, après la défaite d'un détachement qu'il avoit envoyé sous le commandement du colonel Williams, fut attaqué lui-même sur le lac Georges, mais son artillerie eut bientôt mis en déroute la milice canadienne et les Indiens. Les Français farent repoussés, et le baron de Dieskau, leur général, fut fait prisonnier. Cependant, il ne sut pas profiter decet avantage, et sa conduite, en négligeant de s'avancer sur Crown-Point, fut généralement blamée; on attribue même le gain de la bataille à la valeur du brave général Lyman. Mais Johnson, qui fut blessé dans le combat, eut tout l'honneur d'avoir repoussé Dieskau, et on assimila cet avantage à celui d'une brillante victoire. La chambre des communes lui fit présent de cinq mille livres sterling, et le roi lui conféra le titre de baronnet et de sur-intendant des affaires des Indes à New-Yorck. Il commandoit, en 1759, sous le brigadier général Prideaux, les troupes de la province, dans une expédition contre Niagara. Pendant le siége de cette place, Prideaux fut tue; mais Johnson suivit avec beaucoup de vigueur et de talens le plan que Prideaux avoit tracé. L'ennemi tenta de faire lever ce siége, mais, par ses excellentes dispositions, Johnson prit le fort et fit six cents prisonniers de guerre. Cet évènement priva les Français de la communication qu'ils vouloient établir entre le Canada et la Louisiaue. En 1760, Amherst s'embarqua à Oswego, pour une expédition au Canada. Sir Williams lui amena mille Indiens de la nation des Iroquois; c'étoit la plus nombreuse troupe indienne qu'on eut jamais vue armée pour la cause de l'Angleterre. Johnson mourut âgé de 60 ans, dans sa terre à laquelle on avoit donné son nom, à environ quatre milles de Schenectady, sur la rivière de Mohawk. Il laissa par testament une somme considérable aux Indiens des châteaux, sur les rives du Mohawk, qui, tous, hommes, femmes et enfans, pleurèrent sincèrement leur protecteur. Sir Williams fut encore recommandable par ses talens comme orateur; et dut à son éloquence naturelle une grande partie de son influence. On lui reproche une secrète jalousie contre Shirley, qui lui fit détourner les Indiens de se joindre à ce capitaine. Un reproche plus grave encore dans sa conduite privée, fut une trop grande liberté de mœurs et trop peu respect pour les lois qui assurent la paix et les vertus domestiques. Il avoit des femmes et des concubines, des enfans de différentes couleurs. Il fut un zélé défenseur des prétentions de la Grande Bretagne, qui peu d'années avant sa mort, causèrent tant d'agitation dans les colonies. L'anecdote suivante déavec les Indiens, malgré la réputation qu'ils ont pour l'adresse et la ruse, il savoit n'être pas leur dupe. Il avoit fait venir d'Angleterre des habits richement ornés : quand ils arriverent, Hendrick, chef des Mohawks, fut ébloui de leur éclat, et songea qu'un habit sembiable lui siéroit parfaitement. Il alla chez Sir Williams le lendemain matin, et pretendit avoir rève , la unit précédente , que le baronnet lui faisoit présent de ses magnifiques habits. Il étoit impossible de ne pas comprendre, ou d'éluder les intentions du monarque indien, qui s'applandit beaucoup de son ingénieuse invention. Cependant, quelques jours après, Sir Guillaume alla trouver sa majesté, et lui fit part d'un songe qu'il avoit fait. Il avoit rèvé que Hendrick lui faisoit présent d'une pièce de terre de plusieurs mille ares. Cette terre est à vous, répondit Hendrick. Mais désormais, Sir Williams, je ne rêverai plus avec vous; vous rêvez trop fort pour moi. Sir John Johnson succeda, en 1774, à la fortune de son père et à sa place de major général. An commencement de la guerre, il se joignit à l'armee anglaise; et vers l'année 1776, il persuada aux. Indiens Mohawks de se retirer au Canada, d'où il porta plusieurs fois le ravage dans différentes parties du New-Yorck. Dans une de ses expéditions, il détruisit le premier des établissement où il avoit vécu; il avoit un caractère peu différent de ses sauvages amis. En 1796, il fut nommé gouverneur du Canada supérieur.

peu d'années avant sa mort, causèrent tant d'agitation dans les colonies. L'anecdote suivante démontrera que dans son commerce collège du roi à New-Yorek. Il a publié vers 1775 un ouvrage intitulé : Simples remarques sur les blessures et les fractures, adressées aux jennes étudians et partisans de l'Amerique. Cet ouvrage, particulièrement destiné aux chirurgiens des armées et de la marine des États-Unis, monument honorable est un des talens de son auteur. Il mourutà Philadelphie en 1791. Après sa mort, Jacques Mease, son élève, a publié ses œuvres chirurgicales, auxquelles il a joint une notice curieuse et intéressante sur la vie de l'auteur, un volume in-8°, 1795.

JONVILLE ( Augustin-Jean-François Chaillon de), doven des maîtres des requêtes, né le 7 suptembre 1735 à Bruxelles, mort le 7 décembre 1807, entra au parlement de Paris le 7 juillet 1752, et au conseil le 9 avril 1762; en 1765, il fut l'un des douze membres chargés de tenir le parlement à Rennes, et par suite de juger M. de la Chalotais et consorts à Saint - Malo. En 1758, il fit un voyage en Italie, d'où il rapporta plusieurs objets précieux, qui lui furent pris après son émigration, entre autres les mosaïques qui font aujourd'hui au muséum le pavé de l'enceinte où est l'Apollon du Belvédère. On a de lui les ouvrages suivans, contre les principes de la révolution française, dont il n'étoit pas partisan; ce qui le détermina a quitter la France, quoique ayant 90,000 francs de revenu. I. L'Apologie de l'ancienne constitution, 2 vol. in-8°. II. Extrait du Moniteur, 4 vol. in-8°. III. Français, soyons Français. IV. La vraie philosophie, adressée aux Etats-Généraux. V. Lettres des bailliages. VI. Adresse de l'armée. VII. Création de deux

chambres haute et basse, etc., brachure désapprouvée par Monsieur, frère de Louis XVI.

JOSI, disciple de Confucius, dont il avoit été le domestique, ensuite l'ami, le confident, et qui devint législateur de la nation chinoise. Après la mort de Contucius, il tut disgracié et banni par l'empereur. Il se retira dans sa famille, où il reprit son premier état. Les Chinois lui sont redevables de la conservation de leurs mœurs, usages et costumes. Il est adoré. Les Chinois ont senti toute la perte qu'ils ont faite dans le changement d'administration. (Voyages des Indes, etc., pendant les années 1802, 1806, par Tombe, in-8°; Paris, 1810, tom. I, chap. XI, pag. 250.)

JOSSELYN (Jean), naturaliste. La Nouvelle-Angleterre lui doit plusieurs curiosités d'histoire naturelle. Il arriva à Boston en 1663, et résida long-temps dans la Nouvelle-Angleterre. Comme historien, il ne mérite pas beaucoup de confiance. Le principal des ouvrages de Josselyn est intitulé : Raretés découvertes dans la Nouvelle-Angleterre, oiseaux, poissons, serpens et plantes de ce pays, avec les remedes médicinaux et chirurgicaux que les naturels emploient constamment dans leurs maladies, blessures et ulcères; auxquels on a joint une description et un poème sur les Indiens, une table chronologique des planches, etc., 1672. Josselyn a encore publié deux Voyages dans la Nouvelle-Angleterre, dans lesquels on trouve une description du pays, etc.

JOUBERT de L'HYBERDIÈRE (Antoine-Nicolas), né à Antibes le 13 février 1725, et mort vers le commencement de ce siècle, a publié un ouvrage sous le titre du Dessinateur pour les fabriques d'étoffes d'or, d'argent et de soie, 1765, in-8°; nouvelle édition, 1775, in-8°.

JUSTINGER (Conrad), de Berne, chancelier de cette ville en 1411, a été le Tite-Live des Bernois. Sa Chronique, qui est restée manuscrite, renferme quelquesois des assertions peu sidèles; elle mérite d'ailleurs l'estime générale.

JUVALTA (Fortunat de), Grison, né en juillet 1565, mort à Zutz le 19 mars 1654, fut gouverneur de Furstenau et landamman de la Haute-Eugadine. Il a donné une Histoire des trois Ligues Grises, en latin, traduite par Lehmann, en allemand, Ulm, 1781, in-12. Elle offre beaucoup d'érudition et un grand nombre d'anecdotes curieuses; mais l'auteur se déclare trop ennemi de la religion catholique.

### KEIT

### KELL

KALB (le baron de), major général dans l'armée des États-Unis, étoit né en Allemagne, et avoit été long-temps au service de la France. Il fut tué à la bataille près Camden, en 1780, où il avoit recu onze blessures en s'efforçant d'empêcher la défaite des Américains. Agé alors de 48 ans, il avoit servi trois ans en Amérique avec beaucoup d'honneur. Ses derniers momens furent employés à dicter une Lettre qui exprime son affection pour les officiers et soldats de sa division, et son admiration pour le courage avec lequel ils avoient résisté à des forces supérieures. Un arbre sunéraire sut placé près de son tombeau dans le voisinage de Camden; et le congrès lui fit élever un monument à Annapolis, avec une honorable inscription.

KEITH (sir Guillaume), gouverneur de Pensylvauie, occupa cette place depuis 1717 jusqu'en 1726. Il avoit été auparavant inspecteur général des donanes en Amérique. Il mourut en Angleterre en novembre 1749, âgé de près de 80 ans. Keith a publié l'Histoire des plantations anglaises en Amérique, partie 174, contenant l'histoire de la Virginie, in-4°, 1758: elle est trèsconcise, et le reste n'a point été donné. L'auteur termine par ces mots en parlant du collége qu'on avoit établi : « Ceux-là sont sûrement dans l'erreur, qui imaginent que l'Angleterre puisse jamais gagner à l'avancement de la littérature ou à l'amélioration des sciences et des arts en Amérique.

KELLER (Antoine-Marie), provincial des capucins suisses, né à Lucerne en 1686, mort en 1756, fut l'un des plus célèbres prédicateurs de son siècle. On a de lui plusieurs Traités ascétiques. — Aloyse Ketter, son neveu, né en

1738, jésuite, puis curé de Lucerne, a composé divers Traités de théologie et d'excellens Sermons: ces derniers ne sont pas imprimés.

KILLEN (Guillaume), chancelier de l'état de Delaware, étoit Irlandais. Dès sa jeunesse il montra la maturité de l'âge fait. Lorsqu'il arriva en Amérique, il étoit déjà propriétaire d'un bien suffisant. Il avoit reçu une excellente éducation en Angleterre. Après s'être trouyé dans beaucoup de situations différentes, il vint s'établir dans la famille de Samuel Dickinson, père de Jean Dickinson, écuyer de Wilmington. Il s'appliqua chez ce savant particulièrement à l'étude du grec et du latin, sous la conduite de Jacob Orr, qui étoit chargé de l'instruction des enfans de M. Dickinson et d'autres jeunes gens. L'application et la modestie de Killen le firent chérir de toute la famille, et principalement du précepteur. Son attention infatigable fut récompensée par de rapides progrès dans ses études. Après avoir exercé plusieurs années les fonctions d'intendant du comté il se livra à l'étude du droit. Les cours du Delaware employèrent utilement ses talens dans les procès de leurs juridictions, et les plus célèbres jurisconsultes désirerent de l'avoir pour collègue. Son exactitude dans les affaires, sa modération et sa modestie, lui procurèrent une fortune considérable dans ce pays. Enfin, avant la révolution, il fut nommé pendant beaucoup d'années par ses concitoyens pour les représenter dans l'assemblée du Delaware, et continuellement réélu jusqu'en 1793, où il fut chaecelier. Il donna en 1801 la démusion de sa place à la cour l

de la chancellerie, et en 1805 il mourut à 84 ans. Killen a montré l'intégrité la plus scrupuleuse dans toutes les fonctions publiques qu'il a remplies.

KIRKLAND (Samuel), missionnaire distingué parmi les Indiens, étoit fils du rev. Kirkland de Norwich, Connecticut. Apres avoir reçu une bonne éducation à l'école de Wheelock, il acheva ses études au collége de New-Jersey, où il fut gradué en 1765. Il avoit appris la langue des Mohawks. En 1764 il alla chez les Indiens Seneka pour y étudier leur langage. Il en revint en 1766, prit les ordres cette même aunéc à Lebanon, et fut envoyé en mission chez les Indiens. Pendant plus de 40 ans, il prodigua tous ses soins à la tribu d'Oneida au Nouvel Yorck, et mourut en 1808, à Paris, bourg près d'Oneida; dans cette province, où il avoit fixé sa résidence. Il avoit alors 66

KNOX (Henri), major général dans l'armée des Etats-Unis, naquit en 1750. Avant les hostilités entre la Grande-Bretagne et l'Amérique, on avoit remarqué en lui un zèle peu commun pour la cause de la liberté, et quand il fut mis à la tête d'une compagnie indépendante à Boston, il montra dans cette place des talens pour la guerre, qui firent présager ce qu'on devoit attendre un jour de lui. Ce fut sur la demande unanime des officiers de l'artillerie, qu'on le chargea d'un commandement. En 1776, lorsque ce corps fut augmenté de trois régimens; il fut mis sous les ordres de Knox comme brigadier général. 1781, quand Cornwallis eut été prise, Knox fut nommé major général pour s'être distingué dans le service de l'artillerie, pendant le siège de cette place. En 1785, avant que la constitution actuelle eût été adoptée, il succéda au général Lincoln, en qualité de secrétaire de la guerre, et en 1789, sous le gouvernement de Washington, il fut confirmé dans ce même emploi , qu'il garda jusqu'a la fin de 1794. Alors il abandonna toutes les fonctions publiques pour se livrer entièrement au soin de ses affaires domestiques. Il passa les dernières années de sa vie à Thomas-town, district du Maine, où il mourut en 1806; sa maladie, fut de peu de jours ; elle étoit occasionnée par un os de poulet qu'il avoit avalé. Le général Knox doit être compté parmi les militaires distingués par leurs talens, leur valeur, leur persévérance et leur intégrité. Il fut honoré particulièrement de l'estime et de l'amitié de Washington.

I. KODAI (Abd-Allah), nommé aussi Aboubekr Al-Kodaï, auteur arabe d'Espagne, sous l'empire des califes, né à Valence, et mort dans la même ville l'an 658 de l'hégire, 1259 de l'ère chrétienne ; a laissé plusieurs ouvrages biographiques estimés. I. Histoire des poètes célèbres qui ont fleuri en Espagne, avec un choix de leurs meilleures poésies. II. Bibliothèque arabe et espagnole en sorme de supplément. Ces deux ouvrages dont Kasiry a donné de longs extraits dans sa bibliothèque, sont conservés mm. ss. à l'Escurial III. Histoire complete des prophètes, de Mahomet, des califes, rois, princes, etc.: depuis la création du monde jusqu'en l'aunée 411 de l'hégire, 1020 de J.C., mss. dans la imbliothèque d'Oxford.

II. KODAÏ ABOU ABD-ALLAH, géographe arabe, mort l'an 454 de

l'hégire, 1062 de l'ère chrétienne, a laissé une Description topographique de l'Egypte. Un de ses disciples nommé Abou-Abd-Allah Mohammed ibn Berkât, a écrit un ouvrage du même genre, intitulé, Description des divisions territoriales du Caire.

KOENIG (Samuel), père du célèbre philosophe Samuel Koenig, dont nous avons parlé dans le tome IX du Dictionnaire, né à Berne en 1670 , et mourut dans la même ville le 31 mai 1750. Il fut regardé universellement con me l'un des meilleurs théologiens de son siècle ; on a de lui plusieurs Traités de théologie, en latin et en allemand, et diverses Dissertations sur les langues arabe et hébraïque; on a imprimé après sa mort son Dictionnaire des mots syriaques qui sont dans la Bible.

KOLIN (Jean), mort en 1609 à Zoug sa ville natale, secrétaire général du canton de ce nom, est auteur d'une Chronique de sa patrie, jusqu'en 1523, écrite en allemand. Lui-même nous apprend qu'il a extrait le commencement de son histoire, d'une chronique faite par Conrad Gessler, fondateur de Meyenberg, trouvée au château de Rusegg, quand les suisses le prirent, et qu'il lui a emprunté divers traits curieux sur la guerre de Zoug contre la noblesse limitrophe. L'ouvrage de Gessler est entièrement perdu.

KORA, parent de Maldéon, souverain de l'Indostan, fut un de ceux qui démembrèrent son vaste empire à sa mort, pour en former de petits états indépendans. Il s'empara d'abord de Canodje, conquit ensuite Delhy et tout son territoire. Mais une nouvelle entreprise qu'il fit coutre la ville de

Labor, fut loin d'avoir le même ! succès. Il fut battu complètement à Paniput, par le Raja de Merta qui lui enleva Delhy, et mit des bornes à l'accroissement de sa puissance. Kora, trop affoibli par un tel échec, ou devenu plus sage par cette leçon, se retira à Canodje, où il se livra tout entier aux soins du gouvernement. Son règne fut long et paisible; monarque juste, il captiva l'amour de ses sujets, et emporta leurs justes regrets dans la tombe. Il étoit contemporain de Mahomet; sa postérité lui succéda dans la souveraineté de Canodje, jusqu'au commencement du cinquième siècle de l'hégire. Il avoit fondé la ville de Koré, près de laquelle on a bâti depuis celle de Jéhânabad.

KORAIB ( Abou-Said Ben ), Al-Asmaï, grammairien arabe, né l'an 122 de l'hégire, 739 de l'ère chrétienne, mourut dans un âge très-avancé avec une grande réputation de savoir et d'éloquence. Il avoit eu pour disciple le célèbre calife Aaron-Raschid. On doit à sa plume une Histoire naturelle des animaux, et une foule d'autres ouvrages tous fort estimés. Il étoit très versé dans l'intelligence de l'alcoran, et possédoit à fond la connoissance de l'arabe ancien. Il l'a prouvé en publiant les sept Mo'allakat, et autres petits Poèmes composés avant Mahomet, et auxquels il a joint de honnes Gloses. Les siecles écoulés depuis la mort de Koraïb ont ajouté à sa réputation. C'est le meilleur argument en faveur de son mérite.

I. KOSCHERAU SCHAH, fils aîné de Béramshah; hérita l'an 547 de l'hégire, 1164 de J. C., du trône de l'Indostan, et s'empara l'année suivante de Jaznavy

que Seyf-ed-Dyne avoit enlevé à son père. Il le défit en bataille rangée en 552, et le tua dans la mêlée; mais il fut vaincu à son tour en 543, par Sandjar, sultan allié de Sayf-ed-Dyne, et qui avoit continué la guerre après sa mort. Koscherau s'enfuit à Lahor, où il ne survécut que deux ans à son malheur. Il étoit âgé de 50 ans, dont il en avoit régné huit. Il mourut de chagrin. Voici la légende des monnaies frappées sous ce monarque : Le grand roi Koscherau a fait frapper dans l'univers avec magnificence cette pièce au coin de la ville de Lahor ....

II. KOSCHERAU MALIK, fils du précédent, et son successeur, poussa ses conquêtes jusqu'au Gange; mais il perdit Jaznary, où Sandjar, l'ennemi de sa lamille fit couronner Moayyez-de-Dyne, auquel il fournit des forces considérables pour soutenir la guerre. Ce prince obtint plusieurs avantages signalés, et vint l'an 576 de l'hégire, assiéger Koscherau dans Lahor, mais sans pouvoir s'emparer de cette ville. Il y revint encore inutilement quatre ans après; enfin, ayant mis le siège pour la troisième fois devant cette place, en 582, il s'en rendit maître, malgré les prodiges de valeur de Koscherau qui tomba au pouvoir du vainqueur, et perdit l'empire après un règne de 27 ans, écoulés dans une agitation continuelle. Il fut le dermer prince de la race des Sébekteguy, qui avoit donné treize empereurs à l'Indostan dans l'espace de 215 ans.

KOTHROB (Mohammed), de Bassora, a écrit en arabe un Traité des mots dont la signification double exprime deux idées contraires. Cet ouvrage se trouve

manuscrit dans la bibliothèque publique de Leyde, et à la bi-bliothèque impériale de Paris. On a du même auteur un autre écrit beaucoup plus singulier et d'un grand mérite; celui de la difficulté vaincue : c'est un Poème dans chaque vers duquel, il a fait entrer un mot qui offre trois sens en y chaugeant autant de fois une seule voyelle. Il faut remarquer que les voyelles ne s'écrivant point en arabe dans la majeure partie des livres, ces mots qui peuvent se lire à volonté de plusieurs manières selon les voyelles qu'on y adapte, sont la source d'une infinité de jeux de mots, et de pointes qui tiennent lieu d'esprit, de goût et quelquefois même de sens commun; mais qui ont toujours un charme inexprimable pour les nationaux. Kothrob mourut l'an de l'hégire 206, ct 821 de l'ère chrétienne.

KOUDSY (Schams-Eddin), ou Chams-Eddin de Jérusalem, parce qu'il étoit natif de cette ville, florissoit au commencement du siècle de l'hégire, onzième de l'ère chrétienne. Il est auteur d'une géographie qui porte la date de l'an 414, 1023.

KUCHEMEISTER (Chrétien), né à Saint-Gall, est auteur d'une Chronique, écrite avec beaucoup de vérité, intitulée : Gesta abbatum monasterii Sancti-Galli, depuis 1238, jusqu'en 1329.

KUONZ (Joachim), théologien célèbre, de l'ordre des capucius, né à Rapperschweil en 1655, et mort en 1728, a laissé, Reformatio difformise et de formis, Strasbourg, 1672, deux volumes iu-4°.

KYSSER KHAN, d'abord esclave, avoit été élevé, puis adopté par Mélik Soléyman, courtisan de Fyrouzchah, empereur de l'Indostan , qui l'éleva par degré à tous les honneurs. Il se maintint en grand crédit sous le règne de son fils, Mahmoudchah, et étoit en marche pour le Moultan, lorsqu'il apprit la mort de ce prince, l'an 816 de l'hégire; aussitôt il réunit le plus de tronpes qu'il put et marcha sur Delhy. Les grands venoient d'y élire Doulet-Chah, il assiège la ville, s'en rend maître au bout de quatre mois, et fait son compétiteur prisonnier. C'étoit l'époque où Tamerlan étonnoit le monde par la rapidité de ses conquêtes. Kysser s'empresse de faire battre monnoie au nom du héros tartare. et de lui faire hommage de sou royaume; c'étoit le moyen de le conserver, et en esset, il en demeura paisible possesseur jusqu'à sa mort, arrivée à Delhy, le 17 du mois de Dgoumâdy, premier de l'an 820 de l'hégire, après avoir régné 47 ans dans tout l'empire. Durant ce court période, le peuple indien fut heureux parce que les grands étoient dans l'impuissance de rien entreprendre. Kysser Khan, laissa le trône à Merban Khan, son fils. Voyez Moucarckschau.

#### LAFA

#### LAGE

LADISLAS V, fils d'Albert, duc d'Autriche, mort en 1457, monta sur le trône après la mort de Ladislas IV, sous la tutelle de Jean Huniade. Ce prince fut animé d'un grand zèle contre les Hussites; on prétend qu'il fut empoisonné par eux.

II. LADISLAS VI, fils de Casimir, roi de Pologne, fut élu roi de Hongrie à la mort de Mathias Corvinus en 1490 : il avoit pour concurrent son frère Albert, Jean fils naturel de son prédécesseur, et Maximilien d'Autriche. Son règne ne fut rien moins que paisible. Ladislas eut continuellement des guerres à soutenir contre les Turcs et les autres puissances voisines de la Pologne.

LAFAURIE ( Jean-Baptiste-Agathange ), docteur en Sorbonne et professeur de théologie à l'université de Bordeaux sa patrie, mourut dans cette ville en 1762, âgé d'environ 60 ans. Étant provincial des grands-carmes, il fut chargé de faire des recherches archéographiques sur la Guyenne, pour les Annales de l'ordre. Il a laissé sur cette matière un travail plein d'érudition et de saine critique. Il est manuscrit, ainsi que ses Sermons et ses Lecons de théologie. Il a aussi coo. péré à la rédaction de la Bibliothèque carmélite du père Cosme de Villers; et les nombreux articles qu'il a fournis ne sont pas les moins curieux de cette Biographie, dont Lafaurie avoit conçu le plan.

LAGERBRING (Suenon de), né le 24 février 1707 à Bosiœ-Kloster, en Scanie, où son père étoit curé, fit ses études à Lund, où il s'adonna particulièrement à la jurisprudence et à l'histoire, et y obtint en 1731 la place d'adjoint, ou professeur-vicaire dans la chaire de droit. Après avoir séjourné quelque temps à Stockolm, où il lit des recherches dans les archives, il fut nommé par le roi, en 1742, prosesseur en histoire dans l'université de cette ville, place qu'il remplit avec la plus grande distinction jusqu'à sa mort arrivée à Lund le 5 décembre 1787. Lors de son couronnement en 1751, Adolphe-Frédéric le fit recevoir docteur en droit, et son épouse la reine Louise-Ulrique, qui venoit de fonder une académie de belleslettres, le nomma, en 1754, membre de cette nouvelle académie. Les états du royaume assemblés en diète en 1769, ayant témoigné le désir qu'il travaillât à une histoire génerale et pragmatique de Suède, il mit aussitôt la main à l'œuvre, et publia une Histoire de Suede en 4 vol. in-4°, imprimés en 1769-1783; mais la mort l'empêcha de la complèter et de poursuivre cette histoire jusqu'à Gustave-Vasa I. Ainsi son ouvrage sinit avec le règne de Chrétien, premier roi de la maison d'Oldenbourg, qui régnoit dans les trois royaumes du nord, et qui monta sur le trône de Suède en 1457. La composition de cet ouvrage lui coûta les plus grandes recherches; il

T. XIX.

consulta avec la critique la plus scrupuleuse les sources tant domestiques qu'étrangères, visitant même, pour donner plus de perfection à son ouvrage, les archives de Copenhague; il y joignit de grands tableaux sur le caractère de chaque siècle, sur les diverses formes de gouvernement, sur l'état des sciences et des mœurs aux différentes époques. La vérité exacte en l'histoire, autant que possible, étoit une loi qu'il se prescrivit, et qui guida toujours sa plume. Il publia en même temps un Abrégé de l'histoire de Suède, dont la première édition en un seul volume, fut traduite en français et imprimée à Paris, in-12; mais il l'augmenta et en fit six volumes, dont l'un contient une statistique de la Suède, et un autre les généalogies de toutes les maisons régnantes; mais pour l'histoire, il la continua jusqu'à la révolution de 1772 opérée par Gustave III. Ses autres ouvrages sont, I. Collection des mémoires pour l'histoire de Suède, 3 vol.; Lund, 1754, 1758 , in-8°. II. Vie du sénateur et feld-maréchal, comte d'Ascheberg; Lund, 1751, in-80. III. Il publia en latin un ouvrage contenant des Mémoires rélatifs à l'histoire de sa patrie partieulière, sous le titre de Monumenta Scanensia, 2 vol. in-4°. IV. Une collection de Dissertations pour la plus grande partie historiques, désendues en chaire publique, au nombre de plus de 150. Lagerbring avoit aussi des connoissances très-étendues dans les, autres sciences. Il fut annobli en 1769, et nommé alors Lagerbring, étant né Lager, son nouveau nom bring veut dire couronné de laurier. Il s'étoit marié en 1746, et a lassé un fils, Charles de LAGERBRING, actuellement secre-

taire d'état. Cet homme illustre fut inhumé dans la cathédrale de Lund, et l'université fit prononcer un discours funebre pour honorer sa mémoire. On fit aussi imprimer une Élégie sur sa mort, dont on a retenuce vers, qui caractérise l'homme et le savant:

Qualis erat doetor , talis et ille pater.

LAIDLIE (Archibaud), le premier des ministres de l'église hollandaise d'Amérique, qui ait fait l'office en anglais, étoit né en Ecosse, et avoit été quatre ans ministre de l'église de t'lessingue en Hollande, d'où il avoit été appelé au nouvel Yorck. Il arriva en Amérique en 1764, et mourut en 1778, à Red-Hook, où la guerre de la révolution l'avoit contraint de chercher une retraite. Son ministère fut très-utile; il fut considéré comme un prédicateur éloquent.

LAMPARTER (Henri), né en 1590, supérieur des jésuites dans sa province en Bohème, mourut à Augsbourg le 14 octobre 1570. Il a laissé plusieurs ouvrages de controverse et diverses traductions de Traités de théologie et de piété.

LAMPILLAS ( Xavier ), exjésuite espagnol, né dans l'Andalousie en 1739, et mort à Gênes en 1798. Après l'expulsion de son ordre, il passa en Italie, se livra à la littérature, et fut indigné de la manière dont les abhés Bettinelli et Tiraboschi, jugeoiert dans leur ouvrage le mérite littéraire de sa nation, en lui attribuant la décadence et la corruption du goût de l'ancienne Rome et de la moderne Italie, ainsi que de leur littérature. L'abbé Lampillas , travailla à prouver que l'Italie a été plu-

tôt la cause, non-seulement de l la décadence de la littérature, des sciences et des arts de son pays, mais encore de celle des autres nations; décadence occasionnée par le mauvais gouvernement de Rome, qui donna lieu à l'irruption des barbares du nord qui plongérent l'Europe dans la barbarie. Il attribue également cette décadence à la philosophie et à la théologie scolastique dont les Italiens ont été les créateurs. L'ouvrage de Lampillas est écrit en italien et sut publié à Gênes, sous ce titre: Saggio storiop-apologetico della leteratura spagnuola contro le preguidicate opinioni dealcuni moderni scrittori italiani, Genova, 1778, 1779, 1780 et 1781, 6 vol. in-8°. Cet ouvrage contribua à rétablir l'opinion des étrangers, sur les écrivains espagnols. Les deux abhés, Bettiuelli et Tiraboschi, répondirent à l'abbé Lampillas, par deux Lettres qui surent consignées dans le volume XIX du journal de Modène, et postérieurement imprimées à Rome en 1781, en 1 vol. in-40, avec la Réponse de l'abbé Lampillas, sous ce titre : Lettere de'Sig. abbati Tiraboschi e Bettenelli , con le risposte del Sig.abatte Lampillas, intorno al Saggio storicoapologetico della letteratura spagnuola, del medesimo, da servire di continuazione del medesimo Saggio, Roma, 1781. Charles III, récompensa Lampillas, d'une manière aussi honorable que lucrative, pour avoir vengé la nation espagnole.

LANG (Gaspard), né à Zoug en Suisse, moit en 1691, fut protopotaire apostolique et doyen du chapitre rural de Frauenfeld en Turgovie. Il a écrit en allemand, L. Une Histoire ecclésiastique de la Suisse, en 2 vol., Einsilden, 1692: le premier volume, trèsintéressant, est simplement historique; le second est entièrement de controverse. II. Plusieurs Traités de théologie.

LANGDON (Samuel), ministre de Portsmouth au New-Hampshire, et président du collève d'Harvard, né à Boston, gradus en 1740 à l'université de Cambridge, ordonné en 1747, succéda d'abord à M. Fitch à l'ortsmouth, puis en 1774 à M. Locke, président du collège d'Harvard; mais, en 1781, il donna sa démission. Il se chargea de présider une assemblée de chrétiens, et fut installé en 1781 à Hampton Falls, New-Hampshire. Ses connoissances étendues, sa charité et son patriotisme lui assurèrent dans cette paisible retraite l'affection et le respect de ses paroissiens et de tous ceux qui le connurent. Il mourut en 1797, dans la 75° année de son âge. On a de lui un grand nombre de Sermons, dont un à l'ordination de Samuel Macclintock, 1756; un en action de graces de la conquête de Québec; Examen impartial des lettres de Robert Sandeman sur Theron et Aspasio, 1765; un Sommaire de la foi et de la pratique du chrétien; Observations sur les révélations de Jésus - Christ à saint-Jean, 1791; l'Excellence de l'Evangile sur toute la sagesse humaine; Rectification de quelques grandes erreurs commises par le R. Jean Cosens Ogden; Remarques sur les sentimens du docteur Hopkins en matière de doctrine, 1 vol. 1794.

LANZI (Louis), célèbre antiquaire, né le 13 juin 1732 à Monte-del-Celmo, près de Maceratamort le 31 mars 1810 à Florence, étudia sous les jésuites. Il sit de

rapides progrès dans la théolo- ! gie, la poésie, l'éloquence et la philosophie. Après avoir achevé ses études, il prit l'habit des jésuites et professa la rhétorique dans plusieurs villes d'Italie. Persoupe ne posséda à un plus haut degré le talent si difficile d'enscigner; et si tous ses élèves ne répondirent pas pleinement à ses soins, du moins aucun n'est sorti de son école avec un faux goût. Après que son ordre eut été supprimé, il fut'ngmmé sous-directeur de la galerie de Florence, par Pierre Léopold, grand - duc de Toscane et ne s'occupa plus que d'embellir ce musée, qui fut bientôt considérablement enrichi par ses soins. Son premier ouvrage fut le Guide de la Galerie, imprimé en 1782, dans laquelle on admire la richesse des matieres et la grace du style; l'auteur laisse bien loin derrière lui tous ceux qui ont écrit sur la même matière. Son Essai sur la langue étrusque, Rome, 1789, 3 vol. in-8º, qu'il composa ensuite, consolida pour toujours sa réputation. On ne trouve nulle part aufant d'érudition; les premiers savans de l'Europe lui rendirent tous un témoignage éclatant. Cependant Louis Coltelli, académicien de Cortone, essaya de le réfuter dans un petit ouvrage peu digne de son auteur. Lanzi sortit victorieux de cette lutte, et réduisit son adversaire au silence. Entin, il mit au jour une Histoire de la peinture en Italie. La meilleure édition est celle de 1809, publice par l'auteur a Bassano , 6 vol. in-8º. Le style de cet onvrage, variécomme le pinceau des artistes, fait eucore plus d'honneur à sa littérature que le précédent, et ne lui cède pas pour l'ordre et la sagacité. Aucun jugement n'est hasardé; tout est fondé sur des

recherches exactes, dont lui-même a vérifié l'authenticité. Ses Dissertations sur les vases appelés communément étrusques, sont autant de chefs - d'œnvres. Tout ce qu'a produit la plume de Lanzi est devenu le guide le plus sûr des antiquaires. Nous ne terminerons pas cet article saus faire mention de sa Traduction des Travaux et des Jours d'Hésiode, avec des Notes, Florence, 1808, in-4°: poésie harmonieuse, tidélité au texte, commentaires ingénieux, rien ne manque à cet ouvrage. Lanzi en a publié beaucoup d'autres, tous estimés; mais l'énumération en seroit si longue, qu'il doit nous avoir suffi de citer ceux qui ont mis le sceau à sa reputation.

LARRAMENDI (le père Manuel de), jésuite, professeur de théologie à Salamanque, étoit natif de la province de Guipescoa. Il est le premier qui ait fixé les règles de la langue basque; dans une Grammaire imprimée en 1729, et qui ait exécuté c que personne n'a entrepris même après lui. Il exalte heaucoup sa patrie et sa langue. La peine que dut lui coûter ce travail, excuse l'extravagance de ses éloges. Il la croit la langue la plus élégante, la plus harmonieuse, la mieux organisée: c'est Dieu qui l'a communiquée lors de la distribution des idiomes; c'est une des 72 langués - mères, etc. Cela est exagéré, mais sa grammaire est bonne et utile.

LASSALA (l'abbé Manuel), ex-jésuite espagnol, né à Valence en 1729 et mort à Bologne en Italie en 1798, s'est rendu célèbre par ses connoissances dans les langues ancienues, l'éloquence, la poésie et l'histoire qu'il enseigna dans l'université de Valence.

Il nous a laissé un Essai sur l'histoire générale ancienne et moderne, Valence, 1755, 3 vol. in-4º : c'est le meilleur abrégé que l'Espagne possède. A la suite de cet ouvrage, il a encore donné les vies des poètes espagnols : Notice sur les poètes castillans, Valence, 1757, in-4°. Lassala, nourri de la lecture des tragiques anciens dout il avoit déjà donné quelques traductions qui avoient été trèsbien accueillies, et encouragé par ses amis qui ne se trompèrent point en lui faisant espérer le plus grand succes, publia, I. Joseph présenté à ses frères, tragédie en 5 actes, représentée à Valence et imprimée en 1762. II. Don Sancho Abarca, tragedie en 3 actes, représentée et imprimée à Valence en 1765. Après l'expulsion de son ordre, il se fixa à Bologne, où il publia en italien, I. Iphigénie en Aulide, tragédie en 5 actes, imitation d'Euripide et de Racine, Bologne, 1779. II. Ormisinda, tragedie en 5 actes, Bologne 1783. III. Lucia Miranda, twigédie en 5 actes, Bologne, 1784 : le sujet de cette tragodie est tiré de l'histoire des Espagnols dans le Paraguay. Les journaux italiens ont fait le plus grand éloge de ces trois tragédies, qui sont écrites en vers. On a été justement étonné de voir un étranger écrire l'italien aussi bien que sa propre langue. On a aussi de lui quelques Poèmes écrits en latin; ceux qui ont été imprimés sont, I. Rhenus Emmanuelis Lassalæ, Bologne, 1781, in-4° : ce poème fut composé à l'occasion des dégâts arrivés à Bologne par les inondations du Khin. II. De serificio civium Bononiensium libellus singularis, Bologue, 1782 : ce poème sut composé à l'occasion d'une sête donnée par les négocians de la

ville. Les auteurs du journal intitulé Mémoire encyclopédique de
Bologne, firent le plus grand
éloge de ces deux poèmes écrits
en tres beaux vers latius. On a
aussi de lui une très-bonne traduction de l'arabe en latin des
fables de Lockman, qu'il imprima à Bologne en 1781, in-4°,
sous ce titre: Fabulæ Lockmani
sapientis, ex arabico sermone latinis versibus interpretatæ: elles
sont dédiées à son ami don Fraucisco Perez Bayer, savant espagnol du premier ordre.

LASALLE (Philippe de), né à Seyssel, vint très-jeune à Lvon, où il suivit l'école de Sarrabat. Envoyé à Paris pour s'y perfectionner dans l'étude du dessin, il a**c**quit l'amitié de Boucher, qui le placa dans le nombre de ses, élèves de prédilection. Le jeune Lisalle, de retour à Lyon, appliqua sou génie aux manufactures de soie et à l'art qui en nuance les couleurs; il devint bientôt l'associé et le gendre du négociant chez lequel il s'étoit placé. « Là, dit un rapport fait au conseil de commerce de Lyon, il sut le premier répandre avecune noble profesion et un choix plein de goût, l'émail de nos fleurs sur nos etoffes; les plantes sembloient v conserver le mouvement de la végétation, par l'élégance du jet et par la pureté des formes; les oiseaux, les insectes aumoient ses compositions; de frais paysages signaloient sous sa main la puissance de l'art; et l'on vit les tissus embellis par ses dessins, recherchés par les souverains de l'Europe pour l'ornement de leurs palais. » Un métier ingénieux qui. facilite la main-d'œuvre et offre les moyens d'exécuter toutes les conceptions du dessinateur, et. d'autres inventions utiles en méle prix des artistes; c'étoit alors le cordon de Saint-Michel. La révolution vint altérer le bonheur et la fortune de Lasalle; il se retira dans une maison de campagne près de Lyon, d'où il ne sortit, dans les derniers jours de sa vieillesse, que pour venir donner à cette ville qu'il avoit adoptée pour patrie, les matrices de ses machines, les modèles d'un métier propre à mieux fabriquer la soie, ceux d'un tour et d'un moulin pour l'ouvrer, d'un hamac ingénieux qu'il sit exécuter et qui offre le moyen de présenter tous les mouvemens et toutes les situations que le chirurgien peut désirer pour le pausement des estropiés.

LAUFFER (Jacques), né à Zoffingen en 1688, mort à Berne le 25 février 1734, professa l'histoire et l'éloquence dans cette dernière ville. Il a laissé, I. Atheus amens, Amsterdam, 1714. II. Une Histoire de la Suisse, en allemand, Zurich, 1736, in 80: dans bien des endroits, cette chronique n'est ni impartiale ni authentique.

LAUJON (Pierre), membre de l'académie française, président du caveau moderne et le doyendes chansonniers, né à Paris, et mort dans cette ville en 1811, âgé de 86 ans, fut l'ami des Piron, des Collé et des Pannard . et passa sa vie au milieu de la gaîté et de la bonne compagnie. Il a donné à l'opéra : Daphnis et Chloé, pastorale, 1751; Sylvie, opéra en 3 actes, 1766; Ismène et Isménias, tragédie en 3 actes, 1770; — an théâtre français : l'Inconséquent ou les Soubrettes, comédie en 5 actes, en prose, 1777: le Couvent, comédie en en acte, 1790; - au theatre de l

canique, lui obtinrent en 1773 | la rue Favart avec Parvi : la Fille, la Femme et la Veuve, parodie du ballet des Fêtes de Thalie, 1745; Armide, parodie, 1762; il a eu part à Zéphire et Fleurette, parodie de Zélindor. Il a donné seul: 1º l'Amoureux de quinze ans, comédie en 3 actes, mêlée d'ariettes, 1771; 2º le Fermier cru sourd, ou les Méfiances, comédie en 3 actes, en prose, mêlée d'ariettes, 1772; 3º Matroco, drame burlesque en 4 actes, 1778; 4º le Poète supposé ou les Préparatifs de fête, comédie en 3 actes, en prose, mêlée d'ariettes, 1782; 5º la nouvelle Ecole des mères, comédie en un acte, en prose; 6º l'Ecole de l'amitié, comédie en un acte en prose, toutes deux jouées; — à l'opéra comique, avec Favart, la parodie de Thésée; la Journée galante, ballet héroïque, 1750. Le naturel et le tendre de la poésie, l'intelligence et les ressorts du genrelyrique, sont employés dans la plupart de ces pieces, avec une finesse qui en rend l'effet des plus intéressaus. Tout le monde sait par cœur des morceaux de l'opéra de Sylvie, dont les vers sont si naturels et si harmonieux, qu'ils font pour ainsi dire supporter la musique, quoique excellente par ellemême ; au lieu que , pour tant d'autres, c'est la musique qui fait supporter les vers. Un autre trait qui distingue encore les productions de Laujon, c'est que le sentiment y consiste moins dans une affectation de paroles doucereuses, que dans un fonds de chaleur et de sensibilité qui anime l'expression. Ces précieuses qualités se font sur-tout remarquer dans ses chansons, dont il a donné un recueil sous le titre des A-propos de société, 1776,3 vol. in-12. Il avoit publié, quelque temps avant sa mort, un Requeil

de ses OEuvres choisies, avec son portrait, Paris, 1811, 4 volumes, in-8°.

LAVIGNON (D. Pulchrone), bénédictin de Saint-Vaunes, a été abbé de Saint-Avold en Lorraine allemande. L'élévation de ce religieux à la dignité abbatiale, a été l'occasion de poursuites judiciaires intentées contre lui d'une manière scandaleuse, et poursuivies avec un acharnement rare. D. Calmet rapporte ce fait à peu près de la manière suivante : « L'abbave de Saint-Avold étant devenue vacante par la mort de celui qui en jouissoit, D. Pulchrone sut canoniquement élu en 1614, pour y exercer les sonctions d'abbé. Son election ayant été confirmée par l'évêque diocésain, le duc de Lorraine, Charles IV, sit expédier des lettres-patentes en sa faveur. D Lavignon jouissoit paisiblement de la nouvelle dignité, lorsque la cour de Rome, informée du décès de son prédécesseur, nomma à cette abhaye un prêtre turbulent et entêté, appelé Anglure de Bourlemont, qui se trouvoit alors près du pape. Le père du nouvel abbé, seigneur lorrain, se présenta à Saint-Avold pour prendre pos-session de l'abbaye au nom de son fils. D. Pulchrone s'y opposa. Ces premières altercations, qui se prolongèrent, furent suivies d'un acte par lequel Lavignon fut cité à Rome par son adversaire. Après diverses procédures par procureurs, le religieux abbé prit le parti d'aller se défendre lui-même au tribunal papal; mais s'étant mis en route sans avoir obtenu la permission de ses supérieurs, il fut arrêté à Phalshoarg et envoyé à l'abbaye de Senoues, où il resta en retraite jusqu'à la réunion du premier

chapitre général de son ordre. Cependant Bourlemont attaqua la validité de l'élection de D. Pulchrone, et l'accusa d'en avoir falsifié l'acte. Lavignon fit imprimer à Lyon en 1630, un Mémoire pour sa désense, dans lequel, outre son apologie, il réfuta les griefs qui lui étoient im-putés. Néanmoins ce bon religieux, après avoir été traîné par son violent adversaire, devant les tribunaux de Vic, de Paris, de Vienne, de Metz et autres, fut enfin cité personnellement à Rome, et n'y ayant pas comparu faute de pareatis suffisant, il sut condamné par coutumace à servir pendant sept ans, sur les galères du pape, et à payer cinq cents écus d'or à la chambre apostolique; il fut en outre frappé d'excommunication. Cette sentence, qu'on n'osa jamais intimer, ne servit qu'à exciter l'indignation publique contre celui qui l'avoit provoquée, et en effet toutes les cours souveraines et subalternes de la province, ainsi que le clergé se réunirent aux états - généraux assemblés pour proclamer l'innocence de Pulchrone, et lui rendre la justice qu'il méritoit. Il fut réintégré et maintenu dans son abbaye de St.-Avold, où il mourut en 1660.

LAVIZARRI (Pierre-Ange), chanoine de Mazzo, né dans la Valteline, vers la fin du 17° siècle, est auteur d'une chronique en italien, intitulée: Memorie istoriche della Valtelina; Coire, 1716, in-4°. Cet ouvrage trèsintéressant, et bien écrit, est quelquesois un peu partial.

I. LAURENS (Henri), président du congrès, né dans la Caroline méridionale, prit part, dès le commencement, à l'opposition contre les prétentions ar-

bitraires de la Grande-Bretagne, et à la révolution qui s'opéra en Amérique. Quand le congrès provincial de la Caroline eut lieu, en 1775, il en fut nommé président, et en cette qualité, dressa une formule d'association, qui fut signée par tous les amis de la liberté, et où respiroit l'esprit d'insurrection le plus animé. En 1776, après l'établissement de la constitution temporaire, il fut élu vice - président. Ayant été nommé membre du congrès général en 1777, après que Hancock eut donné sa démission, il fut président de cette assemblée. En 1780, on le députa en Hollande, pour négocier un traité avec les Pays-Bas-Unis : mais, dans la traversée, il fut pris par un vaisseau anglals sur les rochers de Newfoundland. Laurens avoit jeté ses papiers à la mer, d'où un matelot anglais les retira. Ayant été emmené en Angleterre, il fut détenu à la tour, comme prisonnier d'état, et accusé de haute trahison. Il y resta plus d'une année, traité avec la plus grande rigueur; toute communication loi fut interdite. Cette capture ne donna pas peu d'embarras au ministre. On n'osoit le condamner comme rebelle, de crainte de représailles, et en le relâchaut, on craignoit en lai, l'homme le plus capable d'exécuter la commission dont il étoit chargé. Ce qu'on avoit découvert par ses papiers, faisoit redouter une guerie entre la Hollande et la Grande-Bretagne, et M. Adams avoit été envoyé à sa place pour suivre la négociation avec les Provinces-Unies. Pendant que Laurens étoit én prison, on l'eugagea à faire venir de France son fils qui y étoit pour une mission, dont il avoit été chargé par le congrès; il répon-

dit qu'il connoissoit assez son fils pour ne pas douter qu'il n'exposat sa vie pour son père; mais qu'il n'y avoit aucune considération qui pût faire oublier au colonel Laurens le devoir et l'honneur. Enlin, en 1781, sa santé étant considérablement altérée dans la prison, il sentit qu'elle ne pouvoit pas supporter une plus longue détention, et adressa une pétition à la chambre des communes. A la fin de l'année il fut mis en liberté, et retourna en Amérique, où il mourut en 1792, dans la Caroline méridionale, âgé de 70 ans. Il exigea que sou sils brûlât son corps trois jours après sa mort, et ce fut la condition expresse et unique à laquelle il lui laissa un heritage de 60 mille livres sterling.

II. LAURENS (Jean), brave officier dans la guerre d'Amérique, fils du précédent, fut envoyé en Angleterre pour son éducation, et revint en 1777 en Amérique, où il servit dans les armées, et se distingua bientôt dans toutes les actions qui enrent lieu sous les ordres du général Washington. Il étoit lieutenantcolonel en 1781, et cette même année, il fatchargé d'ane commission spéciale en France. Il s'agissoit de solliciter un prêt d'argent nécessaire pour se procurer des fournitures militaires. Il arriva mars, et revint au mois d'août, après s'être acquitté si heureusement de sa commission, que le congrès lui vota des remercimens de ses services. En trois jours il termina ses affaires à Philadelphie, et rejoignit aussitôt l'armée. En 1782, mortellement blessé, dans une rencontre avec un parti anglais, près de la rivière de Combahée, dans la Caroline méridionale, il périt

dans la vingt-sixième année de son âge. Son père venoit de sortir des prisons d'Angleterre. La gloire d'un fils si généralement estimé, le consoloit de ses malheurs, quand il perdit en lui toutes ses espérances. Le colonel Laurens unissoit les talens d'un grand officier aux connoissances d'un érudit. Il fut l'idole de son pays; Washington Pavoit choisi pour le seconder, comme dépositaire de toute sa confiance; il s'en reposoit entièrement sur lui, et reconnoissoit hautement qu'il n'avoit jamais remarqué en Laurens d'antre défaut qu'un excès de conrage qui approchoit de la témérité. Il déploya de rares talens dans la législature et dans le cabinet, comme sur le champ de bataille. Son zèle pour les droits de l'humanité fut sans hornes; et dans un pays où l'esclavage ctoit reconnu, il soutint toujours que la liberté personnelle étoit un droit que tout homme apportoit en naissant, quelque sussent son pays, sa couleur, ou ses facultés intellectuelles.

LAWSON (Jean), procureurgénéral de la Caroline du nord, a publié au commencement du 18° siècle, sur cette colonie, un ouvrage très-estimé, intitulé: Voyage à la Caroline, contenant la description et l'histoire naturelle de ce pays, et le journal d'un voyage de mille milles chez plusieurs nations indiennes, etc.; Londres, in-4°, 1709. Il a paru une seconde édition de cet ouvrage en 1714.

LAY (Benjamin), quaker distingué par sa bienfaisance, étoit Anglais, et destiné à la marine. Vers 1710, il s'établit à la Barbade; et comme partout il attestoit comme témoin oculaire la mauvaise conduite des propriétaires

d'esclaves, il devint si odieux. aux habitans, qu'il lui fallut quitter l'île. Il vint fixer sa résidence à Abington, en Pensylvanie, à dix milles de Philadelphie! A son arrivée, il trouva beaucoup de quakers qui avoient des esclaves, et s'éleva contre cet usage, avec un zèle trop indiscret. Pour exprimer son indignation de cette contume, il se présenta un jour dans une assemblée, avec une vessie remplie de sang, et, au milieu de tout le monde, plongeant dans la vessio une épée qu'il avoit sous ses habits, il s'écria : « c'est ainsi que Dieu répandra le sang de ceux qui tiennent dans l'esclavage des hommes comme eux. » Un autre jour, étant à Philadelphie, chez quelqu'un qui le pria à déjeûner, il lui demanda d'abord s'il avoit des esclaves dans sa maison; le maître lui ayant répondu affirmativement; "ch bien! reprit-il, je ne veux pas partager avec toi les fruits decette iniquité.» Il prit ensuite la fille unique de cet homme, âgée de trois ans, et feignit de vouloir l'emporter; les cris de l'enfant ayant alarmé son père: « vous voyez, lui dit-il, un peu de la douleur que vous causez par votre inhumaine pratique de retenir des esclaves.» En 1737, il écrivit un traité sur cette matière, auquel il avoit mis pour titre: Tous les maîtres d'esclaves. c'est-à-dire tous ceux qui retiennent l'innocent dans les fers, sont des apostats. Quand il présenta le manuscrit au docteur Franklin , par qui il fut imprimé , celui-ci représenta à l'auteur qu'il n'y avoit aucun ordre dans son ouvrage: « Cela ne fait rien, reprit Lay, imprimez toujours; et commencez par où vous voudrez. » Ce digne quaker mourut en 1760, a sa maison d'A-

bington, dans la 80° année de son âge. Il étoit d'une sobriété rare, ne vivoit que de légumes, ne buvoit que de l'eau, et étoit ennemi de toute sorte d'excès. Quand on introduisit le thé dans la Pensylvanie, sa femme lui en apporta une petite provision, avec un assortiment de tasses et de théières. Dans son zèle, il les lui arracha des mains, les emporta dans la ville, où du balcon d'une maison, il dispersa le thé, en présence d'une multitude de spectateurs, et brisa les instrumens de luxe, prononçant en meme temps un discours véhément contre la folie de substituer une plante malfaisante à la nourriture saine du pays. Il visitoit souvent les coles, où il portoit une corbeille remplie de livres de piété, qu'il distribuoit en prix aux écoliers. L'oisiveté lui étoit tellement odieuse, que lorsque le mauvais temps l'empéchoit de sortir de chez lui, et qu'il étoit fatigué de la lecture, il s'occupoit à filer. Tous ses habits étoient faits par lui-même. Quoiqu'il fût très-sensible au sort des pauvres, il n'avoit aucune pitié des mendians, qui, disoit-il, s'ils étoient en état de sortir, étoient aussi en état de gagner quatre sous par jour, qui devoient suffire, dans ce pays, pour mettre un homme à l'abri du besoin et de la dépendance. Il aimoit taut à se livrer à la lecture ou à la méditation, qu'on l'a représenté dans une gravure , lisant dans une cave, au jour du soupirail. Il essaya, une fois, d'imiier J. C. en voulant jeuner 40 jours; mais, comme il est aisé de le croire, il fut obligé de reponcer à cette entreprise. fut Benjamin Lay. Ses foiblesses et ses singularités disparoissent devant l'éclat de ses vertus bien-

faisantes. Ses courageux et constans efforts contre la pratique de l'esclavage lui font le plus grand honneur. L'âpreté et la sévérité de son caractère, convenoient assez au temps où il a vécu. L'ouvrage qu'il a commencé a été achevé par Antoine Benezet.

LEAMING (Jérémie), ministre épiscopal, né en 1719 à Middleton, Connecticut, gradué en 1745 au collége d'Yale, prêcha huit ans a New-Port, Rhode-Island, vingt à Norwalk, au Connecticut, et huit ou neuf à Stratfort. Il mourut en 1804, à New-Haven, après s'être distingué dans la controverse des épiscopaux, qui agita la Nouvelle-Angleterce pendant beaucoup d'années. On a de lui : Une défense du gouvernement épiscopal de l'Eglise, contenant des remarques sur l'ordination presbytérienne, 1766; une seconde défense du gouvernement épiscopal de l'Eglise, en réponse à Noe Velles, 1770; Evidence de la vérité du christianisme, 1785; Dissertations sur différens sujets qui méritent toute l'attention des chrétiens, 1789.

LEBRUN ( Pierre ), mérite une place distinguée parmi les magistrats et les littérateurs qui ont honoré leur pays ; né à Montpellier le 18 avril 1761, il y fut pourvu en 1786, d'une charge de conseiller à la cour des aides et chambre des comptes. La révolution l'en dépouilla, et le força même à chercher une retraite loin de ses fovers. Ce ne fut qu'en 1803, qu'il rentra dans la carrière judiciaire; nommé successivement commissaire près le tribunal de Fontainebleau, substitut près celui de 1ºr instance, du département de la Seine et conseiller en la cour d'appel de Paris, il

exerça cette dernière magistrature depuis 1807 jusqu'au 17 novembre 1810, époque de sa mort. Doué d'un jugement solide et d'une imagination brillante, il sut allier à l'étude et à l'application des lois, la culture des belleslettres. Pendant les orages de la révolution, il traduisit en vers les œuvres d'Horace, avec M. Daru son beau frère, membre de l'Institut, ministre et secrétaire d'état. Cette traduction a été publiée en 1804-1805, 2 vol. in-8°. Dans les années 10 et 11, il redigea un recueil périodique de causes célèbres. En 1810, il publia en 2 vol. in-12, une traduction de Salluste, précédée d'une histoire sommaire de ce qui se passa dans la république romaine, depuis l'abdication de Sylla jusqu'à la conjuration de Catilina. Cette traduction est. sous le rapport de l'exactitude, de la précision et de l'énergie du style, une des meilleures que l'on copnoisse. (Article additionnel à C. M. P. le Brun. T. HI.)

LECLERC (Louis Claude), officier d'infanterie, mort sur/la fin du 18° siècle, sut un de ces militaires réformés qui cultivent les muses par désœuvrement, mais dont les loisirs n'amusent pas toujours le public. En 1763, il entreprit à Bordeaux dans le genre du Mercure, un journal qui périt d'iuanition au bout d'un an. Trois Bordelais essayèrent en de ressusciter l'Iris de 1767 Guyenne: mais leurs efforts ue furent pas plus heureux que ceux de Leclerc, parce qu'ils ne furent pas dirigés par le goût. Cependant cet écrivain n'étoit pas sans mérite. On a de lui, l'Envieux, comédie en prose, Bordeaux, 1763, in-8°. Le retour de Mars,

maréchal de Richelieu, Bordeaux, 1763, in-12. L'Iris de Guyennejournal composé de 24 numéros, Bordeaux , 1763 , 2 vol. in-12.

LEDESMA (Clémens de), Mexicain, entra dans l'ordre de saint François, professa la philophie et la théologie, fut envoyé dans la province de Méchoacan, comme visiteur et composa plusieurs ouvrages, entre autres; Vita spiritualis communis seraphici tertii ordinis sancti Francisci. 1689, Mexici, in-4°. Compendium excellentiarum tertii seraphici ordinis cui accessere constitutiones péculiares. 1705, Mexici. Notiliarum excitator moralium, 1695, Mexici, 2 vol. in-4. Excitatoris compendium notitiarum ad sancta sacramenta spectantium; 1695, Mexici, in-8°. Compendium excitatoris alterum. 1695, in-8°. Excitator reipublicae studiosæ etc., 1700, Mexici. Theses de Jesu nazareno, de angelopolitani templi dedicatione, de cujusdem monialis professione.

LEDYARD (Jean), célèbre voyageur, né à Groton au Connetticut, perdit son père étant encore enfant, et sut confié aux soms d'un parent qui l'envoya à une école de grammaire. Ayant perdu son protecteur, et maître alors de suivre ses inclinations, il passa quelque temps au collége Dartmouth, au nouveau Hampshire, dans l'intention de se livrer à l'étude de la théologie. Il y avoit dans ce séminaire un certain nombre d'élèves indiens; qui lui donnèrent des notions des mœurs indiennes. Mais les connoissances qu'il prit du caractère de ces sauvages ne pouvoient être d'ancune utilité pour lui dans le reste de sa vie ; le défaut total de fortune l'obligea de quittér divertissement en l'honneur du le séminaire avant d'avoir ter-

miné ses études. Sans avoir un shilling dans sa poche pour aller jusqu'à Hartford, il se construisit un canot de 50 pieds de long sur trois de large; quelques personnes lui donnèrent généreusement des provisions de venaison salée, et il s'embarqua sur le Connecticut; il descendit cette rivière si rapide dans plusieurs endroits et dont il ne connoissoit nullement le cours. Après un voyage de cent quarante milles, il arriva à Hartford. Bientôt il gagna New - Yorck, s'engagea comme simple matelot, et arriva à Londres en 1771. Le capitaine Cook ayant entrepris son troisième voyage, Ledyard, entrainé par un desir irrésistible de visiter les régions imparfaitement connues on tout à fait ignorées, accepta dans cette expédition le poste de caporal de marine. Bientôt il y gagna la faveur de l'illustre navigateur, et fut un des témoins desa fin tragique en 1778. En 1781, il surprit par une visite tout-à-fait inatendue ses amis d'Amérique, qui n'avoient point entendu parler delui pendant dix ans, et repartit pour l'Angleterre en 1782; il formoit des-lors le projet de traverser le continent d'Amérique, depuis les côtes nord-ouest, jusqu'à la côte orientale, que Cook avoit en partie visitées, qu'il connoissoit parfaitement; un voyage de commerce, qu'il devoit faire au détroit de Nootka, ayant manqué, il traversa le canal vis-à-vis Ostende, avec dix guinées dans sa bourse, et se détermina a aller jusqu'au Kamtschatka. Quand il arriva au golfe de Bothnie, il tenta de traverser les glaces pour abréger son chemin, mais reconnoissant que la mer n'étoit pas glacée au delà des côtes, il retourna à Stockolm, puis voyagea vers le nord dans le ;

cercle polaire arctique, et passant tout le golfe, descendit la côte orientale de Pétersbourg. Son air extraordinaire le fit remarquer. Sans has ui sonliers et n'ayant point d'argent pour en acheter, il n'en fut pas moins invite à diner par l'ambassadent de Portugal, qui lui donna vingt guinées, à toucher chez sir Joseph Banks ; par le crédit de ce seigueur, il obtint aussi la permission d'accompagner un detachement, qu'on envoyoit avec des munitions à Yakutz, pour le service de M. Bilings, anglais au service de l'impératrice qu'elle avoit chargé d'un voyage pour les découvertes au nord D'Yakutz qui est située en Sibérie à six mille milles Est de Pétersbourg. Ledyard s'avança jusqu'à Oczakow ou Ochostk sur la mer du Kamstchatka. Mais, comme les glaces ne permettoient absolument aucune navigation, il retourna à Yakutz, dans l'intention d'y attendre la fin de l'hiver. Là, suv un soupçon, dépourvu de tout fondement, il fut arrêté au nom de l'impératrice par deux soldats. russes, qui le conduisirent au milieu de l'hiver au nord de la Tartarie, jusqu'aux frontières du territoire russe, en l'assuranthien que s'il s'avisoit d'y remettre le pied, il seroit pendu; mais que s'il vouloit retourner en Angleterre, ils lui souhaitoient un bon voyage. Pauvre, abandonné, sans auns, convert de haillons, épuisé par la fatigue, la maladie et la misère, il s'avança jusqu'à Konisherg, où le crédit de sir Joseph Banks lui fit toucher cinq guinces, qui lui procurèrent les moyens de revenir en Angleterre. Il alla aussitôt voir sir Joseph, qui lui proposa une entreprise non moins périlleuse que la dernière. Une société venoit de se former pour

la découverte des parties intérieures de l'Afrique, dont presque toutes étoient inconnues dans ce temps. Sparrman Paterson et Le-Vaillant avoient voyagé dans la Caffrerie; Norden et Bruce avoient beaucoup ajonté aux connoissances qu'on avoit en Europe sur l'Egypte, la Nubie et l'Abyssinie, mais la géographie de toutes les autres régions de cette partie du globe, à l'exception des côtes, étoient dans une obscurité profonde. Ledvard s'engagea avec enthousiasme dans une entreprise dont il avoit déjà formé le projet pour lui-même; et ayant reçu de sir Joseph une lettre qui le recommandoit à un des membres du comité, nommé par la société pour diriger l'entreprise, il se présenta chez lui sans délai. Le compte que cette personne rendit de leur première entrevue, fera connoître le caractère de notre hardi voyageur. Voici ce qu'on y lit : « Avant même que la lettre qu'il me présenta m'eut appris son nom et de l'objet de sa visite, je fus frappé de la vigueur du personnage, de sa large poitrine, de son air ouvert et du mouvement rapide de ses yeux. Je lui déployai une carte de l'Afrique; et traçant une ligne du Caire à Sennaar, et de-la vers l'ouest, dans la latitude et la direction supposée du Niger, je lui dis que c'étoit la route par laquelle j'entendois que l'Afrique sut parcourue, s'il étoit possible. Il me répondit qu'il s'estimoit très-heureux qu'une telle expédition lui fut confiée. Je lui demandai quand il crovoit pouvoir partir. Demain matin, fut sa réponse. » La société concut les plus heureuses espérances d'un zèle aussi ardent et d'une telle intrépidité. Ledyard s'embarqua à Londres le 50 juin 1788. En trente-six jours, dont | patience le résultat de son voyage.

il en passa sept à Paris et deux à Marseille, il arriva à Alexandrie. Là, ayant pris l'habit du pays, il s'avança jusqu'au Caire, où il arriva le 20 d'août. Il avoit, pour un tel vovage, des qualités particulières : doué d'un génie original et pénétrant, il observoit avec intérêt et découvroit avec précision tout ce qu'il étoit à portée de voir ; et en comparant les objets avec ce qu'il avoit vu de même nature dans les autres parties du globe, il donnoit à sa narration tout le piquant des contrastes et des ressemblances. Ses remarques sur la Basse. Egypte, seroient placées par les géographes parmir les materiaux les plus précieux, si cette contrée étoit moins connue. Elles augmentèrent de beaucoup l'opinion que ses commettans avoient déjà de ses talens. Son séjour au Caire ne fut pas sans profit pour la compagnie. En visitant les marchés d'esclaves, en conservant avec les jelabs ou marchands voyageurs des caravanes, il lui procura, sans aucuns frais, des notions sur l'Afrique, sur ses habitans et son commerce, la position de ses places, la nature du pays et la manière d'y voyager. Les Mémoires sur ces objets qu'il fit passer'en Angleterre, sont tous intéressans et instructifs; ils satisfirent complettement la compagnie, et montrérent, dans leur auteur, l'esprit de recherche, une attention infatigable et le zèle ardent avec lequel il poursuivoit l'objet de sa mission. Ledyard avoit annoncé à ses commettans qu'il avoit reçu, d'un aga, des lettres de recommandation; que le jour de son départ étoit fixé et que sa prochaine dépêche seroit datée de Sennaar; enfin le comité attendoit avec im-

Mais ce voyage ne fut pas achevé; le chagrin que Ledyard ressentit de voir apporter de jour en jour des délais au départ de sa caravane, lui causa une maladie inflammatoire, augmentée encore par les mauvais traitemens des médecins du Caire, ce qui termina les jours du voyageur le 17 janvier 1789. La compagnie apprit, avec un véritable chagrin, la mort d'un homme dont les sentimens d'honneur, la magnanimité, le mépris de tout danger et le zèle sans bornes s'étoient manifestés si glorieusement à son service; il sembloit né pour exécuter la périlleuse entreprise de traverser les plus redoutables contrées de l'Afrique. Leydard, méprisant toutes les distinctions accidentelles de la société, paroissoit ne reconnoître son supérieur dans aucun homme; mais ses manières, quoique dépourvues de la politesse du monde, n'avoient rien de repoussant. Son génie étoit sans culture, mais vaste et original. Les fatigues qu'il supporta pour satisfaire sa curiosité, sont presque incroyables. Le jugement qu'il porte du caractère des femmes est trèshonorable au sexe. » J'ai toujours remarqué, dit-il, quand j'ai parcouru les plaines stériles de l'inhospitable Danemarck, de la simple Suede, de la froide Laponie, de la rustique et grossière Finlande, de la Russie sans principes; quand j'ai traversé les régions sauvages des Tartares; quand j'ai eu faim, soit, froid; partout ce sont les femmes seules "qui m'ont été secourables; et ce qui ajoute chez elles à la vertu (car c'est bien ainsi qu'il faut appeler la bienfaisance), leurs dons ont été faits avec franchise et grace. « J'ai toujours remarqué, ajoute-t-il, que dans tous les pays les !

femmes sont civiles, obligeantes, douces et humaiues; qu'elles ont partout une tendance naturelle à la gaîté, à la circonspection, à la modestie; que jamais elles ne balancent comme les hommes pour faire une action généreuse; sans hauteur, sans arrogance, sans mépris, elles sont faites pour la politesse et la société; plus facilement égarées en général que les hommes, elles sont aussi plus vertueuses, et font plus de honnes actions : jamais je ne me suis présenté honnêtement et amicalement à une femme, soit civilisée, soit sauvage, sans en avoir reçu une réception honnête ou amicale. Il n'en étoit pas de même des hommes. Outre ses Mémoires envoyés à la compagnie d'Afrique, Ledyard a publié un voyage de Cook, 1781. Beaucoup de ses manuscrits se trouvoient encore. il y a peu d'années, dans les mains de son frère, le docteur Isaac Ledyard, officier de santé de la ville de New-Yorck.

I. LÉE (Samuel), premier ministre de Bristol Rhode-Island, né en 1625 à Londres, élève d'Oxford, fut reçu maître-ès-arts en 1648. En 1651, il étoit procureur de l'université. Dans la suite, Cromwell lui donna une cure à Londres, près Bishopsgate; mais il en fut chassé par le parlement, qui mit un anabaptiste à sa place; alors on le nomma prédicateur de la grande église de sainte-Hélène à Londres. Après la restauration, s'il n'a pas été interdit pour non-conformité, ce fut parce qu'il n'avoit pas alors de place à perdre; il vécut quelque temps au comté d'Oxford, et y prêcha plusieurs sermons de circonstances. En 1678, retiré à Newington, pres Londres, il y remplit, pendant quelques an-

nées, les fonctions de ministre d'une église d'indépendans; et en 1686, il passa à la Nouvelle Angleterre, prêcha à Bristol; et quand il se forma une nouvelle église en 1687, il en sut le ministre. Après la révolution, pressé du désir de retourner dans sa patrie, il partit en 1691. Avant de mettre à la voile, il dit à sa femme qu'il avoit vu un astre qui, selon toutes les règles de l'astrologie, lui présageoit la captivité. En effet, un corsaire français le prit et le conduisit à Saint-Malo en France, où il mourut cette année, âgé de 64 aus. On l'enterra hors la ville comme hérétique. Lée étoit un homme véritablement savant; il avoit de vastes connoissances en médecine et en chimie, et d'excellentes notions de tous les arts libéraux et de toutes les sciences. Il s'étoit appliqué à l'astrologie : mais ensuite désaprouvant cette superstition, il brûla une centaine de volumes qu'il avoit rassemblés sur cette matière. A ses talens, il joignit les vertus d'un cœur humain et charitable. Les malheureux reçurent de lui beaucoup de bienfaits. Il a publié, 1. Le Chronicon Cestrense, extrait chronologique de tous les statuts civiques et chronologiques du comté et de la ville de Chester, depuis sa fondation en 1656. II. Orbis miraculum, ou le Temple de Salomon, in-folio, 1659. Cet ouvrage fut imprimé aux frais de l'université. III. De excidio antechristi, in-folio, 1659. IV. Le Triomphe de la miséricorde dans le char de la gloire; plusieurs autres Sermons, Discours et Traités mystiques. V. Dissertation sur l'ancien état des Juifs, et les différens états successifs où ils ont été, leur conversion et leur rétablissement dans leur

pays, 1679; elle est imprimée avec le retour d'Israël de Flect-cher. VI. Réponse à différentes questions relatives à l'Amérique, à ses productions naturelles et aux maladies de ses contrées, etc., 1690. Il a aussi écrit un grand nombre de Préfaces en latin, pour les livres imprimés par Henri Hall, à Oxford.

II. LEE (Charles), major général dans l'armée des Etats-Unis. fils de Jean Léz colonel au service de l'Angleterre, étoit né au pays de Galles. Il prit très-jeune le parti des armes; mais quoiqu'animé d'un esprit militaire, il n'en fut pas moins ardent pour l'étude des sciences, acquit d'abord une profonde connoissances des langues grecque et latine, et dans ses voyages qu'il suivit avec ardeur, il se rendit familières les langues italienne, espagnole, almande, et française. En 1756, il vint en Amérique, et se trouva au combat de Ticonderoga, où Abercrombie fut défait. En 1762, il avoit un brevet de colonel, et servoit en Portugal sous Burgoyne. Peu après étant en Pologne, quoiqu'il fût absent lors de l'acte du timbre, il ne laissa pas de défendre par ses lettres la cause de l'Amérique. Dans les années 1771, 1772 et 1773, il parcourut toute l'Europe. Ses opinions politiques lui ayant fait perdre la faveur du ministre, et toute espérance d'avancement, il retourna en Amérique en 1773, visita toute les colonies, animoit par-tout les peuples et les excitoit à la résistance. En 1774, son ami le général Gates, l'engagea à acheter une terre de deux ou trois milles acres au comté de Berkley en Virginie. Il y résida jusqu'a l'année suivante où il donna sa démission de la place qui l'atta-

choit au service de l'Angleterre, et accepta du congrès celle de major général. En 1775, il accompagnoit Washington au camp de Cambridge. Au commencement de l'année suivante, chargé à la Nouvelle-Yorck de défendre cette ville contre les auglais, il fit preuve de beaucoup de sagesse et de courage. Envoyé dans les colonies méridionales pour y commander toutes les forces qu'on y pourroit lever, il eut les plus heureux succès. En 1776, il rendit de grands services dans l'affaire de l'île Sullivan, qui fut pourtant malheureuse pour l'Amérique. Cette même année, comme il traversoit le Nouveau Jersey pour opérer sa jonction avec Washington dans la Pensylvanie, il quitta son camp dans le comté de Morris, et s'étant avancé à une certaine distance pour reconnoître le pays, il sut sait prisonnier par un colonel anglais, et transporté à New-Yorck. Mais en 1778, échangé contre le général Prescot, qui avoit été pris à New-Port, il se trouva à la bataille de Montmouth, où il sut chargé de faire une attaque sur l'arrière garde de l'ennemi: Washington s'avançant pour le soutenir, s'aperçut qu'il se retiroit sans avoir fait le moindre effort pour se maintenir; comme il n'avoit aucune connoissance des raisons qui l'engageoient à agir ainsi, il lui fit quelques reproches sans ménagemens. Lée qui avoit ordre de barceler l'ennemi, se conduisoit avec sa valeur ordinaire; et forcé d'abandonner son poste, se retiroit en bon ordre. Mais sa fierté ne put supporter l'injure qu'il prétendoit avoir reçue sur le champ de bataille : et par une lettre à Washington, il Iui en demanda satisfaction. Il fut arrêté, accusé de désobéissance aux ordres supérieurs, et de man-

que de respect au commandant en chef. Une cour martiale présidée par le lord Stirling le déclara coupable, et il fut suspendu de ses fonctions pour une année. Il se défendit avec son habileté ordinaire; et sa retraite sembla justifiée par les forces de l'ennemi, qui étoient beaucoup plus considérables qu'on ne les avoit soupconnées. Mais ses lettres au commandant en chef, ne pouvoient pas aisément être justifiées, et sa suspension fut généralement approuvée de l'armée, dont les chefs le soupçonnoient d'aspirer au commandement suprême. Le congrès ayant confirmé en 1780, la sentence de la cour martiale, Lée se retira à sa terre au comté de Berkley en Virginie, où il vécut en simple particulier. Mais comme il n'avoit là pour compagnie qu'une bibliothèque choisie, il s'ennuya d'une vie si solitaire, vendit sa ferme, et chercha quelque endroit où il pût converser avec des hommes. Etant passé à Philadelphie, il se logea dans une auberge; mais n'y vécut que peu de jours, au bout desquels une fièvre termma sa vie. Les derniers mots qu'il prononça furent ceux-ci; Restez près de moi, mes braves grenadiers. Il fut un très-brave officier, et contribua beaucoup à discipliner l'armée d'Amérique. Son caractère étoit austère : l'histoire de sa vien'est guère que celle de ses disputes, de ses querelles, de ses duels dans toutes les parties du monde. Il étoit vindicatif, avare, immoral. Ses principes , tels qu'on pouvoit les attendre de son caractere, étoient ceux d'un libertin déterminé. Il demanda dans sou testament, à n'être enterré ni dans une église, ni dans un cimetière , ni à moins d'un mille d'aucune maison de presbytérien ou d'anabaptiste, alléguant qu'apres

evoir fréquenté mauvaise compagnie tonte sa vie, il ne vouloit pas continuer après sa mort. Il a publié en 1760, un pamphlet sur l'importance de garder le Canada, que le docteur Franklin cite avec éloge. On a publié après la mort de Lée, ses mémoires avec des Essais et des lettres de lui, i vol. ш-12, 1792.

LEE

III. LEE (Richard Henri), né en Virginie, consacra ses talens au service de son pays. Sa vie publique fut marquée par quelques circonstances particulières. Il eut l'avantage d'organiser la première résistance a l'oppression des anglais en 1765. Il proposa en 1773 à la chambre de la bourgeoisie en Virginie, la formation d'un comité de correspondance, dont l'objet étoit d'atlumer dans tout le continent le fanal de la liberté. Il fut membre du premier congrès; en 1776, il établit et soutint la déclaration de l'indépendance. Après que les articles de la confédération eurent été adoptés, il seretira du congrès parce qu'un représentant n'étoit pas continué plus de trois ans, et ne pouvoit, sousaucun prétexte, l'être plus de six. Mais il fut réélu en 1784, et continué jusqu'en 1787. En 1789, quand le gouvernement fut organisé, lui et M. Greyson furent les premiers que la Virginie nomma sénateurs. Il resta dans cette place jusqu'en 1792, où il donna sa démission. Lée mourut en 1794 à sa terre de Chantilly, au comté de West-Moreland, en Virginie, dans la 63° année de son age. Il soutint pendant toute sa vie la réputation d'un philosophe, d'un patriote, et d'un sage. On lui a généralement attribué la pétition au roi qui fut adoptée par le congrès en 1774, et qui étoit rédigée dans un style très-énergi- lavoit fait naître; mais c'étoit des T. XIX.

que. La gazette de Virginie du 1 or jain 1799, et la Chronique indépendante de février même année, ont publié sa lettre contre Deane. On trouve dans le muséum américain une autre lettre de lui au gouverneur Randolph. sur la constitution. On le croit aussi l'auteur des Observations tendantes a l'examen du système de gouvernement, proposé par la dernière convention, dans les lettres d'un fermier fédéraliste, au fermier républicain, 1787.

IV. LEE (Arthur), ministre des Etats-Unis, à la cour de Versailles, trère du précédent, né en Virginie, étudia à l'université d'Edimbourg, où il s'appliqua ensuite à la médecine, et pratiqua cet art quatre ou cinq ans à Williamsbourg. Il apprit ensuite la jurisprudence à Londres. Pendant sa résidence en Angleterre. il épia toutes les mesures du gouvernement, et rendit les plus importans services à son pays, en donnant connoissance des intentions des ministres. Aussitôt que le gouverneur Bernard entreçuses instructions, Lée trouva le moyen d'en communiquer le contenu à la ville de Boston. On croit qu'il y retourua avant 1769; car ce fut cette année qu'il publia les lettres du moniteur , pour la défense des droits des colonies. En 1776, il étoit à Londres en qualité d'agent de la Virginie, et présenta au roi la seconde pétition du congrès. Lorsque Jefferson refusa de venir en France en qualité de ministre, Lée fut nommé à sa place, et vint à l'aris en 1776; on le rappela avec Adams, qui avoit pris la place de Deane ; et Franklin resta seul ministre. On a répandu sur le rappel de Lée, des soupçons injurieux, que la conduite de Deane

l'année précédente que celui-ci avoit été rappelé de Paris, par les ordres du congrès, et il étoit revenu en Amérique dans le même vaisseau que le ministre de France Gérard. A sou arrivée, comme le soupcon planoit sur lui, il crut nécessaire de le rejetter sur Lée, son collégue; et dans une diatribe violente, il le peignit des traits les plus odieux, l'accusant de s'opposer à l'alliance avec la France, et de découvrir aux Auglais les secrets du congrès. En même temps, il inculpa la conduite de son frère Guillaume Lée, écuyer, agent du congrès, près les cours de Vienne et de Berlin. Lée étoit très-intimement lié avec Frankliu; mais il le croyoit trop influencé par la cour de France. Fermement attaché aux intérêts de son pays, également probe et zélé, il étoit assez porté à revoquer en donte l'exactitude des transactions commerciales, lesquelles le philosophe s'étoit engagé. Ces dissentions entre les ministres en produisirent de semblables dans le congrès; et Gérard, au mépris de sa dignité d'ambassadeur, se montra zélé partisan de Deane. Lée avoit beaucoup d'amis au congrès : mais Franklin en avoit encore davantage. Quand le premier retourna en Amérique en 1780, son intégrité étoit si évidente qu'il eut peu de peine à dissiper les fausses préventions. En 1774, il fut l'un des commissaires chargés de faire un traité avec six nations indiennes. Il alla au fort Schuyler, et s'acquitta de sa commission d'une manière honorable. En février 1790, il fut reçu par ordre spécial conseiller de la cour suprême des Etats-Unis, et mouruten 1772 à Urbanna au comté de Middlessex en Virginie, après une courte maladie. Lée sut un patriote zélé,

d'un génie vaste, d'une parfaite probité: simple dans ses manières, mais violent dans ses passions. Il étoit membre de la société philosophique d'Amérique. Outre les Lettres du moniteur qu'il publia en 1769, et dont nous avons déja faitmention; il a encore donné: les extraits d'une lettre au président du congrès, en réponse à un libelle de Silas Deane, 1780: et en outre des observations sur de vertaines transactions commerciales en France, soumises au congrès, 1780.

LEESE ( Anne ), fondatrice d'une secte, née en Angleterre de parens obscurs, se procura des moyens d'existence peu honorables. En 1770, elle montra des prétentions extraordinaires en prenant le nom de Dame élue; mais cependant elle fut plus généralement appellée la *Mère*. Elle réunit à Manchester une trentaine de sectateurs, et y établit ses exercices religieux, comme elle avoit fait en Amérique. Mais ses cérémonies étoient si bruyantes, et son culte tellement contraire à la paix des familles, que sa secte fut déclarée nuisible. et ses assemblées supprimées par l'autorité civile. La Dame élue passa à New-Yorck, en 1774, avec cinq de ses sectateurs. Six autres s'y joignirent en 1776, et ils achetèrent une terre dans la Nisqueunie, environ 10 milles au nord-ouest d'Albany ; ils y vécurent ignorés pendant trois ou quatre ans. Mais, au commencement de 1780, époque où il y eut une nouvelle commotion religieuse à Lébauon et dans quelques villes voisines, au milieu des extravagances du fanatisme, il parvint aux enthousiastes quelques nouvelles de la Dame élue. Aussitôt la route sut couverte de

gens trompés, qui cherchoient de plus grandes illusions. La Mère les reçut avec un certain sourire; et leur dit que leur arrivée lui avoit été révélée. En même temps, elle leur déclara qu'elle étoit la femme revêtue du soleil, mentionnée au douzième chapitre de la révélation, s'attribua la puissance d'administrer le saint-Esprit, dont elle étoit chérie, affirma que c'étoit elle qui jugeoit tous les jours les morts de toutes les nations qui lui étoient envoyés exprès; et que nul ne pouvoit espérer de pardon que ceux qui lui avoient confessé leurs péchés. Ces prétentions firent impression sur quelques personnes dont la raison étoit déjà égarée par les charmes magiques, les grimaces, les postures singulières, les mouvemens fantasques, les mots inintelligibles, et les soupirs de ces nouveaux sectateurs. Dans ce nombre il faut compter Valentin Rathbun, ministre baptiste, qui cependant, trois mois apres, publia une brochure coutre cette imposture, et dit « Qu'il y avoit dans cette illusion une certaine puissance exercée sur le corps à laquelle il céda lui-même, qui affectoit les nerts, comme le fluide électrique, et qui causoit ensuite un tremblement et la privation totale des forces. Quand la Mère eut ainsi établi en quelque façon son autorité sur ses nouveaux disciples, elle les mit en garde contre le crime de suivre les vaines coutumes du monde; et après les avoir dépouillés de leurs pendans d'oreilles, colliers, boucles et de tout ce qui alimente la vanité, et leur avoir fait couper les cheveux, elle les admit dans son église. Aiusi métamorphosés, ils rougissoient de revoir leurs anciennes connoissances. L'imposteur assuroit qu'elle l

étoit affranchie de la puissance de la mort; et que quand elle quitteroit ce monde, elle devoit monter au ciel en un clin d'œil. Cependant elle mourut en 1784. Sa secte a éprouvé bien des révolutions; elle se distingue actuellement par des mœurs pures et des talens; mais elle persiste à rejetter les préceptes que Jésus-Christ a expressément recommandés, et substitue à l'Écriture des révélations et des illusions.

LEONHARD (Jean), ministre grison, a publié, I. Brevis descriptio democratica, etc., Londres, 1704, in-4°. II. Description de l'état universel de l'Eglise chez les Grisons, en langue romane, Londres, 1704, in-4°. III. Mémoire sur le moyen d'introduire la piété parmi les gens de guerre, La Haye, 1711, et un grand nombre de Sermons et de Traités de controverse.

LERBER (Sigismond-Louis), professeur de droit, et membre du grand conseil de la république de Berne, sa patrie, vivoit au milieu du 18° siècle. On a de lui, I. Fssai de Poesies, Cologne, 1746, in-8°. II. Prælectio de fontibus juris patrii, Berne, 1748, in-4°. III. Liber de legis naturalis summd, Zurich, 1752, in-4°. IV. Code des lois de la ville de Berne, 1762, in-folio.

LÉRIS (Antoine de), né à Montlouis en Roussillon, le 28 février 1723, a publié, I. La Geographie rendue aisée, 1753, in-8°. II. Dictionnaire portatif, historique et littéraire des théâtres, 1754, nouvelle édition, 1765, in-8°. III. Il a eu part, comme éditeur, au Sentiment d'un narmoniphile, 1756, et aux Apressoupers de la campagne, 1759 et 1764, in-12. Antoine de Léris

mourat au commencement du dixneuvième siècle.

LEU ( Jean-Jacques ), né à Zurich le 26 janvier 1689, étoit fils de Jean-Jacques Leu, ancien bailli de Gruningen et de Loca-rno, mort en 1713. Il fut successivement bailli du comté de Kibourg en 1755, trésorier de la ville de Zurich en 1749, et enfin bourgmestre de cette république en 1749. On a de lui, entre autres ouvrages, I. Observations sur la république des Suisses par Simler, traduit du latin en ailemaud , Zurich , 1722 et 1735, in-4. II. Le droit civil de la Suisse; 4 vol. in-40, à Zurich, 1727 et 1746 en allemand. III. Dictionnaire historique de la Suisse, Zurich, 1747 et 1765, en allemand, 20 vol. in-40. Ce dernier ouvrage qui embrasse l'Histoire et toutes ses parties, la topographie, la généalogie, l'histoire littéraire et ecclésiastique, n'est pas exempt de fautes, presqu'inséparables d'une pareille entreprise. L'ouvrage n'en est pas moins utile, et quelques parties sont travaillées avec soin et discernement. L'impartialité en fait un des principaux caractères. Ce magistrat respectable, après des services éminens rendus à sa république, particulièrement pour la pacification des différends du Toggenbourg, est mort dans sa ville natale, le 10 novembre 1768. (Article additionel à celui du tom. X).

LÉVESQUE (Pierre-Charles); professeur de morale et d'histoire au collége de France, de la cidevant académie des inscriptions et belles-lettres, nommé membre de l'institut de la classe d'histoire et de littérature ancienne le 6 décembre 1795, chevalier de la légion-d'honneur, né à Paris le

28 mars 1736, et mort dans la même ville le 12 Mars 1812, fut un de ces savans dont la vie entière consacrée aux recherches historiques et à la littérature, n'est point susceptible de ces reuseignemens biographiques, qui peuvent mettre à même d'apprécier l'esprit et le caractère d'un auteur. Lévesque n'est guères connu que par ses nombreux ouvrages dont voici la nomenclature. I. Les réves d'Aristobule, philosophe grec, suivis abrégé de la vie de Formose, philosophe français; Paris, 1761, 1 vol. in-12. Les mêmes Carlsruhe, 1762, ils ont été traduits en italien par la comtesse Guillemine d'Anhalt, et publiés par Frédéric Auguste, prince de Brunswick, Berlin, 1768. II. Choix de poésies de Pétrarque, traduit de l'italien, Paris, 1774, 1 vol. in-8°; nouvelle édition corrigée et augmentée, Paris, 1787, 2 vol. in-12. Cette traduction, malgré sa fidélité, ne rend point l'esprit et les graces de l'original. III. L'homme moral, ou l'homme considéré tant dans l'état de pure nature que dans la societé; Amsterdam, 1775, 1 vol. petit in-8°, réimprime à Lyon, sous le titre d'Amsterdam, 1775, grand in-8°, et à Bouillon, sous le titre d'Amsterdam, 1775, in-12. Le même ouvrage sous le titre de Thomme moral, ou les principes des devoirs, suivis d'un aperçu sur la civilisation, 4º édition corrigée et augmentée, i vol. in-12, Paris, 1784. Malgré les nombreuses éditions de cet ouvrage, peu de personnes en ont entendu parler; il semble qu'il y ait une l'atalité attachée à certains ouvrages qui, malgré leur prétendue publicité, ne sont guères connus que de l'auteur et du libraire. IV. L'homme pensant,

ou Essai sur l'histoire de l'esprit humain; Amsterdam, 1779, 1 vol. in-12. V. Histoire de Russie; Paris, 1785, 5 vol. in-12, réimprimé à Yverdun, même année, 6 vol. in-12. Les annales de la Russie, et les diverses histoires qu'on en a publiées, presque toutes imparfaites, n'offroient guères qu'un amas de faits sans liaisons, de conjectures sans fondement; Lévesque, en portant le flambeau de la critique dans cette espèce de cahos, est parvenu à éclaireir ce qui étoit douteux, à simplifier les faits, à rejetter ceux hasardés, à n'admettre enfin que ce qui étoit attesté par les chroniques les plus fidèles; dans ce travail, l'auteur n'a pas toujours su éviter une monotonie de détails fastidieux, et une inégalité de style qui ralentissent l'intérêt, causent l'ennui, et font tache, pour ainsi dire, dans l'ouvrage. VI. Histoire des différens peuples soumis à la domination des Russes, ou suite de l'histoire de Russie, 2 vol. in-12. La même histoire de Russie, nouvelle édition, corrigée, augmentée et conduite jusqu'à la fin du regne de Catherine II, 8 vol. grand in-80; Hambourg, 1800, et Paris, an 8. (L'histoire des peuples soumis à la Russie est comprise dans cette édition). VII. Eloge historique de l'abbé de Mably, qui a partagé le prix extraordinaire proposé par l'académie des inscriptions et belieslettres, in-8°; Paris, 1787. VIII. La France sous les cinq premi ers Valois, ou histoire de France' depuis la mort de Philippe Valois, jusqu'à celle de Charles VII, précédée d'une intraduction dans laquelle on suit les révolutions et les progrès de la monarchie, depuis le règne de Pépin, jusqu'à la mort de Philippe-le-Bel; Paris, 1788, 4 vol. ]

in 12. Cette histoire seroit meilleure, si l'auteur n'ent mis trop de précipitation dans son travail. 1X. Dictionnaire des arts, de peinture, sculpture et gravure, par Watelet, de l'académie française, et Lévesque, de l'académie des inscriptions et belles lettres, 5 vol. grand in-8", Paris, 1792. Le même dictionnaire dans l'Encyclopédie méthodique, 1788 et 1791, 2 vol. in-4°. Cet ouvrage qui jouit d'une certaine estime, doit son mérite principalement à Watelet, qui avoit des connoissances étendues dans les arts. X. Histoire de Thucydide, traduite du grec, 4 vol. in-4°, et in-8°( Paris, an 4 (1795). Il lutta avec succès contre le plus profond des écrivains qu'ait eu la Grece, et mérita que dans la suite, de plus récens interprètes du même auteur aient cru ne pouvoir mieux faire que d'accompagner leur doctes éditions de la traduction presque textuelle de Lévesque. XI. plusieurs mémoires, dans le recueil des mémoires de l'institut impérial. On a encore de Lévesque dans la collection des moralistes anciens, publice par Didot l'aîné et Debure. 1º Pensées morales de Confucius, 1 vol. 1782. 2º Pensées morales de divers auteurs Chinois, 1 vol. 1782. 3º Carac-tères de Théophraste, 1 vol. 1782. 4º Pensées morales Cicéron, 1 vol. 1782. 5º Sentences de Théognis, Phocylide, etc., 1 vol. 1783. 6. Les entretiens mémorables de Socrate, traduits du gree de Xénophon, 2 vol. 1783. 7º Apophthegmes des Lacédémoniens, extraits de Plutarque, 1 vol. an 2. (1794). Pensées morales de tarque, 2 vol. an 3. (1793). 9. Vies et apophthegmes des philose, 'ies grees, i vol., an 5. (1795).

Environ un an avant sa mort, Lévesque publia l'étude de l'histoire de la Grèce, 4 vol. in-8°, ouvrage qui s'adresse moins au savant, qu'à celui qui vise à le devenir. Lévesque avoit parcouru des carrières diverses, et la littérature ne reçut point son premier hommage; l'exercice du dessin et de la gravure occupa ses plus jeunes années; il dut à cette direction première de ses facultés, ce goût juste et éclairé pour le beau, et ce sentiment délicat des finesses théoriques de l'art.

LICARRAGUE ( Jean de ), né dans le Béarn, un des ministres de l'église réformée de cette province, éprouva des persécutions pour sa religion, ainsi qu'une dure captivité dout il fut généreusement délivré par Jeanne d'Albret, mère de Henri IV. Comme il parloit également bien le français et le basque, il traduisit dans la dernière de ces langues, le nouveau Testament, à la sollicitation de cette même princesse qui l'en récompensa; cette traduction basque est tres-rare; Licarrague devintensuite ministre de l'église de la Bastide de Clarence. On ignore l'époque de sa mort; tout ce que l'on sait, c'est qu'il vivoit encore en 1582.

LIÈVRE (Jean le), chanoine de Vienne, abbé de St. Ferréol, a publié une Histoire de l'antiquité et saincteté de la cité de Vienne, en la Gaule celtique, in-8°, Vienne, 1623.

LINING (Jean), célèbre médecin et philosophe de la Caroline méridionale, né en Écosse, reçut une excellente éducation, vint en Amérique vers l'an 1725, et entretint une correspondance avec Franklin sur l'électricité. Il fut le premier qui introduisit

l'appareil électrique à Charlestown, et sit une suite d'expériences soignées, qui occupèrent presque toute l'année 1740. En 1753, il publia une Histoire de la sievre jaune. C'est le premier ouvrage sur cette maladie dont on soit redevable au continent de l'Amérique.

I. LINN (Guillaume), ministre de New-Yorck, né en 1752, gradué en 1772 an collége de New-Jersey, étoit d'abord attaché à l'église preshytérienne en Pensylvanie. Pendant la guerre de la révolution il fut chapelain dans les armées, et quelques années après la paix, attaché à l'église réformée hollandaise; mais la foiblesse de sa santá le contraiguit de se démettre de sa place : ' ses amis crurent que c'étoit un prétexte; mais il mourut en 1808 à Albany. Son éloquence étoit naturelle et persuasive, quoique souvent il manquat de force dans son débit. Il a publié les sermons suivans, I. Discours militaire prononcé à Carlisle, 1776. II. La mort et la vie spirituelle d'un croyant. III. Le caractère et la misère du méchant, deux sermons prêchés en Amérique. Un autre Sermon prononcé à l'anniversaire de l'indépendance de l'Amérique, 1791. Sermons historiques. et caractéristiques, 1791. Eloge funebre de Washington, 1800.

H. LINN (Jean Blair), poète et ministre de Philadelphie, fils du précédent, né en 1777 à Shippensbourg en Pensylvanie, montra dès sa jeunesse un grand attachement à l'étude; il n'avoit que 9 ans quand son père passa à New-Yorck; il y trouva l'avantage d'étudier sous d'excellens maîtres. A 13 ans il entra au collège Colombie où il dirigea

ses goûts vers la poésie et la critique; les meilleurs écrivains du siècle, et particulièrement les poètes, étoient les objets de son admiration. A 18 ans, ayant achevé ses cours au collége, il s'appliqua à l'étude des lois; mais ce fut sans succès; les brillantes imaginations de Shakespeare et du Tasse avoient pour lui bien plus de charmes que les subtilités abstraites de Blackstone et de Cokc. Bientôt il mit au théâfre une composition dramatique, intitulée le Château de Bourville. Le succès l'encouragea; mais il n'en renonça pas moins à ce genre de travail, et se détermina à se consacrer pour toute sa vie au service des autels. S'étant retiré à Shenectady, il étudia la théologie sous le docteur Romeyn, professeur dans l'église hollandaise réformée, et ue tarda pas à obtenir des licences; il prêcha avec succès. Appelé par l'église presbytérienne d'Elizabethtown et par celle de Philadelphie, il balança d'abord, et se détermina pour cette dernière. Il fut nommé en 1799 collégue du docteur Ewing. Les deux années suivantes furent consacrées à ses devoirs religieux ; mais il trouva encore le temps d'écrire deux poèmes, l'un sur la mort de Washington, l'autre sur la puissance du génie. Ces ouvrages de lougue haleine furent imprimés en Angleterre avec luxe. La santé de Linn étoit extrêmement altérée. Dès sa jeunesse il avoit été sujet à de graves indispositions qui influèrent beaucoup sur son esprit; cependant il soutint encore une controverse contre Priestley qui avoit publié un Traité, dans lequel il établissoit une comparaison entre Jésus Christ et Socrate. Linn fit une réponse. Une seconde réplique fut le der-

nier effort de Priestley en faveur de la doctrine des sociniens. Le discours de Linn étoit fort et impétueux. Ses amis essayèrent d'en justifier l'acreté et l'amertume par l'importance de la matière; mais Linn ne put se justifier à ses propres yeux, et ne parla jamais de son emportement contre un homme vénérable par son âge et ses talens, sans manifester son regret par des larmes. Il écrivit mêmeune lettre d'excuse à Priestley qui mourut sans l'avoir reçue. Dans ce même temps Lina rassembloit les matériaux d'un poème qui l'auroit immortalisé : un fragment en a été publié après sa mort, sous le titre de Valérien. Lina mourat à Philadelphie en 1804. Il avoit publié peu après sa sortie du collége, deux volumes de Mélanges auxquels il n'a pas mis son nom; un poème sur la mort de Washington dans la manière d'Ossian, publié en 1800. Deux Traités dans sa controverse avec Priestley, 1802. Après sa mort on a tiré de ses. manuscrits et publié Valérien, dont nous avons parlé plus haut, fragment d'un poèmenarratif, où: il avoit intention de décrire les premières persécutions contre les chrétiens, et l'influence du christianisme sur les mœurs des nations, in-4°, 1805. A la tête de cet ouvrage on trouve un Essai sur la vie du docteur Linn, par Brown, écrit avec une perfection de style assez rare.

LIVINGSTON (Guillaume), gouverneur de New-Jersey, né en 1723, descendoit d'une famille de New-Yorck, qui avoit émigré d'Angleterre, et s'étoit distinguée par ses talens et l'attachement de ses nombreux membres à la liberté. Après avoir achevé ses études littéraires, il s'appliqua

à celle des lois. Ayant reçu de la nature un esprit pénétrant et solide, une imagination brillante, une mémoire facile, il profita de ces avantages par un travail infatigable: aussi fut-il bientôt distingué dans la littérature et dans l'état qu'il avoit choisi. Il embrassa de honne heure la cause de la liberté civile. Quand la Grande-Bretagne déclara ses prétentions arbitraires, il employa sa plume à défendre les droits de son pays. Livingston remplit plusieurs emplois importans au nouvel Yorck, et passa ensuite au nouveau Jersev. où on le nomma l'un des principaux membres du congrès. En 1776, quand les habitans du nouveau Jersey eurent envoyé leur gouverneur William Franklin au Connecticut, et qu'ils eurent établi une nouvelle constitution, Livingston fut le premier élu chef de la magistrature, et mérita par une intégrité incorruptible et ses vertus, d'être réélu jusqu'à sa mort. Pendant la guerre, ses efforts soutinrent l'indépendance de son pays. La vérité et la sévérité de ses écrits politiques aigrirent les Anglais, qui le regardèrent comme l'objet de leur haine particulière. En effet, ses ouvrages eurent une influence marquée dans la révolution, en excitant un zèle et une indignation qui firent de la milice du nouveau Jersey la tronpe la plus redoutable aux ennemis de l'Amérique. En 1787, Livingston fut envoyé à la célèbre convention qui donna la constitution aux Etats-Unis; et après avoir rempli pandant 14 ans avec distinction l'emploi de gouverneur, il mourut en 1700 à sa terre d'Elizabethtwon. Livingston s'étoit distingué dès sa jeunesse par la simplicité deses habits et de ses ma-

vaine ostentation, il ne se montra jamais avec éclat. Il étoit doux, aimable, spirituel dans la conversation; sa vie offre le modèle de l'intégrité incorruptible, de l'honneur inviolable et de la charité la plus ardente. On peut le compter au rang des plus savans classiques; tontes ses productions sont d'un esprit vigoureux et d'un goût exquis. La parfaite connoissance qu'il avoit des meilleurs ouvrages de l'antiquité, donna à son style une élégance rare; il n'eut pas d'égal dans la satire. On a de lai un poème intitulé la Solitude philosophique; Eloge funèbre du révérend président Burr, 1758, qu'on regarde comme un modèle d'éloquence; Lettre à l'évêgue Landaff, à l'occasion de quelques passages de son sermon du 20 février 1767; quantité de pièces fugitives qui ont été publiées dans plusieurs. ouvrages périodiques ; Revue des opérations militaires au nord de l'Amérique, de 1753 à 1758. Son fils, William Lavingston, écuyer, a publié, il y a quelques années, ... un prospectus des Mémoires de la vie de Guillaume Livingston . avce ses OEuvres mélées, en prose et en vers; mais cette édition n'a pas encore paru.

LOCKWOOD (Samuel), ministre d'Andover, Connecticut, né à Norwalk, gradué en 1745 au collége d'Yale, prit les ordres en 1749 et mourut en 1791. Il contribua en 1787 pour cent livisterling aux dépenses du cabinet de physique de son collége. On a de lui un Sermon sur la mort du colonel Williams, 1755.

nut en 1790 à sa terre d'Elizabethtwon. Livingston s'étoit distingué dès sa jeunesse par la simplicité de ses habits et de ses maplicité. Toujours ennemi d'une étoit a Shamokiu. Logan simoitles. blancs, dont il admiroit l'industrie, et désiroit beaucoup en avoir pour voisins. Heckewelder, ministre moravien, vit Logan en 1772, et, dans une conversation qu'il eut avec lui, reconnut qu'il avoit des talens bien supérieurs à ceux des autres Indiens. En 1774. Logan résidoit sur les rives de l'Ohio, sa famille fut massacrée par un parti de blancs, sous le commandement du capitaine Michel Cresap. Cette action étoit une représaille; car les Indiens avoient tué plusieurs blancs qui cherchoient à former de nouveaux établissemens. Aussitôt une guerre de vengeance s'alluma et coûta la vie à un grand nombre d'hommes; les femmes, les enfans mêmes ne furent pas épargnés par les Indiens. Dans l'automne de la même année, il se donna une bataille décisive, à la source dn grand Kanhasvay. Les Indiens furent défaits et demandèrent la paix. Toutefois Logan dédaigna de paroître parmi les supplians; mais l'absence d'un chef si distingué, ne fit pas soupconner la sincérité du traité. Logan covova au lord Dunmore gouverneur de la Virginie, un messager qui prononça de sa part le discours suivant « Je demande à tout homme blanc, si jamais il est entré dans la cabane de Logan ayant faim, sans avoir reçu des vivres? Si jamais il y est entré nu ou ayant froid, sans avoir recu des vêtemens? Dans le cours, de la guerre sanglante qui vient d'avoir lieu, Logan s'est renfermé chez lui, il n'a cessé de parler pour la paix; telle est mon inclination pour les blancs, que tous mes compatriotes, quand il passoient devant moi, dispient : voilà l'ami des blancs. j'aurois de tout temps cherché à vivre avec yous, si je n'eusse été |

cruellement traité par un de vous. Le colonel Cresap, au printemps dernier, de sang-froid et sans avoir été provoqué, a égorgé toute la famille de Logan; il n'a épargné ni mes femmes ni mes enfans. Il ne coule plus une goutte de mon sang dans les veines d'aucune créature vivante : tous appeloient ma vengeance, et je n'ai combattu que pour cela; j'ai tué beaucoup de monde, ma vengeance est assouvie. Je me réjouis pour ma patrie de voir luire le jour de la paix. Mais ne croyez pas qu'il entre le moindre sentiment de peur dans le vœu que je forme; Logan n'a jamais connu la peur, jamais il ne tournera les talons pour sauver sa vie. Qui reste-t-il pour pleurer Logan? personne. » Après la paix, Logan tomba dans une sombre mélancolie et dans un espèce de délire; il déclara que la vie étoit un supplice pour lui. Il se fit une habitude de l'ivresse. En 1781, il fut assassiné près de Miami. M. Heckeweldera vu son tombeau dans ce lieu même.

II. LOGAN (Jacques), savant distingué, descendant d'une ancienne famille d'Ecosse, et né en 1674, à Lurgan en Irlande, avoit recu de la nature de grandes dispositions, qui furent cultivées par une éducation brillante, et s'acquit un nom dans toutes lesparties de la littérature. Il passa. en 1699, en Pensylvanie, où il y fut employé dans les affaires publiques. En 1701, on le nomma secrétaire de la province et du conseil. Il occupa depuis les places de chef de justice et de président du conseil. Il v parut d'abord plus attaché aux intérêts du gouverneur qu'à ceux de l'assemblée, et dans les premières années, ne se montra pas populaire; mais ilfinit par s'acquitter de ses de-

voirs, à la satisfaction générale. En 1786, à la mort du gouverneur Gordon, Logan lui succéda, et pendant deux ans que dura son administration, il fit réguer une heureuse harmonie dans toute la province. Quelques années avant sa mort, il se retira des affaires publiques et ne s'occupa plus que d'une correspondance suivie avec les savans des différentes parties de l'Europe. Il mourat en 1751, en sa maison de campagne, située près de Germantown. Logan, trèsversé dans les langues anciennes et modernes, connoissoit trèsbien les langues orientales, et possédoit à fond le grec, le latin et l'allemand; enfin, il étoit savant dans les mathématiques, la philosophie, la physique et l'histoire naturelle. Quant à ses opinions religieuses, il étoit quaker. Sa bibliothèque, de trois mille volumes, riche en livres latins et grecs, étoit composée des meil-leurs ouvrages sur les sciences. Cette précieuse collection appelée ordinairement la bibliothèque de Logan, a été léguée par son propriétaire aux citoyens de Philadelphie, et, depuis, est déposée dans un cabinet de la compagnie des libraires de la ville. Logan a publié dans les Transactions philosophiques depuis 1735, un détail de ses expériences sur le mais, avec ses vues particulières sur le systême sexuel des plantes, et ses expériences ont été regardées comme décisives. Ce même ouvrage a été depuis publié en latin; il est intitulé: Experimenta et meletemata de plantarum generatione, etc.; Leyden, 1739; enfin, il a éte réimprimé à Londres, avec la traduction anglaise en regard, par le docteur Fothergill. On doit encore à Logan : Canonum pro inveniendis refractionum tum simplicium tum

in lentibus duplicium focis, demonstrationes geometricæ, etc.; Leyden, 1739.

LOIX (Jean DES), religieux de l'ordre des frères prêcheurs, docteur en théologie, fut, le 28 mars. 1623, nommé inquisiteur général du comté de Bourgogne. Il s'acquitta de ses fonctions avec un zèle digne de ce temps de barbarie; c'est-à-dire, qu'il persécuta et sit périr une foule d'innocens, pendant plusieurs années. Il publia deux ouvrages assez rares. excepté dans les bibliothèques publiques de la Franche-Comté ; ils sont intitulés Speculum inquisitionis Besuntinæ; Dolæ, 1728, gros in-8°, de 1000 pages, et l'Inquisiteur de la foi; Lyon, 1634, in-12, de 203 pages. Des Loix dit qu'Innocent IV institua le saintoffice à Besançon, en 1247. Il se plaint souvent des procureurs, des gressiers et des officiers de juridiction intérieure, qui cherchoient à l'entraver dans fonctions. Mais il étoit protégé par les magistrats supérieurs qui n'osoient attaquer les abus atroces que l'on faisoit de la religion. La réunion du comté de Bourgogue à la France en 1674, arrêta heureusement l'activité des barbares inquisiteurs. Mais la vauité des moines les engagea à ambitionner un vain titre. Il y eut donc toujours à Besançon, un inquisiteur aux jacobins; il étoit décoré de sa croix d'argent, qu'il n'osoit étaler; son pouvoir si terrible autrefois, se réduisoit, dans les derniers tems, à permettre la lecture des livres défendus, au petit nombre de ceux qui lui demandoient cette permission. On ignore dans quel temps est mort Jean Des Loix; son livre est assez curieux; il prouve jusqu'à quel point on paul abusee des choses

les meilleures et les plus utiles, je veux dire la religion.

LOMBARD (C. A.), ancien chirurgien d'armée et de l'hôpital militaire de Strasbourg, membre de la légion d'honneur, correspondant de la 1re classe de l'institut impérial, avoit des connoissances étendues dans son art. On lui doit : I. Dissertation sur les évacuans dans la cure des plaies ; 1782, in-12. II. Dissertation sur l'utilité des évacuans dans la cure des tumeurs, des plaies ancien. nes, des ulcères, etc. Paris, 1783, in-8°. III. Opuscules de chirurgie; Paris, 1786, in-8°. IV. Dissertation sur l'extraction des corps étrangers des plaies, et spécialement de celles faites par les armes à feu, par M. Thomassin, 1788, in-8°. V. Cours de chirurgie pratique sur la maladie vénérienne; 1790, in-8°. VI. Remarques sur les lésions de la tête; 1795, in-8°. VII. Clinique chirurgicale; 1 vol. in-8%. VIII. Instructions sommaires sur l'art du pansement; 1 vol. in 8°. Après une longue carrière consacrée à l'étude, à l'exercice et aux progrès de l'art, ce savant chirurgien est mort en 1811, à Montmagny, près Paris.

LONDRES (Théophile-Ignace Ansquer De), jésuite, né à Quimper le 1er octobre 1722, et mort vers le commencement de ce siècle, a donné, I. Variétés philosophiques et littéraires, 1762, in-12. II. Sermons du P. le Chapelain, publiés en 1768, 2 vol. in-12. III. Lettre sur le Conclave, 1774, in-8e. Le P. Londres avoit une imagination vive, une ame sensible, un esprit nourri de la bonne littérature, et le talent de rendre avec intérêt ses idées.

I. LOPES (Jean), professour

de médecine ét de botanique à Bordeaux, vers le milieu du 17° siècle, jouissoit de la réputation d'un très-habile médecin dans cette ville, quoiqu'il ait peu écrit. On a de lui un petit ou vrage in 4°, intitulé Quæstio medica de Crisi, Bordeaux, 1633.

II. LOPES (Jérôme), en latin Lopesius, savant chanoine de Bordeaux, fils du précédent, florissoit dans le 17° siècle. Il professa la théologie en l'université de cette ville. On lui doit des ouvrages de théologie et des Sermons, qui aujourd'hui sont toinbés dans l'oubli. Le livre qui l'a fait connoître, est son Histoire de l'église et des archevêques de Bordeaux, qui parut sous ce titre : l'Eglise métropolitaine de Bordeaux, avec l'histoire de ses archevêques et le Pouillé de ce diocèse, Bordeaux, 1668, in-4°. Il est cité par les agiographes, pour son érudition et son exactitude. Il y a des recherches curieuses, qu'on ne trouve pas ailleurs.

LORING (Israël), ministre de Sudbury (Massachussetts), né en 1682 à Hall, gradué au collége d'Harvard en 1701, ordonné à Sudbury en 1706, mourut en 1772. Ce vénérable pasteur, utile et fidèle ministre, zélé pour la doctrine évangélique qu'il prêcha près de 70 ans, a publié un grand nombre de Sermons, et la Justification, non par les mœurs, mais par la foi en Jésus-Christ, 1749.

LOUIS DE PAVIE, frère de l'ordre des récolets, supérieur et foudateur de l'hôpital de Saint-Autoine à Smyrne, fut attaqué de la peste. Il fit vœu, si Dieu lui rendoit la vie, de la consacrer aux services des pestiférés. Acraché miraculeusement

mort, frère Louis a rempli les conditions de son vœu; les pestiférés qu'il a soignés sont sans nombre, et l'on a calculé qu'il a sauvé à pen près les deux tiers des malheureux qu'il a secourus.

LOWELL (Jean), juge ambulant des Etats-Unis, fils du R. Jean-Lewell, premier ministre de la 5º église de Newbury, fut gradué en 1760 au collége d'Harvard. En 1801, lors de la nouvelle orga usation des cours de justice dans les Etats-Unis, Lowell fut nommé premier juge ambulant. It mourut en 1802 à Roybury, agé de 59 ans. Il réunissoit tous les avantages que les études littéraires et un goût exquis peuvent njouter à l'esprit naturel. Sa mort fut regardée comme un malheur pour l'Amérique. Il a prononcé en 1791, en présence des membres de l'académie des arts et sciences d'Amérique, un Eloge très-élégamment écrit de Jacques Bowdom, leur président; il se trouve dans le second volume des Memoires de cette société.

LUBIENSKI (Stanislas), évêque de Ploesko, mort l'an 1660, à 68 ans, a publié un grand nombre d'ouvrages, entre autres, I. Narratio profectionis in Sueciam Sigismundi III. II. Une dissertation intitulée De rebus Silesiacis. III. De jure regni Polonici ad russicas et moscoviticas regiones. IV. Vita Plocensium episcoporum, etc., etc.

LUCAS, procureur du roi à Ganuat, sut député supplémentaire de la sénéchaussée du Bourbonnais aux états-généraux en 1789. Le baron de Coissier ayant donné sa démission, il le remplaça à l'assemblée nationale, dont il se montra bientôt un des membres les plus révolutionnai-

res. On prétend qu'ayant reçu de son fils une lettre où se tronvoit cette phrase : « Je m'énorgueillis d'être fils d'un partisan zélé de la constitution; mais si jamais vous changiez d'opinion, je vengerois dans votre sang l'outrage que vons anriez fait à votre race, » il lut avec orgacil cette lettre à plusienrs de ses collégnes, et répondit à ce tendre fils avec les termes de la plus vive admiration. It parla à l'assemblée sur des matières de législation, combattit le projet de Le Brun sur les ponts et chaussées ; lorsqu'en janvier 1791 le peuple cerna l'hôtel de Clermont - Tonnerre, il fit renvover à la municipalité la dénonciation qui en fut faite à l'assemblee. Il devint par la suite commissaire du directoire près le tribunal correctionnel de Gannat, fut nommé en décembre 1799 membre du corps législatif, et mourut dans cette place en décembre 1800.

LUSSY (Charles Remi), provincial de l'ordre des capucins suisses, natif de Stanz, mort en 1755, a écrit la vie de l'ermite Nicolas de Flue. Lucerne, 1752, in-4°, en allemand; ouvrage généralement estimé.

LUTHARD (Christophe), professeur de théologie, mort à Berne sa patrie en 1665, a donné divers traités de controverse; et l'histoire des troubles de religion à Berne en 1528, 1660, in-fol.

LUZ (Louis), professeur d'hébreu et recteur de Bâle, où il naquit le 9 février 1577, mourut dans la même ville le 10 juin 1642. On a de lui; L. une Histoire des Jésuites, en allemand, 1626, in-42. Il. une édition de l'Histoire ecclésiastique des centuriateurs de Magdebourg, 5 vol. grec, 1638, IV. Dictionnaire du nouveau Testament, Bale, 1640, in-8°. V. Historia Augustini, etc. Cet ouvrage est très-estimé. VI. plusieurs traités de théologie, d'astronomie et de philosophie.

LYON (Corneille Jérôme de), peintre célèbre pour le portrait, né à Lyon, florissoit en 1500. Il fait beaucoup de portraits sous François I. , Henri II , François II, et Charles IX. Ses tableaux sont ordinairement de moyenne proportion et peints sur bois de noyer; sa couleur est vraie et sa | mort en 1575.

in-fol. III. Dictionnaire latin et | touche fine et spirituelle. Il fut le rival de François Clouët dit Janet né à Tours et mort en 1550. Brantôme eu parlant dans ses mémoires de Corneille de Lyon, fait un grand éloge du tableau que ce peintre fit pour Catherine de Médicis et pour ses deux filles; il ajonte que cette reine passant à Lyon, se rendit chez Corneille pour y voir les portraits des cavaliers et dames de sa cour, peints par lui, lesquels remplissoient une grande chambre. On ignore l'époque de sanaissance; on sait seulement qu'il est

## MACG

## $\mathbf{MACG}$

MACCLINTOCK (Samuel), ministre de Greenland, New-Hampshire, né en 1732 à Medford (Massachussetts) de parens irlandais, gradué en 1751, au collége d'Harvard, mort en 1804, fut un théologien très-distingué. Dans la dernière guerre il étoit aux armées en qualité de chapelain, et animoit les soldats au combat par ses exhortations. Comme il détestoit la pompe, il demanda par testament les plus simples funérailles. Il a publié, un grand nombre de Sermons, une Correspondance épistolaire avec Jean Cosens Ogden. Un Discours commémoratif de Washington, 1800.

MACGREGORE (Jacq.), premier ministre de Londonderry, New - Hampshire, fut d'abord à la tête de la société presbytérienne d'Ecosse. Les persécutions que les protestants de ce pays eurent à souffrir, et le besoin de la liberté de conscience l'engagèrent ainsi que quelques autres ministres et une partie deleurs congrégations, à chercher un asyle en Amérique. Ils arrivèrent a Boston en 1718; et l'année suivante, seize familles s'établirent dans une terre fertile près de Haverhill; ils la nommèrent Londonderry; Macgrégore fat leur ministre. Il mourut en 1729, âgé de 52 ans. Sa mémoire est encore chère à Londonderry; il avoit toujours été pour ses paroissiens un ami sage et un guide fidèle, dans les affaires civiles comme dans celles de la religion. Ils avoient emporté avec eux tout ce qui pouvoit servir à des manufactures de toiles. Le fils de Macgregore, David Macgregore, fut ministre de la seconde église presbytériennne de Londonderry, et mourut en 1777, âgé de 67 ans, après un ministère de 42 ans.

MACKLIN (Robert), remarquable par la longue durée de sa vie, étoit né en Ecosse, et mourut à Wakefield, New-Hamps-hire, en 1787, âgé de 116 ans. Il avoit passé quelques années à Portsmouth où il avoit exercé la profession de boulanger. A quatre vingts ans Macklin alloit encore en un jour de Portsmouth à Boston, à 66 milles de distance.

MACLOT (Jean Charles), associé de l'académie de Rouen, né à Paris, le 28 juillet 1728, et mort vers le commencement de ce siècle, a publié, Institutions abrégées de géographie, 1759, in-12. 11. Precis sur le globe terrestre, 1765, in-12. III. Description générale de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, 1769, in 4°, ouvrage qu'on a souvent mis à contribution, sans citer l'auteur. IV. Idee générale de l'histoire et de la géographie modernes, 1770, in-24. V. Tableau et idée genérale de l'histoire de France, 1770, compilation assez bien rédigée. VI. Tableau du système du monde, selon Copernic, 1773, in-8°. VII. Mappemonde géographique et historique, 1778, 2 vol. in-12. VIII. Fragmens elémentaires d'histoire grecque, romaine, etc. 1780, in-12, nouv. ed., 1783, in-12.

MA'COUDY ABOU-L-HAÇAN A'LY, auteur arabe d'un mérite généralement reconnu, mort au Caire en Egypte, l'an de l'hégire 346 ou 907 de J. C., a laissé entre autres ouvrages connus: Les prairies d'or, livre célèbre de géographie et d'histoire, écrit en 336-947, 2 vol. Le premier comprenant l'histoire genérale, depuis la création du monde, jusqu'au prophète Mahomet. Le second, depuis Mahomet jusqu'au temps ou l'auteur écrivoit; il se trouve manuscrit à la bibliothèque impériale de Paris et dans celle de Leyde. M. de Guignes en a donné une analyse complète et raisonnée dans les extraits et notices des manuscrits, tome 1er. Schultens a extrait de cet ouvrage son histoire des Joctanides, 1 vol. in-8°, en latin.

MACWHORTER (Alexandre), ministre de Newark New-Jersey, d'origine écossaise, étoit en 1734, au comté de Newcastle : sa mère alla s'établir dans la Caroline du nord, en 1748 : son fils étudia à l'école de West Nottingham, Maryland; et fut gradué en 1757, dans l'intention de se consacrer à une mission pour la Caroline du nord; mais il sut placé d'abord à Newark où il succéda à Burr. Très-attaché aux intérêts de son pays, il fut quelque temps chapelain dans les armées à l'époque de la révolution, puis établi à Charlotte dans la Caroline nord, où il sut victime de la guerre. Il y perdit sa bibliothèque et presque toute ses propriétés, enfin, il retourna à Newark, où il mourut en 1807. Macwhorter a été plus remarquable par la vigueur de son esprit et la proson jugement, que par une imagination brillante; il étoit froid et d'une timidité qui approchoit de la défiance. érudition étoit très-vaste : profond dans les langues grecque et latine, il entendoit très-bien l'hébreu, et eut de très-bonnes notions du syriaque; il a publié un volume de Sermons, in-8°, et un très-grand

nombre de Sermons et discours particuliers, dans lesquels on disjingue un éloge funèbre du gouverneur Livingston, 1790.

MAGOULEH (ben), Abou Nascer, auteur arabe du cinquième siècle de l'hégire, a composé un dictionnaire historique des anonymes sous ce titre solution des doutes sur les noms ambigus. Cet ouvrage qui jouit d'une grande réputation est divisé en quatre parties, qui contienneut par ordre alphabétique la nomenclature, 1º des livres dont on connoît le titre sans savoir le nom de l'auteur, 2º des écrivains qu'on ne connoît que par leurs surnoms, 3º de ceux qu'on ne connoît que par le nom de leur père ou de leurs ensans, 4º des auteurs dont les noms sont pris de leur état, ou ne sont que de simples sobriquets. Ce grand ouvrage qui fut termine l'an 467 de l'hégire, 1074 de J. C. avoit coûté trois ans de travaux et de recherches à l'auteur qui ne survécut point fort longtemps a sa gloire, il périt de la main de ses domestiques, l'an 474-1082 dans un voyage qu'il faisoit en Allemagne. Il étoit fils d'Abou-l-Cassem hébat-allah le visir, et recut la mort à 55 ans ·lunaires; les gens de lettres l'ont regretté.

MAGRYZY (Taguy Ed-Dyne Ahmed al-), célèbre historien, et l'un de ces auteurs sur la louange desquels les écrivains orientaux ne tarissent pas, est avec Abulféda un des plus grands hommes que la littérature arabe puisse citer. Il naquit au Caire vers l'an de l'hégire 760, 1358 de l'ère chrétienne, et mourut dans la même ville en 845, 1441. Il étoit originaire de Bâlbek (Héliopolis) en Syrie : grand par son

mérite d'écrivain, grand sur-tout par ses vertus, il fixa les regards de ses souverains; la faveur, suite ordinaire de leur estime, vint le chercher dans sa retraite, mais sans l'arracher a ses occupations favorites; il fut comblé d'honneurs, remplit jusqu'à sa mort des charz ges importantes, et jusqu'à sa mort écrivit et étudia pour se délasser de leur ennui, parce qu'il possédoit la véritable philosophie et sentoit le vuide des grandeurs. Ses compatriotes l'out proclamé le coriphée des historieus. Ses principaux ouvrages sont , I. Description topographique et géographique de l'Egypte, qui existe manuscrit en plusieurs vol. dans les bibliothèques publiques de Leyde, d'Oxford et de Paris. M. de Sacy en a extrait, 1º l'Histoire des califes Hakem; 2º l'Hexbe des faquirs; 3. un morceau sur les juifs et sur les samaritains ; 4º De la dignité de visir; M. Langles a traduit et publié dans les Notices et extraits des manuscrits deux morceaux assez considérables du même ouvrage, l'un sur le canal de Suez, l'autre sur les inondations du Nil. II. Histoire des Egyptiens et des peuples qui se sont établis en Egypte. La bibliothèque impériale ne possède qu'un fragment de cet ouvrage. III. Abrégé de l'histoire générale depuis la création du monde, jusqu'en 270-883, manuscrit à la bibliothèque impériale. IV. Histoire d'Egypte depuis la conquête des Mahométans jusqu'aux califes Fathemys. V. Histoire des califes Fathemys d'Egypte. VI. Histoire des rois musulmans d'Abyssinie. VII. Introduction à la connoissance des dynasties royales. Cet ouvrage qu'on trouve manuscrit dans la bibliothèqueimpériale, et dont la bibliothèque de Leyde possède plusieurs livres, a été extrait par M 11.

de Sacy, Crestomathie arabe, Cardonne, Vie de Saint Louis, et Berthereau. Il a eu plusieurs continuateurs arabes, entre autres Aboul-Mahâssen. Jémâl ed-dyne Magryzy, at Câhéry et Bedr-ed-dyne al-avny. C'est une histoire de la postérité de Scélahh - ed - dyne (Saladen), des sultans circassiens et turcomans, des Ayoubys, et des Mamlouks; faisant suite à l'histoire d'Egypte et à celle des Fathemys. Elle commence à l'époque des conquêtes de Scélahhed-dyne et s'arrête en 844-1440. VIII. Histoire des poètes arabes. IX. Histoire du pelérinage de la Mecque, et des princes qui l'ont entrepris. Les bibliothèques de Leyde et de l'Escurial, la possèdent manuscrite. X. Description de la vallée d'Hadramont, dans l'Yemen (l'Arabie heureuse). XI. Histoire de Damiette, Oxford, manuscrit. XII. Histoire des monnoies musulmanes, traduite en français par M. de Sacy, et insérée dans le Magasin encyclopédique. Ce traité avoit occupé précédemment plusieurs savans d'Allemagne, entre autres Adler et Tychsen. Ce dernier en a donné à Rostock en 1797, une traduction complète en latin sur le manuscrit de la bibliothèque de l'Escurial avec le texte, et les variantes des deux autres manuscrits de Leyde. 5. Traité des poids et mesures, traduit en français par M. de Sacy. XIII. Histoire de la ville de Fostah. XIV. Traité des abeilles. XV. Traité des minéraux. XVI. Traité des droits et prérogatives descendans de Mahomet. XVII. Exposition du dogme de l'unité. XVIII. Histoire des disputes des Achémites et des Ommiades. La bibliothèque de Leyde possède ces deux derniers ou-vrages manuscrits. XIX. Des attributs de Dieu. XX. Traité de

musique. XXI. Collection de choses utiles. C'est un recueil d'histoires détachées, de poesies, de morceaux d'élognence et de littérature, d'anecdotes, qui pourroit bien être la même chose que l'histoire des Egyptiens, publiée sous le titre de Grandes Chroniques: l'auteur à qui le temps de l'achever manqua, n'a pu en écrire que quatre-vingt volumes. XXII. Traité des devoirs envers sa famille. Le traité des Abeilles, les histoires de Temym-Dâry, des familles établies en Egypte, d'Hadramont, des princes qui ont fait le pélérinage de La Mecque, et plusieurs autres ouvrages sont rensermés dans un seul volume, nouvellement acquis par la bibliothèque impériale. Quand on réfléchit au nombre de productions que nous venons de citer, et qui ne forment qu'une partie des œuvres de Magryzy, il faut admirer et la fécondité de son esprit et l'immensité de ses travaux. Il faut admirer l'élégance de son style, qu'il n'avoit point le loisir de polir; l'exactitude, l'esprit de détail, dans un homme qui ne semble avoir eu le temps que d'ésseurer les matières qu'il traite. Il faut songer sur-tout, que les heures données par lui à l'étude, n'étoient que des momens dérobés aux occupations journalières de ses emplois.

MAHADJÉRY (Abd-al-rahym Al - bâry al-), poète arabe, florissoit à Damas en Syrie dans le cinquième siècle de l'hégire qui est le onzième de l'ère chrétienne. Il excelloit dans le genre noble, dans la poésie héroïque, et s'y fit une telle renommée que ses contemporains encore moins jaloux de son mérite que frappés de la beauté de ses ouvrages, lui décernèrent le surnom de prince des poètes héroïques. Il fallois

qu'il l'eut bien mérité, en effet les auteurs qui ont écrit dans le même genre ne peuvent point lui être comparés. On a recueilli ses œuvres en un volume, sous le titre ordinaire de Diouan (recueil). La bibliothèque de l'Escural le possède manuscrit.

MAHARAJE, RAJEPOUT de KATE спечна, étoit né à Merwa dans l'Indostan, et entra jeune encore au servire de Ret, souverain de Canodie. Il étoit à la tête des forces de l'état lorsque Ret mourut ; il s'empara incontinent de la couronne, et conquit dans les premières années de son usurpation un grand nombre de provinces. Après cette expédition, il s'appliqua à faire prospérer le commerce, fonda plusieurs villes sur les bords de la mer, et facilita le transit des marchandises entre Jes nouveaux ports par l'invention des barques, ou du moins en en faisant usage le premier dans ces contrées; il étoit tributaire des rois de Perse et regna paisiblement pendant quarante aunées.

MAHLER (George), cordelier, et savant théologien de Lucerne, mourut en 1719 à Heitershenim. On a de lui plusieurs Traités de théologie, dans lesquels il discute les questions les plus difficiles de Scot.

MAHMOUD, sultan, plus connu sous le nom de Nascer-ed-Dyne, oncle du sultau Mas'oud Ala-eddyne, fut salué empereur d'une grande partie de l'Indostan, l'an de l'hégiré 644, aussitôt après la déposition de son neveu, dont le châtiment fut pour lui un exemple profitable. Il fut toujours affable, juste, charitable et joignoit à ces qualités la science et la bravoure; tenant un juste mi-

foiblesse. Il se fit aimer et craindre, et réduisit plusieurs provinces qui avoient tenté de se soustraire à son gouvernement. Personne, sous son règne, n'osa secouer le joug de l'obéissance. Oh lui reproche seulement son fanatisme religieux, mais ce qui est une tache a nos regards est verta aux yeux des musulmans. Peu de princes ont plus détroit de temples et renversé plus d'idoles. H imposa meme un tribu sur chaque Indien idolatre pour le porter à embrasser la religion de Mahomet. Voici quelques particularités qui caractérisèrent ce grand prince. Il ne souffrit jamais que sa feinme eut des domestiques : c'est elle qui lui appretoit journellement ses repas.
« Dien, lui disoit-il, a fait tout le monde pour travailler, moi-meme je ne suis empereur que pour veiller à la félicité des peuples qu'il m'a confies, et pour seur distribuer les richesses dont il m'a fait le dépositaire. » Il copioit l'Alcoran dans ses momens de loisir, et vivoit uniquement du produit de ce travail, croyant que l'empire ne donne point à celui qui le possède le droit de vivre du bien d'autrui. Il règna 20 ans, et mourut l'an 664, emportant les régrets de tous les gens de bien, mais surtout des pauvres, dont il étolt l'ami et le soutien.

MAHRAJE, fils de Kyschen; règna après lui sur la postérité de Cham, fils de Noé dont il descendoit. Il fut moins guerrier que son père; mais il ne le lui cédoit point en sagesse. Cependant il séfit quelques conquêtes sous son règne, et il eut une guerre à sout tenir contre son fils, aidé de Férydoun, roi de Perse. Il tourna ses regards uniquement vers le

bien être de sa patrie, dont il accrut la prospérité par toutes sortes de voies. Il fonda la ville de Bahar, et y établit une école publique, qu'il dota des revenus de plusieurs villages, pour servir à la nourriture et à l'entretien des maîtres et des élèves. Ce fut sous le règne de Mahraje, que se formèrent les diverses sectes des ordres de Sanyassy, de Djoguy et Djouny. L'idolâtrie lui doit également son origine.

MAHY, publia en 1754, un ecrit intitule, La comedie contraire aux principes de la morale chrétienne : en 1755, Remontrances des curés de la ville: en 1756, les deux Consultations sur le Mandement de Condorcet : en 1758, Mémoire sur l'instruction pastorale du même prélat pour la récitation du canon à voix basse, et en 1760, un autre Mémoire sur la nécessité d'un amour de Dieu dominant, pour obtenir la rémission de ses pechés dans le sacrement de pénitence. On ignore l'époque de la mort de Mahy.

MAICHIN (Arnaud), célèbre avocat de Bordeaux, florissoit dans le 17º siècle. On lui doit la première publication de la coutume de la ci-devant Saintonge, et les savans Commentaires dont il l'a accompagnée, qui ont eu de la réputation dans leur temps. Il a également laissé une Histoire utile mais peu connue de cette province: ses recherches en ont facilité de meilleures. Il est assez estimé comme jurisconsulte, et nullement comme historien. Ses écrits annoncent beaucoup de lecture, mais peu de talens pour se les approprier; il avoit l'esprit méthodique et l'imagination froide : son style se ressent de l'un et de l'autre. Ses ouvrages sont,

1. Conférence de l'usance de Saintes avec la coutume de Saint-Jean d'Angely, 1650, 1 vol. in-4°. II. Summa juris civilis; Saint-Jean-d'Angely, 1654, 1 vol. in-8°. III. Histoire du Roitou, Saintonge, Aunis et Angoumois; ibid., 1671, 1 vol. in-8°. IV. Commentaires sur la coutume de St-Jean d'Angely; Saintes, 1708, 1 vol in-4°.

MAILLET, maître des comptes du Barrois, a publié un ouvrage curieux et utile sous le titre de mémoire alphabétique pour servir à l'histoire, au pouillé et à la description du Barrois, contevant les noms des villes, bourgs, villages, hameaux, etc. etc. in-8°, Bar-le-Duc, 1749. Il y a joint une relation de plusieurs faits historiques qui ne se trouvent pas ailleurs. On a aussi du même auteur un ouvrage élémentaire sur la science du Barreau, imprimé à Nancy en 1747.

MAKIN (Thomas), poète, l'un des premiers planteurs de la Pensylvanie, étoit en 1689 précepteur de l'école de grammaire de Georges Keith, auquel il succéda dans l'année comme maître. II fut pendant quelque temps secrétaire de l'assemblée provinciale. Il a publié en 1728 et en 1729 deux poèmes en latin, dédiés à Jacques Logan, et intitulés Encomium Pensylvaniæ, et in laudes Pensylvaniæ, seu descriptio Pensylvaniæ, dont on a conservé des extraits dans l'Histoire de cette province, par Proud.

I. MALASPINA Monetto II, (descendant des anciens marquis de Toscane et de Ligurie), marquis de Ligurie et de Lugiana et copossesseur du marquisat de Massa et de Carrara, ayant épousé les intérêts du pape

Adrien V, fit la guerre aux Génois; la paix faite avec eux en 1283, il les servit dans la guerre de Sardaigne l'an 1299; il fut aussi général des Milanais, et fut inhumé à St. - François de Gênes. Morello, qui a imoit les lettres, donna asile dans ses terres de la Lunigiane au Dante, alors banni de Florence et qui y acheva son Enfer. Le poète parle de lui dans son vingt-unième chant, et de son mariage avec Alagie de Fiesque, nièce du pape AdrienV. Morello en eut trois enfans: Jean Malaspina l'ainé, rétablit sa maison ruinée par Castruccio, duc de Lucques, en éponsant, l'an 1326, Catherine sa fille: c'est de lui que sortit Jean Vincent, qui fit le voyage d'Afrique avec l'empereur Charles-Quint.

II. MALASPINA (Jacques), 5. fils d'Antoine Albéric, de la branche aînée des précèdens, marquis de Massa, en 1470 fit rentrer dans sa maison le marquisats de Carrara, Monila et Lavenra qu'il racheta à Spinetta Campo-Frégoso, frère de Thomas doge de Gênes, lieutenant général, commandant pour le duc de Ludovic Storze en Lunigiane, et depuis Pontremoli jusques à la mer; il se conserva l'amitié des Florentins qui le comprirent dans le renouvellement de la ligue faite entre eux, le roi de Naptes et le duc de Milan; il avait épousé Taddée Pic, fille du savant Francois, comte de la Mirandole, dont il eut deux fils, Albéric et François, qui vécurent dans une grande mésintelligence. Lorsque le roi Charles VIII passa en Italie, Albéric le recut et eut l'honneur d'être armé chevalier de sa main dans l'église de St.-François. Le Roi le remit en possession de ses places que son frère lui avoit

enlevées, et de Sivizana que les Florentins lui retenoient injustement; il ajouta à ces bienfaits l'investiture du duché de Gravina qui avoit appartenu a Spinetta II son bysaïeul. De sa semme Lucrèce d'Est, sille de Sigismond, marquis d'Est-St.-Martin. Alberic laissa trois filles. la 15% mariée à Scipion de Fiesque comte de la Vague, et la 3º. à N. Boiardi comte de Scandiano. N'ayant pas laissé de posterité, la 2º. Richarde lui succeda dans le marquisat de Massa et Carrarra, épousa avec dispense de Léon X, son beau-frère Scipion de Fiesque, et devint veuve en 1520. Le pape Léon X la remaria alors a son neveu Laurent Cibo. comte de Ferentillo, depuis général au service de Charles V; elle obtint de ce monarque le pouvoir de disposer de son petit état à sa volonté. (Vovez ci-dessus l'article de son fils CIBO-MALASPINA Alberic.)

III. MALASPINA (Ferdinand). marquis de Forninovo, de la même maison que le précédent, étoit le 3º. fils du marquis Jacques Malaspina, et de Marie de Grimaldi d'Oliva, (des comtes de Rocca-Grimaldi, dans le Milanais). Son frère aîné étant mort en 1670 sans postérité, lippolite Malaspina son second frere lui succéda : il y eut entre eux de violens débats pour le partage des biens allodaux; Ferdinand aigri et n'écoutant que son animosité, fit tuer son frère par des assassins, le 25 septembre 1671, comme il entroit à l'église. Ce crime affreux reçut sur le champ sa punition, et les habitans de Massa en massacrèrent l'auteur; la veuve d'Hippolite, née Paliavicini, alors enceinte de six mois, accoucha à son terme de Charles-Augustin Malaspina, qui fut marquis de Fordinovo, créé prince d'Aquila par l'empereur Léopold, et marié en 1693 à Anne Catherine fille ainée du marquis Santinelli, et d'Anne Marie Aldobrandin duchesse de Cévi.

MALBONE (Edouard), célèbre peintre de portraits, né à Newport, Rhode-Island. Son gout pour la peinture se déclara dès sa jeunesse, et devint si vif, qu'il négligeoit, pour s'y livrer, tontes sortes d'amusemens. mesure qu'il trouva des secours et des occasions d'améliorer ses études, ses talens se développerent. Le premier de ses ouvrages remarquables fut une décoration de théâtre, et peu après il fit des portraits qui furent admirés. Il parcourut les villes principales des colonies, et résida successivement a New-Yorck, Philadelphie et Boston. Dans l'hiver de 1800 il alla à Charlestown, où ses talens et l'aménité de son caractère lui procurèrent une réception favorable. Dans la même année, ayant fait un voyage à Londres, il y étudia les ouvrages des meilleurs maîtres; enfin, il y fit la connoissance du président de l'académie royale, qui lui donna les marques d'une estime réelle, et voulut même l'engager à se fixer à Londres; mais Malbone préféra de retourner à Charlestown. Eusuite il continua de votager, et parcourut dissérens pais du continent, partout accucilli et récompensé de ses travaux; mais les fatigues de ses voyages et de ses études continuelles ruinerent tellement sa santé, que dans l'été de 1806 il fut obligé de suspendre l'exercice de son art. Les médecins lui conseillerent de changer de climat, et il passa à la Jam: ique : ce changement me lui étant pas plus heureux, il retourna à Sayan-

nah où il mourut en 1807. Malbone n'a pu faire le portrait d'après nature que quelques années; il n'avoit pas encore atteint toute la perfection dont son art est susceptible; cependant il a tiré son nom de l'oubli. Son style étoit correct, son coloris brillant, son dessin pur et son goût réglé par l'étude réfléchie de la nature; il a mis surtout dans ses têtes de femmes toute la délicatesse et le charme que la ressemblance lui permettoit.

MALUS (Etienne-Louis), membre de la classe des sciences physiques et de mathématiques de l'Institut impérial, colonel au corps du génie, chevalier de la légion d'honneur, né à Paris le 23 juillet 1773, embrassa la carrière militaire, qu'il quitta pour entrer à l'Ecole Polythecnique, où il se distingua à son arrivée par un talent extraordinaire. L'expédition d'Egypte, à laquelle il prit part, fut témoin de ses services militaires et de son dévouement. A son retour, ses organes afforblis, et sa santé détruite par deux atteintes de la peste, ne lui donnèrent plus assez de forces pour sontenir habituellement les fatigues de la guerre. Il fut alors chargé de diriger des constructions importantes; et sa passion pour les sciences n'étant plus combattue par l'activité de sa vie, se développa toute entière. Un premier Mémoire sur l'optique, approuvé par l'Institut, et inséré dans la collection de l'Ecole Polytheenique, prouva qu'au milieu des hasards de la guerre, il n'avoit pas desappris à manier le calcul. Bientôt après, il realisa, par une expérience ingénieuse, la disservace importante que la théorie indiquoit entre les angles sous lesquels se réfléchit a lumière à l'intérieur ou à l'ex-

térieur des corps, quoique toujours à une distance infiniment petite de leur surface. La classe des sciences de l'Institut ayant proposé pour sujet de prix la recherche des lois de la double réfraction, Malus entreprit un nombre immense d'expériences sur cette matière importante et dishcile. Il reconnut et prouva la vérité d'une loi découverte par Huygens et mécounne par Newton. Le prix lui fut adjugé; mais ce à quoi on ne pouvoit s'attendre, parce que personne ne le soupconnoit, il découvrit dans les aflections des rayons lumineux, des propriétés toutes nouvelles, qui paroissent tenir de très-près à la nature même de la lumière, et qui devinrent, entre ses mains, la source d'un nombre infini de phénomènes jusqu'alors absolument ignorés. Nommé membre de plusieurs sociétés savantes, celle, de Londres lui décerna une médaille d'or. Malus, aux connoissances mathématiques, réumissoit la patience, l'adresse et la sagacité qui constituent le grand physicien. Mais le germe de la maladie qu'il avoitapporté d'Egypte faisoit chaque jour de nouveaux progrès, et il mourut à Paris, le 24 février 1812. L'Institut impérial assista à ses funérailles, auxquelles un officier supérieur du corps du génie, prononça, au nom de ce corps, un Discours dans lequel il rappela les services de Malus, comme militaire. Le chevalier Delambre, secrétaire perpétuel de la classe des sciences physiques et mathématiques de l'Institut, lui a consacré aussi un éloge, dans lequel il déplore la perte que les sciences ont faite dans ce jeune savant.

MAMERAN (Nicolas), naquit à

du 'i6. siècle. L'empereur Charles V se l'attacha à cause de son esprit enjoue, de ses bons-mots et de son caractère facétieux. Plusieurs Poemes qu'il composa en latin, sur differens sujets, lui méritèrent, dit D. Calmet, d'être couronné comme prince des Poètes de son temps. Parmi ses ouvrages on distingue les suivans: I. De venatione, carmen heroïcum. Tous les mots du premier vers de ce poème commencent par un C. Cum cuperam certus circum cava cornua curas. Les autres vers commencent par la même lettre B. II. Bezola-manus. du Baise-maius, imprimé à Cologne en 1550. III. Strena, ann 1560 . De asino sancti Maxim : i Trevirensis cum sancto Martino archiepiscopo Turonensi mam euntis, ab urso de vorato. Autverp., in-4°. IV. Descriptio metrica aquæductus, seu navigatio Burcellensis. Cet aqueduc a été achevé en 1561. V. Cæsaris iter sexennale per Germaniam. VI. De peregrinatione Jerosolimitand Joannis Hezii, Antverp., 1565, etc. Son esprit s'étant affoibli, sur la fin de sa carière, Mamerau fit quelques extravagances. qui amusèrent le public à ses dé-.. pens; parexemple, il se promenoit. dans les rues de Louvain avecune couronne de laurier sur la tête, en déclamant ses vers et s'appelant Manelle de Virgile, etc. On ignore la date de sa mort,

MANGONE (Adélaïde), des. comtes d. Mangone et Rabbiosi, en Toscane, fut demandée en mariage par Ezzelin IV, dit le Moine, après qu'il eut répudié Cécilia da Abano; ses noces furent célébrées en 1184 à Bassano, avec une pompe vraiment royale. Elleent de cette union quatre filles et, Luxembourg, au commencement | deux fils. La première, Palma.

Novella, épousa le comte Albert } da Buone. La seconde, Imia Imigla ou Emilie, mariée à Albert, des comtes de Vicenze, fils d'Uguccionne, qui joua un si grand rôle dans l'histoire de cette ville. fut accusee d'hérésie, et le frère François Trissino, inquisiteur à Vicenze sous le pape Nicolas IV, y lit par cette raison confisquer ses biens par le saint-office. La troisième fut Sophie, à laquelle sa mère enseigna l'astrologie judiciaire : elle épousa d'abord lienri d'Egna, riche seigneur du Tirol, qui mournt des exces commis avec elle; et pleine encore de iraîcheur et de beauté, passa en secondes noces au célèbre Salinguerra II, seigneur de Ferrare Voyez Torrlli-Salinguerra II; 1. xvii). Et la quatrième fut Cunizza, qui fit tant de bruit par ses amours et ses galanteries. Ses depx fils furent Ezzelin V et Albéric. La vaissance du premier, arrivée le 26 avril 1294, a midi, fut sujette à mille fables ridicales. Les uns supposoient qu'Ezzelin le Moine avoit en une vision qui lui avoit fait connoître quelles seroient l'élévation et la destruction de sa famille; les autres, qu'Alaide l'avoit lue dans les astres. Les auteurs contemporains s'épuisent en détails bizarres sur le moment de la conception d'Adélaïde: Aliprandi et Platina prétendent « que le démon, l'ayant surprise pendant son sommon, eut de vive force commerce avec elle, et que de cette union satale paquit Ezzelin V. » Spaciarini rapporte qu'à la naissance et à la mort d'Ezzelin le tyran, sa chambre fut remplie de ténèbres, et qu'une fumee noire et épaisse se répandit dans toute la maison. Cos divers contes furent répétés par plusieurs autours crédules; et Parioste fait aliusion à cette aucirque crovance; quand il dit

dans son Orlando furioso, chant 3, stance 55.

Ezzelino immunissimo Tiranne Che sia ereduto filio del demonio.

Les moines n'inventèrent ou n'accréditerent ces fables que lorsque Ezzelin V se fut déclaré contre la cour de Rome; et ils aigrirent ainsi le caractère de ce prince, qu'Adelaïde avoit parlaitement élevé, et qui passoit dans sa jeunesse pour un cavalier accompli (Voyez t. vi, a l'art, d'Ezzelin V, surnommé le Tyran, les deux portraits qu'en fait le moine de Padoue), Pour Adélaïde, elle joignoit à la beauté un esprit mâle et une grande prudence. Elle faisoit des vers latins, connoissoit l'astronomie, étoit versée dans l'astrologie judiciaire, ce qui lui avoit donné un grand ascendant sur' l'esprit de son mari, qu'elle rendit parfaitement heureux. Elle mourut à l'âge d'environ 50 ans. Aliprandi prétend a qu'au lit de la mort elle appela son mari et ses enfans pour leur révéler leur terrible origine, leur prédisant tous les maux qu'ils devoient faire à l'Italie et la catastrophe qui devoit terminer leurs jours. » Le vrai est qu'à scs derniers momens elle leur donna, pour éviter leur perte, de trèssages conseils, que leur excessive ambition ne leur permit pas de snivre. Rolandini rapporte qu'Ezzelin le Moine, du fond de sa retraite, engageant ses enfans à ne pas se mesurer avec les Padonans , leur répétoit : Hoc enim dixisse mihi recolo matrem vestram quæ stellarum cursus noverat, notabat celestes domos. sciebat etiam judicia planetarum; ait enim

En quia juta parant la rimosos pandere easur Grusem marchiniam fratre abolere potentes. Viderit Anarum, concludent castra renonis. Ge saut les souls pers prophéti-

ques d'Adélaide qui soient passés à la postérité. Ils furent trop accomplis. En effet, les marquis d'Est détruisirent ces deux frères si puissans : Ezellino périt au château de Saint-Zennone; entre Bassano et Azzolo ; et Alberic y fut pris en 1260, traîné à la queue d'un cheval et pendu, après avoir vu massacrer ses six enfans et brûler vives sa femme et ses deux filles. (Voyes ci-après KOMANO-ALBERIC.)

MANNING (Jacques), premier président du collège de Rhode-Island, ne à New-Jersey en 1738, gradué à Nassau-Hall, âgé de 24 ans, commençoit à prêcher au moment où un grand nombre de ses frères Baptistes songeoient à l'établissement d'un collége Rhode-Island, pour y jouir de la liberté de conscience. Ou jeta les yeux sur lui pour le nommer président. Les patentes furent obtenues en 1764; et l'année suivante, Manning alla à Warren préparer tout ce qu'il falloit pour ce projet. Le séminaire fut ouvert dans la même année, et aussitôt se remplit de jeunes étudians. Il fut en 1770 transporté à la Providence, où l'on éleva pour lui un vaste bâtiment. En même temps Manuing fut nommé pas-teur de l'église Baptiste de cette ville, et exerça constamment les fonctions de ces deux places, excepté pendant six mois de 1786, où il fut membre du congrès. Il mourut le 29 juillet 1791. Le docteur Manning se distingua dans l'exercice de ses fonctions par une grande habileté et un assidu.

MARIE D'ESCOBAR, femmé de Diego de Chaves, porta las première quelques grains de iroment à la ville de Lima , appelée |

coltes qu'elle obtint de ces grains fut distribué pendant trois ans entre les nouveaux colons; de. manière que chaque fermier en recut 20 ou 30 grains. Garcilasso se plaint déjà de l'ingratitude de ses compatriotes qui connoissent à peine le nom de Marie d'Escobar. Nous ignorons l'époque précise à laquelle commença la culture des cercles au Pérou, mais il est certain qu'en 1547, on ne connoissoit point encore le painde froment à la ville de Cuzco A Quito le premier blé européen a été semé près du couvent de: Saint-François, par le P. Joses Rixi, natif de Gand en Flandre. Les moines y montrent encore avec intérêt le vase de terre dans lequel le premier froment est; venu d'Europe, et qu'ils gardent comme une relique précieuse. Que n'a t-on conservé par-tout le. nom de ceux qui au lieu de ravager la terre, l'ont enrichieles premiers de plantes utiles à l'homme. (: Essai politique sur le royaumon de la Nouvelle-Espagne, tom. 30 liv. 4, c. 9. pag. 68 et 6g, Paris 18c1, in-8.)

MARINIER (N.), dont les biographes n'indiquent ni le lieu, ni l'époque de la naissance, mort en 1777, a publié, I. Aphorismes de Boerhaave avec les commentaires de Van Swieten, traduits du latin en français, 1753, 3 vol. in-12. II. Essai sur les fieures, par J. Huxham, avec la methode de guérir les fièvres continuce, par J. Clutton, traduit de l'anglais.

MARLET (Jérôme), sculpe teur ; conservateur du musée de Dijon , mort dans cette ville au ; mois de novembre 1810, a beaucoup travaillé pour les églises an 'ses ouvrages consistent en basalors sumae. Le produit des ré-direiels, en arabasques et en dégui

cors. On remarque une grande correction et un goût pur de dessin dans ses onvrages.

MAROLLES (Claude de), Jésuite, ne le 23 août 1712 et mort sur la fin du 18° siècle, a donné, I. Discours sur la Pucelle d'Orleans, 1759, in-8°. II. Sermons pour les principales fêtes de l'année, 1786, in-12.

MARQUIS (Joseph - Benoit), né à Herny, près Delme, diocèse de Metz, nommé en 1767 curé de Richecourt-le-Château, près Blamont, mérite une place dans les annales de la vertu. L'histoire fatiguée par le récit des forfaits de tant d'hommes qui ont scandalisé le monde, s'arrête avec complaisance sur le peut nombre d'individus, qui devoués au bonheur. de leurs semblables, les ont édifiés par de bonnes œuvres et consoles par des bienfaits. A l'ouverture des états-généraux en 1789, tous les cahiers des bailliages reclamoient l'amélioration du sort des curés. Cette classe d'hommes respectés et respectables, l'étoit particulièrement dans la contrée qu'habitoit le pasteur qui est l'objet de cet article. Son âme étoit déchirée de voir sa paroisse gangrénée par un libertinage d'autant plus difficile à détruire, qu'il étoit propagé et maintenu par le nombreux domestique d'un grand seigneur de la cour. Le curé inaccessible au respect humain prêcha, tonna, et finit par dénoncer au gouvernement les fauteurs du désordre qui ravageoit le troupeau confié à ses soins; au zèle éclairé, au courage que donne une conscience pure, Marquis unissoit du talent et de la fortune qu'il sauctifia par l'emploi qu'il en fit; rien ne fut épargné pour régénérer sa paroisse. Mais un des moyens qui lui parurent les plus efficaces pour l

attendre ce but, ce fut de décesner annuellement à la vertu une pompe triomphale, dont l'attente et ensuite le souvenir agiroient puissamment sur les cœurs. L'établissement de la Rosière qui depuis tant de siècles avoit fait de Salency l'asyle des bonnes mœurs, avoit servi de modèles à St.-Sauveur, Mezidon, la Trinité, St.-Agnan, Surêne, Romainville, etc. Quoique plusieurs de ces institutions, en couronnant le mérite n'eussent pas toujours, réussi à écarter l'orgueil, la plus ancienne maladie du genre humain. Mar-quis invoque les conseils et les résultats de l'expérience, il projette de donner à son établissement un caractère approprié aux localités, et tel que le triomphe de la vertu soit simultanément celui de l'humilité chrétienne ; que le présent pécuniaire à la Rosière soit absorbé par des préparatifs, des trais de bienfaisance, en sorte que la cupidité n'y trouve aucun aliment; que par un grand et un petit cortége des deux sexes, qui figureront dans la cérémonie, toutes les familles soient intéressées à cette institution, et surtout que la religion, sans laquelle la morale est destituée d'appui, sanctionne cette fête. Tous chefs de famille doivent au jour annuellement indiqué, désigner les trois filles les plus recommandables, entre lesquelles le curé comme fondateur se réserve ainsi qu'à ses successeurs, le droit de nommer la Rosière. Les deux autres (ses émules) occupent à ses côtés les places les plus honorables. Une procession solennelle promène dans tout le village, la Rosière immediatement suivie des auteurs de ses jours, juste récompense de la bonne éducation qu'ils lui ont donnée. Ou a l'attention de passer devant la maison pater-

nelle, où dès la veille le contour de la porte a été orné d'une guirlaude, et c'est au milieu des actes augustes de la religion, que la vertu est couronnée. Tel est en abrégé le plan de cette fête à laquelle le curé Marquis consacra un fond pécuniaire, dont la rente devoit subvenir aux dépenses qu'elle exige. Elle fut autorisée en 1778 par l'évêque de Metz, et l'annce suivante par le paclement de la même ville. Le rédacteur de cet article qui, dans diverses contrées de la France, a été spectateur de letes semblables, déclare n'avoir trouvé nulle part cette cérémonie aussi touchante qu'à Richecourtle-Château, et nulle part elle n'a produit des résultats plus avantageux; elle y opéra un changement rapide, à tel point que les paroisses voisines éprouvèrent l'heureuse influence de l'empire qu'aura toujours le bon exemple. Tous les argumens qu'on oppose à ces fètes, sont réfutés par l'expérience du bien que celle-ci a produit, et par la conduite soutenne des personnes couronnées qui sont des modèles de bonne conduite. Marquis étant mort; en 1781, la fête qu'il avoit établie fut maintenue avec dignité, et même perfectionnée par son successeur; mais la persécution la plus féroce dont les fastes de l'Eglise aient conservé la mémoire, ayant fermé les temples qu'elle n'avoit pas démolis, et dévoré les capitaux dont la rente étoit destinée aux frais de ces institutions, détruisit ou suspendit les fêtes des Rosières. Cependant le zèle religieux qui a perpétué celle de Salency et résuscité celle de Surêne, a rétabli pareillement depuis quelques années celle de Richecourt-le-Châtrau où, malgré la disette de fonds, elle est soutenue par l'activité d'une vertueusse émulation. Mar-

quis a publié les deux ouvrages suivans, l. Le prix de la rose de Salency aux yeux de la religion, avec le véritable esprit de celle de Richecourt-le-Château, instituée sur le modèle de la première, in-8. Metz, 1780. Il. Idee de la vertu chretienne tirée de l'écriture, et suivie de conférences sur la fête de la rose exécutée à Richecourt en 1799 et 1780, in-8°, Dienze, 1781 Il est juste d'adresser à la postérité avec un brevet d'honneur, ce digne curé qui a bien mérité de la religion, de la vertu, et dont le nom est à juste titre révéré dans la contrée où il a exercé son ministère.

MARSH (Ebenezer Grant), professeur de langues et d'histoire ecclésiastique au collège d'Yale, étoit fils de Jean Maras de Wethers Field, gradué à New Haven en 1795. Il fit ses études au collège de cette ville, et en 1798, y fut nommé maître d'hébreu, puis en 1799 l'un des sous-maîtres du collége. En 1802, il obtint une chaire: muis sa mort arrivée à 27 ans, détruisit les espérances qu'on avoit fondées sur ses talens. Il prêchoit déjà avec beaucoup de succès. Hetoit très-versé dans la littérature orientale, possédoit parfaitement l'hébreu, le grec, le latin, la théologie et l'histoire. Marsh a publié : I. Un Catalogue de tous les auteurs d'Amérique qui ont écrit l'histoire, 1801. II. Un très beau discours prononcé devant l'académie des arts et sciences d'Amérique, 1802. Il y confirmoit la vérité de l'écriture par le témoignage des auteurs orientaux. On croit qu'il y en a en après sa mort une seconde édition trèsaugmentée.

MARTIN (Edme), professeur en droit à Paris, ré à Poilly près Sens, fut dans sa jeunesse procu-

reur du collège de Montaigue, dans lequel il avoit étudié. Il resta \* toujours très-attaché à cette maison, et il donnoit chaque année des prix aux écoliers qui s'y étoient le plus distingués par leurs talens. On a de lui : Elementa juris canonici; Paris, 1785, 2 vol. Il étoit très zélé pour l'instruction de la jennesse, et on dut à ses sollicitations la construction des écoles de droit dans la nouvelle place de Sainte-Geneviève. On a imprimé le discours latin qu'il prononga a cette occasion. Umourut octogénaire, à Ivry sur Seine, en 1793.

I. MARTINEZ (Sébastien), né à Jaen en 1602, mort à Madrid en 1667, fut nommé premier peintre du roi d'Espagne, à la mort de Velasquez. tableaux sont d'un relief étonnant; il y règne une grande correction et beaucoup de variété; mais sa maniere est quelquefois désagréable et trop vigourense. On voit quatre tableaux de lui à Cordone dans l'église du Sacré-Cœur de Jésus ; il y en aussi plusieurs à Lucène; mais il a laissé la plus grande partie de ses ouvrages dans sa ville natale.

II. MARTINEZ (Ambroise), peintre, mort à Grenade su patrie en 1674, dans un âge trèsavancé, étoit élève du célèbre Alonzo Cano. Ses ouvrages qui oruent le monastère de Saint-Jerôme à Grenade, ainsi que ceux qu'il a faits dans le cloître de Saint-Antoine et au couvent des Carmes de la même ville, prouvent qu'il méritoit la réputation d'un bon peintre.

MASCHERINO (Octavien), pointre et architecte de Bologne, mort à Rome sous le pontificat de Paul Voy à l'âge de 82 ans;

s'est distingué dans plusieurs grands édifices par un style simple, large et assez pur. Il a construit à Rome la façade, le portique et la galerie du palais de Monte-Cavallo, ainsi que l'escalier en limaçon, sur un plan ovale. Le palais qui appartenoit au prince de Sainte-Croix, a été élevé sur ses dessins, de même que l'église de St.-Laurent in Lauro, dont le plan est une croix latine avec une coupole. Elle est décorée de grandes colonnes corinthiennes accouplées; mais les ressauts de l'entablement et des pilastres pliés daus les angles y produisent un mauvais effet. Les façades de l'église du St.-Esprit et du palais qui en dépend, sont aussi de cet architecte, et lui font beaucoup d'honneur, sur-tout celle de l'église qui est élevée avec deux ordres de pilastres, accompagnés de niches, et terminée par un fronton d'un bon style. On doit encore à cet artiste le portail de l'église de la Scala, ainsi que de plusieurs autres édifices dont il a orné la ville de Rome.

MASDEU (l'abbé dom Juan-Francisco), savant jésuite espagnol, né en Galice vers 1720, et mort à Oviedo en 1803, avoit reçu de la nature les dispositions les plus heureuses : c'étoit un savant universel. Philosophie, théologie, mathématiques, langues, histoire, antiquités, tout étoit de son ressort, et il avoit presque. tout appris sans le secours d'aucun maître ; sa mémoire étoit prodigieuse. Après l'expulsion, de son ordre il voyagea en Italie et se fixa à Fulique, décidé à y passer le reste de ses. jours, qu'il consacra à écrire, l'histoire d'Espagne dont il s'oc-

supoit depuis long-temps. Des trois premiers volumes de cette histoire, qui est écrite en italien, furent imprimés à Fuligno en 1781, 1782 et 1784. L'ouvrage sut publié sous ce titre : Storia critica di Spagna è de la cultura spugnuola in ogni genere, preceduta da un discorso preliminare, opera, d'al Juan Francisco Masdeu; Fuligno, etc. etc. Sempere de Guarinos, savant biographe espagnol, en annonçant cette histoire en 1788, s'exprime ainsi: « Cet ouvrage est d'autant plus intéressant et digne de la plume d'un savant, que nous n'avons aucune histoire civile et dittéraire qui aille au-delà du 16º siècle, et que nous manquions de l'histoire des deux époques les plus intéressantes, celles de la domination de la maison d'Autriche et de Bourbon. L'abbé Masden obtiendra un nom immortel s'il parvient à la finir, comme nous devons l'attendre de son talent et de son application. » On ignore si cette histoire littéraire d'Espagne a été finie; on sait seulement qu'en 1799, on avoit déjà publié à Madrid, en espagnol, 5 vol., chez Sanchez. Eu 1803, l'abbé Masdeu se trouvoit à Léon en Espagne où il travailloit constamment à finir son histoire, qui étoit à cette époque très-avancée. Les volumes imprimés à Madrid se trouvent à hibliothèque impériale de Paris. Les savaus français ne sauroient puiser dans de meilleures sources que dans l'histoire de l'abbé Masdeu. Il se montre partout historien exact et critique sévère. Son histoire est préferée à celle de Mariana, et à celle des frères Mohedano.

I. MASON (Jean), brave militaire, vé en 1600 en Angleterre.

Destiné à l'art militaire, il avoit servi sous sir Thomas Fairfax, qui avoit concu de lui une si bonne opinion, qu'à l'arrivée de ce dernier en Amérique, il lui manda de revenir joindre ses drapeaux, et soutenir le parti de ceux qui combattoient pour la liberté. C'étoit le temps où les dissentions éclatoient entre Charles Ier et son parlement. Cependant Mason trouva le moyen de rester en Amérique. Il fut un des premiers planteurs de Dorchester, Massachussetts, et de la compagnie de Warham en 1630. Dela, il passa a Windsor, Connecnecticut, vers l'an 1635, et aida à jeter les fondemens d'une nouvelle colonie. La guerre des Pequots, dans laquelle il se distingua, eut lieu en 1637. Les Indiens Pequots étoient une nation guerrière, établie près de New-London. En 1634, une tribu de de leur confédération, égorgea les capitaines Stone et Norton, avec huit hommes de leur équipage, et coula bas leur bâtiment. Une partie des assassins se réfugia chez Sassacus, Sachem des Pequots; et en 1636, ces mêmes Pequots tuerent plusieurs Anglais à Saybrook, où il y avoit vingt hommes de garnison. En conséquence, l'année suivante, le capitaine Mason fut envoyé an secours de ce fort, sur la rivière de Connecticut. Il y resta un mois saus qu'il parut un Indien; mais, la même année, les Pequots tuèrent neuf Anglais à Wethersfield, et détruisirent beaucoup de propriétés. La colonie fut réduite à l'état le plus déplorable. Les habitans étoient alors au nombre de deux cent-cinquante, sans pouvoir se livrer aux travaux de la plantation. Ils manquoient de hétail et d'outils; il n'y avoit peut-être pas cinq charrues dans la colonie. Le peuple manquoit de provisions; et dans ce moment même, se voyoit attaqué par un puissant ennemi. Dans ces circonstances critiques, on assembla une cour à Hartfort. En outre des six magistrats, la cour fut encore composée de députés de quelques villes de la colouie. Cependant les Pequots avoient déjà tué une trentaine d'hommes, et méditoient une confédération de tous les Indiens, pour exterminer les Anglais. Il fut décidé qu'on feroit à cette horde une guerre offensive. On sit une levée de quatre-vingt-dix hommes, quaraute-deux d'Hartfort, trente de Windsor, et dixhuit de Wethersfield. La petite armée fut mise sous le commandement du capitaine Mason, et le révérend Stone en fut le chapelain. Elle descendit la rivière, et bientôt arriva à Saybrook. Les Anglais avoient avec eux environ soixante-dix Indiens, sous les ordres de Unças, Sachem de Moheagans, qui venoit de se révolter contre Sassacus à Saybrook. Le capitaine Mason et ses officiers. se trouvèrent entièrement divisés d'opinion, sur la manière de poursuivre l'entreprise. La cour avoit décidé qu'ils débarqueroient au port de Pequot, d'où ils avanceroient vers l'ennemi. Mais le capitaine Mason prétendoit qu'il falloit pousser jusqu'à Narragansets, hors du pays des Pequots, de peur de surprise. Cet avis étoit une preuve de son habileté militaire. Les Pequots les attendoient dans leur port; ils y tenoient des sentinelles jour el nuit, et le port étoit ensermé dans des rochers, qui dounoient aux Indiens beaucoup d'avantages. Dans cette perplexité, on s'adressa au révérend Stone pour amplorer les lumières du ciel. Ce-

lui-ci, après avoir passé la nuit en prières , déclara le matin , que le plan du capitaine Mason étoit plein de sagesse, et en conséquence, il fut adopté, Peu de temps après, ils arrivèrent à Narragansets; mais le vent étoit défavorable, et ils ne purent déharquer qu'au bout de quelques jours. Aussitôt le capitaine alla voir le sachem Miantonimoh, et lui déclara ses vues. Deux cents hommes de cette nation se joignirent à lui, et avancèrent vers la frontière des Pequots, jusqu'à Nihantick. C'étoit la capitale d'un sachem qui ne voulut pas permettre aux Anglais d'approcher du fort, et mit au contraire une forte garde sous les armes. La petite armée, qui comptoit alors cinq cents Indiens, continua sa marche, et se trouva bientêt k Mistic, tout près des Pequots. Mais elle étoit excédée de fatigue, très-incommodée de la chaleur, et manquoit de tout. La garde avancée entendoit les chants de l'ennemi. C'étoit une réjouissance, parce qu'avant vu quelques. jours auparavant, passer les vaisseaux auglais, ils pensoient que ceux-ci n'avoient pas osé les attaquer. Le capitaine assembla ses. hommes, et les avertit que le sort du Connecticut alloit se décider sous quelques heures. Le reste de la nuit fut employé en prières. Au point du jour, Mason tomba à l'improviste sur les. Indiens, qui, d'abord effrayés, prirent la fuite, et se renfermerent dans leur fort et leurs palissades. Mais une grêle de traits, qu'ils lancèrent en fuyant, rendirent quelque temps la victoire incertaine. Mason fut obligé d'employer le fer et la flamme, qui bientôt enveloppa leurs habitations. Les Indiens épouvantés de sa mousqueterie, se précipitoient

eux-mêmes dans le feu. Soixante et dix de leurs cabanes furent consumées, six cents Indiens périrent, les fuyards tombèrent sous l'épée des Anglais; et en quelques heures, la victoire fut complète; mais l'armée étoit dans la plus grande détresse : a peine quarante hommes en restoit-il état de combattre, et une heure après, trois cents Indiens parurent dans un autre fort. Mason laissa une partie de ses gens pour les contenir ; et résolut de marcher sur le port Pequot, où quelques instans avant, il avoit vu entrer les vaisseaux de la colonie. Dès le lendemain, prenant avec lui vingt hommes, il s'avança par terre sur Saybrook. A son retour le succès de son expédition remplit de joie toute la colonie. Les Pequots épouvantés, mirent euxmêmes le feu à leurs cabanes, et abandonnèrent leurs habitations. La plupart d'entre-eux dirigèrent leur fuite vers New-Yorck. Le capitaine Mason fut envoyé à leur poursuite, et fit une centaine de prisonniers. Environ deux cents prirent le parti de la somnission, s'engagèrent à sortir du pays, et à devenir les sujets des sachems de Moheagans et de Narragansets. Ainsi fut anéantie la nation qui portoit le nom de Pequot. Peu de temps après que cette guerre cut été terminée, le capitaine Mason fut nommé par le gouvernement de Connecticut, major-général, commandant de toutes les forces de cet état; et garda cette place jusqu'à sa mort; en 1642, il remplit les fonctions de magistrat, et en 1660, fut créé député gouverneur. Il remplit cette place jusqu'en 1670, où ses infirmités l'obligèrent à renoncer entièrement aux affaires publiques. Après la guerre des Pequots, on 1647, sur la de-

mande des habitans de Saybrook, et pour la défense de la colonie, il étoit venu de Vindsor à cette place. Ensuite, en 1559, il passa à Norwich. Il y mourut en 1672 ou 1673. La réputation militaire du major Mason dans le Connecticut, n'a pas été inférieure à celle du capitaine Standish dans la colouie de Plymoouth. Tous deux avoient été formés au métier des armes dans les Pays-Bas hollandais. La Cour générale avoit engagé Mason à écrire l'Histoire de la guerre des Pequots, il en sait seulement un précis, qui a été réimprimé dans la Relation des troubles excités par les Indiens, du docteur Mather, 1667. Thomas Prince en a donné en 1736. une édition plus correcte, avec une introduction et des notes explicatives.

II. MASON (Géorge), célèbre homme d'état en Virginie, fut membre de la convention générale, qui en 1787 établit la constitution des Etats-Unis, mais il refusa de la signer. Dans l'année suivante, élu membre de la couvention de Virgiuie, qui proposa le projet d'un gouvernement fédéral, il réunit ses efforts à ceux de Henri pour s'opposer à ce plan, et déploya dans cette circonstance la plus grande énergie. Il y vouloit des amendemens. et soutenoit surtout la nécessité d'un article, qui réservat aux états tous les pouvoirs non délégués; cet article est maintenant parmi ceux d'amendemens de la constitution. Il vouloit aussi qu'il y est un terme fixé pour la prolongation de la présidence. Mason etort si opposé à l'article qui accordoit la traite des esclaves pour vingt années, que malgré son attachement au système de l'union des états, il déclara que jamais

il ne souscriroit à l'union des états méridiquaux, qu'ils n'enssent renoncé à ce tralic. Mason mourut en 1792, âgé de soixante-sept ans.

MASSIF (Jean-Baptiste), de l'académie de Montauban sa patrie, où il est mort en 1551, âgé de 75 ans, a donné les fêtes diverses, ballet; la coquette démasquée; comédie en prose, pour le théâtre Italien à Paris; La mort d'Alcandre; tragédie; un très grand nombre de Chansons françaises et gasconnes, et des Poésies fugitives, peu estimées.

I. MATHER (Richard), ministre de Dorchester, Massachussetts, né en 1596 au comté de Lancastre, en Angleterre, étoit à l'université d'Oxford en 1618; quelques mois après, il reçut les ordres, de la main de l'évêque de Chester, et fut nommé ministre de Toxteth, où il continua pendant 15 ans ses utiles travaux. En 1633, on l'interdit pour non conformité à l'église établie : à la vérité, par le crédit de ses amis, l'interdiction fut levée, mais elle fut rétablie l'année suivante. On le poursuivit, mais il trouva le moyen d'échapper, et arriva à Boston en 1636 : il fut chargé de l'église de Dorchester, et eut part bientôt après à la version des psaumes donnée par Eliot et Welde. En 1648 il présenta au Synode un plan de discipline ecclésiastique, qui fut adopté de préférence à ceux proposés par Cotton et Partridge, enfin, il mourut en 1669: l'Eglise perdit en lui un homme savant, et un prédicateur simple, mais utile. Mather a publié un Discours sur l'église presbytérienne, et une réponse aux trente-deux questions qui ontété donnees sous te nom des anciens de la Nouvelle Angleterre, une modeste et fraternelle réponse, au livre de Herle, 1646, un Cathéchisme, un Traité de la justification, 1652: une lettre à M. Hooker; dans laquelle il prouve qu'il est permis a un ministre d'administrer le sacrement à une congrégation qui n'est pas particulièrement sous sa conduite: une Réponse au livre de Davenport contre les propositions du Synode de 1662; il avoit aussi préparé pour imprimer des Sermons sur la 2º épitre de St.-Pierre, et une défense des églises de la Nouvelle-Angleterre.

II. MATHER (Samuel), ministre de Dublin en Irlande, fils du précédent, né en 1626, au comté de Luncastre, alla en Amérique avec son père, et y fut gradué en 1643 au collége d'Harvard; bientôt il commença 🛦 prêcher dans une église, pres de Buston; mais quelques circonstances l'ayant engagé à retourner en Angleterre, l'église qu'il quittoit fut confiée à son frère. Samuel devint chapelain du collège de la Madeleine à Oxford, prêcha ensuite deux ans en Ecosse puis passa en Irlande au collége de la Trinité de Dublin, où il fut doyen des boursiers, et enfin collégue du docteur Winther, ministre de l'église de St.-Nicolas. Quoique Samuel fût des plus modérés non-conformistes, il n'en fut pas moins interdit, sur une accusation de somenter la sédition, et retourna en Angleterre, où il fut ministre de Burton-Wood, mais en 1662, l'acte Bartholomé le força de quitter cette place; alors il rassembla une église à Dublin, où il mourut en 1671. Comme predicateur, Samuel se plaça au premier rang, et sa réputation s'étendit dans

Avertissement salutaire pour un temps de liberté, 1652: Défense de la religion protestante contre le papisme. 1671: Irenicum ou Essai pour l'union entre les presbytériens, les indépendans, et les anabaptistes: Traité contre les liturgies forcées: Un pamphlet contre Valentin Greatarick, qui prétendoit guérir les maladies en frappant les malades; une suite de Sermons sur des sujets de l'ancien testament; et quelques discours contre les superstitions du papisme.

III. MATHER (Natanhiel), ministre à Londres, frère du précédent, né en 1630 à Lancastre, élevé en Amérique au collége d'Harvard, où il fut gradué en 1647, vint en Angleterre, où Olivier Cromwel lui donna en 1656 un bénéfice à Barnstable : mais il en fut chassé en 1662, et passa en Hollande où on le nomma ministre à Rotterdam vers 1671 ou 1672; il succeda à son frère Samuel à Dublin, et passa ensuite à Londres, comme pasteur d'une église congrégationnelle. Il mourut en 1697. Il a publié, I. La justice de Dieu pour tous ceux qui croyent; 1694. II. Discussion sur la puissance du pastour d'une église de faire l'office dans une autre. III. 25 Sermons prêchés à Pinners-Hall, écrits par abréviations pendant qu'il les prononçoit; mais la plupart corrigés par lui-même.

1V. MATHER (Eléazar), fils du révérend Richard Mather, né en 1637, gradué en 1656 au collége d'Harvard, prit les ordres en 1661, et fut chargé d'une église nouvellement établie à Northampton. Il mourut en 1669. Mather fut un prédicateur utile, distingué par ses talens et son

zèle. Après sa mort on a publié de ses manuscrits: une sérieuse Exhortation au peuple de la Nouvelle - Angleterre et à la génération suivante, qui étoit la substance de ses derniers sermons, 1671.

V. MATHER (Samuel), ministre à Boston, gradué en 1723 au collége d'Harvard où il prit les ordres, fut nommé en 1732 collègue de M. Gée. Environ dix ans après, ils se séparèrent sans doute à cause de leur différence d'opinions, et Mather se chargea d'une autre église, dont il fut pasteur jusqu'à sa mort, arrivée, en 1785. Il avoit alors 79 ans. Le docteur Mather a publié plusieurs Sermons dans lesquels, on distingue les Panégyriques de son père en 1728 ; de Guillaume Waldron, 1727; de la reine Garoline, 1738, et du prince de Galles, 1751; Essai sur la reconnoissance, 1752; Apologie de la liberté des églises de la Nouvelle - Angleterre , in - 8° , 1738; Dissertation sur le nom de Jehova, 1760; Essai sur la prière de J.-C.; et un ouvrage portant pour épigraphe : Tous les hommes ne seront pas sauvés, 1781.

MAUMENET (Louis), abbé, né à Beaune en 1655, et mort à Paris en 1716, ent la satisfaction de voir plusieurs de ses poésies couronnées par l'académie française et par celles des Jeux floraux et d'Angers; ces auréoles littéraires n'ont pu le garantir de l'oubli. « C'est assez le sort de ces productions fantastiques, dit l'abbé Sabathier, elles expirent sons les lauriers éphémères qui les surchargent; et les traces de leur existence ne sont constatées que sur les regisres mortuaires des académies. »

gouverneur de Martha's-Vineyard et des îles voisines, résidoit en 16/1 aWatertown, Massachussetts, où il obtint de lord Stirling, alors agent, la propriété d'une certaine étendue de terre ; et l'année suivante il forma établissement à Edgarton. Trente ans après, ces îles furent attachées au territoire de New-Yorck, et en 1692, annexées à l'état de Massachussetts. Il donna beaucoup de secours à son fils pour la conversion du peuple payen. Les sachems ludiens craignoient que l'introduction du christianisme ne leur enlevât une partie de leur autorité; mais le gouverneur les rassura, en leur faisant comprendre que le gouvernement et la religion étoient parfaitement distincts; enfin, après leur avoir persuadé d'adopter les formes admises en Angleterre, pour l'administration de la justice, il les amena à se soumettre à la couronne d'Angleterre. Après la mort de son fils, comme il entendoit parfaitement la langue des Indiens, et qu'il n'avoit auéun moyen de leur donner un ministre, il entreprit, à l'âge de 70 ans, de prêcher aux naturels du pays, et même aux anglais. Entre les années 1664 et 1667, il trouva de grands secours dans le révérend Jean Cotton : les membres de cette église désiroieat se l'attacher ; mais comme il refusa d'être leur pasteur, ils choisirent Hiacoomes. En 1675, la guerre de Philip s'alluma : les Anglais de Martha's - Vinevard n'égaloient pas en nombre le 20\* des Indiens du pays, et si la religion chrétie me n'y eut pas été introduite à cette époque, il n'y a pas de doute que le nom anglais n'en eût été effacé. Mais alors tout resta dans une paix

I. MAYHEW (Thomas), profonde, et Mayhew pouvoit de les fles voisines, résidoit en des îles voisines, résidoit en plaça plusieurs dans ses gardes. It il obtint de lord Stirling, ors agent, la propriété d'une née de son âge.

II. MAYHEW (Thomas), premier ministre de Martha's Vineyard, fils unique du precédent, accompagna son pere dans cette île, et y devint le ministre de l'église auglaise; il apprit bientôl la langue des Indiens , gagna leur affection, et leur enseigna les vérités de l'Evangile. Le premier converti fut Hiacoomes, qui embrassa la religion en 1643. Mayhew commença en 1646 ses instructions publiques aux Indiens. Il rencontra beaucoup d'obstacles; mais rien n'interrompit ses travaux charitables. Il visitoit les naturels dans leurs demeures ; dans leurs cabanes enfumées, et souvent passoit la nuit entière à leur raconter des traits d'histoire tirés de l'écriture. De 1650 à 1652 trois cent quatre-vingt deux de ces payeus embrassèrent le christianisme; on comptoit parmi les convertis huit de leurs Pawaws ou prêtres, malgré l'intérêt qu'ils avoient à maintenir leurs superstitions. En 1657, Mayhew s'embarqua pour l'Angleterre, le vaisseau fit naufrage, et Mayhew périt 🛊 l'âge de 37 ans. Il avoit reçu une excellente éducation et ses talens auroient pu lui procurer des places très-avantageuses. Mais sa charité lui lit prélérer de précher l'Evangile à des payens, et il se devous pour eux aux privations et à la pauvreté, car il ne vivoit avec sa famille que du travail de ses mains. On a publié à Londres quatre de ses lettres sur les progrès de l'Evangile.

III. MAYHEW (Experience), premier ministre de Martha's Vineyard, petit fils du précédent, né en 1673, se consacra à la prédication chez les Indiens. Leur langue lui étoit familière dès son enfance, et les commissaires de société l'employèrent à la traduction des psaumes. Il termina cet ouvrage en 1709, et mourut en 1758. Il a publié plusieurs sermons, Les Indiens convertis, in-8°, 1727. Il donne dans cet ouvrage les vies de trente ministres Indiens, et d'environ 80 Indiens hommes, femmes et enfans remarquables; Lettre sur la communion, 1741. Défense de la grace, in-8°, 1744.

IV. MAYHEW (Jonathas), ministre à Boston, fils du précédent, né en 1720 à Martha's Vineyard, gradué en 1744 au collége d'Harvard, s'appliqua à la théologie, prit les ordres, et succéda en 1747 à M. Hooper, premier ministre de l'église de Boston, qui avoit adopté l'opinion des épiscopaux; il resta dans cette place jusqu'en 1766, où il mourut. Le docteur Howard lui succéda. Maybew a toujours joui de l'estime publique due à son caractère et à ses talens. C'étoit un prédicateur éloquent. On lui doit un grand nombre de Sermons, des Discours de controverse, et des Panegyriques.

MAYXWELL (Guillaume), médecin écossais, es counu par un traité de medicina magnetica, en trois livres, Francfort, 1679, in-12. Non-seulement il tâche d'approfondir et d'éclaireir cette matieresi obscure, mais il se vante d'avoir inventé une cau et une poudre magnétiques, qui avoient sans doute de grandes vertus, comme tant d'autres remèdes, proposés par le charlatanisme et accrédités par la mode. Sa doctrine que les partisans de Mesmer ont T. XIX.

donnée comme nouvelle, est ainsi que certains de nos jeux, renouvelée des Grecs. Divers auteurs avoient traité avant lui du magnétisme propre à l'éco omie animale, et de son usage dans le traitement des maladies; et l'on retrouveroit dans leurs écrits presque toutes les propositions annoncées par Mesmer. Quoi qu'il en soit, Mayxwell eut de la réputation dans sa patrie. Nous ignorons l'apnée de sa mort.

MÉÇOUCH (Yahya ibn), médecin chrétien qui vivoit sous le règne d'Aaron Raschid et de ses successeurs, leur rendit de grands services par ses connaissances médicinales et ne sut pas moins utile aux lettres arabes par les nombreuses traductions de bons livres grecs et syriaques dont il les enrichit. Il a encore composé plusieurs ouvrages traduits pour la plupart en hebreu et en latin ; le principal est une Bibliothèque des philosophes. Mécouch étoit né à Damas; il passa la plus grande partie de ses jours à Bagdåd et alla mourir à Sarmarah l'an 243 de l'hégire qui répond à la 857° année de notre ère.

MÉGLINGER (Joseph), natif de Lucerne, religieux de l'ordre de Citeaux à Wettingen, dans le comté de Bade, fit établir une imprimerie dans l'enceinte même de son monastère, et y a fait imprimer deux traités en latin; 1. Duo sæcula ferrea, 1689. II. Neminem peregrinum, 1691.

MEIGRET ou MAIGRET (Louis), écrivain lyonnais, qui vivoit dans le 16° siècle, publia en 1542, un traité singulier sur l'ortographe française, in-4°, qui fit beaucoup de bruit. Cet ouvrage ent des partisans et des adversaires; il étoit conforme à la prononcia-

tion, qui a changé depuis presque autant que l'orthographe.

I. MEISTER (Léonard), né en 1741, mort en novembre 1811 à Zuricir, est un des auteurs les plus féconds que la Suisse ait produits; il enfantoit régulièrement un volume, non pas comme Scudéri, tous les mois, mais tous les ans, ce qui est encore assez raisonnable; ses ouvrages ne sont pas en général très-précieux: le dernier qu'il fit paroître étoit intitulé, Meisteriana.

II. MEISTER (Jean-Henri), savant théologien, né à Zurich en 1700, fut à 47 ans pasteur à Christian - Erlang, dans les états de Brandebourg. Il a laissé des Réflexions sur la manière de précher, Hall, 1745, in-8°, qui sont très-estimées, ainsi que plusieurs Traités de controverse.

MELLEN (Jean), ministre de Lanoastre (Massachussetts), ué en 1722 à Hopkinton, gradué en 1741 au collége d'Harvard, ordonné et nommé pasteur de l'eglise de Lancastre, maintenant Sterling en 1774, resta dans cette ville 35 ans; mais des discussions occasionnées par les efforts qu'il fit pour maintenir ce qu'il appeloit l'ordre des Eglises, l'obligerent à se retirer. En 1784, il fut nommé ministre de Hanover, desservit encore quelques églises, puis se retira chez sa fille à Reading, où il passa le reste de sa vie qu'il rendit encore utile par ses travaux. Il mourut en 1807. Mellen a publié beaucoup de Sermons dans lesquels on en remarque un prononcé devant les membres de l'ancienne loge des francs-maçons, à Hanover, 1793.

MENTELLE (Simon), ingénieur, né à Paris en 1752, et mort à Cayenne en 1800, a levé

et composé plusieurs cartes dans cette colonie, et les a transmises au gouvernement. Il a fait aussi des Observations météorologiques et sur les marées, qui ont été adressées à l'Institut impérial.

MERCIER ( André L. ), ministre à Boston, fut chargé pendant beaucoup d'années de desservir l'église que les protestans français avoient fondée, après avoir été chassés de France par la révocation de l'Edit de Nantes en 1686. La société étant beaucoup diminuée, Le Mercier renonça totalement à ses travaux publics; eten 1748 la chapelle étoit occupée par l'église de M. Croswell. Le Mercier avoit l'estime générale. Il mourut en 1762. Ou a de lui une Histoire de l'Egiise de Genève, in-12, 1732, et un Traité de la médisance.

MÉRIAN (Charles-Gustave), conseiller du roi de Prusse, mort à Francfort-sur-le-Mein en 1707, étoit fils de Mathieu Mérian, célèbre graveur. On a de lui un Recueil intéressant des événemens politiques de son siècle, sous ce titre. Theatrum Europeum, en allemand.

MERVEILLEUX (David-François de ), ingénieur et capitaine au service de Hollande, étoit nutif de Neuschâtel, et mourut en 1712. On a de lui une Introduction à la géographie universelle, 1694, in-8°, et une carte de la souveraineté de Neufchâtel et de Vallengin.—David - François de Merveilleux, son neveu, mort en 1740, conseiller et interprète du roi de France, passe pour l'auteur des Amusemens des bains de Bade, Londres, 1739, 1 vol. in-12, et des Réflexions critiques sur l'entretien des treise Cantons, 1739, 1 vol. in-80.

fésuite, né le 12 octobre 1714, et mort vers la fin du 18° siècle, est auteur des Leçons de mathématiques, à l'usage des collèges, 1 vol., 1761, in-8.

MESNIL (Louis DU), jésuite, est auteur d'un ouvrage volumineux : Doctrina et disciplina ecclesiæ ipsis verbis veterum monumentorum expositæ, Cologne, 1730, 4 vol. in-fol. Le titre de l'ouvrage annonce assez l'importance, ainsi que le savoir et le discernement qu'il a fallu pour le bien exécuter : c'est le tableau de la doctrine et de la discipline de l'Eglise durant les douze premiers siecles. Il n'y a rien de plus complet dans ce genre. L'auteur est exempt de tout système, de toute opinion particulière, et n'est que le simple et fidèle rapporteur des passages qui expriment la croyance et la pratique de l'Eglise catholique.

MESPLEDE (Louis), Canoniste dominicain, mort à Cahors sa patrie en 1663, agé de 62 ans, employa presque tout son temps à écrire en faveur de son ordre et pour sa réforme. L'ouvrage qui lui a mérité quelque distinction parmi les critiques, est destiné a réfuter les historiens espaguols au sujet de la Catalogne, dans lequel Mesplède soutient faux l'accord fait entre saint Louis et un roi d'Aragon. Ce dominicain étoit un savant érudit à qui aucune science n'étoit étrangère. Ses ouvrages sout d'une bonne latinité; en voici les titres: 1. Catalaunia Galliæ vindicata adversus Hispaniarum scriptorum imposturas, Paris, 1643, iu-8°. II. Querela apologetica Provinciæ Occitaniæ ordinis prædicatorum, Cahors, 1624, in-4°. III. Notitia antiqui status ordi-

MERVILLE (Jean-Nicolas), I nis prædicatorum, Paris, 1643, in-8°. IV. Commonitorium de ordinis prædicatorum renovatione, Paris, 1644.

> MEURON (Samuel), conseiller d'état, et commissaire général de Neufchâtel, sa patrie, vivoit au milieu du 18° siècle, il alaissé plusieurs Opuscules critiques sur l'histoire et la littérature, et une Dissertation De legatis plenipotentiariis, Bale, 1744, in-4°.

> I. MEYER (Wolfang), archidiacre de Bâle, où il naquit en 1577, mort dans la même ville en :653, est auteur d'un livre en allemand contre l'hypocrisie, intitulé, Diabolus alba veste tectus, 1623, in-4°, et de plusieurs Sermons. Meyer continua aussi la Cosmographie de Munster jusqu'en 1628.

II. MEYER (Léonard), pasteur de Schaffouse, où il naquit au commencement du 17° siècle, a laissé, I. Une Histoire de la résormation de Schaffouse, 1656, r vol. in-8°, en allemand: ouvrage très-rare, mais partial. II. Histoire universelle, Schaffouse, 1665, 1 vol. in-4°, en allemand. III. Mercure historique, Zurich, 1667, in-12.

III. MEYER DE CHAUENs ke (François - Joseph), sénateur de la ville de Lucerne, né dans cette même ville, mourut en 1700. Il passa successivement par toutes les grandes charges de l'état, et s'acquit la réputation d'un magistrat intègre et éclairé. Témoin de la guerre funeste de 1712 entre les cantons de Zurich et ceux de Berne, et les cinq premiers cantons catholiques, il ne put que gémir sur les malheurs de sa patrie, sans pouvoir y porter remède. Ses connoissances profondes en politique, et ses talens littéraires le firent choisir par le sénat de Lucerne pour écrire l'histoire de leurs dissensions civiles. Digne émule de Thucydide et de Salluste, il a semé dans son ouvrage des réflexions judicieuses, de sages maximes. Il développa avec art les ressorts d'une politique ambitieuse, les désordres du schisme, la marche des négociations. Son style est assez nerveux; mais on y reconnoît plutôt l'homme d'état que le guerrier : il n'est pas toujours à la hauteur de son sujet lorsqu'il décrit les savantes manœuvres de l'art militaire. Cette relation, écrite en allemand, est restée manuscrite. Meyer a encore laissé des Mémoires historiques sur les abbayes et cantons de Lucerne.

IV. MEYER DE BALDEGG (Ferdinand), docteur en théologie, né à Lucerne en 1676, mort à Constance le 30 mai 1732, devint commissaire-général des cordeliers, dans la province de Liége. On a de lui divers Traités de théologie assez estimés.

V. MEYER (Herman), ministre de l'église réformée hollandaise, d'où il fut appelé pour se charger de l'église de Kingston ou Esopus dans l'état de New-Yorck. Sa prédication excita bientôt des mécontentemens. On le trouvoit trop évangélique, trop attaché à la pratique. Quoiqu'on estimat ses principes, ses paroissiens déclarèrent qu'un semblable ministrene pouvoit leur convenir. Dans ce temps les Eglises hollandaises étoient divisées en deux partis, qui s'appeloient l'Assemblée et la Conférence. La famille de son épouse étoit du parti opposéà son Eglise, et bientôt ses liaisons sournirent à ses ennemis des occasions de s'élever contre lui. Un certain nombre de ministres voisins furent invités à décider cette dispute; et quoiqu'ils n'eussent aucune autorité compétente, ils n'en décidèrent pas moins la suspension du ministre, en déliant la congrégation de ses engagemens avec lui. Il passa de cette église, à celle de Pompton au Nouveau-Jersey, ou il continua de travailler avec zèle. et succès jusqu'à sa mort, arrivée en 1791. Il avoit tenté inutilement de se réconcilier avec l'église de Kingston; mais il en fut dédommagé par l'estime dont il jouit dans toutes les autres églises. Meyer étoit un homme trèsinstruit, d'un caractère doux et modeste, poli sans affectation dans ses manières, et d'une piété exemplaire. Long-temps avant sa mort, le synode général de l'église hollandaise l'avoit nommé professeur de langues orientales et lecteur, c'est-à-dire assistant du professeur de théologie. rendit d'importans services dans ces places, en formant des candidats pour le ministère.

MIFFLIN (Thomas), major général dans l'armée d'Amérique. et gouverneur de Pensylvanie, naquit vers l'an 1744, de parens quakers. Son éducation fut confiée aux soins du docteur Smith, avec qui il conserva des liaisons intimes pendant plus de 40 ans. Actif et plein de zèle, il s'opposa dès les commencemens aux mcsures du parlement d'Angleterre, et fut membre du premier congrès en 1774. Millin prit le parti des armes, et fut un des premiers officiers chargés de l'organisation de l'armée du continent. En 1765, il fut nommé quartier-maître ; les quakers lui en firent un crime, et l'exclurent de leur société. En 1777, il rendit de grands services dans la milice; mais il fut soupconné de hair le commandant en chef, et de désirer qu'un autre fût nommé à sa place. Son caractère bouillant et son activité, lui faisoient méconnoître le prix du sang-froid et de la prudence, si nécessaires pour la conservation de l'armée sous le commandement de Washington. En 1787, Mifflin étoit membre de la convention qui donna la constitution aux Etats-Unis, et son nom y est attaché. En 1788, il succéda à Frankiin dans la présidence du couseil suprême exécutif de la Pensylvanie, et resta dans cette place jusqu'en 1790. Cette même année la constitution de cet état fut rédigée par la convention, dont il étoit président; et il fut le premier nominé gouverneur. En 1794, pendant l'insurrection en Pensylvanie, il employa pour l'intérêt de ce pays l'éloquence extraordipaire dont il étoit doué, qui supléa à l'imperfection des lois de la milice. Dans ce temps il fit un voyage dans les derniers cointés, et anima par-tout les milices, qui fournirent la quotité demandée par l'état. Il mourut à Lancastre en 1800. Misslin doit être compté au rang des patriotes actifs et zélés qui ont consacré leur vie au service public avec un désintéressemeut peu commun.

MILLOT (Jacques-André), docteur en médecine, chirurgieu-accoucheur à Paris, a donné divers ouvrages sur cette partie, et entre autres une des productions les plus bizarres de nos temps, intitulée, l'Art de procréer les sexes à volonté, ou Système complet de génération, Paris, 1800, 1 vol. in-8°, 2° édition, 1806, in-8°. Ses autres ouvrages sont, l. L'Art d'améliorer les hommes, Paris, 1801, in-8°. II.

Supplément à tous les traités, tant étrangers que nationaux sur l'art des accouchemens, Paris, 1805, 1 vol. in-8°. III. La Girocomie, ou Code physiologique pour conduire les individus à uné longue vie, ibid., 1807, in-8°. IV. Le Nestor français, 3 vol. in-8°. V. Des Observations sur les accouchemens, sur l'opération césarienne, etc. Millot a terminé ses jours à Paris sur la fin de juillet 1811.

MINOT (Georges-Richard), historien, né en 1758 à Boston, se distingua dès sa jeunesse par son amour pour l'étude, sa modestie et son amabilité. Il dut le plus grande partie de ses succes dans l'école à son instituteur Lovell, homme d'un mérite rare. Au collége, il se concilia l'estime des gouverneurs et l'amitié de ses compagnons. Après s'être appliqué à l'étude des lois, sous Guillaume Tudor, il suivit le barreau, et s'y fit une grande réputation; mais en 1781 on le nomma secrétaire de la chambre des représentans de Massachussetts : c'étoit le temps de l'établissement de la nouvelle constitution. Le soin avec lequel il s'acquitta de ses fonctions, et l'impartialité qu'il y montra toujours, la connoissance parfaite qu'il avoit des procédés, inspirent une grande confiance pour le précis qu'il a donné des trausactions de la chambre. Ce précis a été inséré dans le Magasin de Boston, années 1784 et 1785. Lorsque l'insurrection fut appaisée, il en écrivit l'histoire, ouvrage estimé pour la modération, la justesse des vues et l'élégance du style. Minot fut encore nommé secrétaire de la convention de Massachussetts, pour la révision de la constitu-

tion; en 1792, juge du comté de Suffolk, et quelques années après. juge de la cour municipale de Boston. Minot mourut en 1802, au milien des haines enfantées par l'esprit de parti : sa douceur, sa modération , sa candeur lui concilièrent tous les suffrages. Sa conversation étoit intéressante, son esprit enrichi de connoissances variées. Il a publié, I. Un Discours sur le massacre du 5 mars à Boston, 1782. II. Histoire de l'insurrection au Massachussetts, in-8°, 1788. III. Adresse à la société de charité, 1795. IV. Eloge de Washington, 1800. V. Suite de l'histoire de la Baie de Massachussetts, de 1748 à 1765, avec un Précis preliminaire des événemens, des l'origine de son établissement. Le premier volume de cet ouvrage qui est une continuation de Hutchinson, a été publié, in-8°, en 1798; le second volume alloit être mis sous presse, quand Minot mourut; et il a été publié depuis. La narration en est claire, le style simple et pur. Cette histoire est en tout un modèle d'éloquence pour ce genre.

MINTO (Walter), professeur de mathématiques et de physique au collége de New-Jersey, naquit en 1753 en Ecosse. Après avoir fait ses études au collége d'Edimbourg, il fut chargé de surveiller l'éducation des enfans du gouverneur Johnstone, et de les accompagner dans leurs voyages à Pise. Il se livra avec ardeur aux mathématiques et à l'astronomie, et établit une correspondance avec les hommes les plus distingués dans ces sciences. En 1782, après son retour de ses voyages, il résidoit à Edimbourg quand il fit la conpoissance du comte de Buchan qui, étant allé

le voir, le trouva dans une chambre un peu plus grande que le tonneau de Diogène, fumant et lisant les principes de Newton. Ge fut le comte qui lui conseilla d'écrire un livre, pour prouver que l'invention des logarithmes, qui avoient été publiés par les soins du docteur Playfair et du révérend Scott, appartenoit à Napier. Le comte, qui avoit à cœur d'établir dans le pays des Colomb et des Washington les fondemens des sciences mathématiques, y euvoya Minto, qui, à son arrivée fut nommé professeur au collège de Princeton. Dans cette place il sut se faire respecter et se rendre utile. Il mourut en 1796, laissant la réputation d'un savant. Il s'étoit marié à Princeton, mais il n'eut pas d'enfans. Minto a publié, I. Une Démonstration du mouvement d'une nouvelle planète. 11. Recherches sur que que s parties de la théorie des planetes, t vol. in-8°, 1783. III. Discours sur les progrès et l'importance mathématiques . des sciences etc., 1 vol. 1788.

MINUTOLI (Joachim-Frédéric), docteur en droit et ministre à Genève sa patrie, dans le 18\* siècle, étoit originaire d'une famille noble de Lucques, finit par embrasser la religion catholique. Nommé commandant-major de la république de Lucques, il conserva cette charge jusqu'à sa mort. Il a écrit en français les Motifs de sa conversion; Modène, 1712, in-12; et les Sentimens des ministres de Genève qui l'ont déterminé à se faire cutholique; Fribourg, 1722, 2 vol. in-12.

MITCHEL (Jonathas), ministre de Cambridge (Massachussetts), né en Augleterre en 1724-

Ses parens l'emmenèrent l'année : les croyans en J.-C. sont appesuivante en Amérique, où ils les, imprimé à Londres; réimcherchoient un retuge contre la i primé à Boston, in-12, 1721. tyranuie ecciésiastique, et s'établirent d'abord à la Concorde, ensuite à Saybrook, Wethersfield . et Stamford , Connecticut. Mitchel fut gradué en 1647 au collége d'Harvard où il avoit fait d'excellentes études, et s'étoit -également fait honneur par la pureté de ses mœurs. Il avoit déja fait au collége un mémorial. en latin; et lorsqu'il commençaà prêcher, il fut invité à s'établir a Hartford; mais it fut ordonné à Cambridge, où il succéda a M. Shepard. Peu après l'établissement du jeune ministre, Dunster embrassa les opinions des antipedo - baptismaux. Ce fut: pour Mitchel une véritable éprenve; et quoiqu'il sentit bien qu'il étoit de son devoir de combattre les principes de son ancien maître, il s'en acquitta avec tant de ménagemens et de douceur qu'il no perdit pas sonamitié. En 1662, Mitchel fut élu membre du synode assemblé à Boston pour discuter et régler les questions concernant la qualité de membre du clergé, et la discipline de l'église; ce fut lui qui rédigea les decisions du synode: Il mourut en 1668; ses facultés intellectuelles, sa science profonde, ses talens, sa brillante mémoire ont assuré sa réputation. Il prêcha toujours sans notes; mais ses sermons étoient pleins de seu et d'énergie, et sondébit étoit inimitable. Il fut, fréquemment appelé aux conseils. ecclésiastiques, et s'y distinguapar sa prudence et sa modération. Il a publié plusieurs Sermons; Conseils à son frère, en forme de lettres, écrites pendant son séjour à l'université; 1664, Lettre au sujet du baptême, 1675.

MITCHELL (Jean), botaniste. et médecin, vint d'Angleterre en Virginie, avant le milieu du dernier siècle. Sa principale residence étoit à Urbana, petite ville. sur le Rappahannock, à environ 75 milles de Richmond: C'étoit un homme savant, observateur exact, laborieux et grand botaniste; il a fait une attention particulière aux productions de l'Hyhrid. On a de lui un Essai sur les causes des différentes couleurs des peuples en différeus climats, publié en 1743, dans, les Transactions philosophiques, vol. 43. Il attribue les différeuces de couleurs aux mêmes causes. que le révérend docteur Smith, c'est-à dire à l'influence des cumats et de la nourriture; il penso que les blancs ont plus dégénéré de la couleur de Noé et de sa famille, que les Indiens et même les nègres. Il considère la coulour des descendans de Cham comme l'effet d'une bénédiction plutôt. que d'une malédiction. Mitchella publié aussi dans les Transactions philosophiques, vol. 45. nn Essai sur la préparation et l'usage des différentes espèces de potasse; une Lettre concernant la force de la cohésion électrique an vol. 51°; et un ouvrage très-utile sur les principes généraux de la botanique, contenant la description de plusieurs. nouvelles familles de plantes, in-4°, 1769. On lui attribue encore la Carte de l'Amérique-nord; publiée en 1755, quiétoit accompagnée d'un ouvrage intitulé Discussions en Amérique, suivi d'un autre, sous le titre : Etat présent de la Grande-Bretagne au Discours sur la glaire à laquelle. nord de l'Amérique, 1767. Ses

manuscrits sur la sièvre jaune de 1742 en Virginie, sont tombés dans les mains du docteur Franklin, qui les a communiqués au docteur Rush.

MIZ (Daniel), membre du grand conseil de Bâle, où il naquit vers la fin du XVII siècle, a publié divers traités: I. De arcaná historia, 1741. II. De litteris commendatiis, 1743. III. De Libertate helvetica, 1746, etc.

M'KEEN (Joseph), premier président du collège Bowdoin, né en 1757 à Londonderry, New Hampshire. Ses parens étoient du nord de l'Irlande, mais originaires d'Ecosse; il fut gradué en 1774, au collège de Dartmouth où il avoit étudié, et montra un goût décidé pour les mathématiques; ses premiers travaux eurent lieu dans une école de sa ville natale. Il s'occupa ensuite dans une académie à Andover, de l'étude de la théologie, prit les ordres, et succéda en 1785 à Willard, pasteur de l'église de Beverly, Massachussetts. Il y continua pendant 17 ans ses utiles travaux, et fut nommé en 1802 président du collège de Bowdoin; sa mort arriva en 1807; il a laissé une mémoire honorable: savant sans ostentation, il sut maintenir la dignité de sa place, sans rien perdre de l'amabilité d'un homme de bonne société. On a de lui quelques pièces insérées dans les transactions de l'académie des arts et sciences d'Amérique : plusieurs Sermons et le Discours qu'il a prononcé lors de son installation.

MOINE n'ABGIVAL ou n'Or-GIVAL (Henri le), curé de Gouvieux, près de Chantilly, où il naquit vers 1719, est auteur de plusieurs ouvrages de littérature,

parmi lesquels on distingue. I. Considérations sur l'origine et la décadence des Lettres chez les Romains. Cette production renferme des vues, souvent profondes, et des réflexions assez justes; mais un ouvrage de cette nature exigeoit une finesse d'observation et un discernement exquis, dont il paroît que l'auteur n'étoit pas susceptible. II. Discours sur les progrès de l'éloquence de la chaire, et sur les manières et l'esprit des orateurs des premiers siècles, Paris, 1759 in-12 : ouvrage plein d'érudition et de recherches; la manière d'étudier de ce curé, toutà-fait originale, ressembloit fort à celle de quelques anciens phi-Josophes. C'étoit véritablement l'homme redoutable d'unius libri; car il n'en eut jamais chez lui plus d'un à la fois. Ce curé mourut vers la fin du dix - neuvieme siècle.

MONGODIN (André-Jacques), prêtre et curé, né de parenspauvres, embrassa l'état ecclésiastique, et y porta les lumières et les vertus convenables. Après s'être distingué pendantson vicariat, par son zele infatigable. il fut nommé recteur, ou curé de St.-Aubin, dans la ville de Rennes. Il tronya une rente d'un écu fondée pour les pauvres, et à sa mort arrivée vingt ans après, il en a laissé une d'environ 700 livres, constituée en leur faveur. Il ne permit jamais qu'on fit des quêtes dans sa paroisse pour les pauvres; lorsque le parlement permit à celles de Rennes de faire des emprunts, il ne consentit point que la sienne en fit, il pourvut lui-même à ses hesoins; ses. dimes y étoient employées: mon revenu, disvit-il, appartient aux malheureur; je suis leur çais-

sier, qu'ils viennent chez moi retirer ce qui leur est dû. Il se trouva quelquefois dans des momens de disette, et n'ayant rien à donner, il partagea avec eux son repas; ensin épuisé par des travaux vraiment religieux, et l'activité d'une charité intelligente, généreux sans partialité et sans exception, toujours attentif, autant que les circonstances le permettoient, à cacher ses œuvres, il mourut en 1775 dans son confessional.

MONIS (Judas), le premier qui ait enseigné l'hébreu au collége d'Harvard, étoit Italien, et commença ses cours à son arrivée en Amérique en 1720. Il suivoit d'abord la religion juive, mais il se fit baptiser à Cambridge en 1722, apiès la mort de sa femme; en 1761, il quitta la place qu'il occupoit au collège depuis 40 ans, et se retira à Northboroug, chez le révérend Jean Martyn, qui avoit épousé une sœur de sa femme; il y mourut en 1764, à 82 ans. Il a publié: La vérité, toute la vérité, rien que la vérité: et une Grammaire hébraique, in-4°. 1755.

MONTGOMERY (Richard), major général dans l'armée des États-Unis, né en 1737, dans le nord de l'Irlande, étoit doué de beaucoup de génie, servit dans les armées de la Grande-Bietagne, et combattit pour elle avec Wolfe à Québec en 1759, sur le même champ de bataille, où il devoit ensuite succomber en combatiant contre elle sous les bannières de la liberté; à son retour en Angleterre, en 1772, il quitta son régiment par attachement pour l'Amérique, qu'il considéroit comme le berceau des arts et de la liberté, acheta

milles de la ville, où il épousa un fille du juge Livingston. Dès ce moment, il se compta au nombre des Américains; en 1775, quand la lutte avec la Grande-Bretagne commença, Montgomery exprima le désir d'employer son épée à la défense des colonies, et eut le commandement général des forces continentales du département du Nord avec Schuyler; par Pindisposition de ce dernier, on le nomma commandant en chef. Il réduisit le fort Chambleé, prit celui de St.-Jean, et ensuite Montréal; en décembre de la même année, il joignit le colonel Arnold, et vint assiéger Québec. Plusieurs régimens furent mis en mouvement par un temps de neige qui les cachoit à l'ennemi: Montgomery s'avança le long du St.-Laurent à la tête des troupes de New-Yorck, et après avoir travaillé à rompre les palissades qui avoient été opposées à son passage, il avançoit sur les fortifications, quand une décharge de la mousqueterie ennemie le renversa mort avec ses deux aides de camp; ce fut la seule décharge de l'ennemi, qui frappé de terreur avoit pris la fuite; mais cet événement sauva Québec, qui auroit été infailliblement prise; quand Montgomery fut renversé, il étoit sur un chemin très-étroit, son corps roula sur la glace qui s'étoit formée sur le bord de la rivière; et le lendemain il fut trouvé parmi les morts, et enterré par un petit nombre de soldats, sans aucune marque de distinction. Montgomery étoit très-estimé pour ses taleus militaires; toutes ses mesures étoient conçues avec prudence et exécutées avec vigueur; mais il n'avoit sous ses ordres que une terre au New-Yorck, à cent ! des troupes indisciplinées : il étoit ne pouvoit être surprise, ni son courage intinidé. Le congrès lui a fait élever un monument de marbre blane, remarquable par sa simplicité majestueuse, avec des devises emblémutiques, placé en face de l'église de St.-Paul à New-Yorck. Ce monument a été exécuté à Paris, par Cassiers.

MONTMOLLIN (Georges de), né à Neutchâtel, d'une famille distinguée, mort en 1703, fut successivement conseiller d'état, chancelier et procureur général du comté de Neufchâtel. Il a écrit deux Traités très exacts, qui n'ont pas été imprimés : I. Histoire abrégée du comté de Neufchâtel, depuis 1305. Il. Extraits des titres concernant le comté de Neufchâtel, avec des réflexions assez judicieuses.

MONTVALON (André Barni-GUE DE ), natif de Marseille, mort en 1707, a publié : I. Motifs des juges qui ont condamné le père Girard dans l'affaire de la demoiselle La Cadière, 1733, in-fol-II. Précis des Ordonnances, etc. en usage dans le ressort du parlement de Provence, 1752. in-12. 111. Epitome juris et legum Romanarum frequentioris usus, Aix, 1756, in-180. IV. Traité des successions, conformément au droit comain et aux ordonnances du royaume; Paris, nouvelle édit. 1786, 2 vol. in-4°.

MONTUUS ou de MONTEUX (Sébastien), naquit, selon Georges Mathias, à Rieux, en Languedoc, et selon Réné Moreau, il florissoit en 1532. Ses ouvrages sont; I. Annotatiunculæ in errata recentiorum medicorum per Leonardum Fuchsium, collecta. Epistola responsiva pro græcorum defensione in arabum errata, à Symphoriano Campe-

1548, 1 vol. in - 8°. On voit par les titres de ce recueil, que Montuns n'en est que l'éditeur. II. De Medicis sermones sex, quorum. 1 de sectis medicorum. 2., de disciplinis quæ dogmaticis necessariæ. 3, de dogmaticorum officio. 4, de excellentid dogmaticorum. 5, de consiliis eorum. 6, de stipendiis eorumdem. Ejusdem de humorum differentiis atque indiciis epitome, Lugduni; 1584, in-89. III. Dialexcon medicinalium libri duo. adjectus est de his quæad rationalis medici disciplinam, munus, laudes, consilia et præmin pertinent, libellus. Lagdani. 1537, 1 vol, in-4°.

MONVEL (Boutet de), auteur dvamatique distingué, et comédien célèbre, membre de la quatrieme classe de l'institut, naquit à Paris d'un comédien sans réputation, en 1649; après avoir fait d'excellentes études, le jeune Boutet prit le parti du théâtre, et débuta sous le nom de Monvel. Il eut d'autant plus de succès qu'il étoit préparé par une bonne éducation; que doué d'un jugement sain et d'une grande sensibilité, il raisonnoit mieux ses. rôles et les exprimoit avec une vérité si touchante et une énergie si forte, qu'il produisoit les plus grands effets sur les spectateurs. Toujours en scène, Monvel avoit. le geste décent et convenable; son débit étoit juste, et jamais il ne lui échappa une fausse intonation. Sa manière simple et naturelle parut d'autant plus monotone dans ses débuts, que le public étoit accoutumé à la diction ampoulée de Lekain et de Mademoiselle Clairon; ceux-ci montroient l'art dans la perfection, Monvel, en observateur profonct

toutefois en prenant le caractère du personnage qu'il devoit représenter; cependant il fut bientôt apprécié des vrais connoisseurs; dans la tragédie, il joua successivement les jeunes premiers, quelques premiers rôles et les Bois; dans la comédie, il débuta dans les amoureux, joua ensuite les premiers rôles de divers emplois dans lesquels il se fit remarquer, Seide dans Mahomet, le jeune Bramine dans la veuve du Malahar, Vendome, Auguste dans Cinna et Fénélon dans la tragédie de Chénier, où il fut inimitable, ainsi que dans le rôle de Calas dans la pièce de ce nom, du même auteur; dans la comédie, il créa Dormilly des Fausses Infidélités, joua avec une rare intelligence le Metromane et Béverley: enfin, il se fit admirer dans sa vieillesse dans l'abbé de l'Epée. Auteur, son premier ouvrage au Théâtre Français est l'Amant Bourru; cependant, il avoit obtenu des succès dans les Amours de Bayard et dans Clémentine et Désormes, pièce remarquable par le style noble et sentimental qui y regne. Monvel eut de nombreux succès an théàtre Italien, aujourd'hui l'Opéra comique. Les trois Fermiers, Blaise et Babet, Alexis et Justine, Sargines, Créqui, Philippe et Georgette eurent un grand nombre de représentations et sont restées au théâtre. Quelques années, avant la révolution, Monvel quitta la France, passa en Russie, puis en Suède, où il trouva un protecteur qui lui fit obtenir la place de l'un des bibliothécaires du roi de Suède; il revint à Paris et reparut sur la scène française, où il excita l'enthousiasme général; épuise de fatigues, sa mémoire s'éteignit au

rendoit la nature telle qu'elle est, point, qu'un jour devant jouer le toutefois en prenant le caractère du personnage qu'il devoit représenter; cependant il fut bientôt apprécié des vrais connoisseurs; délices du public pendant près de 40 ans, Monvel quitta le théasivement les jeunes premiers, quelques premiers rôles et les langueur.

I. MOODY (Josué), ministre de Portsmouth, New-Hampshire, né en Angleter e, un des premiers planteurs de Newbury, fut gradué en 1653 au collége d'Harvard, et commença à prêcher à Portsmouth, vers 1658. Mais ce ne fat qu'en 1671 qu'il prit les ordres. En 1683, lorsque Cranfield étoit gouverneur, un des membres de l'église de Moody se rendit coupable de parjure, relativement à un vaisseau envoyé hors du port. Moody trouva le moyen d'arranger cette affaire avec le gouverneur et le collecteur; et cependant, le sidèle ministre pensa qu'un crime notoire. et qui rejaillissoit sur toute son église, exigeoit une satisfaction pour la discipline ecclésiastique. En conséquence, il appela en témoignage le gouverneur, qui s'y refusa, et même défendit à Moody toute poursuite. Mais celui-ci, sans s'intimider, prêcha contre le faux serment, et força le coupable à une confession publiques Granfield, pour se venger, lui ordonna d'admettre à la communion toute personne d'age de raison, et en même temps lui signifia sou intention de communier le dimanche suivant. Moody refusa de lui administrer le sacrement. sous prétexte qu'il n'en étoit pas digne. Une persécution s'en suivit, et Moody fut condamné à six mois d'emprisonnement. Les juges qui avoient opiné en sa faveur perdirent leurs places. A la fin,

Moody obtint son élargissement ; [ mais avec injonction de ne plus' precher dans cette province. Alors il accepta une place de ministre assistant à Boston; mais l'opposition qu'il montra à plusieurs mesures violentes, occasionna son expulsion de l'église où il prêchoit, et, l'année suivante, il retourna à Portsmouth, et y passa tranquillement le reste de sa vie. Il mourut en 1697, âgé de 65 ans; il a donné plus de 40 Sermons, et un Discours sur la Communion, imprimé en 1685, et réimprimé en 1746.

II. MOODY (Samuel), ministre d'Yorck au district du Maine, gradué en 1697, au collége d'Harvard, ordonné en 1700, et nommé successeur de M. Shubael Dummer, qui avoit été tué par les Indiens, mournt en 1747, âgé de 67ans. Son fils, Joseph Moody, homme de beaucoup de mérite, qui fut premier ministre de l'église Nord d'Yorck, n'a survécu à son père que de cinq ans. Samuel a publié: I. L'Etat de souffrance des damnés, particulièrement de ceux qui ont été en enfer après avoir connu l'évangile. II. Quelques Sermons. III. Précis de la vie et de la mort de l'indien Joseph Quasson.

I. MOREAU (Jean), chanoine au Mans, sa patrie, publia, en 1572, la Viedes évêques du Mans, 1 vol. in-8°. Cet ouvrage, écrit en latin, a été réimprimé dans le recueil de Bollandus, au 16 avril, sous ce titre: Nomenclatura, seu legenda aurea pontificum Cenomanensium, etc.

II. MOREAU (Jean-Nicolas), premierchirurgien de l'Hôtel-Dieu à Paris, mort le 19 avril 1786, a donné quelques Mémoires qui ont été insérés dans le recueil de l'académie de chirurgie.

MORETTINI (Pierre), célèbre ingénieur, né à Meyental en Suisse, fut chargé par Vauban, de diriger le bastion de Saint-Pierre à Landau. Il contribua aussi à fortifier Bergopzoom. De retour dans sa patrie, il fit élever des digues sur la rivière Madia, près de Locarno.

MORGAN (Jean), savant médecin, né en 1735 à Philadelphie, commença de bonnes études à Nottingham, et les termina au collége de Philadelphie, sous le docteur Alisson. Il se fit connoître en 1757, par un ouvrage de littérature, et s'appliqua ensuite à la médecine. Quand il eut achevé ses cours, il servit dans la dernière guerre en qualité de lieutenant-chirurgien dans les troupes de la province, qui avoient été dirigées contre les Français en Amérique. Son habileté et ses soins infatigables pour les malades et les blessés, lui firent dans l'armée une trèsgrande réputation. En 1760, il alla en Europe pour s'y perfectionner dans son art. Il suivit les leçons de Hunter, passa deux ans à Édimbourg, où il étudia sous Munroé, Cullen, Rutherford, Whyt et Hope. Alors il publia une thèse très-intéressante sur la formation du pus, et fut reçu docteur en médecine. D'Edimbourg il alla à Paris, où il suivit les leçons d'anatomie du célèbre docteur Sue, visita ensuite la Hollande et l'Italie. A son retour à Loudres. la société royale le mit au nombre de ses associés, et se concerta avec le docteur Shippen, le plan d'une école de médecine à Philadelphie; et à son arrivée, en 1756, il sut nommé professeur de médecine thésrique et pratique au collége de cette ville. En 1769, il parvint à réunir l'école de médecine avec le collége. La mêmeanuée, il établit la société philosophique d'Amérique, et partit en 1773 pour la la Jamaïque, afin de solliciter des secours pour l'avancement de la littérature dans le collège. En 1775, le congrès le nomma directeur-général, et médecin 🚥 ches des hôpitaux de l'armée américaine, à la place du docteur Church, qui avoit été emprisonne sur des soupçons d'intelligence avec l'ennemi. Il partit aussitot pour Cambridge; mais en 1777, il se vit obligé de quitter ses fonctions pour s'occuper de sa propre désense. Des discussions entre les chirurgiens 'de l'hôpital général et ceux des régimens, avoient donné lieu à des calomnies contre lui. Il se présenta devant un comité de congrès, assemblé sur sa demande, et y fut honorablement acquitté. Sa mort arriva en 1789. Morgan entendoit parfaitement les auteurs latins et grecs, et avoit lu tout ce qui existoit en médecine. Il étoit persévérant et infatigable dans ses visites aux malades, et leur témoignoit le plus vif intérêt. Il a publié : Tentamen medicum de puris confectione, Edimbourg, 1763; Discours sur l'Institution des écoles de médecine en Amérique, 1765; quatre dissertations sur les avantages réciproques d'une union perpétuelle entre la Grande-Bretagne et ses colonies en Amérique, 1766; Recommandation de l'inoculation par la méthode du baron de Dimsdale, 1776; Une défense de son caractère public dans sa place de directeur général.

MORIN (Claude), avocat au parlement de Dijon, célèbre canoniste, et le meilleur écrivain du barreau de cette ville, mort

sur la fin du 18° siècle est auteur de plusieurs Mémoires eités dans les ouvrages des canonistes ses contemporains. L'éditeur des causes amusantes a recueilli trois Mémoires de Morin, sur des questions absolument étrangères au droit canonique.

MORLINI (Jérôme), jurisconsulte et homme de lettres. vivoit à Naples, lieu de sa naissance, à la fin du 15° siècle et au commencement du suivant; il est auteur de Nouvelles, de Fables et d'une Comédie. L. partie de son ouvrage intitulée, Morlini Novellæ, offre des contes ou nouvelles au nombre de 81. Le comte Borromée, dans ses Notizie de Novellieri italiani parle d'un manuscrit des œuvres de Morlini qui contient go Nouvelles, et publie, dans cette notice, deux de ces nouvelles inédites qui n'ont point l'indécence des autres ; car , il faut le dire , les contes de Morlini, sont pour la plupart très-libres par leurs sujets et par l'expression, et n'ont pas tous cet enjouement, ce 60mique de situation qui rendent ce mauvais genre supportable. Ce qui paroîtra étrange dans notre siècle, c'est que ces contes licentieux, écrits en termes les plus obscènes et où figurent indécemment des prêtres, des moines et des religieuses, ont été imprimés avec permission et privilège de l'empereur et du pape. Seize des moins libres et des plus piquantes de ces Nouvelles. ont été traduites dans les Facétieuses nuits de Satraparole, d'où La Fontaine en a tiré quelquesunes telles que le Cuvier, etc. Les Fables de Morlini, au nombre de vingt, sont décentes et morales, et La Fontaine, s'il en eut conna les divers sujets, les

eut traité avec plus de grace, et de najveté. La Comédie de Mordini, écrite en vers latins, n'a rien de comique ; elle ne peut intéresser que coux qui veulent conpoître l'état de l'ait dramatique chez les Napolitains à la fin du 15º siècle. Ces divers ouvrages sont écrits en latin barbare et fourmilleut de solécismes. A ces défauts de latinité se joignent des fautes typographiques multipliées, la mauvaise orthographe, une ponctuation désordonnée et des abbréviations nombreuses qui en rendent la lecture pénible. L'auteur, après avoir donné un long errata, avertit que son livre est très-mal imprimé, que c'est la faute de l'imprimeur et non la sienne, Que du reste peu lui importe. On cite, des œuvres de Morlini, une édition, imprimée à Naples, saus date, in-4. Il en est une autre moins inconnue, imprimée à Naples, en 1520, 1 voi. in-80. Malgré ses nombreuses imperfections, ce volume, à cause de sa grande rareté, s'est vendu à da vente de Gaignat, 1131 livres, et à celle de Random, 1901 liv. M. Caron en a donné une nouvelle édition, tirée à un très-petit nonthre d'exemplaires, en 1799, in-80. Il y a scrupuleusement conservé toutes les défeccuosités du texte de l'édition de 1520, et y a joint quelques notions our l'auteur et sur ses ouvrages. (Article additionnel a celui du tome XII.)

I. MORTON (Thomas), un des premiers planteurs de Braintrée (Massachussetts), commença cette plantation vers 1625. L'apprit aux Indiens l'usage des armes à feu, afin qu'ils pussent chasser pour lui, et par cette imprudeuce, comme par ses in-

justices, mit en danger la colonie de Plymouth. Les magistrats emploverent avec lui la voie des remoutrances, qui fut sans effet. Alors ils le firent arrêter par le capitaine Standish, en 1628, et il fut transporté en Angleterre; il revint l'année suivante en Amépique, et se fit emprisonuer pour un tivre qu'il avoit composé contre un grand nombre de gens de bien du pays. Son âge lui épargna une punition corporelle. Il mourut en 1644 ou 1645, à Agamenticus. Morton a publié, La nouvelle Canaan anglaise, contenant une notice des naturels, et une description du pays de la colonie, avec les Principes et la Pratique de l'Eglise, in-4°, 1632.

H. MORTON (Charles), miuistre de Charlestown (Massachussett.), né en Augleterre vers l'au 1626, et élevé au collège d'Oxford, étoit d'abord royaliste et zelé pour l'Eglise d'Angleterre; mais ayant observé que dans les guerres civiles c'étoient les plus mauvais sujets qui s'attachoient au roi, tandis que les gens de bien se rangoient du côté de l'opposition, il fit plus d'attention à la controverse entre les épiscopaux et les puritains, et adopta cette croyance. Alors il remplit les fonctions du ministère à Blisland. d'où il fut expulsé en 1662, par l'acte d'uniformité; et prêcha dans les chapelles particulieres à Londres , jusqu'à l'incendie de 1666. Après cet événement, il quitta la ville, et établit une académie à Newinton-Green. Morton avoit beaucoup d'élèves, dont plusieurs furent très-utiles au gouvernement. Parmi eux on distingue De Foé auteur du Robinson Crusoé. Fatigué des procès que la cour de l'évêque lui avoit intentés, Morton passa en

#685 dans la Nouvelle-Angleterre, et y fut chargé, en 1686, de l'Eglise de Charlestown , jusqu'à sa mort, en 1698. C'etoit un homme d'une vaste érudition. Il a composé un très-grand nombre de Traités; mais ils sont tous très-succincts. Etant ennemi des gros livres, il avoit coutume de repéter un adage grec, que l'ou rend ainsi en français : un grand livre est un grand mal. Ontrouve dans la continuation de Calamy, aue copie de son Avis à oeux de ses élèves qui se destinoient au ministère Donx de ses manuscrits sont encore conservés : l'un qui se trouve dans la bibliothèque de la société historique de Massachussetts, est intitulé Compendium physica ex autoribus extractum, et l'autre, dous la bibliothèque du collège de Bowdoin, intitulé Système complet de physique génerale et spéciale. Il a publié, Le petit faiseur de paix, 1674: Les dettes payées, 1684 : Considération et improbation de la passion du jeu, et quantité d'autres Traités : plusieurs Ouvrages de piété: Une Lettre à un ami pour prouver que l'argent est moins névessaire qu'on ne l'imagine: Un Discours sur l'amélioration du pays de Cornouailles, dont une partie se trouve dans les Transactions philosophiques d'avril, 1675, etc.

III. MORTON (Nathaniel), secrétaire de la colonie de Plymouth, l'un de ses premiers planteurs, fut employé longtemps à des fonctions publiques. Il a écrit en 1680, un Précis de l'Histoire ecclesiastique de Plymouth, resté dans les archives de cette église : et le Mémorial de la Nouvelle-Angleterre, ou Récit succinct des faits les plus re-

nifestée aux planteurs de la Nouvelle-Angleterre, in-40, 1669. Cet ouvrage concerne seulement la colonie de Plymouth; c'est une compilation des manusorits de son oncle Guillaume Bradford; elle s'étendoit de 1620 à 1646. Les historiens qui ont écrit depuis, en ont bre un grand parti.

MOULTRIE (Guillaume), gouverneur de la Caroline méridionale, et major général dans l'armée d'Amérique, se consacra des sa jeunesse au service de son pays. Il étoit, en 1760, volontaire dans la guorre de Chérokée, sous les ordres da gouverneur Littleton. 41 suivit ensuite le colonel Montgomery dans une autre expédition; et dans une troisième occasion en 1761, il commandoit une compagne, avec laquelle il battit les Chérokée, et les réduisit à faire la paix. Au commencement de la révolution, il se montra des premiers parmi ceux qui réclamoient la liberté pour leur patrie, et brava tous les dangers pour faire valoir les droits de l'Amérique. Quand la guerre éclata, on le nomma colonel du second régiment de la Caroline méridionale. Dans l'île de Sullivan, à la tête de trois cent quarante homines de troupes de ligne, et quelques milices, il défendit le fort contre les Auglais, les força à la retraite. et se couvrit de gloire. Le congres lui vota des remercimens pour sa conduite; et depuis ce temps, pour en perpétuer le souvenir, le fort s'est appelé Moultrie. En 1779, il gagna la bataide. de Beaufort sur les Anglais. En 1780, il commandoit en second. pendant le siège de Charlestown; et quand la ville eut été prise, marquables de la Providence ma- I Moultrie sut envoyé à Philadelphie. Il revint, en 1782, dans sa ! et dans les églises de Zong.patrie, fut nommé gouverneur, et continué dans cette place jusqu'à ce que les infirmités d'un âge avancé le forçassent de renoncer aux fonctions publiques. Il se retira dans une paisible retraite, et mourut à Charlestown, en 1805, âgé de 76 ans. Ses services honorables furent encore surpassés par ses vertus privées, son intégrité et son désintéressement. Déterminé à partager le sort de ses concitoyens, il rejeta toutes les propositions et toutes les brillantes offres qui lui furent faites par les Anglais. Ce brave militaire a publié des Mémoires, sur la révolution d'Amérique, dans la Caroline septentrionale et méridionale, et dans la Georgie, 2 vol. in-8°, 1802. Cet ouvrage est une collection de lettres des officiers civils et militaires pendant la guerre.

I. MULLER (Maurice), né à Wyl dans le 17° siècle, bénédictin du monastère de Saint-Gall, et professeur de cette abbaye, a laissé, I. Idea congregationis benedictina Helvetiæ, Saint-Gall, in-folio, avec figures. II. Quelques Thèses théologiques, en latin. III. Des Panégyriques en allemand.

II. MULLER (Jean ), ingénieur de Zurich, vivoit dans le 18° siècle. Il a publié les Restes remarquables des antiquités de la Suisse, en huit cahiers, in 4°, avec une explication en allemand. L'auteur dépare son ouvrage par des Epigrammes et des sorties violentes contre la religion catholique.

I. MUOS (Gaspard Wolgang), bon peintre suisse, vivoit en 1693. Il a laissé des tableaux estimés dans l'abhaye de Pieffen,

Jean Martin, son fils, réussit également dans la peinture.

II. MUOS (Béat), professeur en droit et en théologie, benédictin à Rheinau en 1731, né à Zoug en 1714, mort le 31 août 1760, a publié, Tractatus de jure advocatiæ et tutelaris monasterii Rhenovensis, Lucerne, 1748, 1 vol. in-4°. Cet ouvrage est soigné.

MURER ou Maurer (Henri), procureur du convent des Chartreux d'Ittingen en Turgovie, naquit à Lucerne en 1588, et mourut le 25 février 1638. Il a écrit en allemand l'Histoire des saints de la Suisse, sous ce titre : Helvetia sancta, Lucerne, 1648, in-folio, avec des estampes fort belies. Cette édition est très-rare, l'ouvrage a été réimprimé en 1757, in folio, sans figures. Il est en général très-intéressant; mais l'authenticité des faits n'est pas toujours bien constatée. Maurer commença aussi un travail bien plus étendu, le Theatrum ccclesiasticum helvetiorum. Il en avoit composé plusieurs volumes in-folio qui sont restés manuscrits.

MURNER (Thomas), de l'ordre des cordeliers , né à Lucerne vers la fin du 15° siècle, docteur en droit et en théologie, défendit avec chaleur la foi catholique, et fut plusieurs années curé de sa ville natale. Il a laissé, I. Beaucoup de Traités de controverse. II. Cartiludium logices, Strasbourg, 1509, in-4°.

MURRAY (Guillaume Vans), ministre des Etats-Unis près de la réblique batave, né en 1761, au Maryland. Après la paix de 1785 il alla étudier les lois au collège du Temple à Londres, pendant

trois années, temps où parurent les Observations du docteur Price, celles de Turgot, et de l'abbé Mably sur la constitution des Etats-Unis. Il les étudia profondément, et publia le résultat de ses réflexions dans une brochure qui eut du succès. En 1784 il fit un voyage en Hollande. Un nouvel ouvrage fut encore le fruit de ses recherches dans ce pays. La nouvelle de la mort de son père l'affecta si vivement qu'il tomba malade, et ne put retourner dans son pays que plusieurs mois après. A son retour il s'attacha au barreau ; mais il fut appelé aux conseils, élu membre de la législature de Maryland, et porté dans trois élections successives à la chambie des représentans des Etats Unis. Son éloquence dans les débats le plaçoit à côté des Madison, des Ames, des Giles et des Dexter. Enfin la considération de sa fortune particulière lui fit refuser, en 1797, une place au congrès; mais son mérite et ses talens ne pouvoient échapper à l'œil observateur de Washington, qui, par un des derniers actes de son administration, nomma Murray ministre des Etats-Unis près de la républ. batave. Les circonstances étoient fort critiques au moment où Murray arriva à La Haye. Un mal-entendu faisoit présager une prochaine rupture entre les Etats-Unis et la France, et l'influence du conseil de Hollande étoit décisive. Les talens conciliateurs de Murray assurèrent l'harmonie entre la Hollande et les Etats-Unis. Enfin, les premières ouvertures de paix entre ce pays et la France furent fuites par Murray et Pichon:, chargés des affaires de la Haya. Elles se rapprochoient de certaines propositions du gouvernement français pour la reprise d'une négocia-

tion directe avec le ministre d'Amérique. Quand Adams, alors président des Etats-Unis, reçut ces dépêches, il crut de son honneur et de l'intérêt du pays de saisir cette occasion d'épargner a l'Amérique les calamités de la guerre; et telle étoit sa confiance en Murray, qu'il ne balança pas à le nommer seul envoyé extraordinaire auprès de la république frauçaise, à l'effet de suivre les négociations. Cependant, pour déférer au vœu du sénat. Ellsworth et Davie lui furent ensuite adjoints comme collégues. Ce fut avec lui que le traité fut signé à Paris le 30 septembre 1800; traité qui a taut contribué à la prospérité de l'Amérique. Immédiatement après, Murray retourna à La Haye, où il resta jusqu'à l'année suivante. Il étoit de retour aux Etats-Unis en décentbre 1801. De cet instant il se retira des affaires publiques, et passa le reste de ses jours dans sa terre de Cambridge, sur la rive orientale du Maryland. Il y mourut en décembre 1803, universellement regretté. A son génie d'homme d'état il unissoit une imagination poétique, un goût délicat pour la littérature, les arts et les sciences. Son esprit le portoit à considérer galment les vices de conduite qui se présentoient à son observation. Mais il sut toujours se tenir en garde' contre l'esprit de critique, pour lequel il avoit tant de dispositions. Il ne put pas toujours se défeudre contre les ressentimens ordinaires à la sottise et à la stupidité. Sa facilité à écrire égaloit la vivacité de son esprit. Ses Lettres, par leur élégance, leur simplicité, l'esprit qui y brille. et la variété du style, offrent des modèles de correspondance épie.

# NARB

## NARB

ABHOLZ (Jean - Ulric), né a Zurich en 1667, mort en 1740, exerça d'abord le métier de savetier, et s'éleva bientôt par son mérite à des charges importantes. Enveloppé malgré lui dans la guerre civile de 1712, il se mit à la tête des Toggenbourgeois, et contribua à la prise de Wyl, ainsi qu'à la conquête des bailliages d'Uznachet de Gaster. Après la paix d'Arau, il fut premier landamman de la Turgovie, membre du grand conseil et du sénat de Zurich. Il a écrit la Relation des troubles de Toggenbourg, in-fol. qui est restée manuscrite. Haller en fait un grand éloge.

NADAULT (Jean), néà Montbard en Bourgogue en 1701, a traduit en latin, avec Daubenton, Acta academiæ naturæ curiosorum, pour la collection académique, tom. II, 1771. Il a aussi donné quelques Mémoires dans le Recueil de l'académie de Dijon. On ignore l'époque de la mort de ce sayant.

I. NARBONNE (Aimery I.), fils ainé de Bernard vicomte de Narbonne et de N. de Foy, des comtes de Rouergue, réunit en sa personne la vicomté de Narbonne partagée entre Pierre, son frère, évêque de Rhodes, et Bernard Pelet (en latin Peletus) fils de Raymond son autre frère. Ce Bernard Pelet fut la souche des vicomtes de Narbonne-Pelet exis-

tants aujourd'hui. (Ces vicomtes de Narbonne originairement vidames ou viguiers des marquis de Septimanie, furent d'abord amovibles, puis se rendirent héreditaires ; ils avoient déjà une grande puissance en 1023, sous Bérenger, ayeul d'Aimery qui, volant au secours de Raimond-Bérenger I, comte de Barcelone, l'aida en 1048 à repousser les Maures et en obtint en récompense la ville de Tarragone que ses successeurs ne conservèrent pas ). Aimery I, après la mort de l'archevêque de Narbonne en 1079, se saisit de tout l'héritage de ce prélat et des domaines de l'archevêché, partit pour la Terre sainte en 1104, où il exerça les senctions d'amiral, et y mourut deux ans après. Aimery avoit épousé en 1083 Mathilde ou Almaïde ou Amenaïde, fille du fameuxRober ⊱ Guiscard duc de Pouille et de Calabre, et veuve de Raimond-Bérénger II, comte de Barcelone ; il en eut 4 fils. Aimery II l'aine lui succéda, fut tué dans une bataille donnée contre les Maures le 28 juillet 1154, devant Fruga qu'Alfonse I roi d'Arragon assiégeoit. Il laissa d'un premier mariage avec Hermengarde 2 fils et une file, ( Voyez l'article suivant), et du second mariage avec Ermessinde une fille nommée Ermessinde comme sa mère, et mariée en 1152 à Maurique de,

. + 14 · ·

NARB

II. NARBONNE HERMENGARDE! ou Ermengande, vicomtesse, tille d'Aimery II et d'Hermengarde sa premiere femme, ( Voyez l'article précédent) sut mariée en 1142 avec un seigneur espagnol, rentra dans la vicomté de Narbonne par l'abandon que lui en sit Alsouse Jourdain, comte de Toulouse, et veuve en 1145, se remaria à Bernard d'Anduse. Cette femme active et courageuse conduisit ellemême ses tronpes en 1128 au siége de Tortose contre les Sarrasins, se trouva en 1155 au passage du roi Louis le jeune, renonça en sa présence aux biens usurpés sur les archevêques de Nar-bonne; en 162 elle alla au-devant du pape Alexandre III à Montpellier; se sit autoriser l'année suivante par le roi Louis le jeune à rendre la justice par elle-même, quoique les lois romaines suivies alors strictement dans la province le défendissent aux l'emmes, et concluten 1167 un traité de commerce avec les Génois. Hermengarde se voyant sans postérité altira à sa cour en 1168, Aimery de Lara fils de sa sœur Ermessinde, l'adopta et le désigna pour son héritier, mais il mourut sans entans ent 177. Raymond, comte de Toulouse voulut comme suzerain s'assurer de Narbonne afin d'empêcher Hermengarde de se donner un autre héritier sans son aveu; la vicomtesse pour prévenir ses desseins, fait une ligue contre lui avec le roi d'Aragon, les vicomtes de Nûmes et de Carcassonne, et le seigneur de Moutpellier; enfin elle se démit de la vicomté de Narbonne l'an 1192 en faveur de Pierre de Lara, son autre neveu, qu'elle avoit appelé depuis long-temps anprès d'elle, et mourut le 14 octobre 1197 à Perpignan où elle s etoit retirée après son abdication. L'histoire du Languedoc | Blanche Charlotte Marie Félicité.

dit: " Qu'elle ne se distingua pas moins par les vertus viriles que par celles qui sont propres à son sexe, et par la sagesse de son gouvernement ». Sa cour étoit une des plus brillantes de la proviuce; les poètes provençaux y étoient accueillis avec distinction, et elle tenoit souvent cour d'amour dans son palais.

III. NARBONNE PELET-FRIT-ZLAN, appelé le comte de Narhonne fit 's siège de Minorque sous le maréchal de Richelion en 1756, puis fut aide major général de l'infanterie en 1757, dans l'ormée du Bas-Rhin sous le maréchal d'Estrées. Il surprit en 1761 à Stalberg un hataillon de la légion britannique qu'il fit prisonnier: Le comte de Narbonne étant brigadier et colonel d'un régiment de grenadiers royaux, se distingua brillamment à la défense du poste de Fritzlar, regardée comme impossible; il s'y maintint pendant trois jours; arrêtant ainsi les Prussiens, et donna par la le temps au maréchal de Broglie de sauver l'armée, qui sans cette résistance héroïque eut peut-être été faite prisonnière de guerre; à son retour de l'armée, le roi Louis XV, lai donna le nom de Fritzlar qu'il a continué de porter depuis. Successivement commandeur de l'ordre royal et militaire de saint Louis, colonel commandant des grenadiers de France, commandeur de Saint - Lazare. il mourut lieutenant général des armées du roi en 1804. H affectionnoit particulièrement Francois-Raimond Joseph-Emenegild-Almaric de Narbonne-Pelet (appelé le vicouite de Narboune. comme étant l'ainé de sa famille) mort lieuteuant général des armées du roi, et contribua à marier Narbonne Fritzlar avoit épousé en 1756 une de ses parentes d'une autre branche, Charlotte-Philippine, fille de Claude de Narbonne-Pelet Salgas et de Françoise Hélène de Pierre de Bernis, sœur du cardinal de ce nom. Il en eut un fils nommé le comte Raymond de Narbonne, qui eut lui-même trois enfans, Alberic de Narbonne au service de l'empereur, Aymeric, et Ermelinde mariée au fils unique de l'ancien duc de Luynes.

NATALI (Martin), né en 1730, à Bassana, diocèse d'Albenga en Ligarie, entra dans la congrégation des écoles pies à Rome, où il professa la théologie. Les thèses qu'il y fit soutenir, reimprimées plusieurs fois, étoient des dissertations profondes; dans les unes il défend la doctrine de Saint-Augustin contre Leclerc, Cudwort, Daillé, etc.; il prouve l'insuffisance de la religion naturelle, et combat la morale relâchée, le probabilisme, etc., défendus par plusieurs auteurs de la compagnie de Jésus. Le sawant piariste dénoncé par les jésuites à Clément XIII, fut destitué, mais cusuite justifié d'une manière éclatante, del'aveu même de ce pape. Le général de son ordre qui désiroit le fixer à Rome pour continuer la carrière du professorat sous Clement XIV, le céda cependant aux vœux du comte de Firmian qui l'appeloit l'université de Pavie. L'affluence des élèves aux leçons du pere Natali étoit si grande, qu'elle excita la curiosité de Joseph 11, qui lors de son séjour en cette ville, voulut y assister. L'illustre professeur eut de nouveaux orages à soutenir; comme censeur il avoit exigé des

corrections au catéchisme de Bellarmin qu'on vouloit réimprimer. Les jésuites à cette occasion cabalèrent contre lui à la cour de Vienne, mais la décision du père Natali fut maintenue, et il sut perpétuellement en butte aux persécutions des Jésuites et des ultramontains. Natali mourut vers la fin de juin, 1791. Parmi les ouvrages qu'il a laissés, écrits, les uns en latin, les autres en italien, les principaux sont: Complexiones augustinianæ de gratia Christi en 2 tomes, et ses traités de l'existence et des attributs de Dieu, de la trinité, de la création et de la grace en 3 tomes. Deux lettres à un ami de Rome sur la mort de J. C. et sa descente aux enfers. — Sentimens d'un catholique sur la prédestination des saints. — Prières de l'eglise pour demander la grace, avec une préface. Lettre au père Mamachi sur les limbes des St.-Pères. Lettres contre la théologie morale de Collet. Ces deux derniers écrits ont paru sous le nom de Carlo Bonamici; on lui attribue aussi des réflexions sur le bref de Pie VI contre Eybel. Une traduction italienne de la plainte à M. Habert, sur l'injuste accusation du jansénisme de M. Petitpied, et du parallèle de l'histoire du peuple juif avec celle du peuple chrétien de M. d'Etmare. Le Père Natali a été l'éditeur de ces traductions faites par une dame, et il y a joint de savantes notes; il avoit composé un volume pour la défense de ses corrections au catéchisme de Bellarmin, mais il ne voulut pas le publier, de peur d'aigrir davantage ses adversaires. Dans les derniers temps de sa vie, il avoit entrepris un ouvrage important en laveur de l'église

d'Utrecht; le commencement a été unprimé, mais n'a pas vu le jour. On lui attribue encore un petit traité anonyme, intitulé: Dubbio sul centro dell' unita cattolica nella chiesa, in-8°, 1790, dans lequel après avoir établi que J. C. est le centre de l'unité intérieure de l'église, il établit que son centre d'unité extérieure, est la communion eucharistique et non pas le pape dont il reconpoît d'ailleurs l'autorité légitime. L'auteur puise ses preuves dans l'Ecriture, les SS. Pères et même le catéchisme romain, et présente ses raisonnemens avec une modération remarquable. clarié, la sagacité, la justesse étoient les caractères de l'esprit du Père Natali; on les retrouve dans tous ses ouvrages.

I. NAUCHE (GUYON-DOLOIS, sieur de la), exerçoit vers la fin du 16° siècle, la médecine avec beaucoup de distinction à Uzerche en Limousin. On lui doit les ouvrages suivans: I. Le miroir de beauté en santé corporelle; Limoges, 1594, 2 vol. in-8°. Cet ouvrage a été commenté par Lazare Meyssonier et a eu plusieurs éditions; la dernière parut à Lyon en 1673. II. Discours sur deux fontaines médicinales d'Encausse en Gascogne; Limoges, 1595, 1 vol. in-8°.

II. NAUCHE (Léonard), curé de la Rochechouart, et petit fils du précédent, fut compté au rang des hommes de lettres de son temps. Il ne nous reste de lui que l'Oraison funèbre de Marie de Rochechouart, marquise de Pompadour; Brive, 1666, 1 vol. in-4°.

NAUDET (Thomas Charles), peintre de paysages, naquit à Paris en 1774, de Charles Naudet, mar-

chand d'estampes. Sen père voyant les heureuses dispositions de son his pour le dessin, lui forma le goût de bonne heure en lui mettant sous les yeux les chefs-d'œuvre des grands maîtres. Le jeune Naudet se trouvant au milieu des plus belles productions du génie n'étoit embarrassé que du genre qu'il devoit suivre, et affectionna le paysage. Bientôt on le vit dessiner avec ardeur les œuvres de Salvator Rosa, d'Herman d'Italie, de Pérelle et les célèbres paysages de Nicolas Poussin; il étoit ainsi préparé dans l'étude de l'art qu'il vouioit entrepreudre, lorsqu'il entra dans l'école d'Hubert Robert, peintre du roi. Naudet poussé par l'extrême désir de se distinguer, se mit en peu de temps en état de peindre et de dessiner d'après nature. Il avoit déjà le sentiment de ses forces, lorsqu'il entreprit les dessins de la statistique du département de l'Oise, publiée par Cambry qui étoit préset de ce departement; cet ouvrage, dans lequel on trouve de la vérité et des beautés de détail sit honneur au jeune artiste. Lie d'amitié avec M. Néergard , naturaliste et gentilhomme danois, Naudet le suivit dans ses voyages en Italie, en Espagne, en Allemagne et en Suisse. La nature fut un champ vaste pour l'étude de l'artiste voyageur; les plus beaux sites, les monumeus de l'antiquité, comme les modernes, et généralement tout ce qui avoit de l'intérêt, fut dessiné avec une rapidité et une perfection singulières. On peut dire avec raison que l'ensemble des dessins résultant des différeus voyages de Naudet, et dont on fait monter le nombre à trois mille environ, est une des plus riches collections qui soient

grand et bel ouvrage, accompagné d'un texte instructif et savant que M. Néergard a mis au jour, en janvier 1812. Thomas Charles Naudet épnisé de fatigue, mourut peu de temps apres son retour à Paris, le 14 juillet 1810.

NEGRI (Pierro), peintre vénitien, florissoit vers l'appée 1673, et s'est illustré principalement, par le beau tableau qu'il fit pour l'école de Saint-Roch à Venise. On v voit la république accompagnée des vertus, implorer, dans un temps de peste, l'assistance de la vierge, qui, placée, dans un chœur d'anges, est accompagnée de Saint-Marc, Saint-Roch et Saint-Schastien, Sandrast fait un grand éloge de ce tableau, tant pour la grandeur de l'ordonnance, que pour la force de la couleur. Pierre Négri avoit aussi une grande facilité d'exécution; mais en général son dessin est maniéré. On voit plusieurs de ses ouvragos à Rome et dans d'autres villes de l'Italie; il y a anssi un très-beau tablean de lui dans la galerie de Dresde, représentant l'impératrice Agrippine mourante...

NEVE (François de), natif florissoit dans cette d'Anvers ville en 1625. Il commença par copier les tableaux de Rubens et de Van Dick, et alla se perfection-ner à Rome, d'après Raphaël et l'antique. De retour à Auvers, il v débuta par quelques sujets d'histoire, qui lui meriterent la réputation de bon peintre dans la patrie des plus grands maîtres. De Neve composoit avec leu, colorioit bien, et dessinoit de même. La ville d'Anvers conservoit la plupart de ses tableaux.

NEVEU (Mathieu), pointre,

connue dans ce genre; C'est ce : né à Leyde en 1647, mort à Amsterdam, dans un âge avancé, imita la manière du célèbre Gérard Dow, son maître, au point que ses ouvrages curent presqu'antant de vogue et l'on sait combien les tableaux de Gérard Dow sont recherchés pour leur fini précieux. La pinpart des tableaux de Neven représentent des assemblées briltantes, des bals, des concerts, des joneurs de trictrac, etc. Honbraken lone entre autres ouvrages de ce peintre, un tableau d'histoire qu'on pourroit appeler les OEuvres de miséricorde. On y admire avec quel esprit et quelle vérité il a disposé et placé un nombre prodigieux de figures. Les tableaux de Neveu, sans être tout-à-fait aussi finis que ceux de son maître, sont toujours bien peints, bien coloriés et d'un dessin assez correct; ils sonf rares, et on n'en trouve guères que dans les cabinets de Flandre et d'Allemagne.

> NEUVILLE (Joseph de), capitaine des invalides à Lorient, né a Sangaste près de Calais, en 1707, et mort sur la fin du 18° siècle, a composé et publié des Comédies, des Romans, et d'autres, ouprages de littérature legere, que l'on peut regarder comme les délassemens d'un militaire, qui ny mettoit aucune prétention.

NEWISKI (Alexandre), granddue de Moscovie, succeda a son pere Jacoflas dans le gouverne. ment de ses états. Du vivant de ce dernier, Newiski remportame victoire complète sur les Suédois, secondés des chevaliers Teutoniques, près des bords de la Sewa. Sou frère aîné: étant. mort subitement la première nuit de ses noces, il parvint à l'empire en 1244, et gouverna la Russie avec antant de sagesse que de gloire. Au retour d'une expédition qu'il avoit faite en Crimée, il fut attaqué d'une maladic dangereuse; ce qui le détermina à abdiquer le pouvoir souverain, pour se refirer dans un monastere, où il prit le nom d'Alexis, et où il mourut en 1265. Les Russes l'honorent comme un saint : l'empereur Pierre I a érigé une église et un convent en son honneur; et Catherine 1, pour conserver le souvenir de ses vertus, a sondé en 1725, un ordre de chevalerie, qui s'appelle l'ordre de St.-Alexis.

NEWMAN (Samuel), premier ministre de Rehoboth, Massachussetts, né en 1600 à Banbury en Angleterre, passa en Amérique en 1636, demeura dix-huit mois à Dorchester, et fut nommé pasteur de l'église de Weymouth, on il resta cinq ans, et s'établit en 1644, avec une partie de sou église, à Rehohoth, où il mourut en 1663. Cet estimable ccclésiastique, charitable et pieux, étoit infatigable dans ses travaux évangéliques. Il a compilé une Concordance des Ecritures, publiée à Londres, 1643, grand in-fol. Il l'a revue à Rehoboth; elle est connue sous le nom de Concordance de Cambridge.

NEYN (Pierre de), peintre, architecte et mathématicien, né à Levde en 1597, mort dans cette ville en 1659, étoit fils d'un tail-leur de pierre, qui le destina, dès l'âge de douze ans, à ce métier pénible. Mais au bout de quelques années, son génie naturel le porta à des connoissances abstraites; et sans secours, sans maître, à l'aide seule des livres qu'il achetoit des épargues qu'il faisoit sur le gain de son travail, il apprit les mathématiques, et

principalement la perspective et l'architecture. Il se perfectionna tellement dans ces sciences, que les artistes venoient le consulter, et qu'il finit par en donner des leçons publiques. Parmi ses élèves, il ent Isme Van den Velde, un des meilleurs peintres dans son geure; il lui enseigna l'architecture et la perspective, sous la condition que le peintre lui donneroit des lecons de son art. Aussitot maître qu'élève, De Neyn, fit de tels progrès, que lorsqu'on vovoit ses ouvrages, ou ne pouvoit croire qu'il eut employé si peu de temps pour réussir, et ses tableaux plurent à un tel point, qu'il abandonna le compas et la règle, pour la palette. Son mérite reconnu du ayant fait donner la place d'architecte de la ville, il en remplit dignement les fonctions importantes; mais toujours en exerçant la peinture jusqu'a sa mort.

NICASIUS (Beenard), peiutre nú à Anvers en 1608, mort à Paris en 1678, est celui qui a le plus approché de la manière de Sneyders, son maître. En s'appliquant à peindre parlaitement des fleurs et des animaux, il ne négligea pas l'étude de la figure qu'il dessinoit et peignoit hien. Après avoir passé plusieurs aunées en Italie, il vint se fixer à Paris, où ses tulens l'ayant fait connoître. Il fut reçu à l'académie royale de peinture sur un sujet d'animanx. Louis XIV employa le pinceau de cet actiste dans plusieurs de ses maisons royales, où ce peintre a travaillé avec Van Boucle, Grif at Pierne Boel. La plupart de ses tabieaux représentent des chasses, du gibier ou des fruits et des fleurs. Il ornoit ses fonds de charmans paysages; son coloris est chaud

et doré, ses compositions animées et spirituelles. Le célèbre Desportes a été l'un des éleves de Nicasius.

NICOLAS (François), évêque de Nancy , membre de l'académie de cette ville, avoit été successivement curé, grand-vicaire et professeur de belles-lettres, et s'étoit sait généralement aimer par ses vertus, par l'emploi de ses talens distingués, soit dans l'art de la chaire, soit dans l'enseignement. Un juif qui avoit eté son élève répandit des fleurs sur sa tombe par une pièce insérée dans les journaux. Le malheur et l'indigence furent toujours des titres aux bienfaits de Nicolas. Lorsque pour terminer les divisions qui agitoient l'Eglise France, on invita tous les éveques tant assermentés qu'insermentés à donner leur démission, il s'empressa d'accéder à ce vœu. Il avoit accepté le gouvernement d'un diocèse dans un temps difficile, lorsqu'aucun revenu n'étoit attachéà cette place, et lors que la persécution étoit dirigée contre leurs pasteurs. Il abdiqua, jusqu'à ce qu'un nouvel ordre de choses assurât aux fonctions épiscopales de la considération, la protection du gouvernement, et une dotation fixe. L'évêque Nicolas mourut à Nancy à l'âge de 66 ans, le 24 juillet 1807. A son inhumation se trouvèrent les autorités constituées; l'académie et environ 12 mille personnes assistèrent à la pompe funebre de celui qui les avoit instruites par ses discours et édifiées par ses exemples. Bientôt après on lui érigea un monument avec une épitaphe qui fait honneur aux habitans de Nancy.

NICOLO, architecte et sculpteur, né à Florence en 1500, mort en 1565, sut surnommé Il | natif d'Anvers, sur la fin du 16º

Tribulo, le Turbulent, parce que dans sa jeunesse on ne le trouvoit jamais en repos. Pour le dompter, son père qui étoit charpentier, lui donna de l'occupation dans sa profession. Il le plaça ensuite chez le Sansovino, où le jeune Nicolo fit des progrès rapides dans l'architecture et dans la sculpture. Il ne cessa de se distinguer dans ces deux arts, soit par les plans de superbes édifices, soit par les églises qu'il conduisit lui-même sur ses dessins et qu'il orna de ses sculptures. Les papes, les rois et les plus grands seigneurs employèrent souvent et avec succès ses talens.

NICON, architecte de Pergame, mort en l'année 161 de notre ère, fut un des plus habiles mathématiciens de son temps, et enseigna la langue grecque dans sa patrie. Fils du fameux médecin Galien, il avoit lui-même des connoissances dans l'art que cultivoit son père, et dont il a donné des principes excellens.

NICOPHANE, peintre grec, élève de Nicomaque et contemporain d'Apelles, florissoit vers la 115. olympiade, environ 320 ans avant notre ère. Il étoit compté parmi les grands peintres de son siècle , pour la majesté , l'élégance et l'agrément de ses ouvrages; on y trouvoit du feu et de l'invention dans les idées; un beau choix dans les modèles, une grande pureté avec beaucoup de facilité dans l'exécution. Il se plaisoit beaucoup à peindre des antiquités pour conserver la mémoire des monumens. Il réussissoit parfaitement dans les portraits et a fait ceux des plus belles femmes de son temps.

NIEULANT (Jean), peintre,

terdam, pour se dérober aux cruautés des Espagnols, qui ravageoient les Pays-Bas, et apprit les principes de son art de François Badens, peintre d'Anvers, qui s'étoit aussi refugié à Amsterdam. Nieulant peignoit trèsbien en petit; il composoit d'une manière intéressante des sujets pris de la Bible, et faisoit parfaitement le paysage.

NILES (Samuel), ministre de Braintrée (Massachussetts), né en 1674, gradué en 1699 au collége d'Harvard, prêcha quelque temps à Rhode-Island dans le district qu'on appelle Landes Ministérielles. Il passa de Kiugston à Braintrée en 1710, où il prit les ordres et fut ministre de la seconde église. En 1759, 60 ans après être sorti du collège, il prit le degré de maître-ès-arts, et mourut en 1762. Il a publié, un Compte succinct et affligeant de l'état présent des églises dans la Nouvelle-Angleterre, 1745: Défense de différens points de doctrine importans, in-8°, 1752: Doctrine de l'Ecriture sur le péché originel, en réponse à M. Taylor, in-8°, 1757.

NISBET (Charles), premier président du collége de Dickinson en Pensylvanie, né en Ecosse en 1737, fut pendant plusieurs années ministre de Montrose. Son attachement pour la liberté étoit si vif que dans le temps de la lutte entre la Grande-Bretagne et ses colonies, il osa élever la voix en faveur de l'Amérique. En 1783, quand le collège de Dickinson fut fondé à Carlisle, Nisbeten fut nommé le principal. Cependant au moment de sa nomination, il n'étoit pas encore en Amérique, et n'entra en fonction qu'en 1785. Il mourut en 1804.

Avec une imagination vive et fertile, l'esprit de Nisbet étoit pénétrant, sa mémoire prodigieuse, son jugement sûr et son goût exquis. Infatigable à l'étude, il acquit un fond immense de connoissauces; il n'y avoit dans aucun auteur de passage frappant qu'il ne pût citer littéralement. Il étoit également versé dans les langues anciennes et modernes. Ses leçons au collége étoient simples et faciles, mais riches en connoissances solides. Sa conversation étinceloit de traits d'esprit, de reparties brillantes, et de plaisanteries délicates. Quelquefois l'ironie piquante s'y méloit. Souvent ses remarques étoient sévères et tranchantes, mais incapables de blesser les autres injustement; il ne fut rigoureux que pour lui-même, et dédaigna toujours la basse complaisance qui capte les suffrages populaires.

NOCRET (Jean), peintre d'histoire et de portraits, excella dans ce dernier genre et fut peintre du duc d'Orléans et recteur de l'académie royale de peinture. Il étoit né à Nancy en 1612, et mournt à Paris, âgé de 60 ans.— Son fils, Charles Nocret, né à Paris, en 1657, mort dans cette ville en 1719, fut héritier de ses talens, et membre de la même académie.

NOGAROLA (Isotta), fille de Léonardo Nogarola, patrice véronais, et de Blanche-Borromée de Padoue, fut célèbre dans le 15° siècle par son savoir. A une lecture assidue des Pères de l'Église, elle joignit la connoissance des langues; elle avoit approfondi plusieurs branches des sciences, particulièrement la théologie et la philosophie. Elle exhorta dans des harangues trèsvéhémentes les princes chrétiens

et les papes à prendre les armes. contre les Turcs. Le cardinal Bessarion, en lisant un de ses i ouvrages, ne put croire qu'elle en fût l'auteur, il se rendit à Vérone expres pour la voir, et revint enchanté d'elle. On a d'Isotta Nogarola un dialogue entre Adam et Eve ( suite d'une discussion qu'elle eut avec Louis Poscarini, ambassadeur de Venise, pour savoir qui avoit le plus péché d'Eye ou d'Adam); if 10t imprimé en 1563 avec une de ses Elégies et un Eloge de St.-Jerôme. Maffei en parle avec éloge. Le même Louis Foscarini, tresillustre vénitien, écrivit un Opuscule en son honneur, et Mario-Philelpho a écrit sa vie en vers latins.—Sa sœur , Angiola No-GAROLA, qui fit aussi quelques Eglogues et poésies fugitives, fut mariée au comte l'rédéric Torelli, descomtes de Guastalle, qui cultivoit aussi les lettres ; et Ginevra, son autre sœur, mariée à Bruporo, Gambara, se distingua de même par son esprit, et laissa un Requeil de lettres élégantes. Voxez Tirahoschi, dans. son histoire de la littérature italicune.

NOIROT (Marie), née en 1739 à Châlons - sun - Saone, manifesta dès l'enfance le goût et l'amour de toutes les vertus. Dès l'âge le plus tendre elle étoit le modèle de toutes ses compagnes; cependant sa picté n'avoit rien de trop austère ni d'incommode; son aimable simplicité, la douceur même de sa voix, peignoient le calme de son cœur; son hameur polie, prévenante et gate, toujours égale, toujours pleine de candeur , "annonçoit sa parfaite innocence. A peine sortie de l'adolescence, elle se vona au service des pauvres dans le grand'

hôpital de Châlons-sur-Saône et y devint leur consolation et leur joie; elle les servoit avec un esprit d'humilité et avec cette bouté qui lui étoit naturelle, avec un zèle infatigable et l'empressement le plus tendre, sans jamais leur marquer ni ennui, ni lassitude, ni dégoût. Cette sainte fille mourut en cette maison le 4 août 1767, agée seulement de 28 ans et quelques mois. Si sa vie fut courte, elle a laissé de longs souvenirs de sa vertu, une mémoire chère à tous ceux qui l'out connue, et d'immortelles lecons de toutes les ventus hospitalières. Un Précis sur le mérite de Marie Noirot fut imprimé à Lyon, en 1767, in-4°.

NOLLET ( Dominique), peintre, né à Bruges vers 1640, fut recuidans la société des peintres de cette ville en 1687. Sa réputation le fit choisin pan Maximilien, duc de Bavière, pour son premier peintre et sur-intendant de son cabinet des arts. Nollet resta toujours attaché à ce prince, le suivit même dans ses disgraces, et vint avec lui à Paris; il retourna en Bavière lorsque l'électeur rentra dans ses états. Après la mort de ce prince, il revint à Paris où il termina ses jours en 1736, à l'âge de 96 ans. Cet artiste peignoit l'histoire, le paysage et les batailles : c'est dans ce dernier genre qu'il a le mieux réussi; ses paysages sont. très-variés, les arbres hien touchés et d'une belle couleur. Ses batailles, ses sièges de ville, etc., sont traités avec beaucoup de seu, de vérité et de sacilité. Il semble, de près, que quelquesuns de ses tableaux ne soient qu'a moitié faits. A peine sa toile ou le panneau sont-ils couverts de couleur; mais à une certaine dis-

tance on est frappé de l'harmonie et de la chaleur qui regnent partout. Son dessin est correct, 5a manière approche de celle de Van der Meulen. Quoique Nollet ait demeuré long-temps à Paris, il est peu connu en France; la plupart de ses ouvrages sont en Flandre et en Allemagne, surtout en Bavière. On cite, entre autres, plusieurs petits tabléaux représentant des sujets tirés du nouveau Testament, qui étoient dans la paroisse de Saint-Jacques de Bruges; une bataille, si bien peinte dans la manière de Van der - Meulen, que l'on peut y être trompé, et un tableau représentant saint Louis reçu par les Carmes, en débarquant à la Terre-Sainte.

NOOMSZ (N.), poète hollandais, a traduit avec succès un grand nombre de pièces françaises et anglaises, et les a introduites sur le théâtre de sa nation. Il est lui-même auteur de quelques-unes qui ne sont dépourvnes ni d'intérêt ni de talent. En faisant les plaisirs du public, Noomsz ne fut point heureux; il est mort en 1803, à l'hôpital d'Amsterdam, dans la plus extrême misère.

NORMAND (N.), avocat et ensuite conseiller au parlement de Dijon, vivoit sur la fin du 17° siècle et dans le 18°. On a de cet auteur, bon jurisconsulte, les ouvrages suivans, I. Des Partages par souche et par représentation, suivant les art. 18 et 19 du titre 7 de la coutume du duché de Bourgogne; Dijon, 1730, in-8°. II. Du double lien, suivant la coutume du duché de Bourgogne, Dijon, 1750, in-8°.

NORTON (Jean), ministre à Boston, né en 1606, au comté

d'Hertford en Angleterre, élève de l'université de Cambridge. Après avoir pris ses premiers degrés, il fut précepteur dans une école, puis vicaire de l'église de sa ville natale. Dans le même temps, un certain nombre de ministres étoient chargés d'une instruction. Norton, qui étoit prédicateur, s'étoit livré long-temps à l'étude de la littérature, mais il se consacra entièrement à celle de la théologie; ses talens le portèrent au premier rang des prédicateurs, et pouvoient lui assurer de l'avancement dans l'église d'Angleterre, si son zele pour le christianisme ne lui eut fait refuser tout ce qui ne s'accordoit pas avec ses principes. Il s'embarqua pour la nouvelle Angleterre en 1634; mais un violent orage le contraignit de revenir. Dans l'année suivante, il reprit son voyage, et arriva a Plymouth, où il prêcha pendant la plus grande partie de l'hiver. En 1636, il passa à Boston, puis accepta la direction d'une nouvelle église qui s'étoit formée à Ipswich en 1634. Pendant le temps de son ministère, il composa un grand nombre d'ouvrages, qui lui acquirent de la réputation. En 1652, après la mort de Cotton, l'église de Boston demanda Norton pour ministre. Celle d'Ipswich ne voulut jaminis permettre qu'il la quittât; il fallut que le gouverneur et les magistrats assemblassent un concile, dont l'avis fut enfin suivi. De ce moment, il fut ministre de Boston; et rendit de grands services dans cette place. Après la restauration de Charles II, on crut nécessaire de présenter une adresse à ce prince ; MM. Norton et Simon Bradsfreet furent députés pour cet objet. Ils partirent pour l'Angleterre en sévrier 1662, et reviorent en septembre de la même aunée,

rapportant une lettre du roi, qui promettoit de confirmer la chartre; mais Charles exigeoit que la justice fût administrée eu son nom. Les agens, qui s'étoient fidèlement acquittés de leur commission, furent reçus très-troidement, et le chagrin que Norton en ressentit hâta sa fin. Il mourut subitement en 1663, âgé de 57 ans. Norton a écrit une Lettre en latin au fameux Jean Dury; elle a été signée par 43 autres ministres. En 1645, il écrivit à la requête des ministres de la Nouvelle-Angleterre, une réponse à un certain nombre de questions relatives au gouvernement de l'Eglise; ce sut le premier livre écrit en latin dans ce pays; il a paru sous le titre de , I. Responsio ad totum quæstionum syllogen à clarissimo viro dom. Gul. Apollonio propositam, ad componendas controversias in Anglia; Londres, in-8°, 1648. Norton a publié en outre, II. Les souffrances de J.-C., et les questions sur la justice active et passive, in-8°, 1648. 111. Une Réponse au Dialogue de M. Pinchin, in-12, 1653, qui fut écrite sous la direction de la cour générale. IV. L'Evangile orthodoxe, ou Traité dans lequel on examine brièvement un grand nombre de vérités de l'Evangile, in-4°, 1654. V. La Vie de M. Cotton, 1658. VI. Le cœur de la Nouvelle-Angleterre déchiré par les blasphèmes de la génération présente, ou Traité de la doctrine des quakers, m-8º, 1760. VII. Un Catéchisme et plusieurs Sermons.

NOVERRE (Jean-George), célèbre danseur et maître de ballets, fils de Louis Noverre, adjudant de Charles XII, né à Paris le 29 avril 1727, mort en 1811, fut élève de Dupré. En 1740

il débuta sur le théâtre de la cour à Fontainebleau ; quelque temps après le grand Frédéric l'appela à Berlin et le combla de faveurs. Il revint à Paris en 1749, et composa pour l'opéra-comique un Ballet chinois, les Recrues prussiennes, la Fontaine de Jouvence et les Fétes flamandes. Appelé par Garrick en Angleterre, il se fit applaudir sur le grand théâtre de Londres, et revint s'offrir aux directeurs de l'opéra de Paris, qui le refusèrent. Il prit dès-lors un engagement à Lyon où il fit représenter les ballets de la Toilette de Venus, les Fêtes du Sérail , le Jugement de Páris , le Jaloux sans rival, qui reçurent tous un accueil flatteur. En 1760 parurent ses Lettres sur la danse, que Voltaire estimoit beaucoup. Le duc de Wirtemberg, qui donnoit chaque hiver des sêtes brillantes, le fit venir auprès de lui, et Noverre composa pour ce prince un grand nombre de ballets historiques très applaudis. La cour de Vienne l'appela pour être l'ordonnateur des sêtes célébrées au mariage de l'archiduchesse Caroline, et lui donna le titre de maître des ballets de la famille impériale. Lors du mariage de l'archiduc Ferdinand , Noverre fut créé chevalier du Christ; il passa ensuite une seconde fois à Londres, et revint en France, où la reine le nomma maître des hallets de l'académie royale de musique. Pendant les troubles de la révolution, il retourna en Angleterre, et y composa ses ballets des Noces de Thétis et Iphigénie en Aulide : ce dernier, de son propre aveu, est son meilleur ouvrage. Le public en fut si enthousiasmé, que l'auteur fut couronné sur le théâtre. Ses travaux lui avoient acquis; une fortune aisée; mais il eut le

malheur d'en perdre la plus grande partie, et passa le reste de ses jours dans la médiocrité. En 1807 il publia des Lettres sur les arts imitateurs, en 2 volumes in-8°. Peu de temps avant sa mort il travailloit à un Dictionnaire sur la danse. Il seroit trop long de citer tous les ballets qu'il a composés, car on prétend qu'ils montent au nombre de cent-cinquante. (Article additionnel à celui du tome XII.)

I. NOYES (Jacques), l'un des premiers ministres de Newbury Massachussetts, né en 1608 au Wiltshire en Angleterre, élève pendant quelque temps de l'université d'Oxford, accompagna Parker en 1634, à la Nouvelle-Angleterre. Il prêcha une année a Mystic, maintenant Medford. On lui offrit le ministère de Watertown; mais il aima mieux s'établir avec Parker, a Newbury. Il mourut en 1656. Jacques Noyes et Parker étoient deux amis trèsintimes; compagnons d'études, ils étoient venus ensemble en Amérique, et avoient été ministres dans la même église. Noyes étoit d'un excellent caractère, et chéri de tout le monde; implacable ennemi du schisme et de l'hérésie, il détestoit les cérémonies de l'Eglise d'Angleterre; mais n'étoit pas aussi opposé à la doctrine de l'épiscopat. Il avoit lu tous les Pères, et passoit pour un des hommes les plus savans de son temps. On a de lui : Le Temple mesuré, ou coup d'æil sur le Temple mystique, qui est la véritable église du Christ, in-4°, 1647; un Cathéchisme, réimprimé en 1797; Moise et Aaron, ou les droits de l'Eglise et de l'Etat, contenus dans deux discussions; la première, concernant l'Église; et la seconde, contre le l

régicide, concernant l'inviolabilité de la personne sacrée des rois. Ce dernier ouvrage a été publié par Woodbridge d'Angleterre, en 1661.

II. NOYES (Nicolas), ministre de Salem (Massachussetts), neveu du rév. Noyes de Newbury, né dans cette ville en 1647, acheva ses études au collége d'Harvard. Après avoir prêché treize ans à Haddam, Connecticut, il passa à Salem, et y prit les ordres en 1683. Il mourut en 1717 avec la réputation d'un des meilleurs littérateurs de son temps. Sa conversation étoit instructive et amusante. Noves avoit la foiblesse de croire aux illusions de la sorcellerie, et employa malheureusement son influence à provoquer les recherches de 1692, qui ont déshonoré cette époque. Ce qui peut en quelque sorte réhabiliter sa mémoire à cet égard, ce fut le repentir qu'il en témoigna depuis, ayant visité ceux qui ont survécu à sa persécution, et ne cessant de leur demander le pardon de son erreur. Cette conduite honore son caractère. On conserve dans le Magnalia de Mather une Lettre de lui, contenant une notice sur Jacques Noyes. Il a publié un Sermon en 1698, et un poeme sur la Mort de Joseph Green, du village de Salem, 1715.

I. NUNNEZ (Pierre), peintre espagnol, né à Madrid en 1614, mort dans cette ville en 1654, alla se perfectionner dans son art en Italie, et à son retour en Espagne fut un des artistes choisis par Charles II pour faire le portrait des rois qui se voient dans la salle de comédie de la capitale de ce royaume.

II. NUNNEZ de VILLAVICENCIO (Dom Pèdre), peintre né à Séville vers 1640, d'une famille

illustre, fut oréé chevalier grand'croix de l'ordre de Malte, par ordre de Charles II. D'après son inclination pour la peinture, il en recut les premiers principes à Séville, et alla se perfectionner à Malte dans l'école du chevalier Mathias dit le Calabrois, qui étoit du même ordre. Il fit des progrès si rapides sous ce grand artiste, qu'il fut bientôt regardé comme un des plus habiles peintres de son pays. Dom Pèdre a fait plusieurs tableaux à Malte et à Séville, dans lesquels on remarque la plus grande expression, un coloris ferme et vigoureux, la correction et l'exactitude que donne l'étude de la nature. Ses compositions tiennent de la manière du Guerchin; on cite entre autres tableaux de lui une Madeleine, qui paroissoit être du Calabrois, dont la manière approchoit aussi de ce grand peintre bolonais.

NUVOLONE (Charles-François), dit il Pamfilo, peintre, né a Milan, en 1608, mort dans cette ville en 1661, étoit aiusi appelé du nom de son père, Pamphile, peintre de Crémone. Nuvoloue, qui dessinoit assez

bien, étudia d'abord les ouvrages de Proceacini et de Cerani; mais ensuite, adoucissant son coloris, il changea de manière, et s'en fit une qui approchoit de la grâce et de l'élégance du Guide, et devint un des meilleurs peintres de Milan. La plupart de ses ouvrages sont répandus dans les églises et les palais de cette ville. Cet artiste étoit recherché des grands et des étrangers, qui s'empressoient de se faire peindre par lui, ou d'acquérir ses ouvrages. Ils se plaisoient même à l'admettre dans leur société intime, à cause de sa douceur et de l'agrément de ses manières. En 1649 ; la reine d'Espagne, passant à Milan, lui fit faire son portrait et lui donna les habits qu'elle portoit alors comme une marque honorable de sa satisfaction. Il y à un tableau de cet artiste au Musée Napoléon; il représente la Vierge et l'Enfant Jésus qui apparoissent à Saint-Charles Borromée et à S. François d'Assise. Charles-François avoit pour frere Joseph Nuvolone, dit aussi le Pamphile, qui a marché sur ses traces, et s'est fait une réputation dans le même art, par sa manière aimable et gracieuse.

## OAKE

#### OAKE

AKES (Urian), président du collége d'Harvard, né en Angleterre en 1631, fut amené en Amérique dès son enfance, prit ses degrés en 1649, au collége d'Harvard, et publia bientôt après, à Cambridge, une suite de calculs | New-Hampshire; et interdit en

astronomiques, avec cette épigraphe: with our .

Parvum parva decont, sed inest sua gratia

Il retourna en Angleterre, et fut nommé ministre à Titchfield, au

1662, avec d'autres ministres nonconformistes; il prêcha depuis dans une autre congrégation, et se fit une telle réputation, qu'en 1678, après la mort de Mitchel, l'église et la société de Cambridge lui envoyèrent un exprès pour l'inviter à accepter la place de leur ministre; mais différentes circonsfances ne lui permirent de commencer ses travaux à Cambridge qu'en 1671. Après la mort du docteur Hoar, il fut mis à la tête du collége d'Harvard, et entra en fonctious en 1675. Il n'abandonna pas pour cela son troupeau; mais en 1680, ayant été nommé président, il se dévous exclusivement à cet objet, et mourut l'année suivante. Roger lui succéda au collége, et Gookin dans son église. Peu d'hommes ont été plus érudits, et se sont rendus plus utiles comme littérateurs et comme théologiens. On garde dans le Magnalia un extrait d'un de ses Discours en latin ; c'est un monument-de la plus pure latinité. Il a publié un grand nombre de Sermons, et une Elégie, en vers, sur la mort du Rev. Shepard de Charlestown; 1678: elle est pathétique et remplie d'images.

O'COGLEY, l'un des cheis des défenders d'Irlande, ayant été arrêté par les troupes royales, on trouva dans sa redingotte, une pièce intitulée: Adresse du comité secret d'Angleterre au Directoire exécutif de France. Il fut déclaré coupable par un Jury, en 1798, et condamné à la peine de mort.

O'CONNOR, l'un deschess des désenders d'Irlande, sut condamné à mort à Dublin, le 31 moût 1795, comme ayant levé des hommes pour seconder une descente des Français; après avoir entendu son jugement, il prononça un long discours dans lequel, il fit l'apologie des défenders, et termina par ces mots remarquables : « Avant que la chair qui couvre mes os soit réduite en poussière, les oppresseurs du peuple recevront la punition due à leurs crimes.»

OGDEN (Jacob), médecin de New-Yorck, a publié vers 1764, des observations sur un mal de gorge d'une nature particulière, qui régnoit alors, et dont les suites étoient mortelles.

OGLETHORPE (Jacques), fondateur de la Géorgie, né ca Angleterre vers l'an 1688, prit fort jeune le parti des armes, et servit sous se prince Eugène, dont il fut secrétaire et aide-decamp; nommé à la paix, membro du parlement, il se distingua comme sénateur, en proposant ilivers réglemens pour l'avantage du commerce, et pour la réforme dans les prisons; sa phifantrophie est célébrée dans les saisons de Thompson; animé par l'esprit de bienfaisance, il fut un de ceux qui réglèrent les affaires de la Géorgie, dans l'intention de soulager beaucoup d'habitans de la Grande-Brefagne, qui languissoient dans la pauvreté et la paresse ; Oglethorpe ouvrit un asyle aux protestans persécutés en Europe, s'embarqua en novembre 1732, avec un certain nombre d'émigrans, et arriva à la Caroline au milieu de janvier suivant; il s'avança jusqu'an Savanuah, et posa sur le bord de cette rivière les fondemens de la ville de ce nom ; il eut soin de faire un traité avec les Indiens, et traversa plusieurs fois l'Atlantique pour les intérêts de la colonie. Dans un de ses voyages, le roi d'Augleterre l'avoit nommé commandant

général des forces de la Grande-Bretagne dans le word de la Caroline, et dans la Géorgie; il avoit amené avec lui un régiment de six cents homnies, pour protéger les frontières méridionales contre les Espagnols; peu après, une révolte éclata dans son camp, il manqua d'être assassiné, mais sa vie fut préservée miraculeusement; il visita en 1759 les Indiens pour s'assurer de leur amitié, et tenta en 1740 dans la Floride, contre saint Augustin, une expédition qui n'eut aucun Comme les Espagnols prétendoient avoir des droits sur la Géorgie, en 1742, trois mille hommes en grande partie de la Havanne, furent envoyés pour chasser Oglethorpe des frontières; quand cette troupe s'ayança sur l'Alatamaha, passant le fort St.-Simon sans l'insulter, il fut obligé de se retirer sur Frederica; il n'avoit guère que 700 hommes, non compris les Indiens; cependant, avec une partie de sa troupe, il pénétra jusqu'à deux milles du camp des ennemis dans le dessein de les surprendre. Mais un soldat français qu'il avoit dans ses rangs, tirant un coup de fusil, courut se jetter parmi les Espagnols. Sa situation devenoit tres-critique, car il ne doutoit pas que ce déserteur n'informat l'ennemi du petit nombre qu'il avoit avec lui; il se håta donc de retourner à Frederica, et eut recours à un stratagême, ce fut d'écrire au déserteur une lettre, qu'il eut soin de faire tomber comme par malheur dans les mains du commandant ennemi, ce qui le rendit suspect; celui-ci fut aussitôt mis aux fers, et dans la perplexité où l'ennemi se trouva, tandis qu'il délibéroit sur le parti qu'il avoit à prendre, le vent changea; trois auteur qui paroît doué d'imagi-

vaisseaux que le gouverneur de la Caroline méridionale avoit envoyés au secours d'Oglethorpe, parurent sur la côte. Ce fut alors seulement que le commandant espagnol reconnut le stratagême de la lettre; mais il n'avoit plus le choix des moyens, et, dans ce moment de consternation, il mit le feu au fort, et s'embarqua avec tant de précipitation, qu'il abandonna une grande partie de son artillerie et tous ses magasins militaires. Cette expédition, où le talent du commandant sauva la colonie d'une destruction totale , combla Oglethorpe de gloire , et lui assura la réputation d'un grand général. Il retourna ensuite en Angleterre et ne revit plus la Géorgie. Promu au grade de major-général, en 1745, euvoyé contre les rebelles, il ne put les rejoindre. On voulut lui en faire un crime ; il fut cité devant la cour martiale, qui l'acquitta honorablement. Oglethorpe mourut en 1785, âgé-de 97 aus. Il étoit le doyen d'âge des généraux au service de l'Angleterre. ( Article additionnel au Tom. XII).

OLIVE (Jean), jésuite de Cahors, mort en 1636, agé de lio ans, à Bordeaux où il professoit la grammaire, a traduit le livre de l'Amour divin de Charles Scribanius, et a fait quelques odes latines et françoises, insérées dans la couronne du Parnasse de Guyenne, Bordeaux, 1620.

I. OLIVIER (Jacques), auteur d'un petit livre plus connu des bouquinistes que des gens de gout, plusieurs fois réimprimé. sous ce titre: Alphabet de l'imperfection et de la malice des femmes, Paris 1646, in-12; kes hiographes ne disent rien de cet

nation et de gaîté, mais qui écrivoit très-mal.

II. OLIVIER (Jean d'), docteur en droit, vivoit dans le 18¢ siècle. Ou a de lui, 1. Principes du droit civil romain, 1776, 2 vol. in-12. II. Doctrinæ Juris civilis analysis philosophica; Romæ 1777, in-4°. III. De la résorme des lois civiles, 1786, 2 volumes in 8º. IV. Essais sur la conciliation des coulumes françaises; Paris, 1781.

O'MORAN (J.), né à Delphia en Irlande, entra au service de France dans le régiment irlandais de Dillon, dont il devint ensuite colonel à l'époque de la révolution, peu de temps après, nommé maréchal de camp, il fat employé en 1792 sous Dumouriez et ensuite fait général de division; il eut successivement le commandement des villes de Condé et de Tournai. En août 1795, ayant été accusé d'ineptie, il fut arrêté, conduit à Paris, et coudamné à mort par le tribunal revolutionnaire le 6 mars 1744.

ORIGNY (Pierre), écuyer, sieur de sainte-Marie, vivoit sous François 1er. Il dédia à ce prince un poème intitule. Le temple de Mars tout puissant, et ensuite au roi Henri III un autre ouvrage qui a pour titre, Le héros de la noblesse française, tous deux imprimes à Reims; l'un en 1559 et l'autre en 1578.

ORONO, chef de Penobscot, tribu d'Indiens, mort en 1801 à Oldtown, île de la rivière de Penobscot, Massachussetts, ågé de cent treute ans. Ce chefinspira toujours à ses sujets des principes de paix et de tempérance ; dans le temps de la deraière guerre avec la Grande-Bretagne, il fit

un traité qu'il observa religieusement. Son peuple professoit la religion catholique romaine, et avoit une église de ce culte. Orono a conserve ses facultés intactes dans un âge singulierement avancé. Ce vénérable chef a vécu dans trois siècles. Sa fenime est morte en 1809, âgée de 115 ans.

ORTEGA (don Casimiro-Go mez). savant botaniste espagnol, premier professeur du jardin royal des plantes de Madrid, membre des académies dhistoire et de médecine de Madrid. de l'académie des sciences de Paris et de celle royale de Londres, etc.; né à Madrid en 1730 et mort dans la même ville en 1810, sut envoyé de bonne heure par son oncle don Joseph Ortega à l'université de Bologne où il se rendit tres-habile dans les humanités, la physique, la chimie et la botanique qu'il apprit sous les célebres professeurs Monti, Beccari, Laghi et Bassi. Ses principaux ouvrages sont, I. Elégie en grec et latin à l'occasion de la murt de Ferdinand VI, Bologue 1758. II. Tentamen poeticum, seu de laudibus Caroli III. Hisp. regis Carmen, Bononia, 1759. III. Commentarius de cicutd. Matriti, 1761. Ce traité a beaucoup servi à \incenti, premier médecin du roi de Naples, qui se plait à en faire l'aveu dans son ouvrage sur le même sujet. IV. De nova quadam stirpe seu Cotyledonis, Muzizoni et Pistorinice descriptio, cum earum iconibus, Matriti, 1775, in-4º. V. Tabulce botanica, in usum prælectionum botanicarum, Matriti, 1773, in-40. VI. Description des caux thermales de Trillo, écrite et publiée par ordre du roi, Madrid, 1778, in-4°. VII. Methode facile pour avec le gouvernement américain | acclimater des plantes exotiques

à peu de frais, publiée par ordre ! du roi; Madrid 1779. VIII. Histoire naturelle de la Malagueta, (Piper Jamaycense), Madrid, IX. Tables botaniques avec l'explication des plantes dont Tournefort fait mention dans ses Institutions, Madrid, 1783. in-8°. X. Cours élémentaire de botanique théorique et pratique, à l'usage du jardin royal de botanique de Madrid, publié par ordre du roi, et composé par Casimiro Ortega, et Antoine Palau et Verdera, Madrid 1785, 2 vol. in-8. Il a traduit aussi beaucoup d'ouvrages, dont les principaux sont : 10. Voyage du commandant Byron autour du monde, enrichi de notes et d'une carte du détroit de Magellan, traduit de l'anglais. Madrid, 1759. In-4°. 2°. Ouvrages de Duhameldu Monceau, traduits en espagnol et enrichis de notes. Madrid, 1772, 1773, 1774, 3% Elémens d'histoire naturelle et de chimie, d'Adolphe de Guillemborg et de son maître Jean Gotschalk Walerio, traduits de l'anglais. Madrid, 1775. in-8%. 4°. Expériences sur l'alcali volatil dans sa guérison des asphixies, par M. Sage. Madrid, 1776 5°. Traduction des ouvrages de M. Janin, seigneur de Comble-Blanche, Madrid, 1782. etc. etc.

OSBORN (Jean), poète, né en 1713 à Sandwich Massachussetts. Son père fut depuis cette époque ministre d'Eastham au cap Cod. Le jeune Osborn a été gradué en 1735 au collége d'Harvard. Il balança pendant quelque temps sur le choix d'un état, se livra d'albord à l'étude de la théologie, et prêcha en présence des ministres réunis un sermon qui ne fut pas jugé parfaitement orthodoxe. Ayant ansuite eu le projet de

cultiver la médecine, il passa à Middletown au Connecticut; mais on ne sait guère ce qu'il devint depuis cette époque. Il écrivit en 1753 à sa sœur qu'il avoit traîné depuis deux ans une vie misérable. Il mourut peu après, âgé de 40 ans, et laissant six enfans. On a connu depuis sa mort un de ses fils médecin à Middletown. Le caractère d'Osborn etoit doux et gai, ses manières agréables : ses productions poetiques sont d'un grand mérite. On v remarque principalement le talent de la description; peu de poètes amécains, avant lui, ont eu autant de talent. On conserve dans le Miroir de Boston sa helle Elégie sur la mort de sa jeune sœur.

OSMONT, libraire à Paris, mort le 13 mars 1773, est auteur d'un Dictionnaire topographique et critique des livres raies, singuliers, estimés et recherchés en tout genre; Paris, 1768, 2 vol. in-8°.

OTIS (Jacques), homme d'état distingué, fils de Jacques Otis de Barnstable, Massachussetts, fut gradué en 1743 au collége d'Harvard. Après s'être appliqué à l'étude des lois sous Gridley, le premier avocat et le plus profond jurisconsulte de son temps, il commença à vingt un ans, à plaider à Plymouth; et deux ans après, il passa de cette ville à Boston, où il se fit une si grande réputation de talent et d'intégrité, qu'on eut recours à lui pour les plus importantes causes. Il plaida, en 1761, d'une manière très-distinguée, dans une cause des officiers des douanes, devant les juges de la cour suprême. Son antagoniste étoit Gridlev. Otis sut élu membre de la législature de Massachussetts, dans laquelle ses talens brillans,

son éloquence vive, la force de son argumentation et les ressources de son génie, lui donnèrent la plus grande influence. Quand la Grande-Bretagne annonça ses prétentions arbitraires, il soutint avec chaleur les droits de la colonie, et fut le premier des défenseurs de la liberté de l'Amérique, qui eut le conrage de signer la proclamation de ceux qui s'arincient pour soutenir les droits des états de Massachussetts. Il fut ensuite membre du congrès qui se tint en 1756 à New-Yorck, à l'occasion dà timbre. Il écrivit en faveur des droits des colonies. Cet écrit a été jugé un chef-d'œuvre de style et de raisonnement. La hardiesse de ses opinions fut regardée comme criminelle; et on le menaça de l'arrêter. Il n'en continua pas moins de soutenir les droits de ses compatriotes. Il donna en 1767, la démission de sa place de jugeavocat, et renonça à tontes fonctions qui ne s'accordoient pas avec la liberté de son pays. Cependant ses passions trop vives lui suggéroient des expressions peu mesurées qui donnoient à ses ennemis des avantages sans aucun profit pour la cause qu'il chérissoit. Otis fut avili dans les papiers publics; en représailles, il publia quelques pamphlets énergiques sur la conduite des commissaires des donanes, et autres du parti ministériel. Peu après, en 1769, il se trouva dans une assemblée publique avec un des commissaires, Jean Robinson. Il en résulta une querelle, dans laquelle plusieurs assassins se jetterent sur lui. Il fut laissé couvert de blessures, ainsi qu'un jeune homme qui avoit tenté de le défendre. Les blessures n'étoient pas mortelles : mais sa

jamais se rétablir parfaitement. Il pardonna à ceux qui lui avoient fart un mal irréparable, et laissa par testament, cinq mille livres sterling à Robinson, qui avoit été condamné à payer cette somme pour avoir signé une humble remontrance. Otis a assez vécu pour voir l'indépendance de l'Amérique, à laquelle il avoit tant contribué, mais non pour en jonir. Il fut tué d'un coup de tonnerre, le 23 mai 1783, à Andover. Le président Adams, alors ministre en France, écrivit sur cet événement : « c'est avec la plus profonde douleur que j'ai appris la mort de M. Otis, mon respectable maître, qui fut extraordinaire dans sa fin comme dans toute sa carrière. Il a laissé un nom qui durera éternellement dans les fastes de la révolution d'Amérique, dont il a établi les fondemens par une énergie et des talens qui n'étoient qu'à lui seul. » En effet, il s'est distingué par un génie, une éloquence et un savoir, que peutêtre nul Américain n'a réunis à un plus haut degré. Egalement profond dans la politique et dans la littérature, il a publié : *Les* Rudimens de la prosodie latine, avec une Dissertation sur les lettres et sur le pouvoir de l'harmonie dans la prose et dans les vers, in-12, 1760. Cet ouvrage est considéré comme le traité le plus clair et le plus complet sur cette matière. Défense de la conduite de la chambre des représentans de Massachussetts, 1762; Considérations sur les intérêts des colons, 1765.

OXENBRIDGE (Jean), ministre à Boston, né en 1609 en Angleterre, élève d'Oxford, où il fut quelque temps sous-maître, raison en fut aliénée, et ne put commença à precher vers l'an il se chargea d'une église. En 1641 ou 1642, il retourna en Angleterre, et obtint une bourse au collége d'Eaton. En 1662, les suites de l'acte de conformité, l'obligèrent à s'expatrier. Il partit pour Surinam, et de-là aux Barbades; et en 1669, à la Nouvelle-Angleterre, il devint pasteur de la première église. Il mouruten 1674.

Oxenbridge étoit l'un des plus célèbres théologiens, et des meilleurs prédicateurs populaires de son temps. Il a publié: Le Double mot du guet, 1661; Proposition de propager f Evangile par le moyen des colonies chrétiennes dans le continent de la Guiane; 1671. Recherches raisonnables sur Dieu.

## PAGE

## PARK

PAGANO ([Francesco-Mario]), jurisconsulte à Naples, y jouissoit d'une grande réputation. Ayant embrassé le parti des Français en 1799, il devint l'un des législateurs de la nouvelle république. Une partie de la ville de Naples étoit déjà au pouvoir du cardinal Ruffo, lorsqu'on délibéra sur les moyens de faire parvenir des signaux d'attaque aux patriotes rélugiés au château de l'OEuf. Pagano sollicita l'honneur d'un emploi si périlleux, et accompagné d'un nommé Lignorelli, il remplit sa mission au milieu des plus grands dangers. Compris dans la capitulation, et se confiant à la foi des traités, il se retira chez lui; mais il ne tarda pas à y être arrêté et conduit dans les cachots de la Junte d'état, qui l'envoya au supplice avec ses autres collégues.

PAGE (Jean), gouverneur de la Virginie, mort en 1808, à Richmond, âgé de 65 ans. Dès sa jeunesse il se fit estimer par la pureté de ses mœurs. C'étoit un

patriote , un homme d'état , et un philosophe; depuis le commencement de la révolution en Amérique, jusqu'à la fin de sa vie, il montra le plus ardent attachement aux intérêts de son pays, et lui rendit de très-importans services. Ce respectable patriote fut un des premiers représentans de la Virginie dans l'assemblée qui donna la constitution actuelle aux Etats Unis, et en 1800, l'un des électeurs qui nommèrent le président; en 1802 il fut luimême élu gouverneur de la Virginie. Sa résidence étoit à Rosewell. Sa conduite est remarquable par une droiture qui ne s'est jamais démentie au milieu des vicissitudes de la bonne et de la mauvaise fortune.

PARKER (Samuel D. D.), évêque de l'église épiscopale des états de Massachussetts, né à Portsmouth dans le New-Hampshire en 1745, prit ses grades au collége d'Harvard en 1763, et se livra pendant neuf ans à l'instruction de la jeunesse à Newbury

et dans d'autres villes. En 1773, il vint en Angleterre pour y prendre les ordres qu'il recut de l'éveque de Londres. Etant ensuite retourné à Boston le 19 mai 1774, on l'établit ministre assistant de l'église de la Trinité, dont il devint recteur en 1779. Pendant la guerre de la révolution, tous les autres ecclésiastiques épiscopaux abandonnèrent la contrée; seul il demeura à son poste, et par sa fermeté préserva son église de la dispersion. Après la mort de l'évêque Bass, il devint son successeur, mais il ne fut que peu de mois à la tête des églises épiscopales du pays de Massachussetts: il monrut subitement à Bostan, le 6 décembre 1804. C'étoit principalement par sa bienfaisance, et par la tendre amitié qu'il avoit pour les pauvres, que son caractère étoit recommandable. Sa mort fut pour eux celle d'un père. Il publia en 1797, un choix de Sermons et quelques Discours de circonstance.

PARKMAN (Ebenezer), fut le premier ministre de l'église de Westborough au pays de Massachussetts. Il prit ses degrés en 1721 au collége d'Harvard. Le 28 octobre 1724, jour même où cette église se forma, il reçut les ordres après avoir soutenu les travaux de son ministère près de 60 ans. Il mourut, le 9 décemhre 1782, dans sa 88° année. Il avoit épousé une fille du révérend Breck de Marlborough. On a imprimé de lui dans les collections historiques, une courte Histoire de Westborough. Il écrivit sur les Réformateurs; cet ouvrage est de 1752. En 1761, il fit un Discours pour l'assemblée des états ; il le publia à la même époque.

I. PALLAS: ce philosophe qui vivoit du temps de Valens, excita de grands troubles dans l'empire. Ayant été arrêté, il déclara par la force des tourmens de la torture les noms de ses complices, philosophes occupés à perdre l'état, en trompant les ignorans par de fausses apparences de doctrine et de vertu. En conséquence la secte de ces hommes dangereux fut proscrite, et personne dans l'Asie n'osa se montrer en public avec un long manteau, de peur d'être pris pour philosophe. Voyez Helvidius, Vespasien, Zénon, Lucien, etc.

II. PALLAS ( Pierre-Simon ), célèbre naturaliste allemand, né à Berlin en 1741, membre des académies de Vienne et de Saint-Pétersbourg. Invité par Catherine II, de venir dans ses états, il fut chargé, en 1768, avec d'autres savans de parcourir les différentes parties de la Sibérie, de la Russie et de la Tauride, pour y examiner les richesses naturelles que renferment ces contrées; il publia à plusieurs époques, les Relations de ses voyages. Après la réunion de la Tauride à l'empire de Russie, Catherine lui donna une propriété considérable dans cette contrée. Pallas s'y établit et continua ses recherches minéralogiques et zoologiques. Son voyage dans les différentes parties de la Russie, a été traduit de l'allemand, par Gauthier de la Peyronie, Paris 1788, 5 vol. in-4°, avec atlas, in-4°; il en a paru une nouvelle édition avec des notes, par MM. Langlès et Lamarck, Paris, 1794, 8 vol. in-8°, avecatlas. On doitencore à Pallas, un Voyage dans les gouverneméridionaux de l'empire de Russie, pendant les années 1793 et 1794. MM. de la Boulaye et Tonnelier en ont fait une traduction française, Paris, 1805, 2 vol., in-4°, avec atlas in-folio. Ce savant étoit conseiller d'étatde S. M. l'empereur de Russie. Il mourut le 8 septembre 1811, Agé de 70 ans, à Berlin, où il étoit venu un an avant pour voir son frère.

PALTEAU (Guillaume-Louis, Formanoir de), né au château de Palteau, diocèse de Sens, en 1712, et mort sur la fin du 18°. siècle, a publié: 1. Nouvelle construction des ruches de bois; Metz, 1756, in-12. nouv. édit. 1774, in-12. II. Observations et expériences sur diverses parties de l'agriculture; La Haye, 1768, 1 vol. in-8°.

PARAVICINI ou PARAVICI-NO (Vincent), né dans le pays des Grisons à Castasagna, en 1648, a écrit: I. Catalogus scriptorum ab Helvetiis ac fæderatis reformatæ religionis; 1648. II. Précis des principaux évènemens de Bâle; 1701, in-12, en allemand. III. Singularia de viris eruditione claris, 1713, in-8°. On a aussi de lui plusieurs tracuctions. Il mourut à Bâle, le 17 décembre 1726.

I. PARSONS (Jonathan), ministre à Newbury-Port, pays de Massachussetts, prit ses degrés en 1729, au collège de Yale, après avoir fait preuve d'un génie peu commun. Bientôt après, s'étant fait connoître par ses talens pour la chaire, il fut ordonné ministre de Lyme, dans le Connecticut, où il continua de prêcher pendant plusieurs années. biais il passa les trente dernières de sa vie à Newbury-Port, l'une des plus grandes congrégations. de l'Amérique. Livré sans cesse à ses travaux religieux, il succom-

boit quelquefois sous leur poids. Dans sa dermere maladie, il jouit de cette paix qui n'appartient qu'à une conscience pure; c'étoit dans sa religion qu'il puisoit sa confiance, son espoir et sa force. Il mourut le 19 juillet 1776. Parsons étoit presbytérien ; il entretint une étroite correspondance avec beaucoup de savans mimstres de cette église, en Ecosse. Considéré comme prédicateur, il sut éminemment utile. Pendant plusieurs des premières années de son ministère, son style fut remarquable par l'élégance et la correction. Mais lorsqu'après un certain nombre d'années il se trouva occupé de choses plus importantes, sa manière d'écrire changea et devint moins soignée; mais cependant elle ne perdit rien de son élévation et de son énergie. Dans ses prédications, il insistoit particulièrement sur ce que toute la religion chrétienne tende à humilier l'orgueil de l'homme et à saire connoître l'étendue de la grâce de Dieu; c'étoit le point de doctrine sur lequel il revenoit souvent et avec une grande force. Il cherchoit surtout à préserver son peuple des fougues d'un aveugle enthousiasme et des erreurs d'une fatale incrédulité. Riche dans l'invention de son sujet, son imagination étoit fertile pour en tirer parti; sa voix sonore étoit imposante, son débit se varioit avec chaque passion; tantôt véhément, majestueux ou terrible; tantőt doux, persuasif, attendrissant, il connoissoit toutes les routes du cœur; aussi voyoit-il ses infatigables travaux couronnés d'un plein succès; son ministère à Lyme fut signalé par le redoublement de l'esprit de piété dans son troupeau; le même bonheur l'attendoit à Newbury-Port. On connoît l'enthousiasme

qui règne parmi les presbytériens, et plus de deux cents personnes se crurent illuminées de nouveau par l'effet de ses prédications à Lyme. Son mérite, comme homme de lettres étoit éminent. Il étoit versé dans la connoissance des langues hébraïque, grecque et latine. On le regardoit comme un logicien délié et transcendant. Ses ouvrages sont: I. Un Sermon, prêché à Boston en 1746. 11. Les bonnes nouvelles d'un pays éloigné, en sept discours; 1756. III. La manne recucillie le matin; 1761. IV. Le baptème des enfans des cieux deux Discours; 1765. V. Un Discours sur la mort du rev. George Whitefield; 1770. VI. Liberté civile et Tyrannie ecclésiastique; 1774. VII. Soixante Sermons sur différens sujets, recueillis en 2 vol. in-8°, 1780, qui sont très-recherchés.

II. PARSONS (Moïse), ministre de Byfield, pays de Massachussets, né en 1716, le 20 juin, prit ses degrés en 1736, au col-lége d'Harvard. Il se consacra pendant un certain nombre d'années à l'utile fonction d'instruire des enfans dans les langues. Ordonné ministre de l'église de Byfield, le 20 juin 1744, il mourut en 1783, le 14 décembre. L'auteur de la nature l'avoit doué d'une représentation agréable et remplie de grâces. Sa conception étoit rapide et son imagination fertile, son expression facile et coulante, son jugement sain, son caractère ferme, et cependant il possédoit une grande sensibilité et une grande douceur. Ces précieux dons de la nature ayant été développés chez lui par une excellente éducation, avoient reçu toute leur perfection par le commerce des hommes, en sorte qu'il jouissoit dans un degré éminent des qualités qui honorent l'homme. Lorsqu'après une mûre réflexion, son esprit s'étoit décidé pour une opinion ou pour un projet, il n'y avoit rien ensuite qui pût l'en détourner. Il gardoit toujours la dignité et la décence que doit avoir un ministre, et ne les perdit jamais dans les momens même qu'il donnoit au délassement; et quoique son humeur naturellement gaie se déployat parmi ses amis, ce n'étoit jamais par des plaisanteries puériles. Il mettoit assez habituellemeut à ses saillies trèsspirituelles quelque utile leçon de morale; il avoit le talent d'être familier sans bassesse, gai sans légèreté, et sérieux sans humeur. Homme sociable, sans être parleur; il étoit pieux sans enthousiasme, sans superstition et sans orgueil. Zélé contre le vice et l'erreur, il les combattoit, mais sans amertume; il savoit être affable pour tous sans perdre le tou de dignité que son ministère lui imposoit. Il mettoit dans sa conduite et dans ses discours une grande franchise, et son cœur se peignoit dans l'honnêteté de sa contenance. Il étoit dominé par un penchant vif pour la bienfaisance. Il fut tonjours on zèlé partisan des intérêts civils et religieux de l'Amérique. Il excelloit dans la prédication. Il a publié Un Choix de Sermons, en 1772. (Voy. Discours de Tappan et de Frisbie. )

PARTRIDGE (Ralph), premier ministre de Duxborough, état de Massachussetts, naquit en Angleterre, et fut ministre de l'église qui y est dominante; mais la rigueur des évêques l'ayant obligé de se retirer, il prit la résolution de se soustraire à leur pouvoir et de fuir dans la Nouvelle-Angleterre; il arriva à Boston

le 14 novembre 1636, et bientôt f après il fut étable à Duxberough. L'estime qu'on lui portoit etoit telle qu'il fut choisi avec Mather et Cotton pour préparer un plan pour le gouvernement de l'Eglise et le présenter à la delibération du synode de Cambridge en 1648. Il mourut en 1658, après avoir exercé le ministere de la parole pendant quarante années. Holmeslui succeda. Son humilité et son oubli de lui-même étoient portés à un tel point qu'au moment où beaucoup de ministres de la colonie de Plymouth quitterent leurs places, parce qu'ils ne recevoient pas un traitement qui pût suffice h leurs besoins, il fut un de ceux qui restèrent à leur poste, et ce fut le plus petit nombre qui se conduisit de cette manière.

PARY (Etienne-Olivier), de Paris, mort le 26 septembre 1782, est auteur du Guide des corps de marchands et des communautés des arts et métiers; Paris, 1766, 1 vol. in-12,

PASCAL (Jean-Benoît), né à Paris en 1725, et mort au commencement de ce siècle, a publie, l. Les Textes latins des passages de la Bible et de l'Imitation, cités dans l'Année spirituelle, 1767, in-12. Il. Officia divina pro variis anni temporibus recit. ex Breviariis et Missalibus desumpta, 1773, in-12. III, Officia S. Pietatis exercitia ex variis scripturas locis desumpta, 17-6, in-12.

PATTERSON (William), gouverneur de New-Jersey, et l'un des juges de la cour suprême des États-Unis, naquit à New-Jersey, prit ses grades au collége de cet etat en 1765. Il étoiten 1787 membre de la convention dans laquelle onétablit la constitution des États-Unis, et son nom est attaché à cet acte. Lorsque le gouvernement

en 1789 commença ses opérations il fut membre du sénat de New-Jersey. En 1790 on le choisit pour succéder à Lavingston, qui, après la révolution, avoit été le premier gouverneur de cet état. Patterson mourut le 9 septembre 1806, à Albany, où itexerçoit les fonctions de juge de la cour supérieure des Etats-Unis. Véritable homme de talent, juge intègre, il se moutra toujours un sincère et fidèle ami de son pays. Il eut à supporter les souftrances d'une maladie de langueur très-douloureuse.

PATUZZI (Vincent), savant dominicain italien, est connu par divers ouvrages, parmi lesquels on distingue une Dissertation: De sede inferni in terris quærendá, souvent imprimée, et en dernier lieu à Bassano, 1782, in-4°., dirigée contre Swinder (voyez ce mot.) Elle est pleine d'érudition et de bonne critique. Le P. Patuzzi ent quelques disputes avec les jésuites, et y mit beaucoup de chaleur. Il vivoit encore en 1767.

PAYAN (Claude-François), né à Paul-les-Fontaines , fut trèslié avec Robespierre , devint juré au tribunal révolutionnaire de Paris, et cusmte agent national près la commune de cette ville. Payan fut un des membres les plus devoués à Robespierre, et le 27 juillet 1794 (9 theraudor an 2), il se constitua en insurrection à la commune ainsi que plusieurs autres membres, pour desendre son protecteur; mais la convention les avant mis hors la loi le même jour, Payan fut exécuté le lendemain avec Robespierre. Il étoit âgé de 27 ans.

PAYEN (dom Basile), bénédictur de Saint-Vannes, né à Gondrecourt en Lorraine, a laissé inédits, outre différens Traités sur l'Ecriture - Sainte, I. Bibliothèque séquanoise. Il. Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres du comté de Bourgogne. III Histoire de l'abbaye de Luxeuil.

PAYSON (Philippe), ministre à Chelsea, pays de Massachussetts, étoit fils du révérend Philippe Payson de Walpole. Il naquit le 18 janvier 1756, et prit ses degrés en 1754 au collège d'Harvard. Depuis le temps de son ordination qui se fit le 26 octobre 1757, jusqu'à sa mort qui arriva le 11 janvier 1801, il remplit avec le plus grand zèle les fonctions de son ministère. Son successeur fut Tuckerman. Durant la lutte contre la métropole, lutte qui se termina par l'independance de l'Amérique, le docteur Payson soutint courageusement la cause de sa patrie. Il brilla comme professeur d'humanités; ses connoissances en astronomie et en physique sont connues par plusieurs Memoires qu'il publia dans les Transactions des arts et des sciences d'Amérique. Comme ministre. on le vit toujours être le père et l'ami de son peuple; et comme prédicateur il parloit avec une grande énergie et avec beaucoup de liberté. Il publia un choix de Sermons en 1778, un Discours à l'ordination de son frère le révérend Seth Payson de Rindge en 1782, et un autre sur la mort de Washington, en 1800.

PÉE (Théodore Van), peintre, né à Amsterdam, en 1669, éleve de Juste Van Péé, son père, peignit l'histoire, le portrait en grand et en petit, avec succès. Pour s'enrichir plus vîte, il s'établit chez lui une espèce de manufacture qu'il ne faisoit que conduire, et qui lui réussit par-

faitement. On y peignoit des figures sur le bois découpé, pour les jardins et les appartemens; ces sortes d'ouvrages ayant été imités par d'autres qui les donnoient à bas prix, Van Péé se mit à faire le commerce des tableaux, mais en continuant toujours de cultiver son art. Le chevalier Bex, riche négociant anglais, lui ayant commaudé un grand plafond pour décorer un magnifique appartement, Van Péé passa en Angleterre, pour y placer cette grande composition qui devoit le faire connoître dans ce royaume. Il s'y enrichit beaucoup taut par son commerce que par ses ouvrages; mais d'une maniere qui tenoit plus d'un marchand aslucieux que d'un commerçant délicat ou d'un artiste distingué. On raconte que pour faire payer ses ouvrages plus cher, il feignoit d'être malade et perclus. Un amateur ayant voulu acheter trois de ses tableaux, il ne voulut pas les céder au-dessous de 300 livres sterling, prix exorbitant; mais après avoir fait tous les gestes d'an homme qui approche de sa fin , il fit entendre que sentant que ses infirmités l'empêcheroient de travailler, il vouloit se faire des rentes viagères de ce qui lui restoit. L'amateur crut alors avoir les tableaux à bon marché en lui offrant 30 livres sterling par an; l'acte fut fait devant notaire, et le peintre devint, en huit jours, en tres-bonne santé ; il a joui vingtsix aus de la rente, au grand regret de l'acquéreur. Au bout de sept ans de séjour à Londres, Van Péé retourna dans sa patrie, où il eut le secret d'attraper un juif tres-riche, auquel il vendit aussi plusieurs tableaux, payables en reules viagères.

I. PEMBERTON (Ebenezer),

ministre à Boston, prit ses degrés en 1691, au collège d'Harvard, et devint ensuite précepteur dans ce séminaire. Pemberton fut ensuite choisi pour être le collégue de Willard, dans la vieille église du midi, le 28 août 1700. Après la mort de Willard, ce fut Sewall qui devint le sien, et il mourut le 13 février 1717, dans sa quarante - cinquiente année. C'étoit un prédicateur distingué; son style étoit plein de force, d'éloquence et de dialectique. Il réunissoit à un zèle brûlant, un esprit très étendu et de grandes lumières. Il savoit l'art de lier ses observations, et possédant trèsparfaitement l'art de la parole, il développoit le talent qu'il possédoit dans un haut degré, celui du raisonnement. Ses sermons étoient instructifs. La fin de sa vie fut afdigée de beaucoup de maux, mais malgré ses infirmités il ne cessa jamais de veiller au bien de ses frères. Le sermon pour son élection, prèché en 1710, avant ce titre: Preuves de l'origine divine et de la dignité du gouvernement ecclésiastique, est très-célèbre parmi ceux qui suivent le rit presbytérien. On l'a réimprimé dans un volume de ses sermons, qui a été publié en 1727. Outre cet ouvrage, il donna encore le sermon qu'il prêcha avant l'ordination de Sewall, sur la validité de l'ordination chez les Presbytériens; il est de 1718; un sermon prêché à la mort de ce vieillard, et enfin un dernier, en 1705, dans une thèse publique.

II. PEMBERTON (Ebenezer), ministre à Boston, fils du précédent, fut gradué en 1721, au collège d'Harvard. En avril 1727, l'église presbytérienne de New-Yorck le pria de succéder à M. Aderson, qui en avoit été le ! de la société des amis ou qua-

premier ministre, sous la condition qu'il se ferait ordonner à Boston. Cette cérémonie y eut lien le 9 d'août. Les peines qu'il se donna accrurent tellement sa congrégation, qu'elle se trouva en état, en 1748, de bâtir une église en pierres. En 1750, Alexandre Cumming qui, dans la suite, fut ministre à Boston, devint son collégue. Vers 1753, tous deux se trouvèrent renvovés, le dernier pour cause de maladie, et Pemberton par l'effet de discussions peu importantes que l'ignorance et l'esprit de parti lui susciterent. Son successeur fut Bostwick. Il fut ensuite installé le 6 mars 1754, à Boston, ministre dans la nouvelle église bâtie en briques, comme successeur de Welsted. Il resta dans cette place jusqu'à sa mort, arrivée le 9 septembre 1777, âgé de soixantetreize ans. La congrégation, conduite par le révér. don Lathrop, dont les Anglais avoient détruit le lieu d'assemblée, se réunit, en 1779, à celle qu'avoit dirigé Pemberton. C'étoit un homme trèsrespectable. Il publia un Sermon prêché devant le synode, en 1731, et un autre en 1735, devant les commissaires du synode; en 1738 un volume in-8° contenant des différens sujets. Sermons sur Discours moraux sur divers textes; in-12, Boston, 1741. Sur la mort du docteur Nicoll, 1743. A l'ordination de Brainerd, 1744. Sermon de fiction, 1756. autre en 1757, sur la mort de Whitefield, en 1770. A l'ordination de Story, en 1771. Huit Sermons en un vol. in-8°, publiés en 1774, sur le salut obtenu par la Grace et confirmé par la Foi.

III. PEMBERTON (James),

kers, né à Philadelphie en 1714, avoit été, avant la révolution américaine . le collégue de Franklin, pour représenter cette ville dans la législature de Peusylvanie; ensuite il lui succéda dans la présidence de la société établie pour s'occuper du sort des esclaves. Pendant plus de cinquante ans ils ont été l'objet de ses soins; il fit tous ses efforts pour accélérer l'époque de leur émancipation et de la suppression de la traite. La conduite sage et la vie réglée de Pemberton , contribuérent à lui procurer une heureuse vieillesse. Il mourut dans sa ville natale, en 1809, âgé de quatrevingt-six ans. Une foule immense de citoyens de tous les rangs honorèrent de leur présence le convoi funèbre de ce défenseur des pauvres nègres.

IV. PEMBERTON (Thomas), né à Boston, en 1728, est trèsrecommandable par ses connoissances sur l'Histoire d'Amérique. Il se livra an commerce pendant plusieurs années, et il mourut le 5 juillet 1807. Il demeura toujours garçon, partageant son temps entre ses études et ses amis. Il contribua au moins pour un neuvieme, à former la collection de la société historique de Massachassetts. Membre de cette institution, il lui légua ses manuscrits. Il a écrit une Chronologie du pays de Massachussetts, pendant le dix-huitième siècle. Elle contient les événemens remarquables de chaque année, et des notices historiques sur les personnages remarquables. Elle a cinq volumes manuscrits. Le docteur Holmes s'est servi de ce travail pour ses Annales. Ses Mémotres historiques et biographiques, manuscrits, forment environ 15 volumes.

PENDLETON (Edmond), homme d'état distingué de la Virginie, fut membre du premier congrès, en 1774. Réélu, au mois d'août 1775, il refusa cette nonvelle élection à cause de sa mauvaise santé. Il fut, pendant plusieurs années, juge de la cour d'appel de la Virginie avec Blair et Whyte. A l'époque de sa mort, il en étoit président. En 1787, on le nomma président de la convention de Virginie, lorsqu'elle délibéra sur la constitution des États-Unis; l'autorité que lui donnoient sur les esprits, son propre caractère et ses talens, ne contribua pas peu à la faire adopter. Lorsque le gouvernement fut organisé, Washington, en 1789, le nomma juge du district pour la Virginie; il le refusa. Lorsqu'en 1798, les différens qui s'élevèrent entre les États-Unis et la France, furent tels que l'on eut à craindre une rupture, ce vénérable patriarche, car c'est ainsi que l'appeloit le président Adams, publia un pamphlet dans lequelil protestoit contre la guerre avec un pays fait pour être toujours ami de l'Amérique. Il mourut à Richmond, le 26 octobre 1803, dans sa 83°. année.

PENHALLOW (Samuel), membre du conseil de New Hampshire et tresorier, mort à Portsmouth, le 27 novembre 1726, a écrit une Histoire de la guerre de la Nouvelle-Angleterre avec les Indiens de l'est, pendant les années 1703 à 1726; elle a été réimprimée cette même année 1726, à Boston.

PEPIN (Martin), né à Anvers en 1578, se rendit très-jeune à Rome, où il fut d'abord considéré comme un grand peintre; ses ouvrages y étoient très-recherchés. Sur le bruit qui se répandoit qu'il alloit quitter la capitale des arts, pour rentrer dans les Pays-Bas, Rubens parut mécontent, et peu de temps après, ayant appris que Pepin s'y étoit établi, et qu'il avoit résolu d'y terminer ses jours, il lui échappa ces paroles: il n'y a que lui qui puisse me disputer ma gloire dans la Belgique. On a de lui plusieurs beaux tableaux, entre autres une Descente de croix, d'une magnifique composition, d'un beau dessin et d'un coloris exquis: des connaisseurs l'ont quelquefois égalé à Rubens. On ignore le lieu et l'année de sa mort.

PEPPERELL (Guillaume), lieut.-gén. au service de l'Angleterre, paquit dans le district de Maine, état de Massachussetts, et fut élevé dans le commerce. Vers l'année 1727 on le nomma l'un des conseillers de S. M. britannique, et pendant trente-deux années, c'est-à-dire jusqu'à sa mort, il fut annuellement réélu. Vivant dans un pays exposé aux attaques d'un ennemi féroce, il ne redouta pas les dangers d'une telle situation. Il avoit une grande vigueur de corps, un esprit ferme et calme au milieu des périls. Il fut élevé à tous les honneurs militaires qu'il étoit au pouvoir de son pays de lui déférer. Quand l'expédition contre Louishourg fut décidée, les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre lui donnérent le commandement des troupes. Il investit la place en 1745, au commencement du mois de mai. Bientôt après les articles de la capitulation furent signés. Dans toute cette affaire il y eut une suite d'événemens si heureux, que Pepperell ne balançoit pas à rapporter entièrement ses succès au dieu des armees. Le roi, en faveur de tels services, lui contera le titre de chevalier baronet de la Grande-Bretagne; cet honneur n'avoit! encore été accordé à aucun Américain. Il mournt sur ses possessions dans le district du Maine, à Kittery, le 6 juillet 1759. Il avoit un grand penchant pour les plaisirs de la société, et étoit l'ame de toutes les compagnies. Pendant sa maladie il parloit avec reconnoissance des graces que le ciel lui avoit faites, et de ses propres fautes. Il reconnoissoit la dépendance dans laquelle l'homme se trouve envers de son auteur.

PÉRÉDA (don Antoine), peintre espagnol, né à Valladolid en 1599, mort à Madrid en 1669, est un des peintres les plus profonds et les plus spirituels que l'Espagne ait produits. Il a étudié à Madrid dans l'école de Las Cuevas, puis dans celle de Crescencio, et acheva de se perfectionner d'après les ouvrages des grands maîtres, qui ornent les palais et les maisons royales de ce royaume. Cet artiste s'étoit formé un des plus beaux cabinets qu'il y eût alors, composé d'un grand nombre d'estampes, de dessins originaux, de helles statues et de quelques tableaux de grands peintres. Il s'étoit fait aussi une bibliothèque des meilleurs, livres relatifs à son art; et pendant qu'il travailloit il faisoit lire par un de ses élèves les sujets qu'il vouloit traiter. C'est ainsi que, sans avoir su lire ni écrire, Péréda devint très-habile dans toutes les parties de son art. Ce peintre traitoit également bien l'histoire sacrée et profane, le genre familier, le portrait, le paysage et les Sa manière a beauconp fleurs. approché de celle de l'école vénitienne. Comme il peignoit au premier coup, sa coulcur est d'une grande fraîcheur, et sa touche d'une hardiesse surprenante. Un

beau seu l'élevoit dans ses idées, sa composition est riche, tout y est en mouvement, et ses figures sont remplies de grace; ses tableaux sont des chefs-d'œuvre. Il a laissé un grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels on distingue un beau tableau représentant le marquis de Santa-Cruz amenant des secours à la ville de Gènes; on le voyoit dans la salle de la comédie du palais de Buen Retiro, à Madrid; le retable du grand autel des capucins de cette ville ; un sujet allégorique représentant les frivolités de cette vie. L'amiral Pierre avoit placé ce tableau parmi ceux des plus grands maîtres, qui ornoient sa galerie. On peut encore citer dece peintre une Incarnation dans l'église de la Madeleine, à Alcala de Henarès, et plusieurs ouvrages également beaux.

PEREYRA (J.), manufacturier de tabac, originaire de Belge, né à Bayonne, domicilié à Paris, âgé de 51 ans, fut condamné à mort le 4 germinal an 2 (1794), par le tribunal révolutionnaire, comme complice de la faction dite des Hébertistes. Il avoit partagé la mission de Dubnisson auprès de Dumouriez, en 1793. Il devint ensuite membre du comité central révolutionnaire de la commune qui, dirigé par Marat, contribua si puissamment au triomphe des jacobins sur le parti de la Gironde : on l'enferma ensuite avec Defieux à Saint-Lazare, lorsqu'ils eurent déplu aux meneurs , et principalement à Robespierre, qui l'avoit fait exclure comme agent de l'étranger.

PERKINS (Guillaume), est remarquable par sa longévité. Il naquit dans l'ouest de la Grande Bretagne et mourut à Newmarket,

dans le Newhampshire, en 1732, âgé de cent serze ans.

PERREIN (Jean), distingué par ses connoissances en histoire naturelle, naquit en France, et fut membre de la société des sciences et des belles-lettres de Bordeaux. Doué d'un beau génie, qu'une excellente éducation avoit cultivé, il avoit pendant plusieurs années consacré la plus grande partie de son temps à l'étude de la uature. Poussé par le désir d'acquérir de nouvelles connoissances en botanique et dans d'autres parties de l'histoire naturelle, il voyagea en Afrique et dans les îles des Indes occidentales. Il vint à New-Yorck pour y compléter sa collection de plantes et d'oiseaux, et y demeura plusieurs mois; mais il fut enlevé à la vie au milieu de ses travaux. Il monrut à New - Yorck le 51 mars 1805, âgé de 55 ans. Dans le cours d'histoire naturelle que Sonnini a donné, Perrein est cité comme auteur de beaucoup de notes importantes contenues dans cet ouvrage. Ceux qui le connoissoient l'estimoient généralement comme un excellent cœur; il avoit le tact fin et l'esprit tres-cultivé. ( Voyez New-Yorck, Spectator, avril 1805.

PÉTERS (Hugues), ministre de Salem, état de Massachussetts, né en 1599 à Fowey dans le pays de Cornwal, fut instruit au collége de la Trinité à Cambridge, où on le reçut maître-ès-arts en 1622. Il prêcha avec beaucoup de succès; mais ayant été tourmenté comme non-conformiste, il se retira en Hollande; où il demeura cinq à six ans, et arriva en Amérique avec Richard Mather au mois d'août 1635. Il se chargea de l'église de Salem le 21 décembre 1656, désapprouva

les erreurs de Williams qui avoit été ministre avant lui, et excommunia les adhés ens de son prédécesseur. Les affaires de la religion ne l'occupoient pas uniquement. car il prit des intérêts dans des opérations de commerce et se mêla d'affaires civiles. Il fut un de ceux qui s'occuperent de réformer la police de la ville, suggéra un plan pour la pêche, pour le cahotage, les voyages de long cours, procura des charpentiers, et se livra au commerce avec un grand succès. Ayant été jugé trèscanable d'obtenir de l'Angleterre une diminution dans les droits d'accise, et quelques modifications avantageuses an commerce, il y fut envoyé par le conseit général avec MM. Welde et Hibbins en 1641, et ne retourna jamais en Amérique. Il soutint' avec chaleur le parlement lorsque la guerre civile s'alluma en Angleterre, et ses prédications furent utiles à son parti. Burnet avance même qu'il pressa la condamnation du roi avec la barbarie d'un inquisiteur. Peters soutient au contraire dans son testament qu'il s'y opposa. Cromwel le chargea de donner aux ministres les permissions d'exercer les fonctions de leur culte', et quoiqu'il fût tout à fait étranger aux affaires judiciaires, il le nomma l'un des commissaires pour la réforme des lois. Après la restauration il fut mis en jugement et condamné pour avoir conspiré avec Cromwel, et contribué à la mort du roi. Il fut exécuté le 16 octobre 1060, à l'âge de soixante et un an. Ses enuemis l'accusèrent d'avoir eu de grands vices, mais il n'est pas probable que ces accusations ayent été bien fondées; il faut cependant convenir qu'il étoit peu éclairé, que

fut renfermé dans les bornes que lui imposoient les devoirs de son ministère, sans participer aux factions qui désoloient l'état, ileut pu alors être utile et très-respecté, et mourir en paix. Quoique ignorant, Hugues Peters étoit doué d'une grande vigueur naturelle d'esprit. Les images qu'il employoit, quelque samilières qu'elles lussent, remplissoient toujours le dessein qu'il se proposoit; et son éloquence, quoique peu élevée étoit pleine de vigueur et lui attiroit des milliers d'auditeurs. On trouve des morceaux de ses curieux sermons dans le recueil des procès des régicides, dans une vie de lui écrite peu après sa mort par Young, où il est dit qu'il avoit été expulsé du collége : cette accusation mérite cependant peu de credit, puisqu'il est an contraire certain qu'il y prit régulièrement tous ses degrés. On lui reproche aussi dans cette histoire d'être monté sur les tréteaux et d'y avoir joué comme bousson. Les manuscrits des trois derniers livres de Hooker sur le gouvernement ecclésiastique lui élant tombés entre les mains, il les altéra pour combattre le droit divin et l'autorité des rois. Baxter néanmoins bien éloigné du seutiment de Wood qui, a ce sujet, appelle Hugues Péters un scélérat connu, a regardé cette accusation comme dépourvue de bon seus; peut-être aussi est-ce son penchant pour la cause populaire qui lui fait soutenir que les trois livres de Hooker n'ont point été altérés. Peters a publié un sermon prêché en 1646 devant les deux chambres du parlement. Dernier comple rendu de la guerre d'Angleterre. Un mot aux armées en 1647, Bonne besogne pour un bon magistrat, ou court chemin son zèle l'avengioit, et que s'il se l pour arriver à un profond repos,

1651. Le but du dernier ouvrage est de proposer la destruction de toutes les lois anciennes, et d'engager à jeter au feu toutes les annales et les titres renfermés dans les tours de Londres, comme étant les mémoires authentiques de la tyrannie; on voit que l'esprit humain tourne autour des memes erreurs; il vouloit faire table rase. Legs d'un père mourant à son fils unique, in-8°, 1660 et 1717. On en a parlé avec avantage; il est conservé dans la Nouvelle-Angleterre dans la librairie établie par Prince de Boston. (Voyez Vie de Peters par Young, histoire anonyme, 1751. Collection hist. Magnaha. (Art. additionnel an tome XIII).

PETIH (Jean François Le), né à Béthune, eu 1546, abandonna la religion catholique pour se faire protestant, et se réfugia à Aix-la-Chapelle, où il étoit encore en 1598. On ignore le lieu et la date de sa mort. On a de lui une Chronique des Provinces-Unies, Dordrecht, 1601, 2 vol. in folio. Quoiqu'elle ait été réimprimée deux lois en France, et traduite en anglais, elle ne mérite pas qu'on en fasse grand cas, parce que les faits y sont altérés, et qu'elle se ressent étrangement de l'esprit de parti. II. La République de Hollande, ou Description des Provinces - Un'es, en flamand, Arnheim, 1615, in-4°.

PETIT-PIERRE (Ferdinand - Olivier), théologien de Neufchâtel, vivoit dans le dixhuitième siècle; il fut pasteur de la Chaux-de-Fonds; mais le synode de Neufchâtel le destitua en 1760, parce qu'il avoit renouvelé, dans un ouvrage, l'origénisme ou l'identité de l'enfer avec le purgatoire. Il parut beaucoup

d'écrits pour et contre lui; on en trouve la notice dans la Bibliothèque Helvétique.

I. PEYER-IM-HOF (Jeau-Conrad), membre du grand-conseil de Schaffousen, sa patrie, a laissé: I. Une Dissertation de differentiis municipiorum romanorum et civitatum imperialium mediatorum, Marbourg, 1729, in-4°. II. Un recueil de Poésies allemandes, Schaffousen, 1748, in-8°.

II. PEYER-IM-HOF (Honoré), capitaine de l'abbaye de Saint-Gall, né à Lucerne en 1610; professa avec succès le grec et l'hébreu. Il a écrit dans cette dernière langue, l'histoire abrégée de tous les abbés de son monastère, in-fol. Son ouvrage est resté manuscrit. Don Caimet en fait le plus grand éloge.

PFYFFER D'ATISHOFFEN (François - Xavier), jésuite de Lucerne, bon prédicateur de la cathédrale d'Augsbourg, mort dans cette ville en 1750, a écrit en allemand, 1. Pourquoi les évangelistes n'ont pas reçu le concile de Trente, Augsbourg, 1736. II. Ascension mervei:leuse de Martin Luther au ciel, 1746, in-4°. Le Bon et le Mauvais des eglises luthériennes, in-8°.

I. PHILIBERT, préteur à Landau, mort en 1779, a donné, I. Histoire des révolutions de la Haute-Allemagne, 1765. II. Le Cri d'un honnéte homme en faveur du divorce, 1768, in-12.

II. PHILIBERT (Emmanuel-Robert de), prêtre, né à Toulouse le 25 mars 1717, mort sur la fin du 18° siècle, est auteur des Annales de la société des Jésuites, 1764—65, 4 vol. in-4°.

PHILIP, Sachem de Poka-

noket, bien connu sous le nom du roi Philip, succéda à son frère Alexandre en 1657. Dans l'année 1662, il renouvela son alliance avec les Anglais, et s'engagea à ne disposer d'aucunes terres sans leur en donner connoissance, et sans leur consentement. Mais il commença contre eux, en 1657, la guerre qui désola la Nouvelle-Angleterre. On dit qu'it fut engagé par les importunités de ses jeunes guerriers. Il avoit reconnu que s'il permettoit aux établissemens anglais de s'accroître à leur gré, peu à peu la totalité de son territoire lui seroit enlevée, et sa peuplade détruite; il se résolut donc à faire les plus grands efforts pour éloigner ces calamités, et alluma le feu de la guerre en divers endroits de la contrée. Mais après avoir causé de grands maux, il fut tué le 12 août 1676, lorsqu'il tâchoit d'échapper au capitaine Church, qui le poursuivoit dans des marais. C'est ainsi que succomba, après avoir fait des actes d'héroïsme, le roi Philip du mont Hope, dans Rhode-Island. Un jour que M. Elliot, préchoit devant lui, il le prit par le bouton, en lui disant: « Je ne sais pas plus de cas de tes paroles que de cela. » ( Voyez Collection histor. soc. iii, pages 159 -- 171.

I. PHILLIPS (George), premier ministre de l'église de Watertown, état de Massachussetts, naquit en Angleterre dans le comté de Norfolk, et fut élevé à l'université de Cambridge, où il acquit la réputation d'un savant. Se croyant alors rempli de l'esprit divin, il se consacra au ministère de l'Évangile, et fut placé à Boxford dans le comté d'Essex. Mais s'étant déclaré non-conformiste, et rejetant les cérémonies

de l'Eglise dominante, il fut obligé de se retirer en Amérique; il y vintavec le gouverneur Winthrop, et arriva à Salem en juin 1650. Immédiatement après son arrivée, il commença avec sir Richard Saltonstall et plusieurs autres, une plantation à Watertown. L'église fut formée le 13 de juillet, lorqu'une quarantaine de personnes eurent signé une convention par laquelle elles s'engageoient à s'attacher à la parole de Dieu, à son vrai sens, et à sa véritable signification. On y ajouta ensuite une confession de foi. Le salaire que l'on accorda pour les fonctions da ministere fut fixé à 30 livres sterling. Philips mourut le premier juillet 1664. Son plus jeune fils, Samuel Phillips, fut dans la suite ministre à Rowley. On a de lui un travail intitulé : Réplique a une réfutation de quelques opinions sur le baptéme des enfans ; il y traite aussi de la forme de l'Eglise, proposée contre lui par Thomas Lamb, et y ajoute un Discours sur la vérité et la validité du bapa tême des enfans, 1645.

II. PHILLIPS (Samuel), ministred'Andoverà Massachussetts, petit-fils du precedent, prit ses degrés au collège d'Harvard en 1708, et commença à prècher dans le midi et dans la paroisse d'Andover, le 30 avril 1710 : on croit que son ordination se fit l'année suivante. Il continua de remplir les devoirs de son ministère pendant 60 ans, et mourut le 5 juin 1771 dans sa 82º année: profondément imbu des opinions qui avoient été celles des premiers londateurs des colomes d'Amérique, il ne pouvoit voir avec tranquillité que l'on cherchat à diminuer le nombre de leurs partisans; c'étoit selon lui per-

vertir la foi, ses écrits et ses sermons tendoient à la conserver entière. Les Puritains persécutés en Angleterre, où leur secte prit naissance, se réfugièrent en foule en Amérique où ils pouvoient jouir de la liberté de conscience. Il reconnoissoit que le péché d'Adam avoit dégradé tout le genre humain, qui par cela même avoit mérité d'être puni; toutes leurs opinions sur la grace et la justification étoient soutenues par lui avec force; ses ouvrages sont nombreux: il publia en 1727, Mot de saison, ou devoir du peuple de préter serment d'obéissance à un Dieu glorieux. Avis à un enfant, en 1729. Histoire du Sauveur; Le chrétien orthodoxe ou l'enfant bien instruit 1738. Un Sermon de l'élection en 1741. L'eau vivisiante doit être désirée. Un Sermon d'élection, en 1750. Le Resus du pécheur de venir au Christ examiné et condamné. La nécessité pour les hommes d'être appelés par Dieu, afin qu'ils se soumettent au Christ. Sermon dans une convention, en 1753. Un autre pour l'ordination de M. Hots, à l'installation de S. Chandeler , 1759. Avis nécessaire à un jeune voisin sur cinq articles importans, 1761. Adresse serieuse à la jeunesse, en dialogue. Sermon pour des jeunes gens, 1763. Justification de l'Evangile, 1766.

III. PHILLIPS (John L L D), fondateur de l'académie d'Exeter dans le Newhampshire, fils du précédent, prit ses degrés en 1735 au collège d'Harvard, et fut pendant plusieurs années membre du conseil de Newhampshire. Le 21 avril 1778, lui et son frère Samuel Philipps d'Andover établirent et doterent libéralement

ma un corps en 1780. En 1787, il lui donna encore vingt-mille dollars. L'Académie nominée, Académie de l'hilipps d'Exeter dont il est scul fondateur, forma de même un corps en 1781, et recut de lui un fond de cinquante mille livres. Il mourat en avril 1795, âgé de soixante-seize aus, et lui léguant les doux tiers de ses biens; le dervier tiers fut légué au séminaire d'Andover, et particulièrement pour l'entrelien de la jeunesse. Son frère William Philipps de Boston a légué aussi quatre mille dollars.

IV. PHILLIPS (Samuel LLD.), lieutenant gouverneur de l'état de Massachussetts, petit fils de Phillips d'Andover. Son père Samuel Phillips, l'en des conseillers de cet état, mourat à Andover le 21 août 1790, à l'âge de soixante-seize ans. Son fils prit ses grades au collége d'Harvard, en 1771; et en 1775, sut membre du congrès provincial, et de la chambre des représentans jusques en 1780. Il v assista pour former la constitution de Massachussetts. Lorsqu'elle ent été adoptée, on le nomma membre da Sénat, dont il sut président depuis 1785, jusques en 1801; ayant été de la cour de justice d'Essex en 1781, il conserva cette place jusques en 1797; sa santé le força d'y renoncer. li fut nommé lieutenant-gouverneur en 1801, et mourat le 10 févrior 1802, âgé de cinquante ans; doué d'un jugement tres-sain, d'un espritardeut et d'une grande persévérance, son intégrité et son attachement pour le bien public lui atfirérent la confiance de ses concitoyens. Il protégea l'Académie d'Andover et s'intéressa vivement à celle d'Exeter, fondre par l'université de cette ville ; elle for- | son père et par son oncle : il fut un

biensaiteur distingué de ces institutions; ses efforts pour leur établissement lui firent le plus grand honneur, car il étoit l'héritier naturel des fondateurs qui y avoient sacrifié une grande partie de la fortune qu'il auroit du recueillir. Depuis la mort de Phillips, Phœbé Phillips et son fils John Phillips d'Andover, ont montré le même zèle pour les intérêts de la religion et sa propagation, et s'étant réunis avec Abbot et trois autres personnes aussi généreuses, ils fondèrent le séminaire d'Andover, en 1808. Ils se sont engagés en leur particulier à faire bâtir deux logemens pour cinquante étudians, et des écoles publiques.

PHIPS (Sir Williams), gouverneur de Massachussets, naquit dans une petite habitation sur la rivière de Kennebeck, le 2 février 1651. Son père étoit un pauvre armurier, et avoit vingtsix enfans, dont vingt-un garcons. Après avoir vécu dans son désert jusqu'à l'âge de dix-huit aus, il se mit en apprentissage chez un charpentier de vaisseau, pour quatre années. Lorsque son temps d'apprentif fut expiré, il vint à Boston, y apprit à lire et à écrire, et se détermina ensuite à chercher fortune sur mer. Après y avoir éprouvé diverses aventures, il découvrit un vaisseau naufragé sur les côtes d'Espagne, y trouva de l'argenterie, des perles et d'autres joyaux pour une valeur de 300 milie livres sterling, et fit voile pour l'Angleterre avec son trésor, en 1687. Sa houté et sa libéralité furent telles envers son équipage, que sa part fut seulement de soixante mille livres sterling. Le roi Jacques le créa des lors chevalier. A son retour à Boston, en 1690, il com- | phes à quatre pattes, qu'limmaté-

manda, dans la même année. une expédition contre le Port-Royal, et prit cette place. Le docteur Mather le nomma gouverneur de Massachussetts, Iorsque cet état reçut une nouveile charte. Ce fut avec ce titre qu'il arriva à Boston le 14 mai 1692, et commença par mettre un terme aux persecutions qui s'exercoient contre les sorciers. Au mois d'août, il fit voile avec 450 hommes pour aller à Pemaquid, où il bâtit un fort. En 1694, il se livra tellement à la colere, dans une dispute avec le receveur des droits du port, qu'il le frappa afin de terminer la querelle. Bientôt après, il fut deplacé et fit voile pour l'Angleterre, où il recut l'assurance d'être remis en fonction; mais une fièvre maligne le mit au tombeau le 18 février 1695, âgé de 44 ans. Son lieutenant, Stoughon, conserva l'autorité à Massachussetts jusqu'à la nomination du comte Bellamont. Sir William, malgré la médiocrité de sa naissance, ne fut point déplacé dans les nouvelles positions où les circonstances le placerent. C'étoit un homme entreprenant et d'une adresse peu commune. Son caractère étoit excellent, quoiqu'il ne sut pas toujours lui commander; il étoit d'une probité et d'une honnêteté intactes. Il prit toujours vivement les intérêts de la Nouvelle-Angleterre.

PICHON ( N. ), chanoine au Mans, sa patrie, vivoit dans le 18º siècle. On a de lui les ouvrages suivans, I. La raison triomphante des nouveautes, 1756, in-12. II. Traité historique et critique de la nature de Dieu, 1758, in-12. L'auteur avoit enbrassé un sujet qui passoit ses forces. III. Cartel aux philoso-

rialisme opposé au matérialisme, Bruxelles, 1763, in-8°. IV. La Physique de l'histoire, ou Considérations générales sur les principes élémentaires du tempérament et du caractère naturel des peuples, La Haye, 1765, in-12. V. Mémoire sur les abus du célibat, 1765, in-12. Cette question qui plusieurs fois a été traitee par divers écrivains, n'a pas acquis sons la plume de Pichon, un nouveau degré de force et d'énergie contre ces abus. VI. Mémoire sur les abus dans les mariages, Amsterdam, 1766, in-12. L'auteur, né avec l'esprit de réforme, vouloit tout régulariser; mais il n'étoit pas assez bon écrivain pour inculquer ses maximes dans l'esprit de ses lecteurs. VII. Les Droits respectifs de l'état et de l'Eglise rappelés à leurs principes, Avignon, 1766, in-12. Espèce de compilation, qui manque de critique. VIII. Des Etudes theologiques, 1768, in-12. IX. Principes de la religion et de la morale, extraits des ouvrages de Saurin; 1768, 2 vol. in-12. X. Sacre et couronnement de Louis XVI, etc., avec Gobet, 1775, in-4° et in-8°. XI. Les Argumens de la raison en faveur de la religion et du sacerdoce, ou Examen de l'homme, d'Helvetius, Londres, 1776, in-12.

I. PIERSON (Abraham), premier ministre à Southampton dans Long-Island, naquit en Angleterre où il prêcha quelque temps avant d'aller en Amérique. En 1640, un certain nombre d'habitaus ayant pris la résolution d'aller à Long-Island, invitèrent Pierson à les acompagner. Il forma et établit une église à Southampton. Ces planteurs se constituèrent un gouvernement. Lorsqu'il devint nécessaire de di-

viser l'Eglise, Pierson passa à Mainland et devint premier ministre de Branford dans le Connecticut, en 1645; il continua d'y demeurer jusqu'en 1665, et passa alors à New-Jersey. Ayant appris la langue des Indiens, il prêchoit à Long-Island les naturels du pays, et faisoit de même dans plusieurs plantations de la colonie de New-Haven.

II. PIERSON ( Abraham ), premier président du collège d'Yale, prit ses grades dans l'université d'Harvard en 1668; on l'installa ministre à Killingworth dans le Connecticut en 1694. Lorsque l'on établit un collége à Saybrook en 1701, il en fut nommé recteur, et ses étudians le suivirent à Killingworth , quoiqu'ils eussent commencé leur instruction à Saybrook. Il mourut le 5 mai 1707. Cette perte fut cruelle pour ses élèves. Il étoit bon grammairien, profond théologien et excellent prédicateur. Sa conduite fut toujours sage et judicieuse. Andrew de Milford eut après lui sa place de recteur. Pierson a écrit un Système de philosophie naturelle que l'on a étudié dans ce collége pendant long-temps.

PIGEON (N.), général français, employé à l'armée d'Italie, s'y distingua dans un grand nombre d'actions, et principalement à la bataille de Roveredo, à la tête des troupes légères de la division de Masséna. En 1799, il commandoit une division de l'armée, et fut blessé à mort à l'attaque malheureuse de Vérone par le général en chef, Schérer.

PIGNEAUX (N...), évêque d'Adran, en 1774: Caung-Schung, étant roi de Cochinchine, son empire fut bouleversé par trois 436

frères. L'évêque d'Adran, vicaire apostolique de Cochinchine, trèsconsidéré à la cour, y avoit une petite colonie de chrétiens pro-légés par le roi, qui quoique païra, lui confia l'éducation de son fils unique. Pour échapper à l'usurpateur, ils se sauvérent dans la ville de Sat-Gong, où l'é: vêque se proposa d'invoquer le secours de la France. Avec le consentement du roi il amene son fils à Paris en 1787, et fait un traité offensif et défensif entre la France la et Cochinchine; celle-ci cédoit la baye de Turon. L'évêque part revêtu du caractère d'ambassadeur extraordinaire à la cour de Cochinchine. Il arrive à Pondicheri, fait visite aux personnes de distinction, mais non à madame de Vienne, maîtresse du gouverneur; cette dernière, pour se venger, fait différer l'envoi de l'expédition contre l'usurpateur de Cochinchine: dans l'intervalle la révolution arrive, mais l'évêque persiste dans son projet de réta-blir le roi qui étoit resté deux ans dans l'île de Pule-Wa, vivant de racines comme ses gens. Parmi les fauteurs de l'usurpation, les uns moururent, les autres se firent détester. Caung-Shung, homme de talent, les attaque et rentre dans ses états en 1790 : alors dirigépar Pévêque d'Adran, il fit tout son possible pour assurer le bonheur de son pays. Il établit des manufactures, construisit des routes et encouragea la culture, fit exploiter des mines et remonter la marine. L'évêque traduisit pour lui en chinois un Traité de tactique, établit des écoles où chacun étoit obligé d'envoyer ses enfans à l'âge de quatre ans. Caunh - Shung bon, généreux, honorant le christianisme, mourut en 1806, agé d'environ 50 ans. L'évêque

qu'il faut attribuer ce que le roi & fait de bien, et celui ci l'admiroit. Après qu'il fut enterré par les missionnaires, malgré eux le roi le fit déterrer pour lui rendre les honneurs à la manière des Cochinchinois.

PIJON (N.), né à Provins en 1756, conseiller au présidial de cette ville, où il mourut le ter novembre 1766, cultiva la littérature. On a de lui, I. Progné, tragedic. II. Les Muses françaises, irre partie, ou Tableau des thea : tres de France; 1764, in-12.

PLANCHE (Louis-Régnier Dr LA), gentilhonime parisien, naquit vers le commencement du 16º siècle: attaché au Protestantisme et au maréchal de Montmorenci, dont il paroît avoir été !• secrétaire, il désendit l'un et l'autre et combattit leurs adversaires, la reine Catherine de Médicis et les Guises, avec beaucoup de zèle et de persévérance. Après le tumulte d'Amboise, Catherine, voyant le trouble s'accroître, et voulant en connaître la véritable cause, et savoir surtout si le maréchal de Montmorenci y avoit pris part fit venir, au Château de Saint-Léger, et questionna sur ces différeus points, Régnier de La Planche. Ce dernier répondit avec fermeté, que l'élévation des Guises et leurs prétentions ambitieuses causoient seules le mécontentement général. Il parla de l'origine de cette maison, qu'il rabaissa beaucoup. Pendant qu'il discouroit ainsi dans le cabinet de la reine, un des Guises, le plus puissant alors, le cardinal de Lorraine, étoit caché derrière une tapisserie et entendoit sur sa samille des vérités auxquelles il n'étoit gueres accoutumé. On fit à La Planche des offres magnifi-Ligit mort en 1800 : c'est à lui ques et des menaces effrayantes

pour l'engager à dénoncer le maréchal de Montmorenci; il ne fut ni séduit, ni épouvanté. Catherive voulut le charger de faire arrêter quelques auteurs des troubles; il s'y refusa, en disant qu'il n'étoit ni prévôt des maréchaux, mi espion. Cette reine ne pouvant tirer de lui aucun ayeu, l'accusa d'être complice de La Renaudie ( Foyez Renaudie ), et l'envoya en prison; mais il se justifia si bien de cette accusation, qu'il fut relâcité au bout de quatre jours. C'est lui-même qui, dans un de ses écrits, nons apprend cette particuliarité de sa vie. Il est auteur de queiques ouvrages de circonstance. Le cardinal de Lorraine voulut faire son entrée dans Paris, accompagné d'une troupe brillante et armée. Le maréchal de Montmorenci, gouverneur de cette ville, sous prétexte de faire observer l'ordonnance du roi qui défendoit le port d'armes, s'y étoit opposé. Le cardinal, malgré cette opposition, pénétra avec sa suite dans Paris. Montmorenci l'arrêta clans sa marche, mit en fuite le prélat et son pompeux cortège. Le cardinal se plaignit de cet af-I ront dans un écrit intitulé : Lettre d'un seigneur de Hainault. La Planche composa à ce sujet un écrit plein de vigueur, qui a pour titre: I. Réponse à l'Épitre de Charles de Vaudemont, cardinal de Lorraine, jadis prince imaginaire des royaumes de Jérusalem et de Naples, duc et comte, par funtaisie, d'Anjou et de Provence, et maintenant simple gentilhomme du Hainault; 1565. Rien n'indique dans cet ouvrage que La Planche en soit l'auteur, si ce n'est le style et la matière; mais les bibliographes s'accordent à le Jui attribuer. II. Du grand et loyal devoir, sidélité et obcissance de Messieurs de Paris envers le roi

et la couronne de France; 1565, in-8°. Cet ouvrage est dirigé contre les Guises. III. Histoire de l'estat de la France, tant de la république que de la religion, sous le règne de François II; 1576, in-8°. de près de 800 pages. C'est l'ouvrage le plus considérable de notre auteur; il est curieux, contient plusieurs faits qu'on ne pourroit trouver ailleurs; mais la chaleur et la véhémence de l'historieu font soupçonner sa partialité. C'est toujours pour le parti des Montmorenci et celui du protestantisme, contre les persécuteurs de cette religion naissante et contre les Goises que La Planche a, écrit cette histoire. Un avertissement, placé à la tête, nous apprend que cet auteur étoit mort lors de la publication de cet ouvrage. ( Article additionnel au Tom. XIV).

PLANTIN (Jean-Baptiste), de Lausanne, ministre de la paroisse d'Oex, dans le canton de Berne, a publié: I. Helvetia antiqua et nova; Berne. 1656, in-12. II. Abrégé de l'Histoire générale de la Suisse; Genève, 1666, in-8°. L'auteur y paroît crédule sur les revenans. III. Une Chronique de Berne, 1678, in-12.

PLISSON (N. Madame), sagefemme à Paris, née à Chartres nu
mois de décembre 1727, et morte
au commencement de ce siècle,
a publié: I. Ode sur la naissance
du duc de Bourgogne. II. Stances
sur la naissance du duc d'Aquitaine; 1753. III. Réflexions critiques sur les écrits qu'à produits
la question sur la légitimité des
naissances tardives; 1765, in-8°.

POCAHONTAS, fille de Powhatan, empereur des Indiens de la Virginie, naquit vers 1505. Lorsque le capitaine Smith cut

été fait prisonnier en 1607, et que sa mort fut décidée, on lui plaça la tête sur deux larges pierres aux pieds de Powhatan, afin qu'un certain nombre d'Indiens, qui tenoient leurs massues levées, pussent lui faire sauter la cervelle. A ce moment, Pocahontas, se iettant sur la malheureuse victime, posa sa tête sur la sienne et la déroba ainsi au supplice. Le roi indien, touché de l'action de sa fille , lui accorda la vie du prisonnier. En 1609, âgée de 14 ans, elle vint à James-Town, trouver le capitaine Smith pendant la nuit, pour l'informer d'un complot que les Indiens avoient formé afin d'exterminer les Anglais. Elle mit sa vie en péril pour sauver la leur. Lorsque Smith eut quitté la colonie en 1612, elle fut livrée au capitaine Argal, et demeura prisonnière jusqu'au moment où l'on put traiter de la paix avec le roi son pere. Il offrit cinq cents boisseaux de bled pour sa rançon; mais pendant que l'on s'occupoit de cette négociation, il y en avoit une autre bien plus intéressante déjà commencée. Thomas Rolfe, homme d'un excellent caractère, avoit conçu pour cette jeune indienne une forte passion, qu'elle partagea; Powhatan consentit à leur mariage. Cet événemeut amena la paix, et l'affermit au moins pour plusieurs années. Pocahontas fit bientôt profession du christianisme et reçut le bapteme. En 1616, elle accompagna son mari en Augleterre, et fut reçue à la cour avec distinction. On rapporte cependant que le roi Jacques montra une grande indignation de ce que l'un de ses sujets avoit osé prendre une femme dans une famille royale. La politique du monarque étoit sans doute la cause de son mécontentement. De telles alliances pou-

voient devenir dangereuses. Il eut pu se renconfrer quelque ambitieux qui, pour son propre intérêt, auroit contracté une semblable aillance, et dont les talens, secondés par le courage des ludiens, eussent détroit le système de colonisation de l'Angleterre. Pocahontas, étant au moinent de retourner en Virginie, en 1617, mourut à Gravesend, âgée d'environ 22 ans. Elle laissa un fils nommé Thomas Rolfe, et celui-ci eut une fille, dont plusieurs familles respectables de la Virginie tirent lear origine.

POINDRE (Jacques de), né à Malines en 1527, étoit disciple et beau-frère de Marc Willems, il s'adonna au portrait, quoiqu'il eût réussi dans l'histoire. Ayant achevé un grand tableau représentant Notre-Seigneur à la croix, il y ajouta une infinité de portraits. Après avoir fait celui d'un capitaine anglais nommé Pierre André, il s'aperçut que ce militaire lui dressoit des embûches afin de lui arracher le tableau sans le payer; pour s'en venger, il peignit en détrempe devant la tête de l'anglais, un treillis de fer, et exposa ce portrait à sa senêtre. Tout le monde reconnut l'original dans cette peinture. Le capitaine se voyant ainsi prisonnier, paya largement le tableau : comme le treillis n'étoit qu'une détrempe, un coup d'éponge le délivra de sa prison. Cet artiste est mort en Danemarck en 1570; il a beaucoup voyagé dans le Nord.

POLIER (Georges de), professeur de grec, de morale et d'hébreu à Lausanne où il naquit en 1675, a écrit, I. Pensées chrétiennes, 1747, in-8°, en opposition aux Pensées philosophiques de Diderot. II. Systema antiquitatum hebraïcarum. III. Rethorica sacra. IV. Nouveau Testament, mis en Catéchisme, Amsterd., 1756, 6 vol. in-8°.

POPULUS (M.-E.), avocat à Bourg - en - Bresse, 1 ut député du tiers-état de ce bailliage aux étals-généraux en 1789. Son nom, qui prêtoit à la plaisanterie, lui procura alors une espèce de réputation. Il parut très-rarement à la tribune, et seulement pour y traiter des objets de peu d'importance. Dès 1789 il se prononça contre le clergé qui lattoit pour empêcher la réunion des ordres. On le vit, en 1790, accuser le comte d'Antraigues, de provoquer la résistance aux décrets. Il s'éleva de nouveau contre les ecclésiastiques à l'occasion de la loi martiale, et prétendit que les principes du catholicisme devoient les empêcher d'exercer des fonctions publiques. Après la session, il fut nommé juge au tribunal de Bourg : en juin 1793, l'administration départementale l'envoya à Lyon pour offir aux Lyonnais les secours des habitans de l'Ain, et faire cause commune avec les autres départemens dans leur résistance à la tyrannie de la Montagne. A la suite du 31 mai, en septembre, il fut arrêté comme fédéraliste; et après une détention de quatre mois, on le conduisit à Lyon avec quinze autres détenus de Bourg, et mis à mort en janvier 1794, dès son arrivée, sans aucun jugement prealable, à l'âge de 57 ans.

PORTER (John), ministre de Bridewater dans l'Etat de Massachussetts, prit ses grades au collége d'Harvard en 1736, et fut ordonné en 1740. Il mourut le 12 mars 1802, à l'âge de 87 ans, dans la 62° année de son ministère, ayant conservé presque

jusqu'au dernier moment la faculté de prêcher. On le regardoit comme un homme précieux par ses talens, d'une prudence consommée et d'une vie exemplaire. Considéré comme prédicateur, il étoit généralement estimé; il insistoit avec la plus grande force sur les principaux points de doctrine de l'Evangile ; un Sauveur crucifié étoit le sujet qu'il aimoit sur-tout à traiter; il cherchoit à rendre ses discours instructifs, et évitoit toutes les dissertations arides et de simple spéculation. Il a publié un Sermon à l'ordination de Silas Brett. Il prêcha à Braintrée un sermon en 1749, sur l'absurdité et le blasphéme que l'on commet en mettant la justice personnelle de l'homme à la place de la justice du Christ, qui peut seule répondre pour nous, afin de se justifier devant Dieu. Réponse aux remarques de Bryant sur le sermon précédent, 1751.

POSTEL (Henri), jésuite, né le 28 mai 1707 à Binche, petite ville du Hainaut, mourut à Donai le 7 novembre 1788 où il avoit professé la philosophie et la théologie pendant un grand nombre d'années ; il en a donné une partie sous le titre de l'Incrédule conduit à la religion par la voie de la démonstration; Tournay, 1772, 2 vol. in-8\*, dont le premier est dirigé contre les athées, les déistes et autres incrédules ; et le second n'est qu'un précis. de controverse contre les dissérens sectaires. L'élégance et la légèreté du style n'égalent pas la force de raisonnement répandue. dans cet ouvrage. L'auteur, en l'annonçant par la voie des pério. distes, a donné le défi formel de faire voir un défaut de logique dans les divers argumens qu'il opposoit aux erreurs dominantes.

Ce défi ne sut jamais accepté, et l'ouvrage est resté sans réponse, comme il demeurera toujours aussi long-temps qu'on n'en voudra faire que de raisonnables.

POWHATAN, monarque des Indiens de la Virginie, lorsque cette colonie se forma en 1607, étoit le plus puissant des rois indiens, et profondément versé dans le gouvernement et la politique de ces peuples sauvages. On le peint comme un homme artificieux et cruel. Après le mariage de sa fille avec M. Rolfe, il demeura fidelement attaché aux Anglais, et mourut en avril 1618. Ce portrait présente des contradictions frappantes, il est fait par des mains ennemies. Powhatan défendoit ses états et son peuple; il était le plus foible : la ruse est l'arme de la foiblesse; mais il étoit hon père, et fut allié fidèle. (Voy. Pocanontas.)

I. PRATE (Benjamin), prit ses degrés au collège d'Harvard, en 1757, et fut élu l'un des représentans à Boston. Ayant été nommé conseilier à New-Yorck, on le choisit, en 1761, pour être chef de la justice. Il mourut le 5 janvier 1763, âgé de cinquante quatre aus. Il a écrit quelques Essais poétiques et politiques.

II. PRATT (Ephraim), remarquable par sa longévité, petit-fits de John Pratt qui vint s'établir à Plymouth en 1620; naquit à Eass Sauhury, état de Massachussetss, le premier novembre 1687. A l'age de vingt-un ans, il se maria à Marthe Wheeloek; avant sa mort, il pouvoit compter dans sa postérité quinze cents personnes. En 1801, quatre de ces fils étoient encore vivans; le plus âgé avoit quatre-vingt-dix ans, et le plus jeune quatre-

bury en Massachussetts, à la fin de mai 1804, âgé de cent seize ans. Il se fit toujours remarquer par sa tempérance. Pendant les soixante dernières années de sa vie, il n'avoit bu ni vin, ni esprits distillés, et jamais ne s'étoit enivré. Sa boisson étoit de l'eau, de la petite bière ou du cidre. Pendant les quarante années qui précédèrent sa mort, il ne vécut que de pain et de lait, ne mangeant point de viande.

PREBBLE (Edward), chef d'escadre de la marine américaine, naquit à Falmouth, dans le Portland, état de Massachussetts, au mois d'août 1761. Son pere étoit brigadier général. Il navigua, dans sa jeunesse, comme matelot à bord d'un vaisseau marchand. Vers 1779, il entra dans un vaisseau commandé par le capitaine Williams, et en peude temps fut élevé au grade de lieutenant, à bord d'un sloop de guerre, sons le commandement du capit. Little; il y resta jusqu'à la paix de 1783. Dans le cours de cette station, il aborda et prit avec un petit nombre d'hommes, un vaisseau d'une force supérieure, qui étoit dans le port de de Penobscot, et l'enleva sous la canonade d'une batterie. En 1801, il commandoit la frégate PEssex, et fit avec elle un voyage aux Indes orientales, pour y protéger le commerce de son pays. En 1803, il fut nominé chei d'escadre avec une flotte de sept voiles, et eut bientôt gagné la Méditerranée, dans le dessein d'humilier les Tripolitains. Il prit d'abord toutes les mesures nécessaires pour amener l'empereur de Maroc à conclure la paix. Après la perte de la frégate la Plaladelphie, il obtint du roi de Naples, un nombre de ses cannonières et fit l'attaque de Tripoli. La *Philadelphie* fut brûlée par la valeur du lieutenant Decatur; mais la place ne sut pas prise. Ces actes de valeur eurent cependant leur effet, car bientôt après la paix sut conclue à des conditions honorables. Telle fut la bonne conduite du commandant qu'il arracha des louanges au bacha de Tripoli lui-même. Le pape dit aussi que Prebble avoit plus fait pour abattre l'orgueil des cinemis du nom chrétien, sur cette côte, que n'en avoient jamais entrepris tous les princes chrétiens ensemble. Il mourut le 25 août 1807, dans sa quarante-sixième année. (Voyez le Magas. littér. Recueil américain ). 🐑

PRIESTLEY (Joseph), grand physicien, auteur de nombreux ouvrages, naquit à Fieldhead, dans le Yorck-Shire, en Angleterre, au mois de mars 1735. Son père étoit apprêteur de toiles. A l'âge de dix-neuf aus il avoit pris une parfaite connoissance de l'hébreu, da grec, du latin, du français, de l'italien et de l'allemand. Il avoit aussi appris à lire l'arabe, et connoissoit le chaldéen et le syriaque; ce fut avec ces connoissances et d'autres encore en mathématiques, en physique et dans la morale qu'il entra à l'académie de Daventry sous le docteur Asworth en 1755. Son projet étoit de se consacrer au ministère évangélique, il y demeura trois ans. Les chel's de cette académie, Ashworth et Clarck, étant de sectes différentes, les étudians se divisoient comme eux, et les sujets de discussion étoient sans cesse controversés. Priestley avoit été élevé clans le calvinisme. Ayant une aversion pour les chansons et les

romances, il réunissoit un petit nombre de jeunes gens pour converser et prier avec eux. Avant d'entrer à l'académie, il devint arminien, en conservant néanmoins la doctrine de la trinité et de la restauration. Il fut arien à l'académie ; la lecture des observations d'Hartley sur l'homme le fixèrent dans sa croyance. En 1755, il fut nommé ministre assistant de la congrégation indépendante de Needham Market en Suffolk, avec les honoraires de 40 livres sterling par an. Ayant été soupçonné d'arianisme il changea de lieu et fut pasteur d'une congrégation à Nantwich dans Cheshire en 1758, et y demeura trois ans. En 1761, il changea encore et fut nommé professeur de belles-lettres à Varringtown dans l'académie de cette ville. En 1767, il accepta les fonctions de ministre à Leeds. Ce fut dans cet endroit que la Jecture des lettres de Lardner le rendit socinien. En 1773, il alla demourer avec le marq. de Lansddowne, en qualité de bibliothécaire, ou même d'associé à ses études. Pendant la durée de sa liaison avec ce lord, il visita la France, la Hollande et quelques parties de l'Allemagne. Il fut nommé ministre à Birmingham; mais la 14 juillet 1791, lorsque plusieurs de ses amis célébroient la révolution française, la populace s'amenta et mit le seu aux églises non conformistes, et aux maisons où habitoient des dissidents, entre autres à celle du docteur Priestley. Il perdit sa bibliothèque, son cabinet de physique, ses papiers, et fut obligé de se réfugier dans la capitale. On le choisit pour succéder au docteur Price à Hackney, et il devint professeur au collége dissident de cette ville; mais l'aversion publique étant trop forte contre lui, et ses fils ayant émigré pour l'Amérique, il les y suivit en avril 1794. Priestley s'établit à Northumberland, ville de la Pensilvanie, à 113 milles environ, au nordouest de Philadelphie. Il exprima dans sa dernière maladie la coincidence de son opinion avec celle de Simpson sur la durée d'une punition future. Il mourut le 6 février 1804. Une demie heure avant sa mortil s'occupoit encore à dicter de nombreuses corrections dans ses manuscrits. Le docteur Priestley dans l'intérieur de sa vie privée étoit aimable, et aimant. Peu d'hommes dans les temps modernes ont autant écrit que lui et avec une parcille facilité. La promptitude de sa plume peut être attribuée à l'habitude qu'il avoit contractée d'écrire les sermons qu'il entendoit dans les assemblées publiques. Il joignoit à une habileté supérieure une grande adresse, de l'activité, de la promptitude et beaucoup de méthode. Son application à l'étude n'étoit cependant pas aussi grande que pourroit le faire imaginer le nombre de ses ouvrages. Il mettoit une grande régularité dans toutes ses études, et ne lisoit jamais un ouvrage sans avoir suparavant arrêté dans son esprit le terme auquel il vouloit l'avoir lini; au commencement de chaque année il déterminoit le plan des études et des recherches scientifiques auxquelles il alloit se livrer. Il portoit un grand défaut dans son travail, qui cependant ne nuisoit pas beaucoup à ses progrès, c'étoit de perdre quelquelois totalement l'idée des personnes et des choses, quoiqu'il eut conversé avec elles, ou qu'il s'en fût occupé. Ayant eu une fois occasion d'écrire un Discours sur l'agneau pascal des juifs, pour le faire il

avoit été obligé de consulter et de comparer plusieurs ouvrages. Le sien terminé est mis de côté; quinze jours après il reprit le même travail, ayant entièrement perdu l'idée que déjà il l'avoit fait. La connoissance de ce défaut lui avoit fait prendre l'habitude d'écrire tout ce qu'il craignoit d'oublier, et par différens movens mécaniques il s'assuroit de sa mémoire, et coordonnoit ses pensées. Cette méthode lui offroit un grand secours lorsqu'il entreprenoit de grands ouvrages compliqués. Sa coutume étoit d'exécuter de suite ce qu'il avoit entrepris. Quoiqu'il se levât de bonne heure, et que ce fut le matin qu'il se consacrât aux travaux sérieux, il n'en n'étoit pas moins propre à se livrer aux études dans lesquelles l'esprit à besoin de toute sa force. Toutes les saisons lui étoient indifférentes, ainsi que les heures du matin ou celles du soir, celles qui précèdent le repas, ou celles qui le suivent. Il pouvoit aussi écrire près du feu entouré de sa semme et de ses enfans, jasant même avcc eux sans éprouver aucune gêne. Il portoit sur son Journal la même marche de ses études , les événemens du jour. Priestley ne s'est pas fait remarquer comme prédicateur, il ne possédoit pas l'art oratoire, mais comme ministre il étoit laborieux et attentif, prenoit de grandes peines pour instruire les jeunes gens; comme précepteur, et comme professeur c'étoit un homme infatigable. Ses sentimens personnels et religieux avoient, comme nous venous de le dire, éprouvé de grandes variations; mais il mourut socinien, opinion qu'il avoit prise depuis nombre d'années. Comme physicien, et sur-tout comme chimiste, il jouissoit d'une grande réputation. Ce fut en 1772 qu'il debuta dans la carrière chimique, et fit plus pour cette science en deux ans que tous ses prédécesceurs. C'est lui qui découvrit l'air vital, ou gaz de phlogistique, l'oxigène de la nomenclature française, et plusieurs autres fluides aériformes. On lui doit aussi les méthodes pour se les procurer. Il ne se détacha jamais de la doctrine de Sthal sur le phlogistique, quoique tout le monde savant l'eut abandonnée, pour suivre celle de Lavoisier. Mais comme son génie inconstant l'avoit conduit dans beaucoup de routes, il ne voulut pas seulement être chimiste, il devint encore métaphys cien; et de plus matérialiste. Il soutint que toutes les volontés étoient autant de résultats nécessaires de circonstances prévues; que la volonté est toujours gouvernée par des motifs, et néanmoins il opposoit la doctrine calviniste de la prédestination; la base de sa théorie de la nécessité, étoit les observations de Hartley sur l'homme; afin d'échapper à la dissiculté qu'il supposoit paître de ce que cette opinion rend Dieu l'auteur du péché de l'homme, il soutint l'optimisme, et vouloit qu'il n'y cut point de mal d'où il ne résultât du bien pour tous, et pour chacun en particulier; il pensoit que tons les êtres intelligents seroient conduits au bonheur par différens degrés de punition; il écrivit aussi sur les matières politiques, et en conséquence de ses opinions républicaines et religieuses, il se fit beaucoup d'ennemis. Priestley découvrit une méthode extrêmement facile d'apprendre une science, de la montrer, de faire un livre ou

de ses études ; le tableau de l'histoire dont on fait usage en France fut amélioré par lui, et il inventa le tableau hiographique qui est très-utile. Nous donnous ici les titres des principales de ses nombreuses productions. Un traité sur la gramm anglaise, 1761. — Sur la doctrine de la rémission; — Histoire de l'électricité, 1767. — Histoire de la vision, de la lumière, des couleurs; Introduction à la perspective, 1770. — Concorde des Evangilistes; - Catéchismes, discours aux chefs de famille sur la prière. — Expériences sur l'air, 4 vol. — Observations sur l'éducation. - Lecons sur l'art oratoire et la critique. — Instituts de la religion naturelle et de la religion révélée. — Réponse aux métaphysiciens Ecossais, Reid, Oswald et Beattie. -Recherches sur la matière et sur l'ame, 1777. — Histoire de la corruption du christianisme. -Lettres à l'évêque Newcome sur la durée du ministère du Christ. - Correspondance avec le D. Horseley. - Histoire des anciennes opinions sur J. C. 4 vol. 1786. — Lecons sur l'histoira genérale et la politique. — Réponse à Paine et à Volney. Plusieurs morceaux sur la doctrine philosophique de la nécessité, controverse avec le D.Price. — Discours sur l'évidence de la religion révélée, 3 vol. — Lettres à un philosophe incrédule. — Discours sur divers sujets, — Le docteur Priestley écrivit aussi beaucoup pour la défense des unitaires, et contribua fortement au répertoirethéologique qui a été publié en Angleterre : après son arrivée en Amérique, il mit au jour une comparaison de la religion de Moïse avec celle des Hindous. — Jésus et Socrate compaan traité sur un sujet particulier | rés : plusieurs traités en réponse au docteur Linn qui avoit écrit contre le pamphlet précédent. Priestley a encore publié Des notes sur les Ecritures-Saintes, 4 volumes. -- Une Histoire de Véglise Chrétienne, 6 volumes, et diverses Brochures sur des sujets philosophiques, ainsi que pour défendre la doctrine du phlogistique. On a publié en en anglais en 1806, une vie du docteur Priestley en 2 volumes, ainsi que des Mémoires écrits par lui-même, et qu'il a couduits jusques en 1795. (Article additionnel au t. AtV).

I. PRINCE (Thomas), gouverneur de la colonie de Plymouth, où il arriva en 1621, naquit en Angleterre. On le choisit pour prenier gouverneur de la colonie en 1634. L'année suivaute il fut nommé lieutenant du gouverneur , jusqu'en 1638 qu'il fut de nouveau promu à cette place, qu'il occupa jusqu'à la mort de M. Bradfort, en 1657. A cette époque, il y eut un mouvement dans les esprits de la colome; on vouloit renvoyer tous les ministres réguliers et s'en tenir aux graces célestes que possédoient des frères, simples laïes. Sa réélection fut alors regardée comme un moyen de prévenir le renversement total de l'église. Il avoit été demeurer à Nauset ou Eastham, ville dont il avoit été un des premiers habitans en 1644; mais étant de nouveau nommé gouverneur il vint habiter Plymouth, où il mourut le 29 mars 1673, dans sa soixante-treizième année. Winslow lui succéda. Prince étoit un homme d'un grand mérite, et ráunissoit toutes les qualités pour remplie sa place. Ferme dans ses opinions religiouses, il s'opposoit avec courage a ceux qu'il croyoit Etre des hérétiques, particulière-!

ment aux Quakers. Comme magistrat il étoit impartial, et si quelque plaideur envoyoit des présens
à des personnes de sa famille
tandis qu'il étoit absent, dès
son retour, son premier soin étoit
d'en renvoyer la valeur en argent.
Quoique l'éducation n'eut pas soigné chez lui ses talens naturels,
Thomas Prince étoit ami du savoir,
et malgré toutes les clameurs de l'ignorance, il assuroit des revenus
aux écoles de la colonie pour y
soutenir l'étude des helles-lettres
et encourager les talens.

II. PRINCE (Thomas), ministre à Boston, descendant du précédent, prit ses grades au collége d'Harvard en 1707. Le désir de voir l'Europe le sit embarquer pour l'Angleteire, le premier avril 1709. Occupé pendant quelques années à Combs en Sussolk de la prédication, on le pria vivement de continuer ses fonctions; mais l'amour de la patrie l'emportant sur toutes les prières, il arriva à Boston le 20 juin 1717, et fut ordonné pasteur de la vicille église du midi, en qualité de collègue du révérend D. Sewall, le premier octobre 1718. Prince mourut le 22 octobre 1758, âgé de soixantedouze aus. Il étoit familier avec les langues originales de l'écriture. Le docteur Chauncy pensoit qu'il n'y avoit dans toute la Nouvelle-Angleterre que le docteur Cotton qui égalat son savoir, aussi vaste que son génie. Il déploroit la décadence des églises de la Nouvelle-Angleterre, tant pour la doctrine que pour la pratique des œuvres. Sa vie intérieure étoit exemplaire. Ses efforts tendoient sans cesse à imiter la conduite de son divin maître. Il étoit toujours prêt à oublier les injures et à rendre le bien

pour le mal. Dans les événemens facheux, son esprit conservoit tout son calme, et il avoit le bonhenr de voir tous ses enfans marcher dans la route du bieu. Son fils cadet, Thomas Prince, qui a publié l'Histoire Chrétienne, en 1743 et 1744, mourat en octobre 1748; eu peu d'années la famille s'est éteinte. Dès 1703, lorsqu'il étoit au collège, Prince commença une collection de papiers publics relatifs a l'histoire civile et religieuse de la Nouvelle-Angleterre, et la continua pendant plus de cinquante ans. Il donna sa collection de manuscrits à son église, en lui en confiant la garde. Ils furent déposés dans une pièce du lieu des assemblées, et l'on nomma ce dépôt Bibliothèque de la Nouvelle-Angleterre; mais pendant la guerre les Anglais se son principalement occupé à détruiret les manuscrits, et une foule de laits importans à la connoissance de l'histoire de ce pays sont perdus sans ressource. Les livres existent encore, mais ils sont dans un état qui ne fait pas beaucoup d'honneur aux soins de ceux qui les out sous leur garde. Prince à publié un Mémoire sur la première apparition de l'Aurore boréale, une Notice des ministres anglais Martha's Vineyard, ajoutée aux Indiens convertis de Mayhew; une Histoire chronologique de la Nouvelle-Angleterre, en forme d'annales, m-12, 1736; et 3 nu*méros* du second volume du même ouvrage; 1755. Il avoit le projet de donner un récit sommaire de toutes les transactions et circonstances ayant rapport à ce pays, depuis la découverte de Gosnold en 1602, jusqu'à l'arrivée du gouverneur Belcher en 1730; mais il n'a conduit son histoire que usqu'à l'année 1633. Il a donné beaucoup plus de temps à l'Epi-

PRIN

tome, qui sert d'introduction, et qui commence à la création. S'ils'étoit borné à la Nouv.-Angleterre, il auroit pu achever son ouvrage. qui auroit été alors d'un intérêt, inappréciable. Il a encore publié. dans l'Histoire chrétienne, une. Histoire du rétablissement de la religion à Boston, 1744; le Livre. des psaumes à l'usage de la Nouvelle-Angleterre, qui a eu plusieurs éditions, revu et corrigé, 1758; un très-grand nombre de Sermons et de Discours de cira constance, dans lesquels on distingue ceux prononcés à la mort de Cotton, de Mather et de Samuel Prince, son père, et du prince de Galles. Après la mort de Prince, le docteur Jean Erskine d'Edimbourg, a publié de ses manuscrits, six sermons, dont le dernier fut composé à l'occ... sion de la mort de son sils Thomas Prince, le jeune.

III. PRINCE (Nathan), savant distingué, frère du précédent, fut gradué en 1718 au collège d'Harvard, précepteur en 1725, et boursier en 1737; mais sa bourse lui fut ôtée en 1742; il publia sur cet événement une Notice de la constitution et du gouvernement du collége d'Haivard, depuis sa fondation jusqu'à l'an 1742. Il prouva que la cour générale a seule le pouvoir de congédier les membres de la corporation. Il attaque dans ce même ouvrage l'administration de l'économat, et celle des classes, où il prétend que pour les places sur le tableau, a données aux étudiaus, on avoit égard au rang et à la puissance de leurs parens. Avant de quitter le collége, il avoit déjà refusé de prendre part à cette, administration, et l'ordre alphabétique du tableau n'eut lieu qu'en 1773.

Prince avoit une aversion décidée pour l'église épiscopale. Il ne prit les ordres qu'après avoir quitté le collége, et sut ministre à Ratlan aux indes occidentales où il mourut en 1748. Il étoit plus grand mathématicien que philosophe, et plus logicien et plus érudit que son frère On l'a mis au nombre des grands hommes du pays.

PRUSSE (Frédérique Sophie Wilhelmine), margrave de Bareith, née à Postdam le 3 juillet 1709, de Frédéric Guillaume, roi de Prusse, et de Sophie-Dorothée de Hanovre, étoit sœur de Frédéric-le-Grand. Les mémoires qu'on a publiés sous son nom, et qu'on dit être écrits de la main de cette princesse, s'étendent depuis 1706 jusqu'en 1742, Paris, 1811, 2 vol. in-8., et contiennent les particularités de sa vie, un tableau de la cour de Prusse, des principaux personnages de cette cour, des détails curieux sur les premières années du Grand Frédéric, et sur les événemens qui eurent lieu dans le cours de la vie de la margrave; mais avant de rencontrer quelque fait intéressant, il faut dévorer nécessairement une longue kirielle de petites tracasseries de cour et de ménage, de longues intrigues sans intérêt, et surtout une grêle de coups de pieds et de coups de poings, qui tombe a chaque page sur la princesse et son frère; l'éditeur de ces Mémoires auroit pu élaguer tout ce fatras assummant, et réduire en un petit volume tout ce qui méritoit véritablement d'être conservé. La princesse Wilhelmine, parvenue à l'âge où le roi son pere avoit résolu de la marier, épousa le 20 novembre 1731 le prince héréditaire du margrave de Bareith. Ce mariage

éprouva d'abord de grandes difficultés, parce que le roi et la reine n'étoient pas du même avis pour le choix d'un gendre; mais le roi l'emporta, et le prince héréditaire du margraviat de Bareith fut accepté. On n'entrera point dans le détail de tous les moyens et de toutes les petites ruses qui furent employées pour parvenir à former ce lien. C'est aux amateurs d'anecdotes à les lire dans ses mémoires. La princesse Wilhelmine avoit beaucoup d'esprit et ne manquoit pas de connoissances. La peinture qu'elle fait de la cour du margrave de Bareith lorsqu'elle y arriva, est tout-à-fait comique et plaisante, et donne une idée bien mesquine de toutes ces petites cours de princes qui existoient en Allemagne; les peines, les désagrémens et les disgraces qu'elle fut obligée d'y essuyer, ne sont pas les passages les moins intéressans de ses mémoires. Elle eut vécu heureuse avec son époux, qui possédoit d'excellentes qualités; mais le margrave son beau pére lui suscitoit de continuelles tracasseries. Elle fit en 1733, un voyage à Berlin, où elle éprouva de nouvelles duretés de la part de son père, qui presque tous les jours s'énivroit à ne pouvoir se soutenir. La description qu'elle fait de ces orgies allemandes, ne donne pas une haute opinion de la cour de Frédéric Guillaume et de ceux qui la composoient. Frédéric II fut souvent obligé, pour ne pas encourir la disgrâce et les mauvais traitemens de son père, de s'énivrer comme lui. La mort du margrave de Bareith, père de son époux, arrivée le 17 mai 1735, qui devoit d'abord apporter quelque changement au sort de la princesse Vilhelmine, fut suivie de nouveaux désagrémens qui

cessèrent bientôt après quelques explications. On sait que cette princesse avoit la confiauce et l'amitié du Grand Frédéric, dont elle avoit quelques points de ressemblance dans l'esprit et le caractère. La fin de sa carrière fut assez heureusse; et elle dut en grande partie aux soins et à la protection de son frère; elle mourut sur la fin du siècle dernier

PURY (N. de), de Neufchâtel en Suisse, resté, à l'âge de 19 ans, orphelin et sans fortune, étoit ne avec un esprit ardent, porté aux calculs, et exercé par l'habitude du commerce dans lequel il avoit été élevé. Toujours occupé de spéculations, il crut en appercevoir une très-avantageuse à faire, à la foire de Leipsick. Mais il lui manquoit goo livres qu'il ne pouvoit trouver a emprunter sur l'hypothèque de ses projets. Il s'adressa à ses plus proches parens, qui le rebuterent. Accablé de ce coup inattendu, mais toujours rempli de son projet, il porta hardiment sa demande à l'un des magistrats municipaux chargés de la direction de la bourse des or. phelins, qui s'intéressant vivement à lui, parvint à obtenir du conseil, la somme demandée. De Pury partit avec cet argent, réussit au de-là de ses espérances dans sa spéculation, et sur ses bénéfices, en entreprit d'autres qui ne furent pas moins lucratives. S'adonnant ensuite au commerce maritime, il y fut également heureux. Son séjour pendant quelques années aux Indes, lui procura des richesses immenses, avec tesquelles il revint enfin dans sa patrie, jouir du repos qu'il avoit acheté par tant de fatigues. L'accueil empressé que lui fit alors sa famille, ne lui fit point oublier celui qu'il en avoit recu ! blir en 1759 à Pomfret, au Con-

dans sa jeunesse, et dont il avoit été vivement affecté. Il s'y prêta néanmoins sans morgue, mais avec froideur; et annonça assez hautement qu'il ne reconnoissoit pour véritables parens que ceux qui, par leur générosité, avoient été les premiers auteurs de sa fortune. Il donna bientôt une preuve de ce sentiment, en faisant construire à ses frais, dans la ville de Neuschâtel, un trèsbel hôpital, au frontispice duquel il ne voulut pas qu'on mit d'autre inscription que celle-ci : Civis Pauperibus. Peu après, il fit bâtir l'hôtel-de-ville, qui est un des plus beaux monumens de cette cité; et ne bornant pas sa reconnoissance à des établissemens fastueux, il servit plus utilement son pays en procurant une communication facile entre Valengin et Neuschâtel, par la confection d'une grande route pratiquée entre des montagnes regardées alors comme du plus difficile accès, communication qui amena l'abondance des denrées dans la ville, et facilita les transports du commerce et de l'industrie dans tous les environs. Enfin, par son testament, après quelques legs en faveur de ses parens, il institua les pauvres et les orphelins ses héritiers, sous la direction du corps municipal, chargé de recueillir et d'administrer sa succession. Ce respectable citoyen mourat en 1775, emportant au tombeau les regrets de ses concitoyens, et leur laissant le souvenir éternel de ses bienfaits.

PUTNAM (Israël), major général dans l'armée des États-Unis, né en 1718 à Salem, Massachussetts, étoit doué d'un esprit vigoureux, mais que l'éducation n'avoit jamais poli. Il alla s'étanecticut, où il défricha un terrain considérable, et y éprouva beaucoup de difficultés; au nombre desquelles on compte une grande quantité de loups, qui portoient le rayage dans ses troupeaux. Une louve surtout, étoit extrêmement redoutée dans le pays. Putnam se réunit à plusieurs de ses voisins pour lui donner la chasse; il osa pénétrer avec une intrépidité sans égale, une torche à la main, au fond d'une caverne qui étoit la retraite de cet animal, et où nul autre n'eut le courage de le suivre. Seul il le mit à mort. Pendant la guerre avec la France, en 1755, il fut mis à la tête de la première compagnie, qui fut Tevée au Connecticut, et rendit des services importans à l'armée. Il courut en 1756 les plus grands dangers près de Ticonderoga; revint d'une escarmouche avec ses habits percés de douze balles. Dans la même année, il épia avec environ 100 hommes les mouvemens de l'ennemi. Il fut rencontré par un parti de sauvages de nombre égal; une action irrégulière s'engagea, mais générale, dans laquelle, après avoir tiré plusieurs coups, son arme fut hors d'état de faire seu. Un arbre derrière lequel il se retrancha lui sauva plusieurs balles et des coups de hache; mais enfin ayant été fait prisonnier, il fut attaché à ce même arbre. L'ennemi d'abord vainqueur fut contraint à la retraite; en favant, il emmena le prisonnier, le dépouilla ; et un feu étoit allumé pour le faire rôtir quand un officier français le sauva; il arriva le lendemain à Ticonderoga , d'où il passa à Montréal. En 1759, le colonel Schuyler,

the state of the s

prisonnier comme lui, eut l'adresse de le faire comprendre dans un échange. La paix se fit, et il retourna dans sa ferme. En 1775 il labouroit son champ, quand il entendit parler de la bataille de Lexington; aussitot laissant sa charrue, et changeant d'habits, il partit pour Cambridge, revint bientôt au Connecticut, leva un régiment et rejoignit le camp. Peu après promu au grade de major général, dans la bataille de Bunkers'hill, il montra son intrépidité ordinaire ; le combat fut terrible. Lors de l'organisation de l'armée par le général Washington à Cambridge, Putnam fut nommé pour commander la réserve. Il étoit campé en 1776 près de Brooklyne. Après la détaite de l'armée américaine, il passa à New-Yorck, où il rendit de grands services à la ville, et à tout le pays voisin, ainsi qu'à Philadelphie, où il fut envoyé pour fortifier la ville, et à Princeton où il resta plusieurs mois; il fut chargé ensuite du commandement d'une armée particulière contre les brigands qui infestoient New-Yorck. Après la perte de Montgomery, le commandant en chef résolut de construire de nouvelles fortifications; il envoya Putnam pour marquer le terrain; on lui doit Ja gloire d'avoir choisi Westpoint. La campagne de 1779, qui fut employée principalement à fortifier les ouvrages de la place termina la carrière militaire de Putnam. Une paralysie qui affecta une partie de son corps, l'obligea de passer le reste de ses jours dans la retraite. Il mourut en 1790 à Brookline, Connecticut.

## QUIN

## QUIN

UINCY (Edmond), juge de la conr supérieure de Massachussetts, né en 1681 à Braintrée, d'un père lieutenant colonel; sa mère étoit fille du major général Gookin. Edmond fut gradué en 1699, an collège d'Harvard; et après avoir rempli plusieurs fonctions avec habileté, il devint juge de la cour supérieure, depuis 1718 jusqu'à sa mort. Il avoit été envoyé à Londres en qualité d'agent pour régler les frontières du Massachussetts, et du New-Hampshire, où il mourut de la petite vérole en 1738.

II. QUINCY (Josias), patriote estimable, gradué en 1763 au collége d'Harvard, et ensuite conseiller à la cour de justice de Boston, se distingua en 1770 dans la défense du capitaine Preston, qui commandoit les troupes anglaises au massacre de Boston, et qui fut mis en jugement. Il s'opposa courageusement aux procédés arbitraires et aux prétentions du parlement d'Angleterre. Il partit en septembre 1774 pour l'Angleterre, sur la demande de plusieurs patriotes, pour suivre à Londres les intérêts de l'A-

mérique. Gordon a conservé quelques extraits intéressans de son journal. Quincy s'embarqua l'année suivante pour retourner en Amérique, mais il périt à bord du vaisseau, le jour même de son arrivée au cap Aun, en 1775, à l'âge de 31 ans, victime de son zele pour le bien de son pays, réunissant l'éloquence au savoir. C'étoit un habile écrivain politique; il a publie: Observations sur l'acte du parlement , communément appelé le Bill de Boston, avec les pensées sur la société civile, et la levee des armees, 1774. Cct ouvrage dénote une ame forte et hardie. Il le terminoit par ces mots: « l'Amérique a ses Brutus et ses Cassius, ses Hambdens et Sydneys, patriotes et heros, qui formerout des bataillons de frères, hommes qui auront des souvenirs et du sentiment, du courage et des armes! »

QUINEY (Edmond), auteur d'un traité de la culture du chanvre, qui sut publié en 1765, in-ie. étoit citoyen de Boston, et sut gradué au collège d'Harvard en 1722. Il est mort en 1788, âgé de 85 ans.

## RAIM . RAIM

RABARDEAU (Michel), Jésuite, mort en 1649, à 77 ans, est connu par son Optatus Gallus Benigna manu sectus; Paris, 1641, in-4°. Cet ouvrage ne se trouve guère que dans les grandes bibliothèques.

I. RAHN (Jean-Henri), trésorier de la république de Zurich, où il naquit en 1622, mort en 1676 dans sa patrie, fut aussi baillif du comté de Kibourg. On a de lui en allemand un Traité d'algèbre, in-4°., imprimé à Zurich, en 1659.

II. RAHN (Jean-Henri), chancelier et trésorier de la république de Zurich, naquit dans la ville de ce nom, et y mourut le 26 septembre 1728. Il a composé une histoire de la Suisse, en 4 vol. in-fol., qui est restée manuscrite, mais il en a donné un abrégé en allemand, Zurich, 1690, in-8°. On a encore de lui une Biologie des écrivains de la Suisse, une traduction en allemand de l'Eloge de la liverté, par Scheel; Zurich, 1671, in-80., et la Réfutation de la Suisse démasquée, en allemand, in-4°.

RAIMOND (Jean-Arnaud), architecte des maisons impériales de Saint-Cloud, Meudon, saint-Germain, Beauvais etc.; membre de l'Institut, naquit à Toulouse le 9 avril 1742, de Pierre Raimond, entrepreneur de bâtimens de la même ville. Son père que

les études particulières de la Stéréotomie et de la coupe des pierres, mettoit au-dessus de la classe commune des gens de son ordre, connut les dispositions de son fils pour le dessin, lui donna les premières leçons d'architecture et ensuite l'envoya à Paris. Le jeune Raimond eut successivement pour maître Blondel, Hilaire et Le Roi. Son activité au travail et son extrême intelligence à profiter des leçons qu'on lui donnoit, le firent bientôt distinguer des autres élèves. Il concourut pour le grand prix d'architecture en 1767 et le remporta. Personne ne vit Rome et l'Italie mieux que Raimond. Les monumens antiques fixèrent son attention, il les examina, les mesura avec un soin particulier, etil n'oublia jamais de joindre aux dessins qu'il en faisoit, des observations savantes ou utiles à l'art qu'il professoit; étant à Rome, il s'occupa particulièrement de l'étude des Thermes. Un long séjour dans le Vicentin, le mit à même d'étudier les ouvrages de Palladio, l'un des plus célèbres architectes du seizième siècle. Le goût fin et exercé de Raimond, et surtout le style qu'il avoit adopté, le portoient naturellement à préferer le genre d'architecture du Vitruve moderne, à tout autre ; en conséquence, il visita les lieux où Palladio avoit construit les édifices les plus remarquables, tels que Venise, Padoue, Trevise et Vicence. Une étude approfondie

45 t

des monumens élevés par ce grand maître, un nombre considérable de dessius, et des notices savantes et profondément réfléchies formoient un corps d'ou vrage et de doctrine, que Raimond espéroit mettre au jour, lorsque l'œuvre de Palladio, publié par Décameron, d'après les dessins appartenant au Lord Burtingthon, parut; par cette publicité inattendue et purement de spéculation, il se vit enlever le fruit des huit années d'études qu'il avoit passées en Italie. Il abondonna son projet et laissa dans L'oubli un monument utile à la science et d'autant plus favorable à l'instruction des élèves auxquels il désiroit le consacrer, que son travail étoit celui d'un homme de l'art, qui avoit long-temps médité sur les grandes conceptions de Palladio, qu'il vouloit faire mieux connoître dans nos écoles. Raimond vint à Paris en 1776, et sut bientôt distingué de la classe ordinaire des artistes. Il passa trois ans à Montpellier où il fut appelé pour la direction de divers travaux dont on se proposoit l'exécution; la place da Peroux fut seule terminee: il revint à Paris et fut admis au nombre des membres et des professeurs de l'académie d'architecture en 1784. La réputation d'homme habile et irréprochable dont jouissoit Raimond, fixa l'attention de M. Jouhert, intendant des états du Languedoc, qui lui demanda des plans pour les établissemens de Nismes et de quelques autres villes. L'artiste y consacra tous ses soius; ses plans furent présentés aux états et adoptés; mais l'exécution de cette grande et beile entreprise, n'eut pas lieu par le défaut de fonds. On lui doit cependant la restaurativa des édifices antiques qui

font l'ornement de cette belle partie de la France: c'étoit toujours avec l'enthousiasme d'un homme de génie que Raimond parloit de ce grand travail. Il avoit conçu un projet grandiose et de la plus grande magnificence pour la restauration complette du vieux Louvre. Dans ce projet vaste et dig e de la grandeur et de la noblesse des anciens, on admire le style et la pureté des ajustemens intérieurs; car il étoit trop sage et trop amateur de nos maîtres, pour se permettre aucun changement dans les décorations extérieures que l'on doit aux talens de Pierre Lescot, de Philibert de Lorme et de Jean Goujon. Raimond ne fut pas heureux dans l'exécution des projets qu'il laissa et que l'on peut considérer comme. autant dechefs-d'œuvre. Son ambition se bornoil à l'exécution d'un seul monument qui pût donner à la postérité une idée de son talent; il n'eut pas même la satisfaction de voir réaliser cette espérance. Devenu atrabilaire, il se retira de la société, vécut dans la retraite et mit comme il le disoit lui-même, un intervalle entre la vie et la mort ; c'est ainsi qu'il jouissoit des avantages que donne la science, et de la plus riche collection de dessins des grands maîtres, qu'il possédoit; il la communiquoit volontiers à ceux qu'il croyoit dignes d'en apprécier le mérite et faits pour disserter avec lui sur les monumens des arts. Telle fut la vie de Raimond dans ses derniers instans. Il mourut le 28 Janvier : 811.

RAMOS (don Henri), officier supérieur dans la garde royale espagnole, et membre de l'académie de la langue, né à Alicante vers l'année 1740, et mort à Madrid en 1801, fut aussi

estimé par la simplicité de ses mœurs que par ses connoissances dans les mathématiques, la géométrie et les belles-lettres. Son enthousiasme pour la géométrie étoit tel, qu'il la plaçoit au premier rang des connoissances humaines. On lui doit plusieurs ouvrages, mais comme il les a publiés sous des noms supposés, on n'en connoît que ceux ci : I. Elémens sur l'instruction et la discipline de l'infanterie, Madrid, 1776, in-8°. II. Elémens de géométrie, à l'usage des gardes royales, Madrid, 1787, in-4°. III. Instruction pour les élèves dans l'artillerie. Ramos consacroit ses loisirs aux belles-lettres. Il a donné, I. Eloge de Bazan, marquis de Santa-Crux; Madrid, 1780, in-8°. II. Gusman, tragédie en 5 actes, Barcelone, 1777. III. Pélage, tragédie en 3 actes. IV. Le Triomphe de la Vérité, poème, en 1789. Ce poème n'étoit pas encore imprimé. Tous les ouvrages de Ramos sont très-estimés, et lui assignent un rang distingué parmi les écrivains espagnols du 18e siècle.

RANDOLPH (Peyton), premier président du congrès, né en Virginie, devint en 1756 procureur général de cette colonie; il forma cette même année, une compagnie de cent volontaires engagés contre les Indiens; il devint ensuite orateur de la chambre de la bourgeoisie, en 1775 l'un des députes du premier congrès, élu président, et réelu à la même dignité au second congres en 1770; mais obligé de retourner en Virginie, Hankock occupa lefauteuil. Randolph fut de nouveau nommé depuis au congrès; il mourut en 1775 à Philadelphie d'une attaque d'apoplexie, agé de 52 ans.

RANGONE (Hercule), cardinal, fils de Nicolas Rangone, comte de Gordignasse dans la Marche Trévisane, et de Blanche Bentivoglio des seigneurs de Bologne, étoit de l'illustre maison Rangone de Modène, dont le pape Pie IV disoit: « qu'il n'y avoit point de prince chrétien qui ne put être honoré de son alliance. » Hercule Rangone, fut premièrement nommé protonotaire apostolique, ensuite premier camérier du pape Léon X, qui le fit cardinal au mois de juillet de l'an 1517, et le pourvut successivement des évêchés d'Adria, de Cava, de Mazzara, et ensin de celui de Modène, sa patrie. Pris par les Impériaux avec le pape Clément VII, il partagea la prison de ce pontife au château Saint-Ange. Il mourut vers 1527, et fut enterré à Modène. Lilio Giraldi avoit été le précepteur de ce cardinal, qui mourat jeune, et qui étoit reinpli de bonté, de grandeur d'ame, et d'excellentes qualités.

RANGONE-MACHIAVEL (Jean-Baptiste), marquis de la même maison que le précédent, naquit à Modène en décembre 1713, de Jean Raugone, et de Bradamante des comtes de Castelbarco. Le marquis Jean, son père, ambassadeur du duc de Modène auprès de Louis XIV, mournt à Paris, et sut enterré à Saint-Roch, où l'on distinguoit son mausolée, qui a été détruit pendant la révolution. Jean-Bantiste servit dès l'age de douze ans dans les gardes du corps du duc de Modène. François II fit en 1751, avec le duc François III, alors prince héréditaire, la guerre contre les Turcs en Hongrie, et revint avec lui à Modène en 1737. Nommé ambas-

sadeur de ce prince au couronnement de Charles VII en 1742, le marquis Rangone s'y distingua par son esprit, ses galanteries, et par des fètes où le goût étoit uni à une extrême magnificence; ce qui dérangea même ses affaires. Ce ministre mit beaucoup de loyanté et de dextérité dans la conduite des négociations épineuses dont il fut chargé. (Voyez mémoires de l'élection de l'empereur Charles VII.) Le marquis Jean-Baptiste sit ensuite la guerre de sept ans comme colonel de la garde, pendant que le duc François III, son maître, étoit généralissime de l'armée espagnole en Italie. Ce fut lui qui, à la surprise de Veletri, le 11 août 1744, eut la présence d'esprit de ne pas partager la terreur générale, et qui, conjointement avec le comte Salinguerra Torelli, son parent, jeune officier des gardes, rallia les troupes dans la ville, attaqua le détachement de l'armée autrichienne du prince Lobkrwitz qui s'amusoit à piller, le délit complettement, et sauva par-la le duc et l'armée. Il avoit tellement plu à l'infant don Carlos, alors roi de Naples, que ce monarque fit l'impossible pour l'attacher à son service; mais le marquis Rangone refusa tous les avantages de fortune et d'avancement pour ne pas se séparer de son souverain, auquel if étoit attaché par devoir et par affection. A son retour de l'armée, l'amitié que lui portoit le prince, les services rendus, ct la haute considération dont il jonissoit, l'exposèrent à la jalousie et aux persécutions du premier ministre Sabattini. Rangone lui résista, et dégoûté d'un pareil rival, se retira à Bologne. Quelques années après, le duc François III le rappela pour le nommer conseiller intime d'état,

ministre des eaux, ponts et chaussées. Il fut ensuite grand-veneur, et mourut à Florence le 17 octobre 1793. Ce seigneur hérita des biens substitués du célèbre Ma-CHIAVEL de Florence, ou plutôt de sa famille, à la charge d'en porter le nom. ( Voyez tome X, MACHIAVEL Nicolas). Il fut recherché à Naples, à Bologne, à Florence et à Modène, par tout ce qu'il y avoit de savans et de gens instruits. Il étoit fort lié avec le comte Savioli de Bologne, le docteur Rosa, le célèbre Muratori, et avec son successeur, l'abbé Tiraboschi, auteur de l'histoire de la littérature italienne. Lui-même la cultivoit, et a laissé un Poème burlesque et quelques Poésies légères qui n'ont point été imprimées. Marié dans un âge très-avancé à une jeune semme, Louise, comtesse Boschetti, de l'antique maison de ce nom. (Voyez Boscuetti Philippe), il la rendit très-heureuse, et laissa d'elle une fille unique, nommée Bradamante, mariée en 1798, au comte Louis Coccapani de Modène.

RASLES ou RALLE (Sébastien), jésuite français, missionnaire chez les Indiens du nord de l'Amérique, arriva à Québec 1689: après avoir voyagé plusieurs années dans l'intérieur de l'Amérique, il se rendit là Norridgewog sur la rivière de Kennebec, où il resta 26 ans, c'est-à-dire, jusqu'à l'époque de sa mort. On doit le regarder comme l'ennemi le plus irréconciliable des Anglais, et celui qui a le plus excité les Indiens dans leurs fréquentes déprédations. En 1724, les capitaines Harman et Moulton furent envoyés du New-Hampshire contre le village où Rasles demeuroit, et qu'ils surprirent. 80 Indiens et Rasles y perdirent la vie. Le jésuite fut dans une cabane se délendant avec un courage intrépide. Mais sa conduite fut souillée par un trait de cruauté; il avoit avec lui un jeune Anglais de 14 ans, qui avoit été fait prisonnier six mois avant, et déterminé à ne pas périr seul, il tua cet enfant; Rasles avoit alors 67 aus. Ce missionnaire avoit acquis sur les Indiens une grande influence; il étoit si dévoué aux intérêts politiques de la France, que souvent il excita au nom de la religion la férocité des sauvages; il portoit un étendard sur lequel étoit peint une croix entourée d'arcs et de flèches; l'élevant à la porte de sa petite chapelle, il domoit l'absolution au commencement de toute action de guerre. Rasles étoit très-instruit, particulièrement dans la langue latine qu'il écrivoit trèspurement. Il parloit la langue des Abankis, celle du Nossidgewogs, amsi que celles des Hurous, des Ontewis, et des Illinois. La véhemence et le pathé tique caractérisoient sa prédication; on fit on 1772, une tentative infructueuse pour s'emparer de sa personne, mais on prit ses papiers dans lesquels se trouva un dictionnaire du langage Abankis, qui est maintenant dans la bibliothèque du collége d'Harvard, volume, in-4°, de 500 pag. On conserve aussi deux longues lettres de lui, dans les lettres édiliantes; on y trouve quelques notions sur le langage et les mœurs des Indieus.

RAUGEARD (N.), curé et archiprêtre d'Andard, diocèse d'Angers, membre de l'academie des sciences et belles iettres de la même ville, député du ciergé de titres qu'il avoit faits avec beau-

d'Anjou aux états - généraux en 1789. Il y a peu d'exemples d'une vie plus laborieuse et mieux rem plie; il travailloit habituellement douze heures par jour; et, après s'être enfoncé dans les profondeurs de l'érudition, il revenoit à la littérature légère, dont il ne goutoit que mieux les délices et le charme; la diversité des études, voilà tous ses plaisirs. Il se délassoit des unes par les autres, et son esprit se plioit sans efforts à tous les genres auxquels il vouloit l'appliquer; il est surprenant qu'avec une imagination aussi active, il ait pu faire tant de recherches historiques qui demandoient une patience à toute épreuve et presque l'absence de toutes passions, si ce n'est celles de la gloire on du bien public. Cette dernière l'anima toute sa vie, et c'est à elle qu'il fit le sacrifice des goûts naturels de son esprit assez incompatible avec l'érudition, et desquels il pouvoit se promettre une gloire moins pénible et plus éclatante. Ses ouvrages, presque tous manuscrits, sont en partie historiques et en partie littéraire. L'histoire ecclésiastique, politique et littéraire de l'Anjou jusqu'à la révolution, tel est le plan immense qu'avoit embrassé l'abbé Raugeard et qu'il suivoit avec une ardeur qui l'a conduit peut-être au tombeau. Get ouvrage devoit composer 3 vol., in-4°.; mais l'auteur n'en a fait que les deux tiers; et le seul regret qu'il donnoit à la vie, c'étoit de ne pouvoir l'achever. Il avoit pendant trente ans recueilli ces matériaux épars, et l'on peut assurer qu'il étoit le seul hommeen France capable d'écrire cette histoire, parce que le vandalisme a brûlé la plupart des chartriers où il avoit puisé. En voyant les innombrables extraits. coup de soin, en songeant à la 🕴 patience dont il a dû s'armer, au temps qu'il a péniblement consumé dans ce travail aride, il semblequ'on ne rend pas assez de justice aux érudits, et qu'on devroit leur savoir gré des peines qu'ils se donnent pour nous en épargner. Cette histoire est écrite avec noblesse. Ses ouvrages littéraires consistent eu poésies de toute espèce, dissertations, éloges et discours académiques. Ces différentespièces dont on se proposoit de donner l'édition, formeroient en choisissant ce qui est bien soigné, un vol. in-8°. Raugeard a légué tous ses manuscrits à deux de ses amis qui le sont aussi des lettres, etauxquels il semble avoir par là laissé le soin de sa mémoire ; elle leur est trop chère pour qu'ils ne remplissent pas ses intentions; heureux de pouvoir aiusi recounoître l'amitié dont illes honoroit. Un philosophe célèbre disoit qu'il aimeroit mieux avoir fait une bonne action qu'une bonne page. L'abbé Raugeard comptoit autant des unes que des autres; tout ce qu'il avoit étoit le patrimoine du pauvre et rien n'égaloit sa libéralité, si ce n'est le ton afectueux dont il accompagnoit ses largesses. Il étoit extrêmement pieux, mais ennemi des dévôts, qui le chagrinerent toute sa vie. Sa religion étoit douce comme ses mœurs, tendre et sentimentale comme son ame, elle devenoit dans sa bouche, si onctueuse et si pénétranté que l'athée nième en étoit touché. Le nom seul de fanatisme lui faisoit mal, et il n'en parloit jamais que pour s'indigner de ses fureurs ou déplorer les maux qu'il a faits. Ses conversations ont souvent rappelé Fénélon pour qui il avoit un respect religieux, et avec lequel on lui trouvoit plus d'un trait de res- ; tres-âgé, en 1797.

semblance; la même douceur, la même aménité, le même amour de ses semblables. Son département étoit voisin du théâtre de la guerre de la vendée qui a couvert neuf départemens de massacres, d'incendies et de débris. Les Vendéens et les Chouans avoient déjà égorgé beaucoup de prêtres qui, en prêtant le serment, s'étoient montrés fidèles à Dieu et à la patrie. La réputation dont jouissait ce curé assermenté étoit un titre de plus pour exciter la rage des rebelles. Leurs émissaires armés cherchèrent à le surprendre un jour que d'un village voisin il revenoit à sa paroisse; une espèce de miracle le sauva de leurs mains, Le commerce de l'abbé Raugeard étoit facile et plein de charmes; ami de tous les talens, il en admiroit jusqu'au germe, le développoit par ses conseils et le fortilioit en quelque sorte par ses éloges. Son âge et ses connoissances lui donnoient droit à une espèce de prépondérance dans la société, mais loin de l'exiger, il s'y refusoit de toutes ses forces. Tel étoit en deux mots le caractère de cet abbé; bon ami, bon parent, bon citoyen, écrivain estimable, respectable, le modèle et l'exemple des ministres de la religion: ou sait qu'il fut longtemps secrétaire de l'académie d'Angers et depuis membre de l'assemblée constituante; mais on ignore qu'il avoit été à l'aris président d'un Musée dont il étoit un des plus zéles tributaires, et qu'il contribua beaucoup à enrichir par des productions de toute espèce. Son éloge est a jamais gravé dans le cœur de ses amis, et tout ce que l'on pourroit dire, loin d'y ajouter, n'en seroit qu'une expression foible, incomplette et manquée. Il est mort

RAWSON (Grindall), ministre de Mendon (Massachussetts). gradué en 1678 au collége d'Harvard, prit les ordres et succéda en 1680 à Emerson. Il y avoit alors au plus une vingtaine de familles dans la ville; Rawson étoit animé d'un tel esprit de charité, qu'il apprit la langue des Indiens pour prêcher ceux qui étoient à Mendon. Il mourut en 1715, à l'âge de 57 ans, après avoir exercé pendant 35 ans son ministère. On n'a de lui qu'un Sermon, 1709.

REDING DE BIBEREGO (Augustin de), né dans le canton de Schweitz, mort le 14 mars 1692, fut élu prince-abbé d'Einsidlen en 1670. Il a laissé, I. Treize volumes, in-folio, d'ouvrages de théologie scholastique. II. Une Apologie de Baronius, in-folio. III. Des Commentaires sur le concile de Trente, 6 vol. in-folio. IV. Des Dissertations contre Vederosius. V. Divers Traités de controverse.

REDMAN (Jean), premier président du collège de médeeme de Philadelphie, né dans cette ville en 1722, commença à exercer son art aux Bermudes, où il resta quelques années, et passa ensuite en Europe, pour perfectionner ses connoissances en médecine. Il suivit un an les écoles d'Edimbourg, et fit des cours de dissection et de pratique dans les hôpitaux de Paris. Enfin, il prit ses degrés à Levde , en 1748, er passa quelque temps à l'hôpital de Gray. De retour en Amérique, il s'établit dans sa ville natale, s'y fit une grande réputation, et vécut jusque dans un âge avancé, malgré une obstruction au foie, dont il étoit affligé depuis l'âge de 40 aus. Il monrut en 1808, d'une attaque d'apoptexie. Ce

médecin célèbre s'est rendu trèsutile par la pratique de son art; mais il n'a publié qu'un Discours d'installation sur les fausses couches, 1748, et une Défense de l'Inoculation, 1759.

REDWOOD (Abraham), ami des sciences, mort en 1788, à Newport, Rhode-Island. C'est le fondateur de la bibliothèque de Redwood, pour laquelle il a laissé cinq cents livres sterling.

REED (Josaph), président de l'état de Pensylvanie, gradué en 1757, au collége de New-Jersey, devint, en 1774, membre du comité de correspondance de Philadelphie, et ensuite président de la convention, et s'engagea avec zèle dans la cause de son pays dès le commencement de la guerre. En 1775, Reed étoit au camp de Cambridge, où il fut nommé aide-de-camp de Washington, et, dans l'année suivante, adjudantgénéral. Mais, après les désastres de 1776, il perdit sa fermeté presque totalement, et il fut sur le point d'abandonner la cause qu'il s'étoit engagé à soutenir. On a de lui des Lettres particulières pleines d'aigreur; il se permit même de censurer la conduite du commandant en chef, à qui il reprocha de manquer de résolution. Cependant, l'affaire de Trenton et les succès qui en furent le fruit, ranimèrent son courage; et, dans la suite, sa fermeté et son incorruptible intégrité ont jeté un voile sur quelques momens de foiblesse passagère. Reed étoit, en 1778, membre du congrès. Quand les trois commissaires d'Angleterre arrivèrent en Amérique, un d'eux, le gouverneur Johnstone, écrivit particulièrement à François Dana, Robert Morris et à Reed, ponr les engager à employer leur influence

à rétablir l'harmonie; promettant pour le chrétien. III. Le caracanx deux derniers toute sorte d'honneurs et de récompenses. Mais ils s'étoient adressés assez mal-adroitement aux hommes les plus fermes dans leur attachement aux intérêts de l'Amérique. Reed, particulièrement, fut mis à une plus forte épreuve. Quand on connut son premier refus, une dame, qu'on a prétendu être Madame Ferguson, yeuve d'Adam Ferguson, secrétaire de la commission, lui fit des propositions directes de la part du gouverneur, et l'assura que dix mille liv. sterling et la meilleure place en Amérique, à la nomination du roi d'Angleterre, étoient à sa disposition, s'il pouvoit effectuer la réunion des deux pays. Il répondit : « s'il étoit à vendre ». Il ne valoit pas assez pour être acheté; et, dans le cas contraire, de roi n'étoit pas assez riche pour le paver. » Il fut élu, en 1778, président de Pensylvanie, et occupa cette place jusqu'en 1781. Reed mourut en 1785, dans la 43°, année de son âgc. II a publié: I. Les Remarques sur le Discours du gouverneur Johnstone au parlement, avec des papiers authentiques relatifs à ses propositions; 1779. II. Remarques sur une notice publiée dans le Gazetier indépendant, avec une courte Adresse au peuple de la Pensylvanie; 1785.

REESE (Thomas), ministre dans la Caroline - méridionale, gradué en 1768 au collége de New-Jersey, fut mis quelques années à la tête de l'église presbytérienne de Salem, dans la Ca-roline-méridionale. Il mourut à Charles-Town en 1796. On a de lui , I. Un Essai sur l'influence de da religion dans la société civile, 1788. II. La mort est un gain tère d'Aman. Ces deux derniers ouvrages sont insérés dans le Prédicateur américain.

REGNAUD (Marc-Antoine). né en 1722 à Brive-la-Gaillarde , se retira dans sa jeunesse dans l'abbaye de St.-Polycarpe, diocèse de Narbonne, pour se préparer au ministère. Devenu prétre, il avoit à peine 25 ans, lorsqu'en 1747. M. de Caylus le nomma à la cure de Veaux, située dans son diocèse, place qu'il a remplie en pasteur vertueux pendant un demi-siècle, jusqu'en 1797, époque de sa mort. Une foule d'écrits sortis de sa plume attestent la facilité de son talent, la finesse de son esprit, enrichi par la lecture assidue de l'Ecriture sainte et des SS. Pères. Plusieurs de ses ouvrages sont restés inédits. Voici la liste de ceux qu'il a publiés. I. Lettre d'un curé de village à d'Alembert. L'édition sut saisie, II. Errata de la philosophie de la nature, par un R. P. Picpus. On y réfute, en pen de mots, les propositions les plus philosophiques. III. Traite de la foi des simples, 1 vol. in-12. IV. Enfin, Lettres sur le sacré-cœur.

REGNIER DE LA PLANCHE (Louis). Voy. PLANCHE.

REMI ( Nicolas ), conseiller du duc Henri II, et lieutenant général de Lorraine, a publié, I. Dæmonolaldiæ libri tres ex judiciis capitalibusi nonagentorum plus minus hominum qui sortilegii crimen intra annos quindedecim in Lotharingia capite luerunt, in-folio, Lugduni, 1595. On en litensuite une édition in 8%. à Cologne. Le titre de cet ouvrage singulier donne l'idée du temps déplorable où il fut conposé. II. Discours des choses avenues en Lorraine, depuis le décès du duc Nicolas en 1473, jusqu'à celui du duc Réné II, imprimé plusieurs fois; Pont-à-Mousson, 1605; Epinal, 1617 et 1626. Il a fait quelques autres écrits en vers et en prose moins connus que les deux ouvrages dont on vient de parler.

REMOND (François), mort à Paris le 14 avril 1812, à l'âge de 65 ans, s'appliqua aux arts mécaniques, et porta très-loin la correction, le goût et le fini dans la ciselure. Ce fut lui qui fut chargé par le gouvernement de celle des bronzes de la colonne élevée à Paris, place Vendôme, à la gloire des armées françaises; il consacra les trois dernières années de sa vie à l'embellissement de ce superbe monument, qui perpétuera sa mémoire. Il a laissé de très-beaux modèles en bronze, dorures, ciselures et lustres. Cet artiste distingué réunissoit aux talens les qualités estimables d'un excellent citoyen.

RENE II, duc de Lorraine, mort en 1508, âgé de 57 ans, est célèbre dans les fastes militaires, par la guerre qu'il soutint contre Charles-le-Hardi, duc de Bourgogne, qui fut tue devant Nancy. Il n'y a pas long temps qu'on voyoit encore, dans cette ville, au haut de la tour de Saint-Evre, les crochets auxquels le duc Réné fit pendre les principaux officiers Bourguignons, prisonniers de guerre, en vertu du droit appelé représailles, et pour venger une pareille atrocité, commise par ordre du duc de Bourgogne sur la personne de Suffron de Bachier, conseiller intime du duc de Lorraine. Réné a établi en Lorraine, par son testament, la

fameuse loi salique pour la suecession masculine à l'infini, à l'exclusion des filles. Il favorisa les arts en faisant bâtir plusieurs châteaux et quelques beaux édifices. Ayant lu, dans la préface d'une traduction française de la cité de Dieu de Saint-Augustin, dit D. Calmet, qu'un prince ignorant est un ane couronné, il en fut si frappé, que dès ce moment, il se livra à la lecture et à l'étude. Il apprit plusieurs langues, ne dédaigna pas la philosophie, et voulut encore connoître un peu de théologie.

REQUENO (don Vicente), savant jésuite espagnol, né dans le royaume de Grenade, vers l'année 1730, et mort à Venise en 1799, fit de bonnes études, et réunit à la connoissance des sciences physiques et mathématiques un goût exquis dans les beaux-arts, auxquels il se voua en Italie, après l'expulsion de son ordre. En 1782, il envoya auconcours ouvert par l'académie. des beaux-arts de Madrid, un mémoire qui obtint le premier prix. En 1788, il remporta également le prix proposé par l'académie de Séville. Ces deux mémoires furent publiés à Valence, en 1789, iu-4°; et les journaux étrangers en firent le plus grand éloge. Ils sont très-bien écrits et pleins de recherches. Requeno avoit publié, en 1766, un ouvrage qui l'avoit déjà fait connoître dans toute l'Europe, et qui fut imprimé à Séville, en 1766, 2 vol., in-4°, sous ce titre: Recherches sur les monumens romains en Espagne. C'est un livre précieux pour ceux qui voudroient écrire ou connoître l'histoire d'Espagne. Il a beaucoup servi au père Masdeu pour son histoire critique et littéraire de la même nation, imprimée en 1781, et l années suivantes; mais l'ouvrage de Requeno, qui suppose plus de connoissances, fut imprimé à Venise en 1784, in-4°, sous ce titre: Saggi sul ristabilimento dell' antica arte de' Greci, è de' Romani Pittori: in Venezia 1784, apresso Giovanni Gotti. On fit en Europe plusieurs tentatives pour rétablir les anciennes méthodes des peintres grecs et romains. En France on proposa un prix à ce sujet, et malgré les recherches faites par le comte de Caylus, Cochin et Bacchilier, on peut assurer que Requeno a devancé ces trois savans, tant dans l'interprétation des anciens qui étoient très-obscurs, que dans les essais que l'on fit pour rétablir leur méthodes. Son ouvrage est divisé en deux parties, la première renferme l'histoire de la peinture parmi les Grecs et les Romains, et la seconde fait connoître la méthode pratique dont ils se servirent; il finit en expliquant beaucoup d'endroits de Pline, que personne jusqu'à lui n'avoit pu interpréter. Un journal Italien, en parlant de cet ouvrage, s'exprime de la manière suivante : Noi avremmo una felice rivoluzione nella più bella, è seducente delle arti, questa si dobra al nome immortale del sig. Abate Requeno.

RICCI (Scipion), évêque de Pistoye et de Prato en Toscane, occupe une place distinguée dans les fastes ecclésiastiques du 18° siecle; neveu du dernier général des jésuites, il résista aux instances qu'on lui fit d'entrer dans cette société, lorsque dans la capitale du monde chrétien il étoit élève du séminaire romain. Devenu auditeur du Nonce à Florence et vicaire général de l'ar-

chevêque Incontri qui occupoit le siège de cette ville, Ricci sut promu à celui de Pistoye. Réprimer les désordres, combattre l'ignorance, encourager la piété, la vertu, répandre les lumières, remettre en vigueur les saintes règles de la primitive église, tel fut son but en acceptant l'épiscopat et jusqu'à la fin de sa carrière, il éprouva qu'on ne fait pas le bien vainement, et que le mérite de le pratiquer est presz que toujours rehaussé par celui de supporter courageusement des persécutions; Ricci fut donc persécuté, il le fut avec fureur, avec acharnement par des hommes intéressés à perpétuer les préjugés dont ils étoient nourris, les vices dont ils étoient esclaves, et les abus dont ils vivoient. La visite de son diocèse, l'education des aspirans au sacerdoce, la conduite des prêtres, l'établissement de conférences ecclésiastiques et d'une académie ecclésiastique, l'organisation des sociétés de charité, l'amélioration du bréviaire, la réforme des confréries en conservant ce qu'elles ont d'utile, devinrent les objets principaux de son zèle. Il s'éleva contre les représentations théàtrales dans les couvens; il fit une excellente instruction contre la dévotion du *sacré cœur* , invention moderne, inconnue à toute l'antiquité. Il existe en Italie une pratique très-répandue par les morpes mendians, sous le nom de Via crucis, voie de la croix, composée de 14 stations pour honorer la passion de Jésus-Christ. Cet exercice pieux n'auroit ricu que de très-louable, si l'on n'y avoit mêlé des choses étrangères au récit de l'écriture sainte, en supposant que le sauveur allant au calvaire tomba trois fois, qu'en chemin il rencontra sa Ste.-

mère, en y renouvelant la fable de Véronique qui lui essuie le front. Ce que cette pratique offroit de défectueux, sut rectifié par l'évêque de Pistoye, d'après les observations du savant bénédictiu Pujati, professeur d'écriture sainte à Padoue. C'en fut assez pour déchaîner une troupe de fanatiques; mais ce professeur et l'estimable Guadagini publierent divers opuscules qui firent voir que pour donner à la piété des fideles une direction saine, on ne doit pas faire mentir l'histoire. Ricci traduisit on fit traduire en Italien, une soule d'écrits de Bossnet, Arnaud, Nicole, Mesengui, Duguet et autres auteurs de l'école de l'ort-Royal. Ces traductions forment un recueil de plus de vingt volumes, sous le titre : d'Opuscules intéressants sur la religion. Il adopta le Gatéchisme de Naples composé par Gourlin, et la lettre pastorale de Colloredo, archevêque de Saltzhourg, également traduite en français, touchant l'abolition des pompes inutiles, l'exhortation à la lecture de la Bible, au chant des cantiques en langue vulgaire, et des avis aux pasteurs pour s'acquitter dignement de leurs fonctions. Ricci publia une instruction sar la nécessité et la manière d'étudier la religion. Pour assurer le succes de ses opérations par l'approbation que lui donnoit son clergé, il assembla en 1786, un synode général auquel accoururent ses coopérateurs, et auquel furent appelés même quelques savans d'autres cantons de l'Italie, MM. Tamburini, Palmieri, De Vecchi, etc. Les actes de ce synode traduits en diverses langues, (entreautres dans la nôtre, 2 vol. in-12, Paris, 1789, ) sont un mopument honorablopour le diocèse de Pistoye. On y approuve les

quatre articles rédigés et adoptés sur la rédaction de Bossuet dans la célèbre assemblée du clergé de France en 1682, et qui sont le fondement des libertés de notre église, un boulevard de l'autorité civile contre les prétentions ultramontaines. En 1787, le grand duc Léopold ayant convoqué à Florence tous les archevêques et évêques de la Toscane; Ricci se distingua dans cette assemblée, où brillerent également les respectables Sciarelli, évêq. de Colle, Panniliui, évêque de Chiusi, etc., avec eux il signala les erreurs insérées dans le catéchisme de Bellarmin, contre lequél Guadagnini a publié une critique judicieuse. Les actes de cette assemblée, collection intéressante et rare en France, ont été traduits en allemand par Schwatz. On couçoit qu'il s'éleva contre Ricci bien des clameurs; on débita qu'il avoit supprimé la confession auriculaire, aboli la messe, changé le symbole, et sur-tout qu'il ne reconnoissoit pas l'autorité du pape, quoique toujours il eût été un des plus intrépides défenseurs de cette autorité, renfermée dans ses bornes légitimes. Les calomniateurs qui vouloient lui arracher la confiance de ses diocésains, firent éclater à Prato une émeute dont les chefs auroient subi une peine aussi juste qu'éclatante, si le digne évêgue ne se fût hâté de réclamer en faveur de ses persécuteurs la clémence du grand-duc, et de publier à ce sujet une lettre pastorale qui est un monument de sa charité. La cour de Rome qui l'avoit maltraité dès l'an 1781, étoit de plus en plus aigrie contre lui. La bulle Autorem fidei, du 28 août 1794 , publiée par Pie VI , pour condamner le synode de Pistaye, lit voir que cette cour

tenoit encoreà certaines maximes de Grégoire VII, de Bouiface VIII, I mobile au milieu de l'orage, aprenouvelées en 1768 par Clément XIII. On voit combien elle étoit irritée de ce que Ricci et son synode avoient adopté les quatre articles du clergé de France, déjà condamnés, dit la bulle, par nos devanciers, etc.; mais cette bulle fut repoussée à Naples, à Venise, à Milan, à Florence. Le savant Solari, évêque de Noli, la dénonça au sénat de Gênes par un mémoire qui a été imprimé. Quelques écrivains, dévoués à la cour de Rome, publièrent des libelles contre Ricci, qui tronva d'excellens apologistes. Roncallo publia ses Lettere pacifiche, in-8°; le l'. Sopranzi, carme, nommé autrement, Victor-de-Ste.-Marie, ses Riflessioni in difesa, in-8°, 1796; Poggi, membre actuel du corps législatif de l'empire français, ses Emende sincère ; 5 vol. in-3°, Florence, 1789; Le Plat, mort récemment à Coblentz, ses Lettres d'un théologien canoniste, 2 part., in-8°, Bruxelles, 1795; L'évêque de Noli son Apologia, 3 part., in-12; Gênes, 1804, etc. Ces écrivains mirent en évidence l'innocence de Ricci, la pureté de ses principes, de sa conduite, la mauvaise foi des auteurs de l'opiniatreté romaine pour avilir l'autorité épiscopale et pour faire 1riompher les maximes ultramontaines, en supprimant les quatre articles fondamentaux de nos libertés; en un mot, les ouvrages des défenseurs de Ricci furent autant d'hommages rendus à la vérité. L'évêque de Pistoye, dont la santé étoit altérée par ses travaux évangéliques, donna sa démission. La calomnie qui assure toujours et ne prouve jamais, le poursuivit jusques dans sa retraite, lorsqu'il cessa d'être sous la prosection immédiate de Léopold, de-

venu empéreur d'Autriche. linpuyé sur sa conscience et jouissant de l'estime des gens de bien. il continua ses bonnes œuvres. Consulté sur les réformes opérécs par l'assemblée constituante, il en prouva l'orthodoxie dans sa réponse publiée en latin et en français. Il y développa la doctrine qu'il avoit établie par son Traité sur les règles à suivre dans les contestations entre les deux puissances. Quand Pie VII. retournant de Paris à Rome, passa par Florence, on pressa Ricci de se concilier avec lui ; le pape lui fit proposer de signer une formule sur laquelle le prélat crut devoir faire des observations et des restrictions qui mettoient à convert les principes dont il avoit été constamment le défenseur; mais il eut, dit-on, l'imprudence d'en faire un écrit séparé; il donna les deux pièces au pape, qui ayant lu ses observations restrictives, les lui rendit et garda la formule, ensorte que celui-ci resta dans les mains du St. Pere . et l'autre retourna dans celles de l'évêque. Le pape l'assura d'ailleurs que jamais il n'avoit élevé de doute sur sa foi, qu'il se constitueroit luimême son apologiste. Qu'arrivat-il cependant? C'est que bientôt. après parut une allocution du pape, dans laquelle il annonce une rétractation de Ricci et des évêques français qui avoient adonté la constitution civile du clergé. Déjà en imprimant à Rome le concordat, on avoit falsifié le serment du légat Caprara, en omettant ce qui concerne nos libertés, et cette falsification se retrouve dans les registres romains déposés à Paris à l'hôtel Soubise. où l'on peut en faire la vérification, et comparer la formule du serment de Caprara avec celie

qui est insérée dans le Bulletin des Lois. Cette fourberie conduit naturellement à demander qui l'on doit croire sur les rétractations dont il s'agit? Les évêques de France les ont constamment niées; lisez entre autres à ce sujet les lettres imprimées de ceux de Besauçon, de Strasbourg, d'Angoulème. Quant à Ricci, voici un extrait textuel d'une des siennes, en date du 16 septembre 1806, à un évêque français, son ami ; nous le donnons même avec les fautes de style, et très-pardonnables à un étranger qui écrivoit dans la langue française. « Le pape s'entretenant avec moi en amitié, m'assura qu'il étoit bien persuadé de mon orthodoxie, qu'iln'en avoit jamais douté, et qu'il souhaitoit de m'en donner des témoignages si quelque expression de l'alfocution peut de donner quelque doute sur la manière avec laquelle le pape me donna sa bienveillance ( je dirai plus son amitié), c'est une tournure de quelque homme de cour.... Vous serez, mon cher ami, bien curieux de voir toutes les pièces qui servent de fondement à ce que je vous écris. Avez encore un peu de patience. Si vous passez en Italie, un jour avant que je meure, je vous ferai voir tout, mais à présent je ne veux risquer tant de chartes. D'ailleurs je suis fort âgé; après ma mort ceux qui seront les dépositaires de mes écrits de mes mémoires vous satisferont pleinement. En son temps vous en ferez le cas quelles méritent et vous serez le maître d'en tirer tout ce qui vous semblera intéressant pour l'histoire de l'Eglise.... Mais reprenant mon affaire j'y vois une grande analogie avec ce qui arriva pour la paix de Clément IX. Ressouvenez-vous, mon cher ami, que le bref de Rome I

ne fut conforme a ce qu'on avoit fait espérer aux quatre évêques, que monseigneur d'Alet vouloit rompre toute la tractative, et qu'il fallut toute la doctrine, la probité et l'éloquence du grand Aruaud pour calmer les doutes et terminer cette grand affaire. Rassurez-vous donc, mon vénérable confrère, le pape n'a exigé de moi rien qui pût blesser ma conscience, ni qui me fit trahir la vérité, etc. » Ricci a laissé des Mémoires historiques sur son épiscopat dont sa famille est dépositaire; il est bien à désirer qu'on les publie, et qu'on les mette au jour, de même ceux de Serrao, évêque de Potenza, sur ses démêlés avec la cour de Rome: ils sont entre les mains de son neveu à Naples. Dans les manuscrits de l'évêque de Pistove, se trouve en outre un Recueil d'instructions paternelles qu'il faisoit aux gens de sa maison et qui méritent d'être publiées. La plupart de ses écrits ont été souvent réimprimés, et traduits en plusieurs langues, surtout en allemand par l'abbé Wittoia. Le dernier qu'il ait publié est un Traite pratique de dévotion envers la saintevierge, in-8°, Florence, 1804 (anonyme.) Ricci avoit été lié avec une foule de savans, cardinaux, évêques, prêtres et laïcs, Corsini, Foggini, Bottari, Plasi, Giorgi, Colloredo, Montazet, l'electeur de Cologue, etc., etc. Bourgoing avoit promis de recufier dans une nouvelle édition des Mémoires sur l'ie VI, rédigés, dit-on, d'après les manuscrits du chevalier Azara, ce qu'on y a insé é d'inexact sur l'évêque de l'istoye. La postérité n'est pas encore arrivée pour lui. Quand la vérité sera dégagée des nuages sous lesquels on tâche de l'offusquer, ce saint prélat sera piece au rang des illustres docteurs. On a dit à son sujet avec raison: « c'est parce que les pasteurs fidèles sont les instrumens les plus efficaces de la misericorde de Dieu envers son Eglise, que les ennemis de tout bien dirigent contre eux tous leurs efforts. » S'il eut été un de ces pasteurs que l'Ecriture nomme des Chiens muets, s'il eut végété dans l'inaction, s'il eut été courtisan, si au lieu d'employer sa fortune en bonnes œuvres, il avoit eu une table splendide et tenu ce qu'on appelle un grand état de maison, le monde auroit vanté sa générosité, sa modération et chanté ses louanges. Mais Ricci savoit que les éloges des hommes ne justifient pas devant Dieu, et dans un sens digne de l'Evangile embrassant la voie de la croix, sur la trace des illustres pontifes dont l'Eglise s'honore, il crut devoir lui sacrifier son temps, sa fortune, ses talens et son repos. Ce n'est pas ici bas qu'une telle vie trouve sa récompense; Ricci mourut en 1810, agé d'environ soixantedix ans. Son digne cousin encore vivant, M. Ottavio Ricci, doven de Ponte-Moli, a traduit en latin les actes du concile national tenu à Paris en 1797, dont il y a aussi une traduction italienne qui a eu deux éditions, l'une à Verceil et l'autre à Milan, L'éy, G.

RICHARD SMITH, évêque catholique, né en Angleterre en 1566, étudia quelque temps dans le collège de la Sainte-Trinité à Oxford, alla ensuite à Rome, suivit les leçons de Bellarmin, completta ses études ecclésiastiques en Espagne, et reçut le bonnet de docteur en théologie à Valladolid en 1597. Voulant retourner dans sa patrie, il traversa la France, s'arrêta à Douay, et pendant son séjour au collège and

glais nouvellement établi dans cette ville, il y donna des lecons de controverse aux séminaristes. Arrivé en Angleterre, il fut député par le clergé catholique en 1607, son agent auprès du pape. Richard Smith retourné dans la Grande-Bretagne, y exerça les fonctions de missionnaire jusqu'à ce qu'il repassat en France, afin de coopérer avec une société d'ecclésiastiques auglais, à la composition des livres sur la controverse. Ils vivoient ensemble dans le collége d'Arras, dont Richard Smith fut nommé supérieur. Mais en 1625, consacré évêque in partibus, et envoyé en Angleterre en qualité de vicaire apostolique; il s'y voua avec zele aux fonctions épiscopales jusqu'en 1629 : alors l'intolérance du gouvernement publia une proclamation contre lui. avec ordre de l'arrêter, et promesse de cent livres sterling à celui qui se saisiroit de sa personne. Il trouva d'abord un asyle chez l'ambassadeur français, et se retira en France, où il fut accueilli par le cardinal de Richelieu qui lui donna l'abbaye de Charroux. Ce secours lui ayant été enlevé par le cardinal Mazarin, il se retira dans un appartement du couvent, des religieuses Augustines - anglaises, rue des Fossés St.-Victor, à Paris, dont il avoit été, conjointement avec M. Ban, le fondateur. Il y mourut en 1655, agé de 88 ans, et fut enterré dans l'église de ce monasterre. Il est auteur de plusieurs ouvrages de controvorse.

RICHIER (Ligier), fameux sculpteur de Saint-Mihiel en Lorraine, naquit à Dagonville, village de la même province. On va voir à Saint-Mihiel un saint sépulchre dont les figures, en pierre blanche, plus fortes que nature, excitent l'admiration des connoisseurs. On a long-temps ignoré quel étoit l'auteur de ce chef - d'œuvre; et c'est aux recherches réitérées de D. Calmet, dans les écrits duquel nous puisons ces détails, que l'on doit de savoir qu'il est de Richier. La date de la naissance de cet artiste et l'époque à laquelle il exécuta ce monument de l'art, ne sont pas connues. On sait seulement que le célebre Michel-Ange Bonarota, quiest mort en 1564, passant à St-Mihiel, et ayant remarqué des dispositions rares dans Richier, ieune alors, l'emmena avec lui à Paris, où il le plaça chez un sculpteur; que, plusieurs années après, Richier se retira dans sa patrie, où il exécuta ce sépulchre et plusieurs autres morceaux également recommandables. On raconte à ceux qui visitent le monument religieux, que la figure du soldat, qu'on voit dehout, regardant ses camarades qui jouent aux dés sur la caisse d'un tambour, est celle d'un sergent qui, ayant insulté l'artiste pendant qu'il travailloit à ce tombeau, fut menacé, par lui, d'y être placé de manière qu'on s'en souviendroit long-temps. Comme quelques parties du sépulchre se trouvent mutilées, on débite à cette occasion, dans le pays, que Louis XIV, informé de la beauté de ce chef-d'œuvre, voulut le faire transporter à Paris; mais qu'on ne pût y réussir, parce que toutes les figures sont taillées dans le même bloc, et que les moyens employés n'out servi qu'à le dégrader. On lit, au-dessus de ce monument fameux, les deux vers suivans:

Quisquis ades, sanctum christi mirare sepulchrum

Sanctius, at nullum pulchrius orbis hubet.

Ils ont été traduits en français, par Reboucher fils, de cette ma nière:

Passant, de Jésus-Girist admire le tembenn, Lijen fut un plus quint, mais jamais un plus beau.

RIGAS, connu par la révolution qu'il a tenté de faire en Grèce pour détruire la dynastie turque, naquit à Valestino, en Thessalie, (anciennement Cokros, Solcus, patrie de Solon). Il avoit à pene 16 ans quand ses pareus quitterent leur pays pour venir s'établir à Bucharest, en Valachie. C'étoit une circonstance très - favorable pour le jeune Rigas, attendu que le Gymnase de Bucharest étant soutenu par les largesses du prince Alexandre Ypsilanti, et avant pour professeurs les fameux Néophyte et Théodore, passoit pour le meilleur de tous ceux de la Grèce. Rigas fréquenta ce Gymnase pendant quelques années, s'y perfectionna dans le grec aucien, et suivit avec succès tous les cours de littérature et des sciences qu'on y enseignoit. Il apprit en outre l'italien, le français et l'allemand, qu'il parloit très-bien. Après avoir fini ses études , pour ne pas être à charge à ses parens, qui n'étoient pas riches, il s'occupa d'affaires civiles, remplit dignement quelques emplois subalternes et fut quelques années secrétaire du premier des Boyards Brungawano. Il publia, en grec moderne, un petit livre de physique, et traduisit du français, quelques ouvrages amusans, pour inspirer à ses compatriotes le goût de la langue française. Dès sa tendre jeunesse, ayant conçu te projet de délivrer sa nation du joug tuic, il en parioit continuellement avec ses amis. La nature, en lui accordant tous les avantages du corps, ue lui avoit refusé aucun des dons de l'esprit. Son

eloquence persuasive embrasoit · les cœurs et subjuguoit les esprits. On ne doit donc pas s'étonner si, en peu de temps, Rigas eut tant de partisans. Il en avoit non-seulement à Bucharest, mais aussi dans toutes les villes de la Grèce. Les uns devoient prendre les armes au premier signal, les autres contribuer par de grandes sommes d'argent. Ce plan étant organisé, Rigas se rendit à Vienne, en Autriche, vers l'an 1793, mit dans son parti les plus savans et les plus riches Grecs qui s'y trouvoient; conjointement avec eax, il entreprit la traduction du Voyage du jeune Anacharsis en grec, traduisit lui-même le volume dans lequel il est question de sa patrie, et y ajouta quelques notes trèsimportantes. Il fit imprimer aussi la carte de la Grèce en 12 feuilles et d'un très-grand format, la plus exacte peut-être jusqu'à cette époque, sans négliger le moindre village, la moindre colline : outre un grand nombre d'anciennes monucies qu'on y voit aux anciens noms, il ajouta les modernes. Rigas et ses partisans étudièrent la tactique; plusieurs d'entre eux servirent quelques mois dans l'armée autrichienne, pour s'accoutumer aux travaux de la vie militaire. Parmi ses adherens, il comptoit un imprimeur grec de Vienne et rédacteur d'un journal où Rigas inséroit de petits poemes patriotiques, pour alimenter le zele de ses partisans répandus dans toute la Grèce, et enflammer tous ses compatriotes par le désir de la liberte. Vers l'an 1797, croyant que le moment d'exécuter son dessem étoit arrivé, il lit imprimer en vers grecs son Manifeste, rempli de pensées philosophiques, et qui atteste la profondeur de sa politique. Il partit pour Trieste, emportant quel-T. XIX.

ques caisses remplies d'exemplaires de ce Manifeste, pour les disséminer dans sa patric en y arrivant. Ses principaux allidés devoient incessamment quitter Vienne, et se répartir dans différentes proymces de la Grèce, où les corps que chacun d'enx alloit commander devaient s'assembler. Pour stimuterplos efficacement l'enthousiasme, ils s'étoient pourvus d'habits faits sur le modele de ceux que portoient les anciens soldats grecs. C'étoit sous ce costume qu'ils devoient se présenter aux yeux de leurs partisans. Tel étoit l'état des choses quand l'ambassadeur turc près la cour de Vienne, instruit de cette affaire, en fit part au gouvernement autrichien, et demanda que Rigas et ses partisans fussent arrêtés pour être envoyés en Turquie. Sur-le-champ, sept des plus connus furent mis en prison; les sujets antrichiens qui étoient complices furent bannis des états héréditaires, et le malhenreux Rigas, an moment de s'embarquer, fut arrêté à Trieste. Tous les huit furent envoyés à Belgrade et mis entre les mains des Tarcs. La cour de Vienne ne consentit de livrer ces malheureux aux Turcs, qu'à condition qu'ils ne seroient pas punis de mort; mais, dès qu'ils arriverent à Belgrade, on les mit à la torture pour les forcer de nommer tous leurs partisans, et quand on vit que la cruauté des supplices ne pouvoit tirer aucun mot de leurs bouches, on se hata de les étrangler et de les jeter secrètement dans le Danuhe, parce que les Turcs craignoient un sonlevement parmi les Grecs, habitans de Belgrade; pour arracher de leurs mains Rigas et ses partisans. Ainsi périt vers la fin de l'année 1797, ou au commencement de la suivante, à l'âge d'environ / aus,

ce courageux descendant des anciens Grecs, à qui sa patrie un jour délivrée de l'oppression avilissante sous laquelle elle gémit, érigera des statues.

RITTENHOUSE (David), célèbre philosophe, dont les ancêtres avoient émigré de Hollande, étoit né en 1732 à Germantown en Pensylvanie. Les premières années de sa vie furent consacrées à l'agriculture. Mais son genie se développa bieutôt pour les mathématiques : la foiblesse de sa constitution l'écartant des travaux rustiques, il voulut apprendre l'horlogerie et la construction des instrumens de mathématiques. Il avoit approfondi les principes de Newton, et connoissoit même les fluxions, dont il se crut d'abord le premier inventeur. Il ignora pendant plusieurs années que Newton et Leibnitz se disputoient l'honneur de cette beile découverte. A 23 aus, sans le secours de l'éducation, il devint rival des plus grands mathématiciens de l'Europe. En même temps qu'il s'occupoit de son état, il imagina un planisphère qui représentoit les révolutions des corps célestes, plus complettement et plus exactement qu'aucun autre n'avoit fait jusqu'alors. Le collége de New-Jersey acheta ce chef-d'œuvre de mécanique, et il en sit pour le collége de l'hiladelphie, un second sur le même modèle, qui pendant bien des années a fait l'admiration des savans et des artistes. En 1770 quelques personnes, qui connoissoient tout son mérite, l'engagerent à quitter sa retraite chérie, et à aller demeurer à Philadelphie, ou il resta plusieurs années. Ses montres furent très-recherchées; et ses instruments, de mathématiques regardes comme supérieurs à tous ceux qu'on apportoit de l

l'Europe . Son premier Mémoire communiqué à la société philosophique de Philadelphie, dont il devint membre, étoit un calcul du passage de Vénus pour le 3 juin 1769. Il fut un de ceux chargés de l'observer dans la ville de Norton. Nul habitant de la terre n'avoit pu voir ce phénomene deux fois; et il ne pouvoit plus être revu d'aucun homme alors existant. Entin le jour arriva; le ciel étoit sans nuages; les observateurs en silence et tremblant d'inquiétude, attendoient le moment prédit pour l'observation : mais, dans l'instant du contact entre la planète et le soleil, l'émotion de la joie fut si forte dans le cœur de Rittenhouse, qu'il s'évanouit. Il observa le passage de Mercure le 9 novembre suivani. Ses Observations ont été publiées dans les transactions de la société. En 1775, il fut un des commissaires pour juger les disputes élevées entre la Pensylvanie et la Virginie pour la fixation des limites; en 1784, un de ceux qui déter-minèrent les limites occidentales de la Pensylvanie; et en 1786 la ligne-nord du même état. Enfin il fut aussi l'an de ceux qui fixèrent en 1787, les limites de Massachussetts et de New-Yorck. Rittenhousse porta toujours chez les peuples des pays sauvages l'esprit et l'habitude d'observations exactes. Rien ne lui échappoit dans les montagnes, le sol, les rivières et les ruisseaux. Mais les seuls notes qu'il ait laissées, sont dans des lettres particulières, on des mémoires adressés à ses amis. En 1791, il fut nommé président de la société philosophique après le docteur Franklin, et réélu tous les aus jusqu'a sa mort. Il fit une donation de trois cents livres sterling à la société, et il garda en même-tems l'office de trésorier de la Pensylvanie, que la législa- i pmons, parmi lesquels on en disture lui conserva depuis 1777, jusqu'en 1789. Pendant tout ce temps, il ne voulut pas acheter la plus petite portion de la dette publique de l'état, de peur d'exposer son intégrité contre un intérêt personnel dans les affaires. Il accepta en 1792, l'emploi de directeur des monnoies des États-Unis; mais la foiblesse de sa santé l'obligea d'y renoncer en 1795. Il mourut en 1796 dans la 65° année de son âge. Rittenhouse possédoit parfaitement les langues française, allemande et hol-landaise, qui le conduisirent à des découvertes. Il a publié un discours prononcé en présence de la société philosophique, dont le sujet étoit l'Histoire de l'astronomie; et quelques mémoires sur des sujets de mathématiques et d'astronomie. Ils se trouvent dans le premier volume des transactions de la société. (Addition à l'article, tome XV).

ROBBINS (Chandler), ministre de Plymouth, Massachussetts né en 1738 à Branson, Connecticut, fils du révérend Philemon Robbins de cette ville, gradué en 1756 au collége d'Yale, se distingua comme savant classique; ayant pris les ordres en 1760 à Plymouth, il devint le successeur de Léonard, place qu'il occupa jusqu'à sa mort arrivée en 1799, dans la 40° année de son ministère. Le docteur Robbins eut des talents distingués, et s'acquitta de ses devoirs de ministre de l'Evangile avec un zèle que rien ne put arrêter. Il s'étoit pénétré des vérités de la foi par des recherches profondes dans l'Ecriture; et le résultat de toutes ses recherches fut entièrement en faveur de l'église de la Nouvelle - Angleterre, dont il inculqua la doctrine avec feryeur. Il a publié plusieurs ser-

tingue un sur la mort de madame. Elisabeth Walson, 1767. Réponse à Jean Cotton, écuyer. Remarques succinctes sur un ecrit de Jean Cotton, en replique à la réponse ci-dessus, 1774.

ROBERTS (Charles), remarquable par la durée de sa vie, mort en 1796 au comté de Berkley en Virginie, âgé de cent soixante ans, il étoit né au comté d'Oxford en Angleterre, et avoit demeuré en Amérique environ 80 ans, sans jamais y avoir éprouvé aucune maladie.

ROBINSON (Jean), ministre de l'Eglise d'Angleterre à Leyde, dont une partie alla s'établir dans la Nouvelle-Angleterre en 1620, naquit en Angleterre en 1975, et étudia à Cambridge. Il se forma en 1602, près d'Yarmouth au comté de Norfolck, au nord de l'Angleterre, une société de dissideus, qui le choisit pour pasteur avec le revérend Clifton. La persécution décida cette société a se retirer en Hollande en 1608, et il la suivit. Ils resterent pres d'an an a Amsterdam avec des émigrés de la même communion; mais ne trouvant pas le ministre Jean Smith assez ferme dans ses opinions, Robinson proposa de passer à Leyde : ils v resterent ouze ans, et leur nombre s'étant augmenté de plus de trois cents de cette communion, remarquables par leur bonne intelligence entre eux et les Hollandais, Robinson passa en Hollande; il étoit alors le plus rigide opposant à l'Eglise d'Angleterre ; mais s@ conversations avec Ames et Bobert Parker le firent changer de principes, sans cesser de condamner l'usage liturgie' et l'admission commune à le communion. En 1615, Episcopius, l'un des pia,

fesseurs de l'université de Leyde, successeur d'Arminiux, et soutenant la même doctrine, publia quelques thèses, et défia les opposants. Robinson fut vivement sallicité d'accepter le défi par Polyander autre professeur, qui étoit calviniste. La conférence eut lieu en présence d'une nombreuse assemblée, et Episcopius fut totalement confondu. Cependant Robinson qui voyoit son église exposée par ses relations avec les Hollandais, voulut passer en Amérique, où il pourroit conserver son église dans toute sa pureté. Mais différens obstacles firent échouer ce projet; il mourut en 1625. Sa veuve, ses enfans, et une grande partie de son église, exécutèrent le projet de passer en Amérique. Robinson étoit un homme de génie qui possedoit d'excellentes qualités. Il a publié, I. Une défense des Brownistes. II. La justification de la séparation de l'Eglise d'Angleterre, 111. Essais moraux et théologiques, 1628; et un autre ouvrage sur les prophéties, 1618.

RODRIGUEZ ( le Père Antoine-Joseph ), savant hénédictin espagnol, examinateur synodal de l'archevêque de Tolède, consulteur de S. A. l'infant don Louis, et membre des académies de Madrid et de Séville, né à Mérida dans l'Estramadure en 1705, mourut à Madrid en 1781. Il fut un de ceux qui contribuèrent le plus à bannir les préjugés de sa nation et les mauvais livres, qui de son tamps, étoient encore en vénération, dans les universités. Convaincu de la gloire que son courage dev, vit lui acquérir, ni les contrariete s qu'il ne pouvoit manquer d'essur ver, ni même les dangers auxqueis il seroit exposé ne parent jamais l'atimider. En- j'né vers l'an 1598, élève du col-

nemi déclaré des médecins, profession alors très-considérée en Espagne, il débuta par un Factum contre eux, où il consigna nne foule de connoisances pou communes à cette époque parmi ses compatrio es. L'ouvrage qu'il publia à cette occasion a pour titre , Palestre critico-medica ; dont le but est d'introduire la vraie médecine en Espagne et d'en bannir l'intruse , Madrid , 1735, 6 vol. in 40, qui furent réimprimés plusieurs fois dans les années suivantes. Cet ouvrage eut une telle vogue, que les deux premières éditions furent épuisées dans un mois. Il seroit trop long d'en faire une analyse qui n'offriroit point d'ailleurs aujourd'hui l'intérêt que l'ouvrage excita lorsqu'il parat. Rodriguez nous a laissé en outre, l. Traité de théologie et du droit canonique, Madrid, 1760, in-4°. 11. Demonstration des fondemens de la religion chrétienne Madrid, 1762, in-8°. III. Dissertation sur le grand problème de la respiration, Madrid, 1763, in-8. IV. Dissertation sur l'ancienneté de la regle de saint Benoît, Madrid, 1754, in 80. V. Dissertation sur l'origine, la discipline et le gouvernement de l'ordre monastique, Madrid, 1765, in-8°. VI. Traité de théologie morale et du droit civil, ouvrage critique très-utile aux curés, aux confesseurs, aux médecins, aux philosophes et aux érudits, 4 vol. in-4°, imprimés plusieurs fois. La meilleure édition est celle de Madrid , 1788.

I. ROGERS (Nathaniel), ministre d'Ipswich, Massachussetts, fils du réverend Jean Rogers de Dédam en Augleterre, et descendant de Jean Rogers le martyr,

lége Emmanuel à Cambridge, prècha dans différentes places où il se sit une grande réputation. En 1636 il passa à la Nouvelle-Angleterre pour échapper aux persécutions religieuses, et fit la traversée avec Partridge, membre du synode. L'année suivante, il fut nommé collègue de Norton, ministre à Ipswich, et mourut en 1655. Comme prédicateur, il se distingua par son éloquence. Il a publié en 1643 une lettre à un membre de la chambre des communes, dans laquelle il demande une réformation de l'église : il a laissé *manuscrit*, en latin, un ouvrage assez étendu où il défend le gouvernement de l'église congrégationelle. (Addition à l'article du tome XV).

II. ROGERS (Ezéchiel), premier ministre de Rowley, Massachussetts, né en 1590 en Augleterre, fils du révérend Richard Bogers de Wetherssield, après avoir fait ses études à Cambridge fut chapelain de sir François Barrington. Il devint ministre de Rowley où ses travaux eurent de grands succès. Mais, comme nouconformiste, il fut contraint de se réfugier à la Nouvelle-Angleterre où il arriva en 1638 avec plusieurs familles respectables. Ce tut en 1639 qu'il commença une plantation à Rowley; il prit ensuite les ordres, et mourut en 1661. Rogers a laissé par testament sa bibliothèque au collége d'Harvard, et sa maison et ses terres à la ville, comme fondation pour les ministres ses successeurs. Ses dernières années furent marquées par bien des afflictions; il perditpar une chûte de cheval l'usage de sa main droite; le feu consuma presque toutes ses propriétés, et la mort lui euleva successivement deux femines et tous ses enfans. I

La foiblesse de sa santé le disposa à l'étude de la médecine. Rendu aux fonctions du ministère, il prècha avec beaucoup de force: il n'a rien imprimé, mais il a prononcé un grand nombre de sermons, dans lesquels, un surtout, a fait beaucoup de bruit. Il y recommandoit à ses auditeurs de ne point nommer deux fois un même gouverneur. Son discours ne fit pas d'effet, car Winthrop fut réélu.

III. ROGERS (Jean) president, du collége d'Harvard, gradué dans ce séminaire en 1649, étoit fils du révérend Nathaniel Rogers avec lequel il prêcha quelque temps à lpswich. Mais une inclination décidée pour la médecine l'enleva à théologie. En 1682, après la mort de Oakes, il devint président du collége, et su installé en 1683. La mort le surprit en 1684, à l'âge de 54 aus.

ROMANO (Alberic da), fils d'Ezzelin IV, dit le Moine et d'Adélaïde, des comtes Mangone, ( Voyez tome VI, Ezzetin le Moine et MANGONE, Adélaïde). Gérard Maurice, historien contemporain, parlant de lui et d'Ezzelin le tyran son frère pendant leur jeunesse, les traite de Cavalieri discreti, sapienti e di costume e scienze prestanti. Albéric et Ezzelin V. partagerent les biens de leur perc en 1223, et furent pris sous la protection de l'empereur Frédéric II en 1232. Albéric proscrit depuis par ce monarque, passa sous la protection de Grégoire IX en 1239, et manda l'année suivante ses envoyés au concile de Rome assemblé contre l'empereur Frédéric. Il fut podestat de Trevise, déclaré par Frédéric, rébelle à l'Empire en 1247, et en octobre 1250, investi par Guillaume, roi des Romains, des biens d'Ezzelin V, son frère, dont il prit possession le 30 avril 1251. Ce fût alors que la haine la plus véhémente éclata entre les deux Irères : Albéric gouvernoit Trévise avec douceur, tandis qu'Ezzelin V révoltoit tous les esprits par ses cruautés; Ausedizio, son neveu, ( Voyes la sin de l'article Man-GONE, Adélaide) les ayant poussées au dernier degré à Padoue où il commandoit pour Ezzelin, et le pape avant fait prêcher la croisade contre Ezzelin en 1256, les peuples de la Lombardie coururent aux armes, l'armée des croisés assiégea et prit Padoue en juin 1256, et cette ville soussit de ceux qui venoient à son secours un sec de 8 jours pire que celui d'Attila. Albéric qui sembloit suivre le parti de l'église, amena ses troupes au légat, entra dans Castel Zigotto, et se rendit avec ses Trévisans d'élite au camp des croisés : mais il s'y répandit toutà-coup un bruit qu'Ezzelin V arrivoit avec une armée formidable, et Albéric fut violemment soupconné d'en être l'auteur. La délection se mit alors parmi eux, le légat fut obligé de reconduire l'armée sous les murs de Padoue; et lorsque Albéric voulut y entrer à la tête de ses gens, on lui en ferma les portes, et il fut obligé de rester toute la nuit dehors dans la campagne. Furieux il se retira à Trévise y méditant la vengeance de cet outrage, et ce fut alors qu'il se rapprocha de son frère. Cependant Brescia, Pavie, Plaisance se réunirent aux croisés qui vinrent insulter Bassano. Dans ces circonstances les amis d'Ezzclin négocièrent un rapprochement avec Albéric. Les deux frères eurent une entrevue, le 8 mai 1257, à Castel Franco. Albéric promit à Ezzelin de lui l

remettre ses places fortes, lui donna en otage trois de ses fils qu'Ezzelin envoya sous bonne garde à Castel San-Zenone. Ce raccomodement lui attira l'excommunication prononcée con tre les adhéreus de son frère; cependant elle ne fut nominatifulminée contre vement qu'en juin et en avril de l'année suivante par l'évêque de Trévise. L'union avec Ezzelin le tyran, et la crainte du danger changèrent le caractère doux d'Albéric. Il commenca à traiter durement les Trévisans: les conjurations contre lui éclatèrent; Albéric fit couper les têtes de tous ceux qui y avoient frempé, et les sit planter au bout de grandes piques sur les tours des portes de la ville. Enfin Ezzelin ayant succombé sous ses nombreux ennemis au pont de Cassano sur l'Adda, et fini ses jours en septembre 1259, à Soncino, Alhéric ne se crut plus en sûreté à Trévise ; il envoya peu à peu ses trésors dans ses châteaux de Piémont; voyant que le peuple étoit prêt à se soulever, il sortit secrétement la nuit avec sa femme, ses enfaus, ses amis les plus surs et escorté par ses troupes allemandes, fut s'enfermer dans le château de San-Zenone, situé entre Bassano et Azzolo. Ce château bâti par Ezzelin le moine, étoit la plus forte des places possédées par la maison de Romano : les troupes d'Albéric firent de la des incursions sur les territoires de Bassano et de Trévise, et mirent tout à feu et à sang. Les Trévisans furieux, secondés par les Vénitiens, les habitans de Cassano et de Camino, les Padouans, les Vicentins, les Véronais et le marquis d'Est, vinrent assiéger Castel San-Zenone. Peu auparavant les familles proscrites par

les Ezzelins, et émigrées à Venise, par reconpoissance pour la manière dont la république les avoit accueillis, avoient élu Marc Bodardo, patrice vénitien, pour leur podestat; cet homme dur et avide voulut ainsi que les membres de la commune, s'approprier une part des immenses richesses de la maison da Romano, et il commença par rendre, le 16 mars 1260, une sentence par laquelle ils confisquoit tous les biens d'Ezellino et d'Albéric au profit de la commune de Trévise, puis une autre qui condamnoit à la mort Albéric et tous ceux de sa famille qui tomberoient entre leurs mains. Il s'agissoit de s'emparer de leurs personnes. La défense du château de San-Zenone fut vigoureuse, mais Mesa da Porcilia, ingénieur, qui en défendoit la partie basse, se laissa gagner , et ayant corrompu quelques soldats allemands, il introduisit, le 23 août, les assiégeans dans la place. Après s'être défendu dans la plus haute tour et resté trois jours sans aucuns alimens, Albéric au désespoir engagea ses plus fidèles serviteurs à se rendre, et à remettre sa femme et ses enfans à la pitié du vainque ir et à la générosité du marquis Azzo d'Est, dont le fils, Renaud, avoit épousé Adelaide sa fille; mais le marquis fut inexorable, et le féroce Boardo fit arracher Alberic de sa tour, donna a cette famille infortunée une heure pour se confesser, puis fit trancher la tête aux six enfans en présence de leur père, après leur avoir fait couper d'abord les bras et les jambes qu'on lui jetta au visage. Pendant ce temps on promenoit à demi-nues, dans le camp, sa femme Marguerite et Griseïde et Amabilie ses filles, pour les exposer aux insultes et à

la dérision des soldats; au retour elles furent toutes trois brûlées vives. Enfin le malheureux Albéric, attaché vivant à la queue d'un cheval, sut trainé à travers. le camp; son corps déchiré et n'ayant plus forme humaine, fut ensuite suspenda à une potence; ses membres coupés et partagés entre les villes confédérées; et ses tristes restes furent envoyés à Trévise où on les brûla sur la place. Adelaïde, mariée à Renaud d'Est, exilée avec son mari dans la Pouille, fut la seule des enfans d'Albéric qui échappa. Cette horrible tragédie, la honte du siecle qui la souffrit, eut lieu le 26 août 1260. Ainsi s'exécuta littéralement la sameuse prédiction de leur mère. (Noyez la fin de l'article Mangonz, Adelaïde.). Ainsi fut puni, sur celui qui étoit le moins coupable, le système de terreur et de cruauté qu'Ezzelin le tyran avoit adopté : ainsi fut exterminée, pour avoir trop accumulé de richesses, et trop abusé de sa puissance, la célèbre maison de Romano, qui n'avoit produit que de grands hommes, et jusqu'a Ezzelin V, que de bons souverains. Leur célèbre historien Gio Battista Verci, observe avoc vérité que ce fut moins le désir de secouer le joug d'Albéric, qui jusqu'au trois. dernières années avoit été doux, que l'avidité de s'emparer de ses richesses; qui porta à dépouiller contre toute justice ses héritiers naturels qui étoient Adelaïde et les marquis d'Est ses fils, Emilie. et ses fils, les San Bonifacio, comtes de Vicence, Cunizza et ses fils, les comtes de Bregentz, les Torelli seigneurs de Ferrarre, fils. de Sophie, tous appelés à hériter des immenses biens de la maison. Romano. A l'extinction des males, les villes de Vicence, Padoue,

l'exemple de l'révise. et s'approle prétexte qu'ils avoient été usurpés sur les citoyens, convincent mutuellement de n'écouler aucome réclamation des héritiers; les communes s'en enrichirent, encore plus les particuliers qui en composoient les conseils. Les évêques de Frisingen, de Trévise, de Feltre, de Bellune, de Vicence et le patriarche d'Aquitée, se firent rétablir dans les fiels dont ils avoient investi les Ezzelins. Le mobilier fut par-tout vendu à l'encan, et les immenses possessions de la maison Romano disparurent en six mois.

ROSE (Jean-Baptiste), prêtre, docteur en théologie, membre de l'academie de Besançon, né à Oungey le 7 février 1716, mort le 12 août 1805, débuta dans la carrière des lettres par , 1. Un Traité élémentaire de morale ; 2 v. 111-12, 1767, qui avoit remporté, l'année précédente, le prix à l'acade Dijon. Ce travail parut tellement supérieur à tous les mémoires envovés au concours, qu'il n'y eut ni accessit, ni mention honorab e: c'est à la jeunesse, l'espérance de l'état, que Rose adresse son ouvrage. It. La morale évangélique, comparée à celle des differentes sectes de religion et de philosophie; 2 vol. in-12; 1772. III. Traité sur la Providence, dont il avoit remis le manuscrit au cardinal de Choiseul, et qui fut ensuite imprime. IV. L'Esprit des pères, comparé aux plus célèbres écrivains, sur les matieres intéressantes de la phi-Insophie et de la religion; 3 vol. in-12, 1791. Il trouve dans le concert unanime des Pères tout ce que la religion a de plus auguste; rien n'est oublié dans ce

Bassano, et Vérone, imitèrent ! tableau. M. Rose, versé également dans les mathématiques, prierentles biens des Ezzelins, sous 'avoit envoyé en 1778 un Mémoire sur une courbe à double courbure, à l'académie des seiences de Paris; l'examen en fut remis à M. de la Place, et le rapport de ce savant suffit pour l'éloge de cet ouvrage, imprimé en 1779 à Besançon. La même année, 1778, il avoit envoyé à cette académie, où il étoit avantageusement conun, un Memoire, lu à celle de Besancon, concernant le passage de Venus sur le Soleit. Cet auteur publia, en 1791, un Opuscule sur l'organisation du clergé. Le nombre de ses ouvrages inédits est considérable. Ce sont des Mémoires sur des questions proposées par différentes sociétés littéraires; im onvrage sur le droit canon, intitulé: la Rencontre des voyageurs ; la Description de la grotte d'Osselle; l'Histoire de sa ville natale : des Essais 3nr plusieurs matières ; des Dissertations pour la détense de l'Eglise et de la ville de Quingey, etc. Rose aimoit à instruire le peuple dans ses conversations; il partageoit son temps entre les devoirs de piété, le travail du cabinet, ses amis et ses arbres, qu'il cultivoit avec beaucoup d'intelligence, se modelant en tout sur les solitaires de Port-Royal. Les farmes des panvres ont fait l'éloge de Rose mieux que tout ce que l'on pourroit dire de plus eloquent. Son patrimoine devint le leur; quoiqu'il aimat tendrement su famille, il ne lui a luissé, que sa bibliothèque, ses écrits et le souvenir de ses vertus.

> ROSELL (Antoine-Grégoire), commissaire des guerres, et professeur de mathématiques au collége royal de Madrid, né à Mataro en Catalogne, en 1731, et

mort en 1794, est auteur de plusieurs ouvrages élémentuires, très - estimés en Espagne; ceux imprimés sont : 1. Géométrie à lusage des enfans; Madrid, 1784, in-8°. II. Elémens de Mathématiques; Madrid, 1785, 1 vol. in-4°. III. Traité d'éducation conforme aux principes de la religion chrétienne, aux lois et aux mœurs de la nation espagnole, adressé aux pères de famille, Madrid, 1787, 2 vol., in-8°. IV. Dissertation sur les causes des Aurores boréales; Madrid, 1770.

ROSET (Michel), seigneur de Château - Vieux, chancelier et syndic de la république de Genève, naquit dans cette ville le 15 juin 1534, et y mourut en août 1613. Il a laissé une Chronique de Genève, qui est trèsestimée.

ROSSIGNOL (Jean-Joseph), jésuite, né le 3 juilles 1726, et mort vers le commencement de ce siecle, a publié: I, Thèses générales de physique, d'astronomie et d'histoire naturelle; 1759, in-4°. II. Elémens de géométrie; Milan, 1774, in-12, traduits en anglais, 1781, in 8º. III. Théorie des sensations; ibid., 1774, in-12, nouv. edition, Embrun, 1777, in-12. IV. Plan d'études à l'usage des colléges; Embrun, 1776, in-8°. V. Vues sur l'Eucharistie; ibid., 1776, in-8°. Vl. Lettre au Journaliste ecclésiastique; ibid. 1777, in-12. VII. Fue nouvelle sur le mouvement ; ibid. 1777 , in-12. VIII. Seconde Vue du mouvement accéléré; 1779, in-8°.

RUCHAT (Abraham), mort le 29 septembre 1750, à Lausanne: où il professoit la théologie, étoit de Grand-Cour, dans le cauton de Berne; il a publié: I. Une Grammaire hébraïque. II. Abregé de

l'Histoire ecclésiastique du pays de Vaud; Berne, 1707. in-8°. Ill'Histoire de la réformation de la Suisse; Genève, 1727 et 1728, 9 vol. in-8°. On y trouve de l'exactitude, mais un style pesant. Il est encore auteur de plusieurs Opuscules, sous différens noms, et de quelques Traités de controverse.

RUEGG (Jean-Jacques), né à Kaempten, dans le canton de Zurich en 1622, mort à Lucerne le 20 novembre 1693, fut doyen du chapitre rural de Rhinthal, en 1656, et curé de Stadel en 1669. Il se retira à Lucerne en 1676, et y embrassa la religion catholique. On a de lui plusieurs Traités de controverse, imprimés à Lucerne, en allemand.

RUFEY (Richard de), président à la chambre des comptes de Dijon, a traduit en vers français l'Eloge funèbre de La Monnoye, composé en vers latins par le P. Oudin, jésuite. Ces pièces sont réunies dans la cinquième édition des Noëls bourguignons de cet académicien.

RUSCONI (Bernard de) abbé de Rheinau, né à Lucerne en 1700, mort le 28 août 1753, est auteur d'une Histoire diplomatique de son abbaye, en 3 vol. iu-fol., qui n'a pas été imprimée.

RUSS (Melchier de Runeis ou), secrétaire d'état de la ville de Lucerne, où il naquit vers le milieu du 15° siècle, d'une famille noble et illustre, fut envoyé en 1479 comme ambassadeur vers Mathias, roi de Hongrie, qui le fit chevalier. Il joua un grand rôle dans la guerre des Suisses contre la ligue de Souahe, et y périt en 1499. Il a laissé en manuscrit une Chronique de la Suisse, dont l'autorité est respectable: Il s'é-

tend beaucoup sur l'histoire de Guillaume Tell, et les détails qu'il donne sur ce héros, réfutent victorieusement l'incrédulité de quelques modernes qui ont voulu mal à propos confondre ses aventures avec celles de l'arbalètrier danois Toko, dont parle Saxon-le-grammairien. Etterlin a beaucoup profité de la Chroni qu de Russ pour faire la sienne.

RUSSELL (Jacques), membre du conseil de Massachussetts, né en 1715 à Charlestown, devint conseiller et juge, et remplit encore avec honneur d'autres emplois publics. Il mourut en 1798; il fut constamment l'ami des pauvres. Son fils, l'honorable Thomas, Russell, écuyér, un des premiers commerçans des Etats-Unis, s'est fait par sacharité surtout distinguer envers les pauvres. Il est mort'en 1796, âgé de près de 56 ans.

RUTLEDGE (Jean), gouverneur de la Caroline méridionale, prit dès le commencement de la dernière révolution, une part très-active à la défense de la liberté; il devint en 1774 membre du premier congrès; et en 1776, lors de la constitution temporaire de la Caroline méridionale, il en sut nommé président, en même temps que commandant en chef de la colonie. Il restadans cette place jusqu'à l'établissement de la nouvelle constitution en 1778, à laquelle il refusa constamment son assentiment, parce que, selon lui, elle réduisoit le conseil à rien, et bornoit l'autorité législative; enfin, parce qu'elle lui paroissoit trop démocratique. Cependant en 1779 il accepta la place de gouverneur, et partagea avec le conseil l'autorité pour faire tout ce que le bien public exigeroit. Il entra bientôt!

en campagne à la tête des milices. Toute l'énergie des Etats fut déployée. Il prononça au mois de janvier 1782, un discours véhément, dans lequel il retraça toute la perfidie, la rapine et la cruauté qui avoient souillé les armes de l'Angleterre. Le nouvel ordre établi ayant nécessité l'élection d'un autre gouverneur, ce fut Jean Mathews qui lui succéda. Rutldge est mort en 1800. On estimoit en lui des talens trèsdistingués, son patriotisme et surtout sa fermeté.

RYCKX (Nicolas). L'opinion la plus commune est que ce peintre naquit à Bruges vers l'an 1637; le maître sous lequel il étudia ce bel art n'est pas connu : jeune encore, il voyagea beaucoup, et parcourut une partie de l'Orient; son plus long séjour fut à Jérusalem et dans les environs, où il s'occupa constamment de sonart; il y dessina les lieux les plus fameux , et les plus propres à orner ses tableaux; il observa avec soin les caravannes, et se pénétra particulièrement du costume des habitans de ces contrées. A son retour a Bruges, il fut admis dans l'académie des peintres, le 9 septembre 1667. Voila tout ce que l'on sait de la vie de ce peintre. Pour ce qui concerne ses ouvrages, ils sont connus et estimés en Flandre. Il peignoit avec beaucoup d'aisance; sa manière approche un peu de celle de Van der Kabel; elle est cependant plus étendue et plus vigonreuse; ses paysages sont d'un bon gout, presque tous ses tableaux représentent des caravannes et des vues de la Palestine; on pourroit dire de cet artiste qu'il est le Châteaubriand de la peinture.

## SABA

## SABB

SABATIER (Antoine), abbé, né à Castres en 1742, et mort à l'aris en 1801, est auteur d'un grand nombre d'ouvrages. Ses trois Siècles de la littérature francaise, ou Tableau de l'esprit de nos écrivains depuis Françoispremier, jusqu'en 1772; 1772, 3 vol. in-8°, 4 vol. in-12; 1775, 4 vol. in-12; quatrieme edition, 1779 et 1781, 4 vol. in-8°, l'ont rendu fameux : en attaquant de grandes réputations il voulut s'en faire une. Ce livre cut la plus grande vogue, et il a droit de plaire toutes les sois qu'il n'est pas dicté par l'esprit de parti ; mais malheureusemont cet esprit est celui qui a souvent inspiré l'auteur, et qui lui a fait quelquefois oublier toutes les règles de la justice envers des hommes qui ont honoré la littérature française. Ses autres ouvrages sont, I. Les Eaux de Bagnères, comédie en prose, 1763, in-8. II. Lettre d'une dame de province à une dame de la cour, 1763. III. L'Ecole des pères et des mères, ou les trois Infortunés, 1767, in-12; nouvelle édition, 1769, in-12. IV. Les Quarts - d'heure d'un joyeux solitaire, ou Contes de M \* \* \*. V. La Ratomanie ou le Songe moral et critique d'un jeune philosophe, 1767, in-8°. VI Betsi ou les Bizarreries du destin, 1769, in-12; nouvelle édition, 1788, 2 vol. in-12. VII. Dictionnaire des passions, des vertus et des vices, ou Recueil des meilleurs morceaux de morale-pratique, tirés des auteurs

anciens et modernes, étrangers et nationaux, 1769, 2 vol. in-12. VIII. Dictionnaire de littérature, dans lequel on traite de tout ce qui a rapport à l'éloquence, à la poésie et aux belles-lettres, 1770, 5 vol. in-8°. IX. Additions aux trois siècles de la littérature française , 1773 , in-8°. X. Abrége historique de la vie de Marie-Thérèse, impératrice, reine de Hongrie, et de Charles-Emmanuel III , roi de Sardaigne , 1773, in-8°. XI. Derniers sentimens des plus illustres personnages condamnés à mort, 1775, 2 vol. in-12. XII. Les siecles payens, on Dictionnaire mythologique, héraldique, politique, littéraire et géographique de l'antiquité payenne, 1784, 9 vol. in-12. XIII. Des Lettres dans les journaux sur différens sujets. On lui attribue le Tocsin des politiques, 1791; nouvelle édition, 1791, in-18. Sur la Révolution francaise, Aix-la-Chapelle, 1792, in 8°. Pensées et observations morales et politiques; Vienne, 1794, in-8°.

SABBATHIER (François), né à Condom le 31 octobre 1755, fit d'excellentes études chez les oratoriens de cette ville. Il vint ensuite à Orléans où il fut chargé d'une éducation particulière. Appelé en 1762 au collége de Châlons-sur-Marne, il y professa la quatrième et ensuite la troisième classe pendant 16 ans, ce qui lui valut la pension d'émerite. Son Essai sur la puissance tem-

prelle des papes, couronné par Lucadémie de Prusse, commença sa réputation littéraire. Il étoit alors âgé de 28 ans; mais il avoit adressé précédemment à l'académie des Belles-Lettres de Paris, une Dissertation sur les limites de l'empire de Charlemagne. Membre honoraire de l'académie des Sciences et Belles-Lettres de Prusse, il devint associé de l'Ius-Litut national de France. La ville de Châlons lui doit la création de son académie dont il fut le secrétaire pendant trente ans : il obtint pour elle des lettres-patentes. Sabhathier eut une correspondance avec différens souverains de l'Europe, et reçut du roi de Prusse et de celui de Suède de glorieux témoignages d'estime. Le ministre de France Choiseul, qui avoit de l'amitié pour lui, encouragea son gout pour l'étade. Ayant amassé un peu de fortune, il chercha à l'accroître por une entreprise qu'il medita long-tems. Il établit une papeterie à l'instar de celle de Hollande, et lit venir, à grands frais, des ouvriers de ce pays; mais il ent le sort de presque tous les fondateurs d'etablissemens; il opéra sa ruine et prépara la fortune de ses successeurs. Sabbathier est mort dans un village près de Châlons, le 11 mars 1807, âgé de 72 ans. On a de lui les ouvrages suivans : 1. Essai historique-critique sur l'origine de la puissance temporelle des Papes, Châlons 1764, in-12; réimprimé en 1765. II. Le Manuel des enfans, ou les Maximes des vies des hommes illustres de Plutarque, Châlons 1769, in-12. III. Recueil de Dissertations sur divers sujets de l'Histoire de France, Chalons 1778, in-12. IV. Les mieurs, coutumes et usages des anciens peuples, pour servir à

l'éducation de la jeunesse, Châlons 1770, 3 vol. in-12. Ce livre présente, en raccourci, ce que l'histoire de l'ant quité offre de plus carieux dans un graud nombre de volumes peu à la partée de la jeunesse. V. Dictionnaire pour l'intelligence des auteurs classiques grecs et latins, tant sacrés que profanes, contenant la géographie, Thistoire, la fable et les antiquités, Châlons, de 1766 ă 1790, 36 vol. in-8° et 2 vol. de planches, avec des explications sur les antiquités égyptiennes, grecques, romanics, judaïques, etc. Cet ouvrage, quoique beaucoup trop volumineux, n'est pas complet. Les troubles de la révolation ont empêché d'en continuer l'impression. Nous apprenons qu'un libraire de l'aris vient d'acquérir le manuscrit des derniers volumes, et qu'il va le publier. Si l'auteur avoit su élaguer de cette grande collection d'articles, tous conx qui la surchargent inutilement, il en eut fait un bon livre à consulter; quoi qu'il en soit, il tient lien de plusieurs autres dictionnaires, et doit se trouver dans les bibliothèques de collèges. M. Sabbathier de Castres a fait, dans la préface de ses Siecles payens, une critique raisonnée de ce livre, dont il relève plusieurs erreurs.

SABLON (Vincent) de Chartres, vivoit dans le 17° siècle. On a de lui un Abrégé de l'ouvrage de Rouillard, sur la Cathédrale de Chartres, imprimé à Orléans en 1671, in-12 Cet abrégé fut réimprimé quatre fois à Chartres en 1683, 1697, 1707 et 1714, et ne méritoit pas cet honneur. On lui doit encore une Traduction en vers de la Jérusalem delivrée, Paris, 1671, 2 vol in-12, qui n'a pas jout du

même avantage. La traduction en est mauvaise, et la poésie plate; mais il va des petites ligures dans le goût de Le Clerc, qui la font rechercher.

SAINT-CHAMOND (Claire-Marie-Mazanelli), née à Paris en 1731, et morte dans cette ville vers le commencement de ce siècle, est du petit nombre des femmes qui ont consacré leur plume à des ouvrages dignes d'honorer le cœur autant que l'esprit On a d'elle, I. Un Eloge de Sully, 1764, in-8°, qui concourut pour le prix de l'académie. Il est écrit avec une noble simplicité qui n'est rien moins qu'ennemie de l'élégauce. II. Camédris, roman, 1765, in-12. C'est une production ingénieuse, assaisonnée de tout ce que la connoissance du monde et celle du cœur humain peut offrir d'instructif et de piquant. La morale en est d'autant plus facileà saisir qu'elle s'y trouve en action. III. Eloge de René Descartes, 1769, in-8°. IV. Lettre à J.J. Rousseau, in-12. V. Les Amans sans le savoir, comédie en trois actes et en prose, 1771, 1 vol. in-12.

SALAT (Jean), secrétaire de la ville de Lucerne, où il naquit dans le 15° siecle, a écrit l'Histoire des guerres de religion que se firent les Cantons en 1529 et 1531. Elle n'a pas été imprimée. II. La vie de l'ermite Nicolas de Flue, 1536; Lucerne, en allemand. Salat fut emprisonné pendant quelque temps à Lucerne, pour avoir composé, en vers aliemands, une satire contre les villes de Berne et de Zurich.

SALCHLI (Jean-Rodolphe), né à Zoffingen en 1685, mort à Berne le 2 juin 1740, y professa le grec avec succes. Il est auteur vos. Des Traités Théologiques,

de plusieurs Dissertations estimées sur l'ancien Testament. Jean-Jacques , son frère , prôlesseur de théologie à Lausanne en 1726, a laissé plusieurs Dissertations théologiques, et une Traduction latine du commentaire d'Aben-Ezra, sur la Genèse.— Jean, fils de ce demier, protesseur d'hébreu à Lausanne en 1755, a mis au jour : Specimen arabicum, seu analysis grammatica et notæ in Suratam Commi, Berne, 1742, in-12; et quelques Lettres sur le déisme ; Lausanue, 1756, 1 vol. in-12.

SALINAS (Bonaventura de Salinas et Cordova), Péruvien, étudia dans l'université de Lima, y mit en ordre les archives, les livres et les monumens, fut nommé premier secrétaire du gouvernement, se fit capucin, enseigra successivement les humanites, le rhétorique, la philosophie et la théologie. Définiteur de son ordre, et procureur, il fut envoyé à Rome pour la béatification et la canonisation du P. F. Solano, et élu général. Rappelé en Espagne pour s'y reposer, et jouir de la récompense qu'il avoit si bien méritée , il éprouva des désagrémens, et fut en butte à des calomnies qui n'amortirent pas son zele. Il fit bâtir des hospices, et mourut le 15 novembre 1655, dans le couvent de Guernavaca. On a de lui beaucoup d'ouvrages, dont les principaux sont les suivans · Monumenta historiæ novi orbis peruani merita et decora avitatis Limensis; Lima, 1630, in-4°.—1339, in-4°. Memoriale testimonium, seu apologia pro se natisque in america hispanis parentibus vulgo Oriclos. De novis missionibus fraiciscanorum apud Sinas et tartamons, etc., etc.

I. SALIS (Baptiste de), Grison, cordelier de la province de Gênes, vivoit au milieu du 15° siècle. On a de lui: Summa casuum, Gênes, 1749; et Nuremberg, 1488, 1 vol. in-fol.

SALIS (le baron Ulysse de), maréchal de camp au service de France, né en 1596, mort dans sa patrie le 3 février 1674, rendit des services signalés à la Suisse et au roi de France.

SALLONSTALL, gouverneur du Connecticut, né en 1666 à Haverhill, Massachussetts, gradué en 1684 au collége d'Harvard, sut ordonné en 1691, ministre de New-London, où il demeura plusieurs années. En 1707, à la sollicitation du clergé, il se chargea de la direction des affaires civiles de la colonie, et fut annuellement nommé gouver-neur, jusqu'à sa mort, arrivée en 1724. C'étoit un profond théologien et un homme d'état consommé. Il unissoit à une imagination vive un jugement sûr. Comme orateur il est placé au premier rang.

(Benghevirol), SALOMON e'est-à-dire, fils de Chavirol ou Gabirol, rabbin du 11º siècle, natif de Saragosse, mort à Valence en 1070, composa en vers hébraïques, un poème intitulé: Queter malchout ou Couronne du royaume, dans lequelà travers quelques erreurs astronomiques, on trouve des idées profondes exprimées en vers élégans. Le but de l'auteur est de chanter la grandeur de Dieu et sa toute puissance dans la création de J'univers. Venture en a donné une traduction française; ensuite se poème a été traduit en vers

des Panegyriques et des Ser- italiens, par un israëlite de Livourne, Michel Bolaffi, sous ce titre: Te odia o sia nino filosofico a dio odi se milibere etc. in 8º, Livourne, 1809. Ces odes au nombre de quatre attestent le talent de l'auteur et du traducteur; précisément a la même aunée, un aufre Israëlite, Molnie en a publié une traduction libre en vers français, sous ce titre: La création etc., suivi d'un hymne à l'éternel, traduit du même auteur, in-8°; Paris, 1809.

> SALVA (Le docteur Francisco), savant medecin espagnol, membre des académies de médecine et des sciences naturelles de Barcelonne, né à Tortose dans la Catalogne en 1730, et mort en 1797, fut un de ceux qui contribuèrent le plus à propager l'inoculation de la petite vérole dans son pays. Il étoit si convaincu des avantages qui en résulteroient pour l'Espagne, qu'il n'épargna ancuns moyens pour réussir; tout occupé de son idée, il publia: 1º. Le procès de l'inoculation présenté au tribunal des gens éclairés; Barcelone, 1777, in-4°. Cet ouvrage renferme tout ce que l'on peut dire en faveur de l'inoculation. 2º. Réponse à l'ouvrage écrit contre l'inoculation, par Antoine Haen médecin de S. M. l'empereur d'Autriche; Barcelone, 1777, in-4º. Cette réfutation contieut beaucoup d'observations très - justes sur l'inoculation qui ne se tronvent dans aucun autre auteur. 3°. Réfutation de l'ouvrage publie contre l'inoculation, par Jayme Menos medecin des armées de S. M. C., Barcelone, 1786. 4º. Lettre adressée à don Vicente Ferrer, sur l'inoculation; Barcelone, 1785. 5. Dissertation sur l'influence

du climat dans la guérison des maladies; 1777. 6°. Dissertation sur la salubrité des fruits; Barcelone, 1777. 7°. Description et explication d'une nouvelle machine pour filer le chanvre et le lin, inventée par don Francisco Silva et don Francisco Santpons, imprimée par ordre du roi ; Madrid, 1784. (Voyez l'article Santpons). Salva remporta en 1787, le premier prix proposé par l'école de médecine de Paris sur les moyens de blanchir le chanvre, de le tremper et de le sécher sans porter atteinte à la santé. Il est également auteur de beaucoup de mémoires et de dissertations savantes imprimées dans les journaux littéraires de Madrid, dont plusieurs ne portent pas son nom.

SAMA

SAMANIEGO (don Felix-Maria), seigneur des villes et de la vallée d'Arraya dans la Biscaye, né vers l'année 1740, et mort en 1805, joignit à la connoissance des langues un goût exquis dans la littérature, et une érudition peu commune aux seigneurs espagnols; mais ce qui le fit surtout connoître, ce fut son recueil de fables qui lui mérita le nom de La Fontaine espagnol; c'étoit le plus grand éloge que ses compatriotes pouvoient en saire. Ce nom lui étoit d'autant plus justement mérité qu'il a été le premier qui publia en Espagne des fables d'une morale simple et à la portée des enfans. Ce recueil fut publié à Madrid en 1787, 2 vol. in-8°, sons ce titre: Fables en vers espagnols à l'usage du séminaire royal Bascongado. Il renferme beaucoup de fables tirées d'Esope, de Phèdre, de La Fontaine et Gay, mais celles de l'invention de Samaniego sont aussi estimées.

SANCHEZ (le docteur Pédro Antonio), chanoine de l'église cathédrale de Saint-Jacques, professeur de théologie dans l'université de la dite ville; et membre de plusieurs sociétés, né à Vigo en Gallice en 1740; et mort à St. Jacques en 1806, enseigna la théologie avec réputation, et fut l'un des plus célèbres prédicateurs espagnols du 18° siècle. Il s'appliqua avec une grande assiduité à toutes les fonctions de la vie apostolique, et consacra ses momens de loisir à l'étude de l'Histoire ecclésiastique de son pays. On a de lui : I. Summa theologiæ sacræ, Matriti, 1789, 4 vol. in-4°. II. Annales sacri, Matriti, 1784, 2 vol. in-8°. III. Histoire de l'église d'Afrique, Madrid, 1784, in-8°. C'est un histoire très-estimée par les savantes recherches dont elle est pleine. IV. Traité sur la tolérence en matière de religion, Madrid, 1785, 3 vol. in-4°. V. Discours sur l'éloquence sacrée en Espagne, Madrid, 1778, in-8. C'est l'histoire de l'éloquence sacrée parmi les Espagnols dans plusieurs siècles, avec les noms des auteurs nationaux qui pourroient servir de modèle. Il attribue la restauration de l'éloquence espagnole, aux bons livres français, tels que ceux de Bossuet, Massillon, Bourdaloue, etc. VI. Recueil de Sermons publiés par le docteur Sanchez, Madrid, 3 vol. in-4°. Ce recueil, très-estimé des Espagnols, fut traduit la même année en italien, et imprimé à Venise en 4 vol., in-4°. VII. Mémoire lu dans la société patriotrique de Madrid en 1782; sur las moyens d'encourager l'industrie en Gallice, Madrid, 1782, in-8. Sanchez né et élevé dans cette province, s'éloit occupé constantment de la rendre industrieuse,

et eut la satisfaction de voir annuller à sa sollicitation, quelques
lois abusives qui retardoient les
progrès de son industrie. Il étoit
si bienfaisant et de mœurs si douces, qu'on l'appeloit le père des
malheureux : né riche et ayant
joui plus de 20 ans d'un canonicat qui valoit 80,000 fr., a peine
à sa mort trouva-t-on chez lui de
quoi subvenir aux premiers frais
de ses sugérailles.

II. SANCHEZ (Don-Thomas-Antoine), savant biographe espagnol, et bibliothécaire de S. M. C., né vers l'année 1750, et mort à Madrid en 1798, s'est fait un nom parmi les savans, par quelques ouvrages et par ses recherches sur l'histoire littéraire d'Espagne et la réimpression de beaucoup d'auteurs anciens, qu'il a enrichis de notes très-savantes. On a de lui : 1. Apologie de Cervantes, en réponse à la Lettre publiée dans le journal intitulé: Courier de Madrid; Madrid, 1788, in-8°. II. Lettre adressée à Don Joseph Berni, sur sa Dissertation en faveur du roi don Pierre, surnommé le Cruel; Madrid , 1778 , in-8°. III. Collection de poésies castillanes antérieures au 15°. siècle, précédées des Mémoires relatifs à la vie du premier marquis de Santillana, et de la Lettre adressée au connétable de Portugal, sur l'origine de notre poésie, enrichie de notes, Madrid, 1779, 1780, 1782 et années suivantes, 5 vol. in-8°. Ce recueil est précieux, par les notes pleines d'érudition de Sanchez, sur l'histoire littéraire de la nation dans les siècles les plus obscurs de la langue. Elles sont préférées aux Memoires écrits par le Père Sarmiento, sur l'Histoire de la poésie et des poètes espagnols, ouvrage

d'ailleurs très-estimé. Ces deux savans biographes n'ayant suivi dans leurs mémoires sur l'histoire de la poésie espagnole, d'autre guide que la Lettre du marquis de Santillana, adressée au connétable de Portugal, se sont tellement trouvés d'accord sur les points principaux de leurs ouvrages, qu'on diroit qu'ils se sont copiés, tandis qu'il est constant qu'ils ignoroient leurs ouvrages respectifs.

SANLOT(N.), maître des comptes, doyen d'âge de sa compagnie, mort à Paris le 14 mars 1811; dans sa 81° année, consacra tous les instans de sa longue et honorable carrière aux devoirs de son état et à ceux de sa famille. Après avoir exercé avec autant de probité que de distinction les premiers emplois de la linance, il fut successivement fermier-général et régisseur de la régie des Aides. Echappé, comme par miracle, aux orages de la révolution, il fut appelé en l'an 8 (1800) à la place de commissaire de la comptabilité natiopale, et ensuite à celle de maître des comptes, lors de l'etaillissement de cette cour. Il est mort dans ce poste honorable.

SANTPONS (Don Francisco), savant médecin espagnol, membre de plusieurs académies d'Espagne et de l'école de médecine de Paris; né à Balbastro, dans le royaume d'Aragon, vers l'apnée 1720 et mort en Catalogne en 1797, fut un de ceux qui contribuerent le plus à l'établissement de l'école de médecine de Barcelone où il a lu heaucoup de mémoires sur des matières médicales qui se trouvent imprimés dans les journaux du temps. On a de lui: 1. Tractatus de morbis Venereis, Barcelone, 1780, 2 vol.

in-4. II. Traité sur les maladies des femmes, Barcelonne, 1782, an-4º. III. Tractatus de Fistula, Barcelonne 1782, in-89. IV. L'Accoucheur, Barcelone, 1784, in - 4°. V. Mémoire pour servir à l'histoire de la médecine en Espagne, Barcelone, 1787, 3 vol. in-8°. VI. Observations sur les maladies qui règnent dans les colonies espagnoles, Barcelone, 1787, in-4°. VII. Dissertations contre le magnétisme animal de Mesmer, Barcelone 1789, in-8°. En 1786. Santpons remporta le premier prix (c'étoit une médaille d'or de 400 francs) proposé par l'école de médecine de Paris, et offert au meilleur mémoire qu'on lui présenteroit sur les causes de la maladie qui règne dans les hôpitaux, appelée muguet millet ou blanchet. Ce fut à cette occasion que la faculté de Paris s'empressa de l'adopter. Santpons céda la moitié du prix en faveur de l'hôpital des orphelins de Paris.

SARASIN ou SARRASIN (Jean), né à Genève en 1576, mort en 1632, fut syndic de la république, qui lui fit composer l'ouvrage suivant contre les prétentions du duc de Savoie: Le Citadin de Genève, en réponse au cavalier de Savoie. Paris, 1606, 1 vol. in-8°.

I. SARRAU (Claude), originaire de Bordeaux, mort conseiller au parlement de Paris en 1651. Lenglei Dufresnoy lui attribue, dans ses tablettes chronologiques, une édition des lettres de Grotius, et il ajoute que ses propres lettres ont été publiées par son fils Isaac. Cet article est démenti par l'auteur des antiquités bordelaises, Bernadau, qui assure ne connoître aucun des ouvrages de Sarrau.

II. SARRAU DE VERIS ET SAR-RAU DE BOYNET, morts à Bordeaux leur patrie, le premier en 1739, et le second le 30 mars 1772, doivent être considérés plutôt comme des amateurs que comme de véritables gens de lettres; mais ils méritent une place dans ce dictionnaire par leur zèle actif pour les progrès des connoissances humaines. C'est aux frères Sarrau qu'est dû, en 1712, l'établissement de l'académie de Bordeaux qui prit naissance dans une réunion d'amateurs de musique et de poésie, qu'ils formèrent chez eux. Il ne reste des frères Sarrau que des dissertations académiques, et des recueils d'observations météorologiques et d'histoire naturelle, qu'on trouve parmi les manuscrits de la ci-devant académie de Bordeaux.

SATUR (Pierre-David), savant économiste et géomètre, né en 1739, à Montauban, d'une famille ancienne et distinguée, entra de bonne heure dans la maison du roi, et fit les campagnes de Hanovre; mais entraîné par le goût des sciences, il renonça à la profession des armes, pour suivre la carrière du génie. Il venoit de remporter le premier prix d'architecture, lorsqu'un passe-droit dont il crut avoir à se plaindre, le détermina à rompre, tout-à-coup, avec ses supérieurs, et le rendit à l'indépendance. Il voyagea dans les Antilles, à la suite du comte d'Emery, gouverneur général; et ses observations éclairèrent le gouvernement sur le régime et l'amélioration possible des colonies. Il concut le projet d'une école théorique et pratique de marine, propre à rivaliser l'éducation maritime des Anglais; son programme eut l'approbation de plusieurs marins éclairés; mais, comme la plupart des vues utiles, conçues sous une administration foible et insouciante, se réalisent rarement, son projet fut oublié. Il proposa ensuite de convertir les hospices d'enfans trouvés en établissemens d'agriculture, de fabrique, de manœuvres navales et d'expéditions, fondés sur un régime économique essentiellement productif. Vers la même époque, quoique chargé par le secrétaire général de l'académie des sciences, d'Alembert, de l'examen des ouvrages d'analyse présentés à cette nociété, il n'en poursuivit pas avec moins d'ardeur la tâche qu'il s'étoit imposée, d'éclairer le gouvernement sur tous les objets d'amélioration qu'il découvroit dans l'économie intérieure et extérieure; et il soumit à l'académie des sciences, en 1772, un moyen hydraulique de distribuer de l'eau de la Seine dans tous les quartiers de la capitale, moyen qui procureroit les avantages d'entretenir la salubrité et la propreté dans tous ces quartiers. Son retour en France, fut marqué par la composition de plusieurs Mémoires d'économie publique intérieure ; les approches de la révolution tournère et ses méditations vers le crédit public; et, des l'année 1786, il publia son Moyen proposé à la France pour rétablir l'équilibre dans ses sihances, ouvrage substantiel, où la science du crédit public est ramenée à un principe pour ainsi dire géomètrique, où l'on trouve les bases d'un code hypothécaire, et un moyen simple et facile de dresser un cadastre, sans frais de confection. Cet ouvrage étoit à l'ordre de la discussion des notables, lorsque le roi leur fit dé-

que de celui de leur convocation. Ce contre temps inespéré, dans un moment où le roi venoit d'inviter tous les hommes éclairés de l'empire à lui communiquer leurs lumières, ne put ralentir son zèle patriotique ; la révolution éclata, et sa coopération aux travaux de plusieurs membres de l'assemblée constituante, du comte de Mirabeau, du marquis de Montcalm, de Rabaud de Saint-Etienue, le rendit créateur de plusieurs décrets sur la marine, les finances, les pensions militaires, etc., etc. On n'oubliera point que dans le temps un fameux tontinier, nommé Vauvineux, attiroit tout Paris à sa banque, pour y changer des valeurs réelles, contre du papier fictif; le charlatanisme de cette opération avoit séduit un grand nombre de personnes, et même une grande partie de l'assemblée. Un simple pamphlet, intitulé: Analyse de la banque française, dessilla tellement, et si subitement les yeux de tous les citoyens, que la garde chargée de maintenir l'ordre parmi le public, porteur d'effets, fut doublée. La banque territoriale, adoptée dans un grand nombre de départemens, et défendue dans une société politique, par la dialectique d'un habile orateur (le chevalier de Rutlidge ), ne put soutenir l'épreuve des grands principes d'ordre social à laquelle elle fut soumise; elle fournit un nouvel exemple de la foiblesse des théories partielles devant celui qui, dans sa tête, avoit lié toutes les parties de la richesse publique à un principe élémentaire, placé sous la sauve - garde éternelle et inviolable du travail. C'étoit par une suite de ses méditations sur l'économie politique qu'il étoit fause de s'occuper d'autre objet i parvenu à se persuader que cette

science, traitée jusqu'à lui d'une manière conjecturale, pouvoit être portée à la précision rigoureuse d'une science exacte, et enrichir le domaine des sciences physico - mathématiques. Trois volumes environ d'Essais manuscrits, sur ce sujet, sont restés dans les mains de sa veuve. A la fin de 1792, il visita la Hollande, dont les affaires commençoient à se mêler avec celles de la France. De retour à Paris, il y fut atteint par le décret qui banpissoit de la capitale tous les cidevant gardes du roi. Sa santé s'affoiblit au milieu de ces déplacemens continuels, et de ces traverses, et avec ses facultés, diminuèrent ses moyens d'existence; il avoit été sur le point de quitter la France, en 1787, sur l'invitation de l'impératrice Catherine II, à l'occasion de son Moyen proposé à la France; le comte de Vergennes l'en détourna, et lui refusa un passeport, afin, lui dit-il, de conserver ses talens à sa patrie. Sans doute, la France auroit perdu par cette retraite, un grand nombre d'idées nouvelles ajoutées à la masse des connoissances dans plusieurs branches de l'économie et des travaux publics; mais l'isolement et l'abandon dans lesquels il a passé les dernières années de sa vie, out fait douter, si lui-même y auroit perdu. Il est mort à Paris, le 23 février 1811.

SAUVAGÈRE (de la), chevalier de l'ordre de Saint-Louis, directeur en chef du génie militaire, de l'academie royale des belles-lettres de la Rochelle, a publié les ouvrages suivans: I. Recherches sur la nature et l'étendue d'un ancien ouvrage des Romains, appelé communement le briquetage de Marsal, ayec un

abrégé de l'histoire de cette ville. et la description de quelques antiquités de Tarquinpol, in-8° Paris, 1740. Cet ouvrage mit l'auteur en correspondance avec les principaux savans de son temps, et particulièrement avec D. Calmet, qui en a fait l'éloge et en a publié quelques extraits. II. Recueil d'antiquités trouvées dans les Gaules, pour servir de suite aux antiquités du comte de Caylus, in-4°, Paris, 1770. Ce volume comprend l'écrit qui vient d'être indiqué sur le briquetage de Marsal, avec des additions. et en outre des recherches sur Saiutes, Sels-Saint-Mars, Vannes, Bablia, et sur des autiquités egyptiennes trouvées aux château d'Ussé, près de Tours. III. Recueil de dissertations ou recherches historiques et critiques sur le temps où vivoit le solitaire Saint-Florent, au mont Glonne, en Anjou; sur quelques ouvrages des Romains découverts dans cette province et en Touraine; sur l'ancien lit de la Loire, de Tours à Angers, et celui de la rivière de la Vienne; sur le prétendu tombezu de Turnus à Tours : l'assiette de Cæsarodunum; première capitale des Turones, sous Jules Cesar, etc., etc., 1 vol. in-8°, Paris, 1776.

SAUVIGNY ( l'abbé Edme-Louis), curé de Jarnac, diocèse d'Angoulème, mort en 1809, est auteur d'un grand nombre d'ouvrages, dans lesquels on désireroit plus de correction et moins d'emphase. Les principaux sont, I. Epitre à un homme de lettres retiré à la campagne, 1777, in-8°. II. Panégyrique de saint Louis, prononcé à l'oratoire, 1780, in-8°. Il y a quelques mouvemens oratoires assez bien développés; mais l'auteur n'a pas su tirer un

parti avantageux de son sujet. III. Oraison funebre de Marie-Thérèse, impératrice, 1781, in-8°. IV. César et Pompée, poème, 1782. On y remarque quelquefois de la verve; mais en général la versification est lache et diffuse. V. OEuvres choisies de Bossuet, évêque de Meaux, 10 vol. in-8°, 1785 et années suivantes. VI. Vie de saint-Grégoire, évêque de Tours, 1785, in-8°. Cette vie est écrite avec trop de partialité. VII. Discours sur les devoirs des sujets envers les souverains, prononcé dans le chapitre du Louvre, en présence de MM. de l'académie française, le 25 août 1786, suivi d'une Ode sur le prince de Brunswick, qui n'a point concouru pour le prix, 1786, in-8. VIII. Histoire de Henri III, roi de France et de Pologne, 1787, in-8°. Il a aussi rédigé le Journal du concile national en 1797.

SCHAICK (Gonsen-Van), général de brigade dans l'armée des Etats-Unis, mort à Albany en 1789, âgé de 53 ans, se distingua en 1779, en sortant du fort Schuyler avec 500 hommes pour brûler les établissemens des Indiens Onondaga, où il tua 12 Indiens et en sit 34 prisonniers, sans avoir perdu un seul homme.

SCHERER (Jean-Jacques), doyen et pasteur de Saint-Gall où il naquit en 1654, mort dans la même ville le 3 janvier 1733, a laissé, l. Un Indication des principaux événemens de la ville de faint-Gall, 1638, in-8°, en allemand. II. Une traduction latine du Traité de l'anglais Robert Boyle sur la philosophie expérimentale; Lindau, 1689, in-4°. III. Des Traités théologiques et historiques, en latin. IV. Quelques Sermons en allemand.

SCHINER (Matthieu), évêque de Sion en Valais, cardinal et légat du pape Jules II et Léon X, paquit à Mullibach, petit village pres de Conche dans le Valais, d'une famille obscure et pauvre. L'historien Simler raconte qu'étant au collége de Sion, il chantoit des hymnes en public. pour gagner sa vie, ainsi que c'étoit l'usage parmi les pauvres écoliers; qu'un vieillard vénérable l'ayant remarqué, l'avoit interrogé, et qu'il avoit été content de ses réponses ; que s'étant retourné vers les assistans, il leur dit : cet enfant sera notre évêque et notre prince; que cet horoscope avoit fortement agi sur l'esprit du jeune Schiner, et avoit redoublé son amour pour l'étude; que parvenu à l'adolescence, il s'étoit rendu à Côme pour y apprendre la langue italienne; qu'il vavoit pris les leçons de Théodore Lucina, grammairien distirgué de ce temps-là, et qu'il y avoit fait de si rapides progrès, qu'il remplaçoit souvent son maître lorsqu'il étoit absent ou malade ; qu'engagé dans les ordres sacrés, il fut d'abord pourvu d'une cure de village, où il s'acquit la réputation d'un prédicateur éloquent, ainsi que d'un pacificateur éclairé des différends qui s'élevoient parmi ses paroissiens. Ses talens le firent appeler peu après au chapitre de la cathédrale de Sion où il avoit déjà un oucle nommé Nicolas Schiner, dont il favorisa par ses intrigues, l'élection à l'épiscopat, en 1496. Il gouverna ce diocèse sous le nom de son oncle , et prépara les esprits à le nommer son successeur les premiers jours de l'an 1500. A cette époque, Louis XII qui avoit conquis le Milanais en 1499, comme héritage de Valentine Visconti sa grand'mère, l'a-

voit reperdu de nouveau, et François Sforce y étoit rentré avec l'aide de six mille Suisses et Valaisans commandés par Guillaume de Diesbach, Georges Supersax, Georges de Riva et autres capitaines. Le Valais étoit alors allié des ducs de Milan, et n'avoit point encore contracté d'alliance avec la France. Mais ce prince n'en jouit pas long-temps; les renforts envoyés par Louis XII, donnèrent de nouveau l'avantage à ses armes. Sforce assiégé dans Novarre fut fait prisonnier le 18 avril 1500, et conduit en France. Peu après, le Valais fit avec le roi une alliance, qui est le premier traité que ce pays ait fait avec cette monarchie; il est du 20 mai 1500. L'évêque de Sion ne parut point à ce traité; mais on le vit trois ans après médiateur entre Louis XII et les petits cantons suisses an sujet du comté de Bellinzone, dépendant du duché de Milan, que ces cantons avoient occupé en 1500, et que le roi finit par leur céder, par traité conclu le 11 avril 1503. Ce prélat n'étoit point encore alors entré dans un partiennemi de la France, et le traité d'alliance fut observé religieusement jusqu'en 1510, terme auquel il avoit été conclu : ce fut alors que Schiner commença à paroître sur la scène politique de l'Europe. Louis XII, possesseur du Milanais, avoit conclu en 1508, la ligue de Cambrai qui devoit anéantir la république de Venise. Le pape Jules II qui y avoit pris part, effrayé des succès de la France, et craignant qu'elle ne devînt trop puissante en Italie, chercha à détacher d'elle les Suisses, et jetta les yeux sur l'évêque de Sion, dont le caractère ambitieux et insinuant étoit propre à cette entreprise. D'un autre côté Louis XII mécontentoit les Saisses, en leur refusant une

augmentation qu'ils avoient demandée dans leurs pensions. Schiner en profita pour faire entrer les cantons dans l'alliance du pape. Elle fut signée à Lucerne le 4 mai 1510. Quant au Valais, les esprits s'y partagèrent. Georges Supersax, magistrat accrédité dans son pays, et dévoué à la France, avoit fait renouveler l'alliance avec cette puissance par trois des dixains qui composoient cette république. L'évêque fit passer les quatre autres dans l'alliance des cantons avec Jules II. Les Suisses. après divers événemens enlevèrent le Milanais à la France. Mathieu Schiner; récompensé de ses services, d'abord par le chapeau de cardinal qui lui fut donné en mars 1511, ensuite par le titre de légat qu'il obtint le 7 février 1512, rétablit le 10 décembre même année Maximilien Sforce dans la capitale de son duché; mais la fortune changea de parti en 1515. François premier qui venoit de succeder à Louis XII, gagna le 14 septembre de cette même année la fameuse bataille de Marignan, qui dura deux jours, et dans laquelle les Suisses perdirent treize mille hommes, selon Paul Jove, et huit mille seulement, selon Guichardin. Schiner étoit à la tête des troupes. François premier, témoin de leur valeur, leur proposa la paix, qui qui fut suivie d'un traité d'alliance perpétuelle, conclu le 29 novembre 1516, et dans lequel le Valais fut compris. Le cardinal Schiner qui, dans le temps de ses prospérités, avoit poursuivi avec beaucoup d'acharnement Georges Supersax, auteur du traité des trois dixains avec la France. et avoit fait périr sur l'échafand grand nombre de ses adhérens, comme criminels de lese majesté, pour avoir conclu nn traité avec-

· • 1

une puissance étrangère, sans le consentement de l'évêque leur prince temporel, fut a son tour poursuivi lorsque les armes de la France devinrent victorieuses. Georges Supersax, jusqu'alors fugitif, le fit exiler à son tour en 1517; ses biens furent confisqués et son château de Marlijeux brûlé. Il essava de rentrer dans le Valais en 1518, mais les Valaisans s'y opposèrent à main armée. Il retourna sur ses pas, et passa le reste de ses jours à la cour de l'empereur et à celle du pape. Il contribua beaucoup à l'élection de Charles-Quint à l'empire qui lui étoit disputé par François premier. Il assista aussi à son couronnement. Ce prince mit en 1520 an ban de l'empire Georges Supersax et ses adhérens. Léon X mit le Valais en interdit comme détenteur injuste des biens de i Eglise. Après la mort de ce pape, il se rendit au conclave dans lequel fut élu Adrien VI, auprès duquel il fut en faveur comme il l'avoit été sous ses deux prédécesseurs. Schiner mourut à Rome le 30 sept. 1522. Sa haine contre les Français dut être satisfaite, puisqu'avant de mourir il les vit dépossédés de nouveau de ce qu'ils avoient en Italie : il y avoit beaucoup contribué avant son dernier voyage à Rome. Charles-Quint l'avoit envoyé en Suisse pour empêcher le rénouvellement d'alliance entre les Cantons et la France en 1521. Quoiqu'il n'eût pas réussi à l'empêcher, il parvint à obtenir une levée de trois mille hommes du canton de Zurich qui n'avoit pas traité. Il engager plusieurs officiers à recruter secrétement, et il rassembla à Coire un corps de six mille hommes qu'il joignit à l'armée combinée du pape et de.l'empe-

supériorité sur les troupes françaises, et bientôt après elles surent obligées d'évacuer le Milanais: aussi François premier le regarda-t-il toujours comme un ennemi dangereux. Paul Jove raconte avoir entendu lui-même ce monarque dire, que l'éloquence du cardinal de Sion lui avoit été beaucoup plus funeste que les piques des Suisses. Les écrivains suisses ont voulu faire envisager le cardinal Schiner commé un prélat recommandable par la sainteté de sa vie, et par la régularité de ses mœurs ; mais l'esprit d'ambition et d'intrigue qui l'a constamment animé; la cruauté avec laquelle il poursuivit ses vengeances, ne s'accordent gnères avec l'opinion qu'on a voulu accréditer. Quant à ses mœurs, des documens authentiques ont conservé le souvenir d'une fille naturelle qu'il avoit eue de la fille d'un aubergiste de Sion. Il ne reste aucun ouvrage de lui qu'un Discours prononcé en 1514 devant le roi d'Angleterre Henri VIII, lequel a été publié en 1709 par Jean Toland, écrivain anglais très-connu, sous ce titre : Oratio philippica ad 'excitandos contra Galliam Britannos consilio exhibita à Mathæo cardinale Sedunenci qua Gallorum ungues non resecandos, sed penitus evellendos esse voluit. Amstelodami, ex officind Vesteniaced, in-12°. Ce titre seul, ainsi que le but de son voyage auprès du monarque anglais, dont il obtint un subside de 150,000 florins du Rhin, prouve la chaleur avec laquelle il cherchoit partout des ennemis à la France. On voit dans un des bas-reliefs du tombeau de François premier, sculptés par le Primatice de Bologne, place autrefois dans l'église de Saintreur : cette jonction lui rendit la ! Denis, et conservé dans le Mubataille de Marignan, où l'artiste a représenté le cardinal Schiner à la tête des Suisses, monté sur une mule et précédé de son portecroix. Erasme lui dédia en 1520 la paraphrase sur l'Épître de saint Jacques, et en 1521 celle sur l'Épître de St. Jean.

SCHMID (J. Rodolfe), né à Stein en Prusse le 15 avril 1590, baron de Schwarzenhorn, mort en Autriche le 2 avril 1667, avoit été dans sa jeunesse esclave des Turcs, après une bataille en Dalmatie, où il avoit été fait prisonnier; il dut sa fortune à sa captivité, il apprit la langue turque, étudia à fond les mœurs et la politique de la puissance ottomane, et fut présenté en 1617 à l'ambassadeur de l'empereur d'Autriche à Constantinople, comme un homme capable d'être son truchement. il sut racheté de l'esclavage, au retour de l'ambassadeur à Vienne, qui l'emmena avec lui, et il resta dans cette capitale. Les empereurs Ferdinand II et Ferdinand III, l'employèrent près des bachas turcs, et ce dernier prince le nomma ambassadeur à Constantinople, et lui donna en 1647 le titre de baron de Scwarzenhorn; l'empereur lui permit de porter dans ses armes l'aigle impériale et un sabre. Il laissa en mourant une grande fortune, et la réputation d'un homme de génie, et profond en diplomatie.

SCHMIDT (Ernest Auguste), l'un des conservateurs de la bibliothèque du duc de Saxe-Weimar, né en 1746, mort en novembre 1809, tenoit ses prénoms du duc Ernest Auguste de Saxe-Weimar son parrain; son premier ouvrage sut la Traduction des lettres de Pline le jeune.

Il a inséré dans le magasin de la littérature espagnole de M. Bertuch, la traduction du Tacanno de Quevedo, il a aussi commencé celle de l'histoire du nouveau-Monde, par Munnoz. En 1795, il donna la première partie de son Dictionnaire allemand et espagnol; la seconde ne parut qu'en 1805: il traduisit encore On originand progress of the language par lord Momboddo, ainsi que les lettres sur l'Italie, par l'abbé Jean André. Il a laissé quelques poésies érotiques en allemand, et une imitation de l'héroïde de Pope, intitulée: Héloise et Abailard. On s'étonne peut-être de ne trouver en partie que des traductions où compilations dans les ouvrages deSchmidt; mais il faut savoir que personne n'étoit plus enclin à la paresse; les travaux de longue haleine lui étoient insupportables : et il fallut souvent rien moins que les instances d'une autorité supérieure pour l'engager à écrire; jamais il ne put achever la lecture du Voyage en Abyssinie de Bruce, et la seule vue d'un in-folio le décourageoit.

SCHNORFF (Vautier), chancelier de Baden en Argeu, sa ville natale, y a publié une relation en latin de la guerre civile des Suisses en 1656, sous ce titre: Peregrinus Simplicius amerinus. L'auteur est assez impartial: son style est pur; mais peu convenable dans les détails de la guerre. Sou petit fils, Beat Antoine, vice baillif da comté de Braden, mort en 1729, a écrit Claris Themilogica, sive librorum utriusque juris anatomia, 1608, in-8°. En 1704, il étoit conseiller de l'évêque de Bâte et de l'abbé de St.-Gall, qui le députa à la diète de Ratisbonne,

pour défendre sa cause contre les cantons de Zurich et de Berne.

SCHRADIN (Nicolas), secrétaire du conseil de Lucerne, est auteur d'une chronique en rimes allemandes sur la guerre de Suabe, publiée a Sursée en Argeu; 1500, in-4°. Cet ouvrage, très rare, mériteroit d'être réimprimé; mais il ne donne pas toujours des notions autheutiques sur l'ancienne Helvétie.

SCHURPFF (Jérôme), professeur de droit à Franctort-sur-Oder, avocat de Luther à la diète de Worms, né à Saint-Gall en 1480, et mort le 6 janvier 1554, a donné Consiliorum centuriæ tres; Franctort, in-fol.

I. SCHUYLER (Pierre), major de la ville d'Albany, se distingua par son patriotisme et par l'influence qu'il eut sur les Indiens; en 1691 à la tête d'une troupe composée de trois cents Mohawks et d'environ autant d'Anglais, il attaqua les établissemens français au nord du lac Champlain, et tua 300 hommes. L'autorité du colonel Schuyler sur les cinq nations étoit si qu'elles grande, respectoient comme des lois tout ce qu'ordonuoit Quider (car c'étoit ainsi qu'ils l'appeloient, ne pouvant prononcer le mot Peter); il passa en Angleterre en 1710, avec cinq chefs indie is, pour exciter le gouvernement à agir vigoureusement contre les Français au Canada. Il partagea en 1719 le commandement suprême à New-Yorck, avec le plus ancien membre du conseil, mais dans l'année suivante, le gouverneur Burnet arriva. Il prévint les colonies de la Nouvelle-Angleterre des expéditions que les Français et les Indiens méditoient contre elles.

II. SCHUYLER (Philippe), major-général dans la révolution d'Amérique. En 1775, il recut l'ordre du congrès, de se porter immédiatement de New-Yorck sur Ticonderoga, pour nettoyer les lacs, et se disposer à entrer dans le Canada. Il tomba malade presque aussitôt, et le commandement échut à Mongomery. Aussitôt son rétablissement, il s'occupa avec le plus grand zèle des affaires du département du nord. Ce qui regardoit les Indiens attiroit surtout son attention. En 1777, lorsque Burgovne s'avança, il fit tous ses efforts pour retarder ses progrès. Mais l'évacuation de Ticonderoga par St-Clair, occasionna à Schuyler dans la Nouvelle-Angleterre, beaucoup de tracasseries. Il fut remplacé par Gates, et le congrès ordonna une enquête de sa conduite. Ce fut avec désespoir qu'il se vit rappeler dans le moment où il étoit prêt à se mesurer avec l'ennemi. Depuis, il rendit d'importans services a son pays, et devint membre de l'ancien congrès à New-Yorck. Lorsque le gouvernement actuel des États-Unis commença ses opérations, en 1809, il fut nommé avec Rufus King, sénaeur de l'état où il étoit né; et nommé une seconde fois, sénateur à la place d'Aaron Burr, en 1797. Il mourut à Albany en 1804, à l'âge de 73 ans. On admiroit en lui un caractère vigoureux, des intentions droites, de la sagesse dans la conception de ses entreprises, et de la perséverance dans l'exécution. Il se conduisoit dans sa vie privée avec douceur et dignité, sa conversation étoit tout à la fois agréable et instructive. Le général Hamilton a épousé sa filles.

SCHWARZL (Charles), né à

Eggendorff dans la Basse-Autriche, le 19 février 1746, conseiller ecclésiastique de l'évêque de Binen, censeur des livres, bibliothécaire du lycée Dinnsbruck, v enseigna la patristique et la polémique, devint professeur de théologie pastorale, à l'université de Fribourg, en Brisgaw, et curé de cette ville où il termina sa carrière en 1812. Il a traduit en sa langue, les ouvrages suivans, I. L'excellente lettre pastorale sur la justice chrétienne, composée par Gourlin, et publiée par Rastignac, archevêque de Tours. II. Les Psaumes de David, d'après l'hébreu. III. Une entreprise beaucoup plus vaste qu'il exécuta avec succes, fut la Traduction de la collection italienne des actes de l'assemblée tenue à Florence, en 1787, par les archevêques et évêques de la Toscane, 6 vol. in-8. Depuis 1790-95; il dédia le cinquième à son ami, le savant abbe Wittola. Les principaux ouvrages qu'il a composés, sont : Eleuchus SS. Patrum ordine alphabetico, in-4° + 1779; Unisbbruck. Prælectiones théologicopolemicæ, in-8°, Vindoboue, 1781. Une Introduction à la théologie pastorale, une catechétique, un Discours sur l'incarnation, qui fait partie des instructions que par ordre du gouvernement, il donnoit aux élèves de l'université sur les fondemens de la religion et de la morale. Schwarzl eut grande part à la célèbre consultation de l'université de Fribourg, sur la légitimité du clergé assermenté de France, et la validité de ses fonctions; voici à quelle occasion elle fut rédigée. Des prêtres dissidens, la plupart émigres, avoient fanatisé des paysans de la ci devant Alsace, voisine du Brisgaw, en décla-!

mant contre le clergé qui s'étoit soumis à la loi du serment. Des curés de la rive doite du Rhin, consultèrent à ce sujet la faculté théologique de Fribourg, qui composa en 1798, son mémoire intitulé: Responsum facultatis theologicæ Friburgensis de veritate sacramentorum quœ jurati sacerdotes in Alsatiaministrant, et publia cette justification éclaunte du clergé assermenté, qui depuis, a trouvé tant d'amis et d'apologistes, surtout parmi les prêtres et les évêques d'Italie, dont un des plus savans, le vénérable Solari, évêque de Noli, a épuisé cette matière, et porté à l'évidence la légitimité du clergé assermenté. (Voy. apologia di frà benedetto Solari, vescovo di Noli; in-12, 1804). Les théologiens de Fribourg, signataires du responsum, tous connus en Allemagne par leurs talens et leurs écrits, sont MM. Hug, Wanker, Schinzinger, Petzek et Klupfel, qui, avant de terminer sa longue et laborieuse carrière, a publié une très-bonne édition de Vincent de Lerins et de Schwarzl, qui est l'objet de cet article. A. cette époque les convulsions politiques et la guerre avoient suspendu nos communications littéraires avec l'Allemagne: la vérité n'y arrivoit que défigurée à travers le prisme des erreurs et du mensonge. Les théologiens de Fribourg ne pouvant guère connoître les affaires ecclesiastiques de France que d'après les impostures des ennemis du clergé assermenté; il falloit toutes les lumières et l'excellent esprit de ces professeurs, pour écarter tant de préventions disséminées dans leur pays, pour dissiper tant de nuages agglomérés autour d'eux? que seroit-ce s'ils avoient été à portée de lire cette foule 6.1

d'écrits solides, publiés sur cette matière. Après avoir saisi la vérité, il y avoit beaucoup de mérite à la manifester franchement et courageusement dans un pays où une décision de cette nature étoit sûre de trouver une soule de personnes intéressées à la contredire. A défaut d'argumens pour les réfuter, on invoqua la haine pour les tourmenter, et contra eux furent dirigées des persécutions, politiques surtout, parce qu'alors la politique impuissante contre la valeur des armées françaises, employoit, par un abus sacrilége, le lévier de la religion pour soulever la Suisse, et ameuter plus que jamais, toute l'Europe contre la France, signalée comme hérétique. On ne fait qu'essleurer des faits importans qui, un jour révélés par l'histoire, étonneront bien des gens. Les théologiens de Fribourg, au milieu de l'orage, en soutin-rent le poids avec l'intrépidité qu'inspirent l'amour de la vérité et une conscience pure. Il étoit indispensable de s'étendre sur cet article qui se lie à des événemens majeurs du 18° siècle, et à la biographie littéraire de M. Schwarzl. Le dernier ouvrage de ce savant professeur et vertueux pasteur, est un volume allemand sur la nécessité des Conciles dans l'église catholique, in-8°; Augsbourg, 1807.

SCHWEIGHOEUSER (Jean), né à Strasbourg en 1753, et mort dans la même ville en 1800, après avoir été pendant quelques années un des collaborateurs du célèbre Basedow au Philantropin établi à Dessau, devint professeur de mathématiques, d'histoire et de langue française au gymnase de Bouxweiler, dép. du Bas-Rhin. C'est dans cette ville

qu'il publia en langue allemande; un Cours élémentaire de mathémathiques, imprimé à Strasbourg en 3 vol.; un cours de géographie historique; une Grammaire française, et d'autres livres élémentaires à l'usage de la jeunesse. Dans le cours de la révolution, il fut nommé secrétaire interprète du département du Bas-Rhin, place à laquelle il réunit depuis celle de garde des archives du département. Schweighœuser fut un des hommes les plus laborieux et les plus intègres de son temps; scrupuleusement attaché à remplir avec le plus généreux désintéressement tous les devoirs de sa place, il étoit encore porté à so rendre utile de toutes les manières à ses concitoyens, et surtout à la jeunesse, à l'instruction de laquelle il consacra généreusement toutes les heures de loisir qui lui restoient des fonctions pénibles de sa place.

SEABURY (Samuel), premier évéque de l'église épiscopale des Etats-Unis, né en 1728, fils du rev. Seabury ministre de la congrégation à Groton; et ensuite ministre épiscopal à New-London. En 1751, après avoir pris ses degrés au collège d'Yale, il passa en Ecosse, dans l'intention de s'appliquer à la médecine. Mais tout son temps fut absorbé par la théologie; il prit les ordres à Londres en 1753. A son retour en Amérique, après avoir rempli les fonctions de ministre dans plusieurs villes, Seabury alla s'établir a New-London, Connecticut, et fit en 1784, un voyage en Angleterre, où il devoit être sacré évêque de l'église épiscopale du Connecticut; mais divers obstacles s'y opposèrent, et il partit pour l'Ecosse où il reçut la consécration des mains de trois évêques dissidens. Depuis ce temps il remplit les fonctions de son ministère d'une manière exemplaire, et mourut en 1796. Il a publié: Le devoir de considérer les routes que nous suivons; un discours prononcé à Portsmouth à l'ordination de Robert Fowle, 1791, et deux vol. de sermons auxquels il a paru un supplément posthume en un volume, 1798.

SEBASTIAN - LATRE ( don Thomas), conseiller d'état de S. M. C. et son secrétaire, né vers l'année 1740, et mort en 1804, travailla avec succès à la réforme du théâtre de sa nation; la lecture de Racine qu'il aimoit beaucoup, et le bon accueil qu'on avoit fait à la traduction qu'il venoit de publier, en vers espagnols de sa tragédie de Britannicus, l'engagèrent à faire une étude particulière du théâtre français. Les montrueuses compositions Lopès de Vega, de Calderon, Mozeto, Solis, Roxas et autres autenrs dramatiques avoient tellement corrompu le goût des Espagnols en général, qu'ils méprisoient toutes les pièces qui n'étoient pas remplies de duels, de prodiges et d'aventures amoureuses les moins vraisemblables. Toutes ces considérations qui auroient découragé tout autre, ne firent qu'exciter le patriotisme de Sébastian-Latre pour la gloire de sa nation. Il crut seulement que pour mieux réussir, il falloit plutôt commencer par corriger les pieces qui étoient alors en vogue. que d'en faire de nouvelles; et ce fut la marche qu'il suivit. Il commença par une des plus mauvaises comédies de Roxas, intitulée: Progné et Philomèle, dont il fit une belle tragédie. Sébastian - Latre nous a laissé en outre, I. Histoire du théâtre grec

et Romain, Madrid, 1804, 3 vol. in-4°. II. Essai sur le theatre espagnol, Sarragosse, 1772, in-4°. III. Dissertation sur la littérature arabe, Sarragosse, 1775, in 8°. IV. Dissertation sur l'éloquence grecque et l'éloquence romaine comparées ensemble, Madrid, 1788, in-4°. V. Les vies de trois fameux poètes espagnols, Lopès de Vega, Calderon et Moreto, avec le jugement impartial de leurs ouvrages. Madrid, 1790, in 4°. Le docteur Signorelli dans sa Storia critica de teatri antichi è moderni, lib, 3, cap. 6, parle avantageusement du patriotisme de Sébastian - Latre, pour la réforme du théâtre national; mais est d'avis qu'il valoit mieux composer de nouvelles pièces que de corriger les anciennes.

SECC

SECCHI - Ronchi (Gaëtana), fille de François Secchi, chancelier de Vincent de Gonzagne duc de Guastalle et d'Orsina Maldotti, naquit à Guastalle, et sut élevée aux augustines de cette ville. Elle cultiva la poésie de très-bonne heure et fut mariée jeune à Antonio Ronchi, adjudant de la chambre du duc Antoine Ferdinand de Gonzague. Devenue veuve à 27 ans elle chercha des consolations dans les lettres; Allessandro Pegolotti avoit fondé à Guastalle des 1725 l'académie des Sconiosciuti pour remplacer celles des Inesperti et des Oziosi dispersées peudant la guerre ; Gaëtana y fut reçue par lui sous le nom de l'Avennevole; l'abbé Giam-Maria Crescembeni, fondateun et législateur des Arcades, la reçut aussi quelque temps avant sa mort dans cette florissante académie sous le nom d'Erpistille; les Filodossi de Milan, les Ipponcondriaci de Reggio, les Timidi de Mantoue, les Apparenti de Carpi, les Umbri

de Foligno voulurent l'admettre dans leur sein. Francesco Arisi de Cremone l'appelle

> Erbistilla gran decere Sesso e di Guastalla.

Vellore Vettori, poète de Mantuoe, dit d'elle

Noi la famo-a Ronc i abiam vicina La qual per la suo spiritro sublime Non da met er coll' altre in dezina. Essa a scranna seder puo colle prime, Che a di nestre per senuè e per ingegno Son note, e chiare, e serivon prose e rime.

L'abbé Xavier Quadrio dans son Istoria della volgar poesia en fait mention honorable, et la plupart des poètes contemporains la célébrèrent. Le poète Louis Giusto, vénitien, en devint amoureux sur ses écrits sans l'avoir vue. Gaëtana Ronchi à fait beaucoup de poésies qu'elle n'a pas voulu donner au public; sa modestie s'y refusoit sans cesse, et le père Irénéo Affô nous a donné seulement celles dont elle avoit permis qu'ou prît des copies. Elles lurent imprimées à Guastalle, in-12, chez Louis Allegri et dédiées à Catherine Canossa comtesse Torelli ( V. ci-après Torelli Christoforo ) dame d'un mérite éminent, très-instruite, aimant la bonne poésie, et protectrice des lettres à Reggio.

SEDANO (don Juan-Joseph Lopez), chevalier de l'ordre royal de Charles III, et membre de l'académie d'histoire de Madrid, vit le jour à Alcala en 1729 et mourut à Madrid en 1801. Né dans le sein des lettres, il les cultiva toute sa vie. Dès sa jeunesse il fut envoyé à Salamanque où il étudia les belles - lettres et la philosophie. Les connoissances qu'il avoit des langues anacennes et des antiquités le firent leurs vertus privées.

choisir par Charles III pour divers emplois qu'il remplit avec distinction. On a de lui : I. Dissertation sur les médailles et les monumens anciens trouvés en Espagne, Madrid, 1789, iu-4°. II. Explication des inscriptions et des médailles trouvées dans les villes de Carthagène et de Valence; Madrid, 1794, in-8°. III. Parnasse espagnol ou collection des meilleures morceaux des plus célèbres poètes espagnols, Madrid, 1768 et années suivantes jusqu'à 1778, 9 vol. in 8°. Sedano à enrichi ce recueil de la notice et des portraits des poètes espagnols dont il fait l'analyse des ouvrages; cette entreprise fit le plus grand honneur à Sedano ' qui a travaillé pendant 15 ans pour élever un monument aux célèbres poètes espagnols. Les étrangers qui désireroient connoître la poésie castillane, ne sauroient lire un meilleur livre, malgré les défauts inévitables dans un pareil ouvrage. Sedano rédigea pendant quelques années le journal intitulé Belianis Litterario qui se publioit à Madrid.

SEREVEN, général de brigade en Géorgie, pendant la dernière guerre, quand cet état fut envahi en 1778, commandoit la milice, un parti ennemi s'étant avancé de Sunbury sur Savannah, donna lieu à de fréquentes escarmouches; dans une d'elles, à Midway, où il combattoit, un coup de seu le renversa de son cheval. Plusieurs Anglais l'assaillirent, et pour venger la mort du capitaine Moore, tous déchargerent leurs armes sur lei. Trèspeu d'officiers ont aussi bien mérité de leur patrie ; et peu d'hommes se concilièrent plus que lui l'amitié de leurs concitoyens par

SERGEANT (Jean), missionnaire chez les Indiens, né en 1720 à Newark New-Jersey, gradué en 1729 au collège d'Yale, où il fut précepteur pendant qua-tre ans, alla en 1734 à Houssatonoc, village indien, dans la partie occidentale de Massachussetts, pour commencer ses prédications. Voulant se rendre plus utile aux Indiens en leur administrant les sacremens; il prit les ordres eu 1735, et mourut à Stockbridge en 1749. Le révérend Johnaian Edward lui succéda. Les commissaires de la société pour la propagation de l'Evangile à Londres, avoient fait tous les frais de sa mission. Sergeant a baptisé 129 Indiens. Il a traduit en langue indienne tout le nouveau Testament, à l'exception du livre de la Révélation, et plusieurs parties de l'ancien Testament. Les Indiens de Houssatonnoc ou Stockbridge qui étoient sous sa directiou, sont à présent à New-Stockbridge, dans l'état de New-Yorck; et depuis plusieurs années, le fils de Sergeant est leur ministre. Son père a publié une Lestre au docteur Colman sur l'éducation des enfans des Indiens, et un Sermon sur la cause et les dangers des illusions en matière de religion, 1743.

SERIONNE (J. Accarias de), né à Sérionne, diocèse de Dié, en 1709, avocat au conseil et secrétaire du roi, a publié une traduction en prose de Publius Syrus, précédée d'une préface instructive et d'une vie de Syrus, une traduction du poème de l'Etna, de Severus, également précédée d'une préface et d'une vie du poète latin, suivie d'une dissertation sur le mont Etna, de notes pleines d'érudition et de deux cartes géographiques,

1736. Le style de Serionne est pur et facile, et ses notes sans être trop longues, servent à l'intelligence de l'auteur. Il a ohservé que La Bruyère a répandu dans ses caractères presque toutes les sentences de Syrus; les exemples qu'il en rapporte sont sensibles : que doit on en conclure? que presque tous les moralistes ne font que se copier depuis environ deux mille ans. On a encore de Serionne une traduction d'un Mémoire sur le concordat germanique en 1747, in-4°, des intérèts des nations de l'Europe, développés relativement au commerce, 1767, 2 vol. in-8°; 1768, 4 vol. in-12, de la vraie richesse la Hollandde; de la liberté d'ecrire et de penser, 1770, 1 vol. in 8°. Le dernier ouvrage est remarquable, l'auteur tire des conséquences du philosophisme et d'une liberté illimitée.

SERMET (Antoine Pascal Hyaz cinthe) ancien évêque métropolitain de Toulouse, naquit dans cette ville en 1732. Ses études commencés d'une manière brillante, s'acheverent dans l'ordre des Carmes déchaussés où il fit profession. Sous l'habit monastique il visita l'Espagne et l'Italie; professa la théologie avec distinction et devint visiteur général de son ordre dans des conjonctures délicates. Des troubles y avoient éclaté, l'intendant de la province avoit fait des tentatives inutiles pour les calmer, le nouveau visiteur entré en fonctions présida le chapitre et dans l'espace de quelques heures pacifia toul. Ses talens et son érudition lui ouvrirent les portes de l'acadé, mie des sciences de Tonlouse qui ne prodeguoit pas cet honneur. Les succès du P. Sermet dans les chaires du midi retentirent dans

la capitale. Il fut nommé prédicateur du roi, après avoir rempli une station de carême devant Louis XV. - L'histoire doit recueillir une anecdote qui caractérise l'esprit de ce temps la. Dans le sermon de la passion, en peignant les souffrances de l'Homme-Dieu, il cita les soufflets par lesquels les bourreaux préludoient au supplice du sauveur du moude. Ce mot soufflet choqua les oreilles de certains hommes, qui, plaçant le courage dans cette brutalité appelée point d'honneur croient qu'on réfute les gens en les assassinant et leur mécontenlement se manifesta par quelques gestes. Emule de son confrère le P. Elisée, doué comme lui d'une élocution brillante, il le surpassoit par un débit plein de feu, et sur-tout par cette simplicité sublime dont on trouve le modèle dans les livres sacrés, dans les pères de l'église, et qui, en rapprochant les vérités célestes de l'intelligence des hommes, est plus consorme à l'esprit de l'Évangile. En 1791, l'estime générale l'appela au siége métropolitain de Toulouse. Accepter à cette époque, c'étoit s'élancer sur une mer orageuse. Sermet se dévoua courageusement à ses fonctions nouvelles, persuadé que la vérité n'est que la où se trouve la charité. Il prêcha celle-là et pratiqua celle-ci même envers des indvidus qui l'accabloient d'injufes, de calomnies et de ces lettres anonymes que la lacheté enfante et que la sagesse méprise. Quand la persecution vint frapper les pasteurs pour disperser le troupeau, l'évêque de Toulouse fut traîné dans les cachots et des qu'il fut délivré de ses chaînes, il l'occupa à réorganiser son diocèse. En 1799 il publia des extraits des SS. Pères sur les de-

voirs ecclésiatiques, et pour faire imprimer ce recueil, il vendit une partie de sa bibliothèque : il assista aussi aux conciles nationaux de 1797 et 1801; donna sa démission à l'époque du concordat et mourut à Paris le 24 août 1808. Son confrère, l'ancien évêque de Blois, prononça son oraison fanèbre qui nous fournit ces détails. On a de Sermet un Mémoire sur une inscription de Tholus dans le tom. III. de ceux de l'académie de Toulouse et dans le IV. des recherches historiques sur l'inquisition de cette ville; un discours sur la foi est le seul de ses Sermons qu'on ait imprimé. Sa famille en possède la collection manuscrite.

SERRAO (André), naquit en 1734, à Castel-Monardo, petite ville de la Calabre ultérieure, dans le royaume de Naples. Son père, qui s'apercut de ses dispositions à l'étude, soigna son éducation, et, après les premières instructions, il l'envoya à Naples pour suivre les cours de philosophie et de théologie du célèbre Autoine Genovesi. Elevé au sacerdoce et entré dans la congrégation de l'Oratoire à Naples, il se livra tout entier à son goût pour l'étude. Le prem er fruit de ses travaux fut un Traité, imprimé à Rome, intitulé: De locis theologicis. Après le bannissement des jésuites, Serrao fut nommé professeur de morale au collége de Jesu-Vecchio de cette ville. Il écrivit ensuite sur des matières relatives aux intéréts des cours de Rome et de Naples, mit la dernière main à un ouvrage que son maître Genovesi avoit conçu contre les prétentions de la cour de Rome, et dont le marquis Tanucci, premier ministre de Naples, favorisoit la composition. Mais ce

protecteur ayant été disgracié par les intrigues de la reine Caroline, Serrao ne put continuer cet ouvrage. Le roi ayant établi à Naples une académie des sciences et belles-lettres, Serrao en fut secrétaire, et bientôt après, ce prince le nomma à l'évêché de Potenza. Le pape fit beaucoup de difficultés pour consacrer le nouvel évêque qui avoit écrit contre ses intérêts; on l'accusa de Jansénisme. On lui reprocha ses ouvrages intitulés : De claris cathechistis. Il avoit loué entre autres l'exposition de la doctrine chrétienne par Mesangui, et dévoilé toutes les intrigues ourdies sous le pontificat de Clément XIII pour flétrir cet excellent ouvrage; on lui demanda une rétractation. Setrao s'y refusa. Le roi prit parti dans cette affaire, et, craignant que ce prélat ne fut empoisonné ou assassiné par les agens de la cour de Rome, il lui enjoiguit d'aller habiter son palais de Farnèse. Pendant son séjour, il fit une chûte qui lui démit l'os de la cuisse. A la nouvelle de cet accident, on cria au miracle, en voulant faire croire que Dieu punissoit Serrao de sa résistance aux injustes prétentions de Pie VI. L'affaire de sa consécration occasionna des troubles diplomatiques, des discussions vives entre les deux cours. Le pape menacé consentit à consacrer Serrao, et yingt - quatre évêques, qui jusqu'alors avoient été nommés par le roi; mais il exigea que le nouyeau prélat de Potenza fit une profession de foi détaillée et qu'il répondit de vive voix à onze propositions qui lui seroient faites. La cour de Naples, instruite de ces nouvelles chicanes, donna ordre le son ambassadeur à Rome de dire au pape, que s'il ne se contentoit pas de la déclaration que

Serrao avoit déjà faite, il se retiroit et que son maître prendroit des mesures qui lui étoient proposées par ses théologieus et ses ministres, celles de rétablir dans toute sa plénitude le régime métropolitain. On fut même sur le point de convoquer un concile national pour y proclamer l'adoption des libertés gallicanes. Le pape céda enfin, et Serrao avant recula consécration, revint triomphant à Naples, où il fut accueilli avec enthousiarme par toute la cour et par ses amis. La reine lui dit : « Si tous les évêques avoient votre savoir et votre fermeté, Rome abaisseroit bientôt les ailes de son orgueil. » Il profita de ce moment pour demander le rétablissement de sa malheureuse patrie, la petite ville de Castel-Monardo, engloutie par l'effet du tremblement de terre qui avoit désolé la Calabre. Il fournit le plan d'une nouvelle ville régulière. Le roi lui accorda sa demande. et cette ville reconstruite fut nommé Philadelphie. Serrao, installa dans son diocèse, s'occupa de réparations utiles et de la réforme de quelques abus; il résista par ses actions et ses écrits aux entreprises astucieuses de la cour de Rome, et seconda de tout son pouvoir les droits de celle de Naples. Le général Championnet ayant conquis le royaume de Naples, y établit un gouvernement provisoire sous le nom de république Parthénopéenne. Serrao harangua le peuple de Potenza et lui dit, que le roi ayant fui et laissé le royaume sans armes, sans défense, livré à la plus horrible anarchie, il pouvoit, sans être accusé de rébellion, reprendre ses droits et se donner un gouvernement à son choix. Son discours fut accueilli par des transports de joie; mais cet état

de choses ne fut pas de longue ; durée. Championnet fut rappelé à Paris; les ennemis du nouveau gouvernement profitèrent de son absence, et une armée de brigands, à la tête desquels on voyoit un cardinal, se livra à toutes les fureurs du fauatisme. Un grand nombre de personnes recommandables par leurs vertus et leurs talens furent massacrés. A Potenza, des assassins salariés à qui Serrao avoit fait du bien, se rendirent de grand matin au palais épiscopal, pénetrèrent dans la chambre du prélat , l'égorgèreut dans son lit, et promeuerent sa tête placée au bout d'une pique. Ainsi mourut, en 1799, un des hommes les plus instruits du royaume de Naples, et des plus respectables par ses mœurs, ses principes et la fermeté de son caractère. Ses ouvrages sont : I. Andreæ Serrao de sacris Scripturis liber, Neapoli, 1763. II. claris catechistis; 1769, réimprimé à Vienne, in-8°. 1777. Quelques autres écrits et notamment des Lettres sur les Antiquités déconvertes a Potenza. M. D. F. D. a écrit sa vie, qui fut imprimée à Paris, 1806. Serrao a laissé un manucrit contenant l'Histoire de ses démêlés avec la cour romaine. Cet ouvrage est entre les mains de son neveu, à Naples, qui voudroit le publier. Il est à désirer que ce projet se réalise. (Article additionnel au T. XVI).

I. SEWALL (Samuel), chef de justice de la cour suprême de Massachussetts, naquit en 1752 en Angleterre; son père avoit été précédemment en Amérique, où il avoit commencé en 1654, un établissement à Newbury. Samuel prit ses degres, en 1671, au collège d'Harvard. En 1688, ayant été nommé magistrat ou

assistant, il alla en Angleterre. il devint, en 1792, l'un des conseillers de la nouvelle chartre, et resta dans cette place jusqu'en 1725; en 1692, on le nomma chef de justice de la cour supérieure, mais en 1728, des infirmités le contraignirent à douner la démission de sa place, aussi bien que de celle de jugopour Sufflolk. Il mourut en 1730, laissant la réputation d'un homme distingué par son savoir. Il mérita dans toutes les circonstances de sa vie l'estime juniverselle. Membre, pendant un grand nombre d'années, de l'église méridionale, il en fut un des principaux. ornemens. Sewall étoit libéral, charitable et biensaisant, parsaitement versé dans les langues latine, grecque et hébraïque; il a laissé un Journal en trois volumes, qui embrasse environ 40 ans, et dans lequel ou voit qu'il. fut un des juges qui concoururent, en 1692, à la sentence de condamnation des sorciers de: Salem. Mais on voit aussi par ce même journal, que dans la suite il reconnut son erreur. Sa confession, lue publiquement par son ministre Willard un jour fête, est conservée dans son Journal. Il a publié, une Réponse aux enquêtes sur l'Amérique, 1690 : Propositions sur l'accomplissement des prophéties, in-4°, 1713 : Phénomènes de l'Apocalypse, ou Description des. nouveaux cieux et terre, in-4°; 2\* édition , 1727.

II. SEWALL (Joseph), ministre à Boston, fils du précédent, né eu 1688, gradué en 1707, au collége d'Harvard, des ses premières années montra des dispositions pour l'étude, et bientôt toute son attention fut dirigée sur celle de la théologie. En 1713,

berton, ministre de l'église de Boston. Sewall mourut en 1769, dans la 56° apnée de son ministère. Il a publié un très-grand nont bre de Sermons moraux, et quel, ques Discours de circonstance.

III.SEWALL (Etienne), chef de justice de la cour supéricure de Massachussetts, cousin du précédent, et fils du major Etienne Sewall de Salem, né en 1702, et gradué en 1721, au collège d'Harvard, tint pendant plusieurs années une école qu'il avoit élet vée à Marblehead. Il obtint en 1728 , une place de précepteur au collége, et remplit cet emploi jusqu'en 1739, où il sut nommé juge à la cour supérieure. Il devint en 1752, chef de justice, et peu après membre du conseil; il occupa cette place jusqu'à sa mort, arrivée en 1760.

IV. SEWALL (Etienne), le premier qui ait occupé an collége d'Harvard, la chaire d'hébreu fondee par Hancock, né en 1734 à Yorck, district du Maine (Massachussetts), prit ses degrés en 1761, dans ce méme séminaire. En 1762, il devint maître d'hébreu ; l'étude de cette langue peu cultivée, prit sous Jui une grande faveur. Il fut installé en 1765, à la chaire d'hébreu, et conserva cette place environ 20 ans. Sewall prit des les commencemens une part active à la révolution. On lui ôta sa chaire, et il mena une vie retirée jusqu'à sa mort en 1804. Il a publié une Grammaire hébraïque, in-8°, 1765 : Plusieurs Oraisons funèbres : Plusieurs Discours sur l'Histoire et l'Ecriture-sainte : Histoire de la destruction de Sodome et Gomorrhe, tirée de l'Ecriture : l'Origine du lac de Sodome, 1796: Traduction en la-

T. X (X.

tin du premier Livre des nuits d'Young; Carmina sacra qua latine greceque condidit America, 1789: il a composé aussi un excellent Dictionnaire chaldeen et anglais, qui est resté manuscrit à la bibliotheque du collège d'Harvard.

SHEPARD (Thomas), ministre de Cambridge (Massachus+ setts), né en 1605, a Northampton en Angleterre, élève du collége d'Emmanuel à Cambridge, fit succéder aux écarts d'une vie orageuse l'exemple d'une conduite édifiante. Il passa à Boston en 1635, et forma en 1656 à Cambrigde une église, dont il fut le pasteur jusqu'à sa mort, arrivée en 1649. On a de lui, plusieurs Sermons : Theses sabbatica · Une Lettre intitulée, Lamentations de la Nouvelle-Angleterre, sur les erreurs de l'Ancienne - Angleteire, 1645 : Soumission à J. C., avec un autre Traité de dévosion : Le Sincere converti: Un Traite sur la conversion évangélique : Le chant des psaumes ordonne par l'Evangile : La lumière brillante de l'Evangele url's Indians, in-40, 1648 , Fraite des liturgies , pouvoir des Clefs, etc., en réponse à Ball, in-4°, 1653 : La Parabole des dix vierges, ouvrage posthume, in-folio, tiré de ses Sermons : Le droit de la liberté, et quelques autres ouvrages mystiques.

I. SHERMAN (Jean), ministre de Watertown, Machassussetts; né en 1613 en Angleterre, élève de Cambridge. Son attachement à la doctrine des puritains l'engagea à passer en 1634 en Amérique, où il fut quelque temps assistant de Philipps, ministre à Waterlown; il alla ensuite prècher dans le Connecticut et

mais en 1664, après la mort de Philipps, il retourna à Watertown pour lui succéder. Il resta dans cette place jusqu'à sa mort arrivée en 1685. Sherman, théologien distingué et savant mathématicien, a publié un grand uombre d'almanachs. C'étoit l'homme du monde le plus simple, et cependant ses discours étoient ornés de braucoup de figures oratoires. Il se maria deux fois, et eut six enfans de sa prenuère femme, et vingt de la seconde.

II. SHERMAN (Roger), sénateur des Etats-Unis, né en 1721, à Newton, Massachussetts, fut privé des avantages d'une bonne éducation, mais son génie et un travail infatigable lui firent surmonter toutes les difficultés, et acquérir un grand fond de science. Il passa en 1743 à New-Milfortd, Connecticut; et en 1754, avant fait de rapides progrès dans l'étude et la connoissance des lois, il fut reçu au barreau. L'année suivante on le nomma à une place de justice de paix, et en même temps, représentant à la législature et diacre de l'église; il passa en 1761 au New-Haven, et en 1766 il devint assistant de la colonie, et nommé juge de la conr supérieure, il remplit cette place pendant 23 ans; il fut nommé en 1774 membre du premier congres. Sherman fut un de cenx qui signérent l'acte d'indépendance en 1776. Il étoit, pendantta guerre, membre du conseil de sûreté du gouverneur pour l'état de Connecticut et l'un des membres les plus remarquables de la convention qui forma la Etats - Unis. constitution des

devint magistrat de la colonie; , serva cette place jusqu'à sa mort arrivée en 1793. Sherman avoit des talents solides et utiles dans des matieres où d'autres auroient été rebutés par les difficultés. Capable de s'apliquer à de longues et profonde recherches le travail étoit pour lui un besoin. Sa vie privée lui a concilié l'es÷ time générale.

> I. SHIPPEN (Edouard), un des premiers planteurs de Pensylvanie, né en Angleterre, membre de la société des amis, alla au Massachussetts pour éviter la persécution ; mais , la persécution l'avant chasse du Massachussetts, il se retira dans la Peusylvanie où il fut orateur de la chambre de l'assemblée, et membre du conseil du gouverneur. Il devint aussi le premier major de Philadelphie.

II. SHIPPEN (Guillaume). premier professeur d'anatomie dans l'université de Pensylvanie, né dans cette colonie , fut gradué en 1654au collège de New-Jersey. Après avoir fait ses études de médecine à Philadelphie, il les acheva à Edimbourg; revenu la Philadelphie, il y commença en 1764 des cours d'anatomie; jusqu'à hi on n'avoit pas même encore prononcé le nom en Amérique Il devint l'un des sondateurs de l'école de médecine, dont en 1765 il fut professeur; mais il reucontra beaucoup de difficultés dans cette entreprise. La populace vit ses dissections de manvais œil, il fut exposé à perdre la vie. Cependant il vécut assez pour voir son institution divisée en cinq branches (dont chacune avoit des professeurs haquand elle ent été adoptée, il; hiles, formés par lui-même? devint membre du congres. Enfin à rivaliser avec l'école de médecine un 1791 ; élu sénateur, il con- i d'Édimbourg. Le nombre de ses

étudians qui n'étoit d'abord de 10, s'accrut bientôt jusqu'à celui de 150. On le nomma en 1777 directeur général du département de la médecine, dans l'armée des États-Unis; il se démit en 1806 de sa place de professeur en faveur de son collégue le docteur Wistar: il mourut en 1808.

SHIRLEY (Guillaume), gouverneur de Massachussetts, né en Angleterre, fut d'abord destiné au barreau; à son arrivée à Boston vers l'an 1733, il suivit cette profession jusqu'en 1741, où il devint gouverneur à la place de Belcher. Ce fut lui qui concut le plan de l'expédition contre le cap Breton, qui eut tant de succès en 1745; mais si son entreprise mérite des éloges, sous le rapport du courage, ses plans ne montrent pas beaucoup d'habileté dans la navigation ni dans la guerre. Il passa en Angleterre, en 1745, laissant son lieutenantgouverneur, Spencer Phipps coommander en chef, mais il revint en 1753, et l'année suivante, il fit un traité avec les Indiens orientaux, et parcourut tout le Kennebec où il éleva deux ou trois forts; en 1755 il commandoit en chef les forces de l'Angleterre en Amérique. Il conduisit l'expédition contre Nigara et s'avança jusqu'à Oswego. En 1756, Shirley remit le commandement de l'armée à Abercrombie, et fut rappelé du Massachussetts; il s'embarqua pour l'Angleterre et eut Pownall pour successeur. Après avoir été long-temps gouverneur des îles Bahama, îl retourna du Massachussetts et mourut en 1771 à sa terre de Roxbury. Quoiqu'il eût rempli les emplois les plus lucratifs à la nomination du gouvernement anglais, il ne laissa point de fortune à ses enfans.

L'abolition du papier monnoie fut en grande partie due à sa fermeté et à sa persévérance. Sa pénétration et son adresse ont été généralement appréciées. Néanmoins comme officier militaire, il ne savoit pas assez bien saisir le moment du succès. Pendant son administration, l'Angleterre commença à connoître de quelle importance étoit l'Amérique. les colonies apprirent à combattre, et surent ainsi préparées pour la lutte terrible qui devoit avoir lieu peu après. Les instructions de Shirley, contenant tous les détails de l'expédition contre Louisbourg, se trouvent dans le premier volume des Collections historiques.

I. SHUTE (Samuel), gouverneur de Massachussetts, fils d'un des premiers bourgeois de Londres, dut sa première éducation aux soins de Charles Morton de Londres. Entré dans l'armée du roi Guillaume, il servit sous Marlborough, devint lieutenantcolonel, et sut blessé dans une des principales batailles de Flandres. Il arriva en 1716, à Boston en qualité de gouverneur, remplaçant Dudley, et resta dans cette place six ans. En 1723 il revint en Angleterre, se plaignant heaucoup de la province; le gouverneur Burnet lui succéda. Pendant son administration, il ent à soutenir de violens débats avec la chambre des représentans et s'efforça vainement de se faire adjuger des appointemens sixes : c'étoit un objet auquel Dudeley n'avoit jamais pu parvenir. Le droit qu'il vouloit avoir d'imposer silence à l'orateur lui fut re. fusé, et la chambre le dépouilla de toute son autorité comme commandant en chef; en conse quence de ces plaintes, une chail

tre explicative fut établie, elle confirma les gouverneurs dans tous les droits qu'il avoit réclamés. Schute mourut en Angleterre, en 1742, âgé de 80 aus.

II. SHUTE (Daniel), ministre de Hingam, né en 1722, gradué en 1743 au collége d'Harvard, ordonné en 1746 pasteur de la seconde église d'Hingam, mort en 1802 dans la 56 année de son ministère, devint membre de la convention qui a formé la constitution des États-Unis. On estimoit ses talens pour la prédication. On a de lui plusieurs sermons dans lesquels on en distingue particulièrement un sur la mort du docteur Gay, publié en 1787.

SIGRAIS (Claude - Guillaume Boundon de), né en Franche-Comté, capitaine de cavalerie dans le régiment de Berry, membre de l'académie des inscriptions, vivoit dans le 18° siècle. On a de lui. 1. Histoire des rats, 1738; in-8°. II. Traduction des instimilitaires de Végèce; tutions 1743, nouvelle édition 1757, in-8°. III. Considérations sur l'esprit militaire des Gaulois, 1774, in-12. IV. Considérations sur l'esprit militaire des Germains, 1781, in-12. Dans tous ces ouyrages l'auteur développe une grande connoissance de l'antiquité, et ses réflexions sont quelquefois aussi justes que pleines de sagacité.

SIGUENZA (Charles de Siguenza et Gongora), Mexicain, étudia au collége des Jésuites, et à l'âge de 17 ans, composa le poème Ver indicum. Il cultiva presque toutes les branches des connoissances humaines. Nommé cosmographe par Charles II roi d'Espagne, il enseigna les ma-

l'université de Mexico, se livra à l'étude de l'antiquité et des anciensmonumens des Indes, sur lesquels il composa plusieurs livres; à celle des hiéroglyphes, des caractères et des figures dont se servoient les habitans de l'Amérique septentrionale; il donna plusieurs ouvrages sur l'arithmétique, sur les signes célestes, les éclipses de soleil et de lune, les comètes, sur la politique, etc., etc. Un incendie arrivé le 8 juin 1602, dévora une infinité d'ouvrages; les livres devinrent trèsrares. Don Jean de Alva/issu des rois de Tezeuco, homme instruit qui en possédoit un grand nombre, nomma Siguenza son exécuteur testamentaire et légataire de toutes ses chartes et de sa bibliothèque. Ce prêtre vertueux ayant desservi pendant 18 ans la chapelle de l'hôpital de l'Amour de Dieu, voulut qu'après sa mort, son corps fût livré aux chirargiens comme moyen d'étude pour l'art de guérir. Après une maladie très-douloureuse, il mourut le 22 août 1700 ,à l'âge de 55 aus. Il a laissé en manuscrits beaucoup d'ouvrages, tels que poésies, panégyriques, sermons, histoires, dissertations, critiques, etc. Voici les principanx de ceux qui ont vu le jour. Ver indicum, poema sacrum epicum, idæam Guadalupiæ mexiceædei parentis virginis ımaginis, e floribus miraculo jam pridem depictoe, 1668, Mexici, in-8°, et 1680, in-4°. Decora Queretari in nova ecclésiasticorum sub titulo SS. Mariæ de Guadalupe ibidem erecta congrégatione temploque magnifico a fundamentis ejus nomine condito, sumptibus et pietate. D. Joannis Caballero et Ocio presbyteri, 1680; Mexici, in-4. Politicarum theatrum virtutum principem thématiques pendant 20 ans dans | constituentium atque e priscis

erutarum mexicanis imperatoribus, quorum effigies ornatui fuere triumphali fornicia nobilissima regique obsequentissima imperiali civitate mexica erecti, excipiendi ergo pro-regem suum exc. comitem de Paredes, marchionem de la Legunà, etc., 1680; Mexici, in-4°. Triumphus parthenicus, etc., 1683; Mexici, in-4°. Paradisus occidentalis, etc, 1684; Mexici, grand in-4°. Expositio philosophica adversus cometes imperii explicata quod habuerant in timidiores, 1681; Mexici, in-4. Libra astronomica et philosophica ad quam D. Carolus de Siguenza et Gongora cosmographus et mathematicus regius in academia mexic. revocat nedum ea quæ adversus expositionem philosophicam in cometas suam exposuit R. P. Eusebius Francis. Kino, etc., 1690; Mexici, in-4°. Historica narratio eventuum americanæ classis de Barlovento dictæ, penes extrema anni 1692 et initia 1691, etc., 1961; Mexici, in-4°. Hispaniæ trophæum justitiæ in gallicam animadvertentis perfidiam apud Hisponiolæ littora, 1691; Mexici, in-4°. Infortunia Alphonsi. Ramirez circum per orbem euntis, 1693; Mexici, in-4°. Mercurius volans et novum mexicum restauratum præseferens., Mexici. Orientalis planeta evangelica epopeya sacro panegyrica Indiarum apostolo magno S. Francis. Xaverio, 1700; Mexici, in-40. Descriptio sinus S. Mariæ de Salve, etc, manuscrit. Heroici C. Ferdinandi Cortezii pietas. Bellerophonmathematicus contra chimæram astrologicam D. Martini a Torre. Tractatum, seu methodum a nullo tunc usque professorum matheseos adhibitam pro solis defectionibus computandis in gradu nonagesimo, idque

genus alia oppido subtilia et abtrusa complexum. Apologeticum pro vere indico, seu de Guadalupia imagine poemule. Ciclographia mexicana, seu annis mexicanensis, id est, methodus pro censendis annis, etc. Imperium chimicum in septentrionali America conditum, etc. Occidentis Phenix S. Thomas apostolus, nomine Quetzalcoalt inter antiquarum cineres traditionum inventus, etc. Theatrum S. Metro politanæ ecclesiæ mexicæ, etc. Historia regiæ ac pontificiæ universitatis mexic. historica narratio seditionis Indorum mexici factæ, anno 1692. Testimohia et opuscula multiplicis argumenti, Tribunal historicum. Historia provinciæ Carolinæ dicendæ vulgò appellatæ de los Texas. Genealogia imperatorum mexicanensium. Vita ill. D. Alphonsi de Cuevas Davalos archiepiscopi mexicani. Tractatus de sphæra, etc. Oratio funebris panegyricique celeb. mexicanæ patriæ Joannæ Agnetis a cruce monialis de S.-Hieronymi litteris et virtutibus colebrandis, etc., etc.

SIMIOLI (Joseph), né à Naples le 26 juin 1712, entra dans l'état ecclésiastique. Son talent oratoire le sit choisir à l'âge de 21 ans, pour faire, au nom du clergé de la ville, un discours de félicitation au sujet de l'élévation du cardinal Spinelli sur ce siége. Nommé par ce prélat, professeur de théologie dans son séminaire, il composa par son ordre uncours de théologie très-estimé et adopté par plusicurs évêques. Il donna beaucoup de Dissertations profondes et lumineuses. On estime particulièrement celle où il réfute les erreurs de Basnage et du P. Le Courayer. Le cardinal ayant abdiqué son archevêché, Benoît XIV,

appréciant sou mérite, l'employa dans les congrégations et le chargea d'administrer plusieurs dioceses sabarbicaires. Celui-ci fit venir Simioli, dant il connoissoit la sagesse, et qui l'accompagnoit dans ses visites épiscopales, l'aidant à réformer les abus dans les séminaires. Simioli eut beaucoup de part à l'encyclique de Benoît XIV. Il fut chargé de composer avec quelques autres théologiens, une Méthode générale pour l'instruction des élèves destinés aux missions étrangères. Un de ses amis ayant été nommé à un évêché, au lieu de complimens, il lui adressa un petit ouvrage intitulé: Avis aux évêques pour bien gouverner leur diocèse. Il fut traduit par ordre du roi en espagnol, pour être distribué aux nouveaux prélats de son royaume. Après la mort du cardinal, le roi de Naples chargea Simioli d'enseigner la théologie à l'université. Nommé ensuite chanoine de la métropole et théologal, il refusa la dignité épiscopale à laquelle on vouloit l'élever. En 1770, le roi ayant créé une chaire pour l'interprétation des conciles, lui ordonna de l'accepter, il la remplit d'une manière distinguée. Dans les dernières années de sa vie, il travailloit à donner une nouvelle édition de l'Ecriture sainte, avec des notes. Quand des savans et d'autres personnages distingués alloient à Naples, Benoît XIV ne manquoit jamais de les adresser a Simioli, pour lequel il avoit beaucoup d'estime et d'amitié. Un jour, en travaillant avec M. Fillingieri, son archevêque, à une affaire qui concernoit le diocèse, ce digne prêtre tomba mort le 22 janvier 1799. Il a laissé beaucoup douvrages manuscrits.

SIMLER (Jean-Jacques), mi-

nistre de Zurich, où il naquit à la fin du 17° siècle, a laissé un recueil curieux de Mémoires sur la réformation de la Suisse, latin et allemand; Zurich, 1757, 3 vol. in-8°.

SIPPADE (Pierre De LA), gentilhomme provençal, auteur d'un mauvais roman du 15° siècle, absolument inconnu dans le nôtre, excepté par les bibliomanes, qui eu comptent quatre éditions curieuses. Il a pour titre: Histoire du très-vaillant chevatier Páris et de la belle Vienne; Auvers, 1487, in-fol. gothique.

I. SMITH (Jean), le père de la colonie de Virginie, naquit en 1579 au comté de Lincoln en Angleterre. Des sa jeunesse on remarquoit en lui un génie romanesque; il se plaisoit à faire des actions andacieuses et extravagantes. A treize ans il vendit ses livres et ses effets pour se procurer de l'argent afin de se rendre secrétement sur quelque port de mer, mais il fut arrêté; à 16 ans, étant en apprentissage chez un marchand, il quitta son maître, passa en France, et de-la aux Pays-Bas. A son retour il s'appliqua à l'histoire militaire, et à la tactique; entré en jouissance d'une parti de l'héritage de son père, il se trouva à 18 ans en état de reprendre ses vovages d'une manière plus agréable. Il s'embarqua à Marseille pour l'Italie, avec quelques pélerins. Une tempête les obligea de jeter l'ancre près de la petite île de Nice; et comme ses compagnons attribuoient les malheurs dece voyage a la présence d'un hérétique, Smith fut jeté à la mer. Il atteignit le bord à la nage, et passa à Alexandrie, où il se mit au service de l'empereur d'Autriche contre les Turcs. Il mérita bientôt parses exploits le commandement de deux cent cinquante ho ames de cavalerie. Au siege de Regal les Ottomans defiant les assiégeans leur firent dire que le seigneur Turbisha, pour l'amusement des dames, vouloit tuer quelque capitaine chrétien. Smith accepta le défi , combattit à cheval à la vue des dames qui convroient les ramparts, tua son adversaire, et emporta sa tête. Lu second se présenta pour le venger, il eut le même sort. Smith lit dire que si cela amusoit les dames, une autre champion n'avoit qu'à se présenter; un troisieme parut, sa tête fut ajoutée aux deux antres. Mais hii-même fut bientôt pxposé à perdre la sieune, fait parsonnier, ce ue fut qu'en toaut son maître qu'il s'echappa et passa en Russie. De retour en Angleterre, il forma la résolution de chercher des aventures au nord de l'Amérique. En 1606, avant persuadé à un certain nombre de persoanes de demander une patente pour la Virginie méridionale, il s'engagea dans cette expédition, que Christophe Newport fut chargé de commander. Il arriva avec les premiers émigrans qui firent en 1607 un établissement à Chesapeak. James-Town fut le siège de la colonie naissante. On nomina un conseil pour tenir les rênes du gouvernement; Smith fut membre de ce conseil. Christophe Newport, en s'en retournant, laissa plus de cent personnes à la Virginie qui auroient péri faute de vivres, si Smith ne leur ent fourni des grains, qu'il se procura chez les ludiens, tant par achais que par force. Il prit une fois une espèce de manuequin empaillé qui étoit l'idole indienne Okée, pour le rachat de laquelle ils donnérent autant de blé qu'on

vages de Chick-Ahominy, il fut fait prisonnier. Après avoir tué trois de ses ennemis, on le conduisit à l'empereur Powhatau; ce prince le reçut assis sur une espèce de trône, entre deux jeunes beautes qui étoient ses filles. Après une longue delibération, on apporta deux grandes pierres, sa tête fut placee sur le billot, et la hache levée sur Ini. Mais, Pocahontas la lille chérie du roi, arrêta le compitatal, et par ses instances lui sauva la vie. Il fut renvoyé à James-Town, où sa résolution, son adresse, et ses efforts empêchèrent que la plantation ne tût abandonnée. En 1608 il parcourut tonte la côte, depuis le cap Henry jusqu'à la rivière Susquehannah, et à son retour, il traça une carte de la baye Chesapeak et de ses rivieres. C'est d'après cette carte que toutes celles postérieures out été copiées. Cette même année, comme Smith étoit president du conseil, sa sévérité et son exemple animerent l'industrie des colons ; il réforma anssi séverement la mauvaise habitude de jurer. Avant été grièvement blessé en 1609 par une explosion de poudre à canon, il alla en Angieterre chercher les secours des plus habites médecins. En 1614, avec huit hommes dans une petite barque, il rangea toute la côte qu'on appeloit alors le Virginie nord; c'est-à-dire, depuis Penobscot jusqu'an cap Cod; et à son retour il dressa la carte de tout ce pays, auquel il pria le prince Charles, depuis roi et martyr, de donner un nom. Ce fut alors que la Virginie-nord recut le nom de Nouvelle Angleterre. Après quelques autres aventures, Smith mourut à Londres, en 1631. Il a publié; Le sixieme voyage fait en Virginie, 1606. Le preen voulut. En parcourant les ri- mier voyage à la Nouvelle-An-

gliterre, avec l'ancien et le nouveau nom, 1614. Relation de son voyage à la Nouvelle Angleterre; 1615. Description de N. E., 1617. Essais de la Nouvelle-Angleterre, où l'on voit les succès de 26 bâtimens qui y ont été employés dans les 6 dernières années etc., 1620. Histoire générale de la Virginie, de la Nouvelle-Angleterre, et des îles Summer, avec les noms des aventuriers qui y ont aborde, etc., de 1584 à 1626, les cartes et descriptions de ces contrées, en six livres in-fol, , 1627. Son ami M. Purchas en a reproduit dans ses pélerinages la plus grande partie; Les voyages, aventures et observotions du capitaine Jean Smith en Europe, Asie, Afrique, et Amérique; de 1593 à 1629, infol, 1630. Cet onvrage est conservé tout entier dans les collections de Churchill. Avis aux planteurs inexpérimentés de la Nouvelle-Angleterre, in-4ª., 1630.

II. SMITH(Samuel), historien, natif de Burlington, au nouveau Jersey, mort dans cette même ville en 1776, a publié une Histoire du nouveau Jersey, depuis l'origine de cet établissement en 1721, in-8°, 1765: c'est une très bonne compilation.

III. SMITH ( Guillaume ) , chef-justice de la province de New-York, gradué en 1745, au collège d'Yale, a donné une Histoire de la province de New-Yorck, depuis la première découverte jusqu'à l'an 1732, in-4°, 1757, or wage qui contient d'excellentes choses.

IV. SMITH (Josias), ministre dans la Caroline méridionale, fut le premier de cette province, qui prit ses degrés en littérature.

1704, gradné en 1725 au collége d'Harvard , ordonné à Boston, en 1726, ministre des Bermudes; dans la suite nommé pasteur de l'église presbytérienne de Charlestown, dans la Coroline méridionale. Il termina, en 1781, son utile carrière àPhiladelphie, où la guerre de la révolution lui avoit sait chercher une retraite. Dans les premières années do son ministère, il eut une dispute scientifique avec le révérend Hugues Fisher, sur le jugement particulier; et il a publié un ecrit sur cette matière et sons ce titre, 1730. Il a anssi donné un grand nombre de Sermons.

V. SMITH ( Thomas ), premier ministre de Portland (Massachussetts), né en 1702, fils de Thomas Smith, écuyer commerçant à Boston, gradué en 1720, au collége d'Harvard, ordonné en 1727, mort en 1795, a publié deux Sermons,

VI. SMITH (Robert), ministre de Pensylvanie, né vers l'an 1723, à Londonderry en Irlande, de parens écossais, amené en Amérique en 1730, suivit plusieurs années les études littéraires et théologiques sons l'instruction du révérend Samuel Blair; en 1751, il sut nommé ministre de l'église de Pequea en Pensylvanie, où il resta jusqu'à sa mort arrivée en 1785. Peu après son établissement à Pequea, it y fonda une école des langues latine, grecque et hébraique. Les professeurs les plus instruits y furent placés, et il en est sorti depuis beaucoup d'hommes qui ont occupé les premières places de l'église et de l'état. Son épouse, sœur du réverend Blair, fut une femme recommandable par les qualités de sou esprit à il était né à Charlestown ou deux de ses enfaus ont suivi la

médecine, et trois sont entrés dans l'église, où ils ont exercé leur ministère avec succès, ainsi que dans la littérature. On a publié dans le quatrième volume du Prédicateur américain, trois de ses Sermons sur la foi.

VII. SMITH ( Jean Blair ), premier président du collégé de l'Union à Schenectady, dans l'état de New-Yorck, fils du précedeut, né en 1756, annonça des sa jeunesse une énergie surprenante, et se distingua également par son éloquence. En 1773, il prit ses degrés au collége, se consacra totalement aux études de théologie, sous la direction de son frère le révérend Samuel Smith, alors président du collége de Hampden Sidney en Virginie, auquel il succéda dans cette place en 1779. En 1791, il se chargea de l'église presbytérienne de Philadelphie. Quand le collége de l'Union, à Schenectady fut fondé, en 1795, il dirigea cette institution pendant trois ans; mais ne cessa pas ses prédications. Il mourut en 1799 à Phila delphie, où il avoit été invité à reprendre son aucien ministère.

VIII. SMITH ( Guillaume ), premier prévôt du collége de Philadelphie , né en Ecosse , élève de l'université d'Aberdeen, cù il prit ses degrés en 1747 , emplova les trois années snivantes à enseigner dans l'école paroissiale, et fut envoyé à Londres en 1750, pour un plan sur l'amélioration de ces sortes d'écoles. A Londres on l'engagea à quitter la profession qu'il avoit suivie jusque-la; bientôt il se rembarqua pour l'Amérique, où il resta deux ans précepteur des enfans du gouverneur, Martin, dans la province de New-Yorck, et en-

ladelphic. Il retourna en Anglet rre, en 1753, pour y prendre régulièrement les ordres dans l'église épiscopale; l'année suivante il retourna en Amérique, où il fut mis à la tête d'un séminaire, où ses talens et sa conduite contribuèrent à la réputation de ce collége. En 1803, ce prédicateur célebre, estimé comme écrivain, mourut âgé de 76 ans. Les lettres en Amérique lui doivent beaucoup ; il a publié un grand nombre de Sermons dans lesquels on distingue celui prononcé devant les francs-maçons ; un autre *sur* la conversion des payens en Amérique, 1760, et quelques autres Discours prononcés pendant la guerre d'Amérique : Une Oraison funèbre de Montgomery, 1776, etc. Ses OEuvres ont été publiées en a vol. in-8°, 1803.

IX. SMITH (Elie Hubbard), célèbre médecin de New-Yorck. né à Litchfield ( Connecticut ), en 1771, gradué en 1786, au col-lége d'Yale, après avoir suivises cours complets de médecine sons la direction de son père, s'appliqua à la pratique de cet art, en 1792, à Wethersfield; mais il passa a New-Yorck, l'année suivante, el commença, en 1797, le Répertoire médical, en société avec les docteurs Mitchill et Miller. Smith, mourut de la sièvre jaune on 1798. Outre ses productions qui se trouvent dans le Répertoire médical, il a publié, Edwin et Angelina, ou les Banj dits, opéra en 3 actes, 1797.

Londres on l'engagea à quitter la profession qu'il avoit suivie jusque-là; bientôt il se rembarqua pour l'Amérique, où il resta deux ans précepteur des enfans du gouverneur, Martin, dans la province de New-Yorck, et ensuite président du collège de Phi-

rendit à son pays: il commandoit, en 1176, un régiment, a ssocia la valenr à la prindence et la discipline du soldat avec la sagacité de l'homme d'état; aussitôt que la lutte fut terminée il occupa pendant dix-huit ans une place de juge. Quand la consti-Intion actuelle de l'état ent été formée, il fut membre de la chambre des représentans; Was. hington et Adams faisoient le plus grand cas de son mérite. Doué d'un esprit naturel et des plus brillans talens, développés par ane excellente reducation, il fut respecté comme savant et comme militaire. 11 mourut en '1807, à Page de 68 ans.

SONNINI (Charles - Sigisbert de Manoncour), ancien officier et ingénieur de la marine, membre de l'acadénnie de Nancy, de la société d'agriculture, etc., etc., né à Lunéville le 1er février 1781, mort à Paris le 9 mai 1812. On Ini doit plusieurs mémoires d'histoire naturelle, d'agriculture et d'économie rurale, insérés dans divers recueils; il a été l'un des **c**ollaborateurs du célèbre Buffon , pour la partie de l'histoire naturelle des oiseaux. Les ouvrages de Sonnini sont : Mémoire sur la culture et les avantages du chou-navet de Laponie, lu à l'assemblée publique de l'académie royale des sciences de Nancy, le 28 ault 1787, Paris, 1788, 1 vol. in-8°. Le Væu d'un agriculteur, on essai sur quelques moyens de remédier aux ravages de la grêle et à la disette des grains, Paris 1788, in-80. De l'admission des Juifs à l'état civil. Adresse à mes compatriotes par un citoyen du nord de la France, Nancy, 1790, m-8°. Journal du département de la Meurthe et des départemens voisins, depuis le 15 juillet 1790,

jusqu'en 1793, imprimé à Nancy. Voyage dans la haute et basse Egypte, fait par ordre de l'ancien gouvernement, 1796, dans lequel on trouve des observations de tont genre, avec une collection de 40 planches, contenant des portraits, vues, plans, cartes géographiques, antiquités, plantes, animaux. etc.. 3vol. in 8°, et rvo!. in-4º de planches. Essai sur un genre de commerce particulier aux îles de l'Archipel, du Levant, Paris, 1716, in-8°. Voyage en Grèce et en Turquie avec une carte générale du Levant, et des planches contenant des costumes, des danses, des animaux, etc., Paris, 1801, 3 vol. in-80, et 1 vol. in-400 de planches. Nouvelle édition de l'Histoire naturelle de Buffon, en 127 vol. in -80, dont les derniers ont paru en 1808, et dans laquelle Sonnini a fait entrer près de 80 vol. de notes et supplémens, savoir : l'histoire naturelle des quadrupedes et des oiseanx découverts depuis la mort de Buffon; celles des reptiles, des poissons, des insectes, et des vers; enfin l'Histoire des plantes, dont ce grand naturalisto n'a point eu le temps de s'occuper. Sonnini à encore coopéré au Dictionnaire d'histoire naturelle, en 24 vol. in -8°, particulièrement pour la partie des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles, et à l'abrégé du Cours d'agriculture; en 6 vol. in-8° : il étoit encore le rédacteur de la Bibliothèque physico-Somini étoit un économique. écrivain infatigable, mais on lui reproche avec raison d'avoir écrit un trop grand nombre de volumes, principalement dans la nouvelle édition de Buston, qu'il a plus que doublée, en sorte que ce n'est plus l'ouvrage de Buffon, mais celui de l'éditeur.

SOPRANZI ( N.... ), né à Mantoue, carme-déchaussé du couvent de Parme, portoit le nom de Père Victor de Sainte-Marie, qu'il quitta lorsqu'il eût été sorcé de sortir du cloître par les persécutions du capucin Turchi, évêque de Parme. Ce prêtre vertueux étoit en même temps un homme très-docte, c'est le témoignage que lui rend le célèbre Solari, évêque de Noli, dans son Apologie contre le cardinal Gerdil. Sopranzi, sous le voile de l'anonyme, a publié divers ouvrages italiens, entre autres un volume d'exellentes Réslexions, pour la désense de Scipion de Ricci, évêque de Pistoye, et de son synode, in-8°, 1796, II. Réslexions sur les Homélies du frère Turchi, évêque de Parme, 2 vol. in-8°, avec l'indication de Bielle et Casal, mais imprimés à Asti, par les soins de M., ouvrage écrit avec feu et d'un style rapide. Les productious de l'évêque de Parme y soutappréciés avec sévérité, mais aussi avec justice. L'ouvrage de Sopranzi est en même temps une Apologie de la constitution civile du clergé et des ecclésiastiques qui se sont soumis au serment de 1791. Il est à remarquer que l'Italie est le pays où les opérations de l'assemblée constituante sur les affaires ecclésiastiques, ont trouvé le plus d'approbateurs parmi les évêques et les prêtres. L'estimable Sopranzi, est mort dans sa patrie en 1803.

SPERONELLA, née vers 1150, de Dalesmano et de Mabilie da Curano, famille riche et puissante du Padouan, fut d'abord promise ou mariée secrétement à Jacques da Carrarra; sa destinée l'appeloit aux aventures; elle joignoit à une charmante figure une taille pleine de grace et de

volupté. Tant de charmes, tant de fraîcheur et d'attraits tenterent le comte Pagano, vicaire de l'empereur Frédéric I, à Padoue, qui l'enleva de force et l'épousa. Dalesmanino son frère, ainsi que toute sa famille, furieux de cette violence, ne songea qu'à s'en venger. Dalesmanino s'unit à Albert da Baone, à Albert da Zaussano et à Rimbault, comte de Collalto; et ils convincent casemble de chasser, le même jour, les vicaires impériaux de Padoue, de Vérone, de Vicenze et de Trévise, ce qui s'exécuta le 23 juin, veille de la St.-Jean en 1164. Dalesmanino profita de la fête dite des Fleurs, usitée ce jour-là, qui attiroit un grand concours de gens de la campagne; il les arma, et les conduisit au palais de Pagano: le comte effrayé se retira dans la forteresse de Pendice, qui fut assiégée aussitôt, et voyant qu'il ne pouvoit recevoir aucun secours, il rendit la place aux Padouans, et Speronella à Dalesmanino son frère. Celui-ci la maria à N. Traversario de Ravenne, puis en quatrième noces à Pietro Zaussano, frère d'Albert, dont il est question ci-dessus. Ezzelin da Romano, si célèbre (Voyez tom. VI. Ezzetin IV., dit le Moine) avoit à cette époque perdu Agnès d'Est, sa première femme : épris de la beauté de Speronella, il desira l'obtenir , négocia avec Dalesmanino, qui ménagea la fuite de Speronella, laquelle abandonna Albert Zaussano, son quatrieme mari, pour se retirer chez Ezzelin , et l'épousa vers 1170.Dalesmanino se fit donner à cette occasion les terres de l'orto et de Curano 🕺 qui appartenoient à sa sœur, qu'Ezzelin lui abaudonna, Speronella paroissoit ravie de son mariage avec un homme de la puissance et de la réputation

chanté de la beauté, de l'esprit ct des charmes de sa femme, et vivoit heureux avec elle; lorsqu'ayant fait un voyage a Monselice, chez Gribert da Fontana, il v fut reçu magnifiquement et avec les soins les plus recherchés: de retour chez lui, Ezzelin raconta à Speronella tous les bons traitemens qu'il avoit reçus à Manselice, parla de la noblesse et de la richesse de Gribert, de la grace et de la beauté d'Olderic son fils; il eut l'imprudence dinsister sur ce dernier point, et de lui raconter qu'Olderic da Fontaua l'ayant accompagné par politesse dans le bain, il étoit resté frappé de sa fraîcheur, de la biancheur de sa peau, de la somplesse de ses membres, ainsi que des belles formes et des belles proportions du corps de ce jeune homme. Ces images trop vivement rendues, frappèrent fortementl'imagination de Speronella, et allumérent dans ses sens et dans son cour une passion insensée, elle n'eut plus de cesse qu'elle n'eût vu Olderic et formé asce lui de nonveaux liens. Aidée par Dalesmanino son frere (qui se fit encore payer dans cette occasion ses services, par la donation de nouvelles terres ), elle s'enfuit de chez Ezzelin le Moine pour se jeter dans les bras d'Olderic da Fontana, lequei, après un divorce solennel, célébra ses noces avec elle à Monselice. Speronella eut de ce sixième mari une fille, Zamponie, mariée vers 1190, au comte Albert da Baone, et un fils, Jacques da Fontana de Saint-André, célébré depuis par le Dante et par ses commentatears. Speronella mourut la veille de Noël de l'an 1199, à l'âge de pres de cinquante ans. Dans son testament, lait en 1192, et suivi

d'Ezzelin IV; celui-ci étoit en- i d'un codicile de 1199, elle fait à tons les hôpitaux et les églises de la province, aux chevaliers de Saint-Jean de Jérnsalem, et jusqu'aux lépreux, des legs qui prouvent qu'elle possédoit des biens considérables. Les graces, la gentillesse, l'étourderie et la légéreté de Speronella, et surtout ses galanteries et son dévergondage, célèbres dans le douzieme siècle, passerent en proverbe dans les siècles suivans; et pour dire une femme gentille, étourdie et galante, on disoit una Speronella; d'où par corruption on a dit depuis dans notre langue une Péronnelle. Voy. Dictionnaire des proverbes.

1. SPLEISS (Etienne), professeur de logique et de mathématiques à Schaffausen sa patrie en 1671, est auteur de divers traités de géographie et d'astronomie. Jean-Jacques, son fils, suivit la même profession. On a de lui plusieurs ouvrages d'astronomie.

II. SPLEISS (David), fils d'Ftienne et frère de Jean-Jacques
Spleiss, né à Schaffhausen, s'appliqua à la médecine, et fut reçu
docteur en cette science à Padoue.
La médecine n'occupa pas seule
son temps; il étudia aussi les
mathématiques et devint professeur de mathématiques et de médecine dans sa patrie en 1711. On
a de lui plusieurs traités de médecine dont quelques - uns sont
ipsérés dans les Ephémérides
Nature curios orum.

SPRECHER DE BERNEGG (Fortunat), chevalier et docteur en droit, commissaire ou gouverneur du comté de Chiavenne en 1617 et 1625, a publié en latin un hon abrégé de l'Histoire des Grisons, Rhetia, ou Pallas Rhætico armata et togata, Bâle, 1617, Leyde, Elzevir, 1633,

in-24. On connoît aussi une traduction allemande, considérablement augmentée, que Haller prélère à l'original latin. Sprecher est encore auteur d'une Histoire des troubles de la Valteline, en Genève, 1629, in-4°. Jatin , Cette Histoire, traduite en allemand, 1751, in-4°, est estimée pour son impartialité, quoique l'auteur fut réformé. On conscrve dans la bibliothèque de chapître de Zurich, un traité du même auteur, Rhetia Alpestris, qui est un excellent supplément de celui que Tschoudi avoit publié sur le même pays. Ona encore de Sprecher la Généalogie diplomatique de la maison de Planta en Grisons, et ce fut d'après son travail qu'on imprima, à Coire, en 1722, in-folio, les tables généalogiques de cette maison qui se dit issue de Pompée Planta, gouverneur d'Egypte sous l'empe-Trajan, et dont Pline-le-jeune a fait mention dans ses Lettres. Jean-Louis Lehmann, a publié, eu 1780, 2 vol. in-12, avec des votes, la continuation de la Relation des troubles des Grisons, depuis 1629 jusqu'en 1645, écrite en allemand par Fortunat Sprecher; elle est estimée.

SPRENG (Jean-Jacques), né à Bâle le 31 décembre 1699, mort le 27 mai 1768, historien et poète, professeur de grec à l'université de Bâle, et membre de plusieurs sociétés savantes, a traduit en vers allemands, I. Le Pseautier de David, 1741. II. Les Cantiques , 1748. La tragédie de Dryden, Bâle, 1757, in-8º Il recut de l'empereur Charles VI le titre de Poeta cæsareus. Ou a encore de lui, en allemand, quelques Dissertations historiques; un Discours estimé sur le combat de St.-Jacques, publié à Bâle, 1748, in-4°; et trois ouvrages sur l'Histoire du canton de Bâle, où l'ou trouve une partialité excessive contre la religion catholique.

SPROAT (Jacques), ministre à Philadelphie, né en 1722 à Scituate au Massachussetts, gradué en 1741 au collège d'Yale, ordonné en 1743, ministre de Guilford, passa à Philadelphie, et succéda à Tennent à la fin de l'année 1768, où il resta jusqu'à sa mort , arrivée en 1793. Le révérend docteur Green, son collégue, lui survécut. La pompe de ses funérailles attesta la haute estime qu'il avoit méritée. C'étoit dans le temps où la fièvre janne exerçoit ses affreux ravages dans cette ville, et où l'on voyoit à peine deux ou trois parens suivre un cercueil; cent persouncs suivirent le sien, et plusieurs négres s'offrirent à le porter; le docteur Sproat fut un respectable théologien. On trouve des extraits de son journal dans le magasia de l'assemblée. On remarque le récit des pertes occasionnées par le ravage de la fièvre jaune.

STACHELIN (Jean), docteur en médecine à Bâle, sa ville natale, y a publié plusieurs Dissertations sur cet art, et une Relation de la guerre des Suisses contre Charles-le-Témeraire, duc de Bourgogne, en latin; 1744, un volume, in-4°.

STANDISH (Miles), le héros de la Nouvelle-Angleterre, naquit en 1784, au comte de Lancastre; après avoir servi quelque temps dans l'armée des Pays-Bas, il s'établit à Leyde avec la congrégation de M. Robinson, quoiqu'il ne fût pas membre de cette église. Il s'embarqua en 1020 avec la première compagnie qui vint à la Nouvelle-Angleterre, où on le nomma capitame ou chef-militaire

commandant a Piymouth; plein de courage et d'audace, on le vit toujours aux premiers rangs dans les entreprises hasardeuses. Il fut, en 1623, envoyé à Vessagusset ou Weymouth, pour proléger les planteurs contre un complot des Indiens que Masassoit avoit découvert. Il choisit huit hommes avec lesquels il vint à la plantation, sous prétexte d'affaires de commerce : il la trouva dans la situation la plus périlleuse; les planteurs, par une conduite injuste et déréglée, s'étoient rendus méprisables aux yeux des Indiens; les sauvages, chez qui il y avoit eu du blé volé, prétendoient pour se venger pendre le voleur, vieillard décrépit et pauvie. Quand Standish arriva à Weymouth, il fut insulté et menacé par les Indiens qu'il savoit dejà être les conspirateurs; profitant d'une occasion où plusieurs étoient rassemblés, il en tua cinq, sans perdre un seul homme; et saisissant de sa main Pecksnot, le plus hardi de leurs chefs, il lui arracha son couteau et le lui plongea dans le cœur. La terreur que cet exploit jeta parmi les sauvages, fut très-avantageuse. Standish fut magistrat ou assistant tout le reste de sa vie. Il mourut en 1656, à Duxborough, où il avoit une propriété connue aujourd'hui sous le nom de Chateau du Capitaine.

STAPFER (Jean-Frédéric), pasteur de Diesbach, dans le canton de Berne en 1762, étoit natif de Broug, en Argeu. On a de lui une Théologie polémique; Zurich, 1545 et 1757, 5 vol. in-8°.; plusieurs Traités de morale, et des Dissertations théologiques.

I. STASSART (Jean, Goswin DE), seigneur de Briex, Ecoutèle, de la ville de Bruges, d'une

maison ancienne, originaire du comté de Flandres, qui remonte au 12º siècle, se distingua dans ses fonctions civiles, et fut la victime de son attachement et de sa fidélité à Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, car il fut massacré en voulant comprimer une insurrection des habitans de Bruges, qui s'étoient révoltés contre ce prince. Son fils, Roland de STASsant, qui n'avoit que trois ans lors de la mort tragique de son père, fut quelques années secrétaire intime du duc Charles-le-Hardi, et mourut en 1504, laistant de Jeanne Sareu, sa femme, Jean de Stassart, né en 1488, marié à Marie de Renialmé.

II. STASSART ( Pierre Goswin de ), petit-fils du précédent, seigneur de Briex, né en Brabant en 1551, de Jean de Stassart et de dame Marie de Rénialmé, s'occupa des sa jeunesse du droit public et de la constitution du Brabant; il fut confirmé dans son ancienne noblesse par l'empereur Charles-Quint le 17 novembre 1547. Conseiller pensionnaire de la ville de Bruxelles, il exerça cette place dans des temps ditticiles; il eut d'abord le courage de défendre les priviléges de son pays contre le despotisme de Philippe II, puis le courage non moins grand, de s'opposer à l'esprit d'exagération qui dirigeoit toutes les mesures des états de Brabant. Enfin lorsque la mort tragique des comtes de Horn et d'Egmont (juin 1568) et les barbaries du duc d'Albe eurent ôté tout espoir de concilier les esprits, Pierre Stassart renonça aux affaires publiques, se retira dans son château de Briex où il mourut en sage, l'an 1599. Il avoit donné sa sœur Marie, à Josse Van-Helmont, sieur de Pélisser

et Roggenbourg, dont le fils Jean-Baptiste et le petit fils Mercure Van-Helmont, cultiverent avec succès la physique et la chimie. De sa femme Jeanne Tayspil; Pierre Stassart laissa un fils nommé Herman Louis, capitaine au service d'Espagne, marié à Marguerite de Schinkelt. Son petit fils Philippe Joseph, capitaine au service d'Espagne fut tué en 1652, dans une affaire près de Dunkerque; et son arrière petit fils, Charles Philippe, né à Briex en 1650, major commandant en 1672, d'un corps franc levé à ses frais, servit avec une grande distinction; mais piqué de voir ses services mal récompensés, il se retira en 1678 à Namur, où il mourut en 1709, laissant un fils Jean-Jacques Stassart, marié en 1709 à Sébastienne le Clerq qui continua sa postérité.

III. STASSART (Jacques Joseph, Goswin de), seigneur de Carioule, fils de Jean-Jacques Stassart, mort en sa terre de Carioule en 1753, ct de Séhastienne le Clerq, naquit à Charlesle-Roi en 1711. Il fut un des hommes les plus recommandables qu'ait produit la Belgique. Honoré constamment de la confiance de l'impératrice Marie-Thérèse, et du duc Charles de Lorraine, il ne montra pas moins de dévouement et de sidélité à l'empereur Joseph II. Mais la franchise aveclaquelle il insista sur le danger des innovations que ce prince vouloit introduire, ne lui plut que médiocrement, de sorte qu'en rendant justice à ses honnes intentions, il ne le nomma point à la place de chef et président du conseil privé à laquelle il avoit d'abord été destiné. Conseiller d'état et président du conseil de Namur, il fut créé barondu Saint-

Empire en 1791, et mourut à Namur en 1801, laissant beaucoup de manuscrits précieux sur les différentes branches d'administration et les ressources de la Belgique qui attestent combien il étoit bon administrateur et homme d'état. De sa semme Catherine Josephe de Martin, il laissa un fils, Jacques Joseph Augustin, baron de Stassart, vicomte de Noirmont, seigneur de Ferot et Carioule, qui fut conseiller au grand conseil de S. M. I. et R. sur Pays-Bas, et président du conseil de Namur, né en 1737, marié en 1787 à Barbe Françoise Scholastique, haronne Walter de Mailleu, mort en 1807, magistrat aussi savant qu'intègre et qui a aussi laissé des documens trescurieux sur la révolution de la Belgique et divers manuscrits relatifs à l'administration ainsi qu'aux sciences.

I. STEINER (Jean Gaspard), né à Wintherthour, d'une famille calviniste, mort à Zong le 23 juin 1690, se sit catholique quelques années avant sa mort. On a de lui: Description de la Suisse. Rotweil, 1680, in-12, en allemand. II. Table géographique de la Suisse, 1680, III. Description allégorique de la Suisse. Turin, 1682, in-12. L'auteur s'y élève avec véhémence contre son ancienne religion.

II. STEINER (Werner), landamman du canton de Zoug e né dans la ville de ce nom, où il mourut en 1517, combattit vaillamment à la bataille de Dornach et à celle de Marignan, où il commandoit les troupes de son canton. Deux de ses fils y périrent, et il est a remarquer que son père, son ayeul, et deux de ses oncles, avoient également péri pour la patrie. Il a écrit en

allemand une Chronique de la Suisse, depuis 1503 jusqu'en 15:3, qui est très-estimée, et une Relation de la bataille de Marignan. - Werner Steiner, Pun de ses fils, prêtre et pronotaire apostolique, né à Zoug en 1492, reçu chevalier du Saint-Sépulchre di Jérusalem en 1519, embrassa à son retour la religion de Zuingle, son ami. Il a fait sur la chronique d'Etterlin, d'excellentes notes, faussement attribuées à son père par quelques auteurs, et une Chronique de Zong depuis 1503, jusqu'en 1516, qui est restée manuscrite. Le style de l'auteur est assez énergique; mais il fonde son changement de religion sur des motifs qui ne parlent pas en faveur de ses connoissances théologiques.

I. - STETTLER (Guillaume), hon peintre et graveur de Berve, où il mourut en 1708, étoit membre du grand conseil de cette ville. Il a écrit en allemand un Traité de peinture, assez estimé, Berne, 1696, in-12.

II. STETTLER ( Michel ), natif de Berne, commissaire général de la république de ce nom, en 1629, est auteur d'une Chronique de Berne, en 10 vol. in fol. qui n'a pas été imprimée; mais il en a publié un Abrégé en 1627, 2 vol. in-fol. en allemand. Son style n'est pas toujours neut; mais les notices historiques sont a généralement exactes.

STEUBEN (Frédéric-Guillaume, baron de), major général dans l'armée américaine, officier au service de la Prusse, servit plusieurs années dans les armées du grand Frédéric, dont il devint un des aides-de-camp, et parvint au grade de lieutenant

Nouveau-Hampshire en 1777, avec de fortes recommandations au congrès. Il ne vouloit aucun grade, et ne demandoit que la permission de servir comme volontaire dans l'armée des Américains. Bientôt nommé inspecteur général, avec rang de major général, il établit un système uniforme de manœuvres, et par son habileté et sa persévérance, il introduisit des améliorations trèsimportantes dans l'armée. Il servoit comme volontaire à la bataille de Monmouth, et commandoit dans la tranchée d'Yorcktown au jour qui termina la lutte avec la Grande-Bretagne. Il mourut en 1794 à Steubenville-New-Yorck, a l'âge de 61 ans. C'étoit un homme de mérite, et d'un jugement profond. On a publié en 1779 son système de discipline: Steuben avoit donné une lettre sur l'établissement d'une milice et sur quelques améliorations militaires.

I. STEVENS (Joseph), ministre de Charlestown, Massachussetts, gradué en 1703 au collège d'Harvard, ordonné en 1713, collégue de Bradstreet, étoit un prédicateur fervent et éloquent, d'une société agréable et cher à toute sa congrégation. Il mourut en 1721, âgé de 40 ans. On a publié plusieurs de ses Discours dans lesquels on distingue l'Oraison funèbre du révéreud Brattle de Cambridge.

II.STEVENS (Benjamin), ministre de Kittery, Massachussetts, fils du précédent, gradué en 1740, au collége d'Harvard, ordonné en 1751, mort en 1791, fut toujours respecté comme un habile ministre de l'Evangile, et un homme modeste. On admiroit en lui un esprit pénétrant et un jugement général. Il arriva de Marseille au I solide: ses discours bien pensés et bien écrits étoient encore relevés par un débit brillant. Il a publié plusieurs Sermons et l'oraison funèbre de A. Pepperell, ecuyer, 1752.

STILES (Ezra), président du collége d'l'ale, fils du réverend Isaac Stiles de North-Haven, Connecticut, né en 1727, sut gradué en 1746 au séminaire. Après avoir préché quelque temps, il s'appliqua à l'étude des lois, fut reçu au barreau où il plaida jusqu'en 1755, époque à laquelle, ayant repris ses prédications, il fut ordonné ministre de la seconde église congrégationnelle de Newport, Rhode-Isand. En 1776 les événemens de la guerre dispersèrent sa congrégation et l'engagèrent à passer à Dighton, d'où il alla prêcher à Portsmouth; en 1777 on le nomme président du collège d'Yale à la place de Clap. Il occupa cette place jusqu'en 1795. Le doctenr Stiles étoit l'un des hommes les plus savans de son pays. Il savoit très-bien l'hébreu, le grec et le latin quoiqu'il eût quarante ans guand il étudia la première de ces langues; il entendoit très-bien le samaritain, le chaldéen , le syriaque , l'arabe, le persan, et le copte : il lisoit surtout le français très-facilement; tres-instruit dans plusieurs branches des mathématiqués et de l'astronomie, il étoit encoreexcellent prédicateur. Sa bientaisance s étendoit indisséremment sur tous ses paroissiens indigens, de quelque religion ou de quelque secte qu'ils fussent; son zèle pour la cause de l'Amérique ne fut pas moins ardent que sa charité. Il a publié l'oraison funèbre, en latin, du gouverneur Law, beaucoup de sermons et de discours dans lesquels on en distingue un sur l'union chrétienne, prononcé en présence des ministres congrégationnels de Rhode-Island, 1760, qui fit le plus grand effet, et un discours en iatin prononcé à son installation dans sa place de président, 1778. Histoire des trois juges du roi Charles I; Whalley, Goffe, et Dixwell, in-12, 1795. Il a laissé plus de quarante manuscrits, une Histoire ecclésiastique de la Nouvelle-Angleterre qui n'étoit pas achevée. Son gendre, le révérend docteur Hoimes, a publié en 1798, une notice assez interessante sur sa vie.

STILLMAN (Samuel), ministre à Boston, né en 1737 à Philadelphie, avoit onze aus quand ses pareus passerent à Charlestown, dans la Caroline méridionale. Son éducation sut commencée dans une académie de cette ville. Un sermon de Hart le toucha, et le détermina à prendre les ordres à Charlestown en 1759. Il s'établit à James-Island; mais le mauvais état de sa santé l'obliga à passer à Bordentown, New-Jersey, où il prêcha deux ans; de la il se rendit à Boston, où il devint assistant dans la seconde église, pendant environ un an; il fut installé ministre de la première, comme successeur de Condy qui lui résigna sa place en 1765; il la conserva jusqu'en 1807, époque de sa mort. Le docteur Stillman s'est placé au premier rang des éloquents prédicateurs de l'Evangile. Il a expliqué et soutenu la doctrine particulière de la relugion chrétienne. On a de lui, nu grand nombre de Sermons, dont un volume tiré de ses manus. crits n'a été donne qu'en 1808.

Voyez ALEXANDRE (Guillanne.)

STITH (Guillaume), prési-

dent du collège de Guillaume et Marie en Virginie, né dans cette colonie où il fut pendant bien des années un respectable ecclésiastique, quitta ses pénibles sonctions peu après l'année 1740. On a de lui, une histoire des premières découvertes et de l'établissement en Virginie, Williamsbourg, in-8°, 1747. Cette histoire ne commence qu'en 1624. Un appendix contient le recueil des chartres qui ont rapport à ce tems, il forme un volume. Ontre les matériaux nombreux de Smith, l'auteur a trouvé beaucoup de secours dans les manuscrits de son oncle sir Joseph Randolph, et des registres de la compagnie de Londres, dont le colonel Guillaume Byrd, président du conseil, lui donna communication ainsi que de sa précieuse bibliothèque. Stith fut un homme sayant et un fidèle historien. Mais son style est absolument dépourvu de graces, et ses détails sont d'une minutie fatigante.

STOCKALPER (Gaspar), baron du Saint-Empire romain, capitaine général de la république du Vallais, en 1770. C'étoit un personnage du plus grand mérite, qui occupe une place distingué dans les Annales de sa patric. (Voyez Histoire militaire de la Suisse, par le baron de Zur-Lauben.)

STOKLI (Augustin), natif de Muri, capitulaire de l'abbaye de ce nom, et doyen de celle de Pfessers, vers 1625, a publié un traité en latin sur les eaux minérales de Pfessers, Dillingen, 1631, in-8°. Il a encore laissé une chronique latine de l'abbaye de Pfessers; mais elle n'a pas encore été imprimée.

STOCKTON (Richard),

homme d'état et avocat distingué au New-Jersey, gradué en 1748 au collége de Princeton dans la première classe, se distingua par son savoir et son désintéressement. Jamais il ne se chargea d'une cause injuste, et l'innocent persécuté trouva toujours en lui un zelé défenseur : il remplit pendant plusieurs aunées une place de juge avec intégrité. Stockton mourut en 1781.

I. STODDARD (Salomon), ministre de Northampton, Massachussetts, né en 1643 à Boston, fils aîné d'Antoine Stoddard, écuyer, gradué en 1662, au collége d'Harvard, où il fut ensuite boursier, passa aux Barbades ca qualité de chapelain du gouverneur Serle, et prêcha pendant près de deux ans aux dissidens de cette île. A son retour, en 1672, il sut ordonné et nommé ministre de Northampton, comme successeur de Mather; il resta dans cette place jusqu'à sa mort 🍃 arrivée en 1729, sans avoir presque jamais interrompu ses travaux apostoliques. Stoddard étoit instruit et très-versé dans les controverses religieuses. Il eut beaucoup de réputation, et des succès comme prédicateur. Il a laissé un grand nombre de Sermons qu'il n'a jamais prêchés; il avoit une écriture si fine, qu'il fit tenir 150 de ses Discours dans un petit volume de poche manuscrit. Il a publié, I. Une Réponse aux cas de conscience. II. Un Traité de la conversion; moyen de distinguer la sincérité de l'hypocrisie. Dieu n'est-il pas irrité du peu d'efforts des Colons, pour la conversion des Indiens; un ouvrage sur le jugement, qui a été réimprimé à Edimbourg, in-8°., en 1792, avec une préface de M. Erskine, qui en fait l'éloge.

II. STODDARD (Jean), mem-. bre du conseil de Massachussetts, : fils du précédent, gradué en 1701 au collège d'Harvard, fit preuve de beaucoup d'habileté et de droiture dans plusieurs places importantes ; il fut plusieurs années membre du conseil, chef de justice à la cour des plaids communs, et ensuite colonel d'un régiment. A un esprit vigoureux et à une pénétration rare, il réunissoit une grande connoissance de tout ce qui concernoit les intérêts des colonies et des tribus indiennes voisines; attaché aux principes et à la doctrine des anciens théologiens de la Nouvelle-Angleterre, il abhorrait ce qu'il appeloit les erreurs de la théologie moderne. Il mourut à Boston en 1748, dans la 67°, année de son âge.

I. STONE (Samuel), un des premiers ministres de Hartford, Connecticut, né en Angleterre, fut élève de l'université de Cambridge. Pour échapper à la persécution, il passa en Amérique avec Cotton et Hooker, et devint en 1633, assistant de ce dernier à Cambridge. En 1636, il se rendit avec lui à Hartford, où il resta jusqu'à sa mort, arrivée en 1663. On admirost en lui l'homme le plus subtil dans l'argumentation; recherché comme homme de bonne société, on aimoit son esprit et ses réparties. Stone a publié un ouvrage intitulé : l'Eglise congrégationnelle, église visiblement catholique, Londres, 1652. Il s'efforce d'y renverser le système de l'église politique nationale. Il a laissé en manuscrit une réfutation des Antimoniens, et un corps de Théologie.

II. STONE (Jean-Hoskins), gouverneur de Maryland, un des

patriotes qui verserent leur sang pour soutenir Lindépendance de l'Amérique. Dans sa jeunesse, et des les commencemens de la révolution, il étoit capitaine dans le célèbre régiment de Smallwood, où il se distingua principalement aux batailles de Long-Island, White-Plains et Princeton. A celle de Germantown, en 1777, il recut une blessure qui le mit, pour le reste de sa vie, hors d'état de servir. Mais il ne cessa de rendre des services à son pays, comme membre du conseil exécutif. En 1794, nommé gouverneur, il remplit trois ans cette place aux termes dè la constitution. En 1804, il mourut à Annapolis, laissant après lui la réputation d'un homme probe et d'un intrépide soldat.

STOUGHTON (Guillaume), lieutenant-gouverneur de Massachussetts, fils du colonel Israël Stoughton qui avoit commandá les troupes de Massachussetts dans la guerre de Pequot, prit ses degrés en 1650 au collége d'Harvard, et fut prédicateur. En 1671, il remplit les fonctions de magistrat, et en 1677 il passa en Angleterre en qualité d'agent de la province, et devint ensuite membre du conseil et chef de justice de la cour supérieure, on le nomma en 1692, lieutenant-gouverneur; il commanda en chef, depuis 1694, jusqu'en 1600 et même en 1700. La mort le surprit en 1701, agé de 70 ans; on a rendu justice à son intégrité, à sa prudence, à son patriotisme, et il fat un des bienfaiteurs genéreux du collège d'Harvard, à qui il laissa envirou mille livres sterling; il a aussi iegué les revenus d'une terre pour l'entretien au collège, de quelques étudians natifs de Dorchester, et ceux d'une autre pour être employés aux écoles. Stoughton ne s'est pas marié.

I. STROZZI (TiteVespasiano), poète de Ferrare, étoit fils de Nanné ou Jean Strozzi de l'illustre maison de Florence de ce nom. Son père avoit passé jeune au service du marquis d'Est, Nicolas III, et mourut vers 1505. Ses frères Nicolo, Lorenzo, et Roberto cultivèrent la littérature; mais Tite Vespasien fut celui d'entre eux qui y réussit de la manière la plus distinguée; il eut pour maître Guarino de Verone, remplit des places civiles, fut juge des 12 sages de la couronne de Ferrare en 1497, et quitta cette place en 1502; il fut envoyé par le duc Hercule en ambassade à Rome, et mourut vers 1508. Il a laissé des poésies diverses, anacréontiques, graves, et satiriques, aiusi que plusieurs manuscrits existant à la bibliothèque d'Est, entre autres le Panerolycos où il Lupo malvaggio : il avoit entrepris un poème en l'honneur du duc Borlo d'Est; il ne put en faire que 10 chants, et chargea son fils Hercule de le terminer: la mort malheureuse de celui-ci l'en empêcha; l'abbé Mittarelli a publié quelques-unes de celles de ses œuvres restées inédites. Tite fut grand ami de Battista Guarini, et trois des élégies de ce dernier qui lui sont adressées ( Voy. Battista Guarini . Carmina, p. 26. 28 et 86), montrent l'estime qu'il lui portoit. Giraldi (opera p. 505, édit. de Bâle de 1544), le cite comme un des meilleurs poètes de cet âge, en faisant observer qu'il fut surpassé par son fils Hercule qui suit.

II. STROZZI (Hercule), fils du précédent, fut aussi juge de la commune de Ferrare; la littérature et la poésie ne le détourné-

rent point des affaires; il écrivoit en vers comme en prose, aussi parfaitement en grec et en latin que dans sa langue paturelle: et étoit doué d'une mémoire admirable. Hercule travailla à la Borseide de Tite son père; mais sa mort imprévue l'empêcha de Calcagnini rapporte la finir. qu'il avoit un goût extrême pour l'arrangement des théâtres et des fètes, et qu'il joignoit à tous les talens agréables les qualités essentielles, celles de bon citoyen, d'homme juste, et d'ami zélé et généreux. Le cours d'une vie si estimable fut interrompu par la jalousie effrénée d'un rival. Strozzi, jeune, beau, tendre, spirituel et aimable, avoit inspiré une violente passion à Barbara Torelli, des comtes de Guastalle, femme célèbre et poète elle-même; après la mort d'Hercule Bentivoglio, son mari, elle l'épousa en 1508. Alors un très-grand personnage qui aspiroit à cet avantage, furieux de se voir préférer Hercule Strozzi, le fit lâchement assassiner la nuit du six juin, treize jours après ses noces, comme il rentroit chez lui sur sa mule. On le trouva le lendemain matin près de l'église Saint-François, enveloppé dans son manteau et percé de 22 coups de stilet, et la gorge coupée, sans qu'on ait pu jamais connoître les coupables. Cet intéressant jeune homme sembloit avoir lui-même prédit sa mort dans des vers touchans, qu'il avoit faits peu de jours auparavant. Il p'avoit que 28 ans lors de cette fin tragique: sa femme inconsolable finit ses jours dans la dévotion. (Voyez ci-après Torelli BARBARA.) Celio Calcagnini qui fit son oraison funèbre, remarque qu'Hercule avoit dans le style une élégance, une harmonie et une douceur extrêmes. Il

fut grand ami du cardinal Bembo. Tiraboschi le regarde comme un des meilleurs poetes de son siècle, et l'Arioste, qui pensoit de même l'a placé parmi les plus célèbres. ( Voyez son Orlando furioso, chant 42.) Les Aldes ont imprimé ses œuyres.

STRUBI (Léonard), né à Bâle à la fin du 15° siecle, est auteur d'une chronique de Bâle très-intéressante, sur-tout relativement à l'expédition des Suisses en Italie. Strubi étoit pasteur de Bubendorf en 1535.

STUYVES ANT (Pierre), dernier gouverneur hollandais de New Yorck, commença son administration en 1647, et sut continuellement employé à s'opposer aux usurpations des Anglais et des Suédois, sur le territoire qui lui avoit été confié. En 1664, les Anglais envoyèrent une expedition contre les possessions hollandaises. Trois ou quatre frégates, sous le commandement du colonel Nicolls, parurent devant New-Amsterdam ou New-Yorck, et le gouverneur Stuyvesant fut sommé de rendre la place; mais ce brave militaire ayant déja combattu pour les états au service desquels il avoit même perdu une jambe, n'étoit point disposé à se soumettre. Dans une longue réponse qu'il fit, il réclama les droits des Hollandais et déclara qu'il étoit résolu à défendre la place. Cependant il fat contraint de capituler, et des ce moment tous les nouveaux Pays-Bas furent soumis aux Anglais. Stuyvesant resta dans le pays où il termina ses jours.

I. SULLIVAN (Jean), général dans l'armée Américaine et président du New-Hampshire, fut mommé en 1775 par le congrès,

général de brigade et major général dans l'année suivante. Il remplaça en 1776, Arnold dans le commandement de l'armée du Canada; mais pen après, il fut chassé de la province. La maladie du général Green, lui procura le commandement de la division de Loug-Island; il fut fait prisonnier à la bataille du 27 avec le lord Stirling. Mais échangé quelques mois après, il prit le commandement de sa division au New-Jersey. Il forma, en 1777, et exécuta le plan d'une expédition contre Staten-Island. La cour s'étant informée des détails de sa conduite, elle lui en exprima sa satisfaction: Il combattit cette même année à Brandywine et à Germantown. On le chargea ensuite du commandement des troupes de Rhode-Island; au mois d'août 1778, il mit le siège devant Newport que les Anglais occupoient. Mais les Français commandés par le comte d'Estaing, ayan tretiré leur flotte pour la porter sur Boston, il se vit obligé de lever le siège. Dans la même annee il hattit l'ennemi et passa sur le continent sans que les Auglais eussent le moindre soupçou de ses mouvemens. En 1779, ii commandoit à New-Yorck une expédition contre les sex nations Indiennes; le général Clinton l'ayant rejoint, ils marchèrent sous le commandement de Brandt contre leurs ennemis, les Butlern et autres, entre la source du lac Seneka et la rivière de Tioga, les attaquèrent dans leurs retranchemens et les disperserent totalement, ravagerent le pays, détruisirent leurs villages et n'y laissèrent pas de vestiges de l'industrie humaine. Cette sévérité étoit nécessaire pour réprimer leurs incursions : le général Sullivan avoit sait de trop fortes demandes

pour les fournitures militaires, et s'étoit plaint trop librement de l'inattention du gouvernement pour n'avoir pas de nombreux ennemis au congrès et dans la marine, ce qui lui fit quitter le commandement. Il rentra au congrès dans les années 1786, 1787 et 1789; élu président de New-Hampshire, ses vigoureux efforts ammerent l'insurrection qui éclata au moment des troubles du Massachussetts. En 1789, on le nomma juge du district de New-Hampshire. Il mourut dans sa terre en 1795, à l'âge de 54 ans.

II. SULLIVAN (Jacques), gouverneur de Massachussetts, frère du précédent, naquit en 1744, à Berwick au district du Maine. Son père qui vmt s'établir en Amérique en 1723, se chargea seul de l'éducation de son tils Jacques, et vécut assez pour le voir jouir d'une grande considération dans le monde, n'étaut mort qu'en 1795, dans la 106° année de son âge. Le gouverneur Sullivan avoit été destiné à l'état militaire, mais ayant eu un membre cassé dans sa jeunesse, il se détermina à s'appliquer à l'étude des lois sous la conduite de son frère le général, et bientôt il y acquit une telle célébrité qu'il fut nommé procureur du roi dans la province où il demeuroit; aux approches de la révolution, il y prit une part très-active. En 1775, étant membre du congrès provincial de Massachussetts, on le chargea avec deux autres personnes d'une commission difficile à Ticonderoga, qu'il exécuta d'une manière tres - satisfaisante. L'année suivante il fut nommé juge de la cour supérieure et membre de la convention qui forma la constitution de l'état en 1779 et 1780.

En 1782, il se démit de son office de juge et reprit la profession d'avocate Il fut déléguéau congrès en 1783, et dans l'année suivante il devint l'un des commissaires pour règler les différends entre le Massachussetts et le New-Yorck relativement à leurs droits respectifs sur les terres occidentales. On le nomma de nouveau pour représenter la ville de Boston à la législature. En 1787, il étoit membre du conseil exécutifet juge pour Sustolk; en 1790, procureur-général, place qu'il occupa jusqu'en 1807, où il fut placé à la tête de la magistrature de la république, comme successeur du gouverneur Strong; enfin le président des états le nomina agent, d'après l'article 5 du traité avec l'Angleterre, pour règler les frontières des Etats-Unis et des provinces Anglaises. Sullivan. étoit membre de l'académie des arts et sciences dès sa première institution, et pendant beaucoup d'années président de la société historique de Massachussetts, président de la société congrégationnelle de charité et membre de la société d'humanité. Ce fut lui qui donna le plan du canal de Middlesex, il avoit consacré une grande partie de son temps à ce travail. Il termina sa carrière en décembre 1808. Dans les dissérentes charges publiques dont il fut honoré pendant 40 ans par les suffrages de ses concitoyens, et, dans le cours d'une longue carrière politique, au milieu des troubles et des haines de partis, ses ennemis les plus acharnés. ne purent lui refuser de grandes qualités. Comme juge, on lui reconnut la plus parfaite intégrité; comme accusateur public du gouvernement, il tempéra la sévérité de sou ministère par une rare humanité: son éloquence,

avoit une tournure originale et ! »daptée par un choix judicieux au sujet et à la circonstance, ainsi qu'au tribunal devant lequel il plaidoit. Au milieu des grandes et importantes affaires qui l'occupèrent, Sullivan trouva néanmoins le temps de cultiver la littérature et les sciences. Il a publié des Observations sur le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, 1791 : Dissertation sur les Etats-Unis : Le sentier des richesses, ou Dissertation sur la banque, 1792 : Histoire du district du Maine, in-8°, 1795 : Histoire des terres du Massachussetts, in-8°, 1801: Dissertation sur la liberté constitutionnelle de la presse dans les Etats-Unis, 1801: Histoire des Indiens Penobscot dans les collections historiques. Outre ces ouvrages, il a donué un nombre considérable de pièces fugitives, et plusieurs Mémoires qui ont été publiés par divers imprimeurs.

SUMNER (Increase), gouverneur de Massachussetts, né en 1746 à Roxbury, gradué en 1767 au collége d'Harvard, s'attacha d'abord au barreau, et devint représentant de sa ville natale à la législature, et ensuite sénateur. En 1782, le gouverneur Hancock le plaça au banc de la cour suprême; il étoit un juge impartial et éclairé. En 1797, il succéda à Samuel Adams dans la place de gouverneur. Il fut réélu les années suivantes , jusqu'à sa mort, arrivée en 1799. Sumuer étoit doué d'un esprit vigoureux et juste, son jugement étoit sûr; il savoit toujours se commander à lui-même.

SURBECK (Jean-Jacques de), né à Soleure en Suisse, homme d'un grand mérite, étoit lieutenant général, inspecteur

d'infanterie, colonel d'un régiment suisse, au service de France. Il est mort à Paris eu 1714.

SUTER (Jean-François), né à Zong, dans le 17° siècle, fut curé de Walchweil, et sextaire du chapitre rural de sa ville natale. On a de lui divers Traités ascétiques, en allemand, et une Explication de l'oraison dominicale, Zong, 1742, in-4°.

SWIST (Job'), ministre de Bennington, état de Vermont, né en 1743 au Sandwich, Massachussetts, gradué en 1765 au collége d'Yale; vers l'au 1766, il prit les ordres à Richmond, où il; plusieurs années, employant tous ses soins à instruire le peuple dans la doctrine de l'Evangile. Enfin, quelques différences entre ses opinions et celles de l'Eglise, le mirent dans le cas de donner sa démission, et il se retira dans un lieu nommé. Nine-Partners, dans l'état de New-Yorck, où il ne trouva nulle opposition. Mais ses travaux n'eurent aucun succès, malgré tous ses efforts pour attirer l'attention de ses auditeurs. Il passa à Manchester, au Vermont, où il resta dix ans; ses travaux apostoliques fructifièrent. Il se rendit ensuite aux invitations du peuple de Bennington, avec qui il resta seize ans; sa place lui fut ôtée, mais les raisons de son renvoi n'avoient rapport ni à ses mœurs, ni à sa conduite dans son ministère. Il se retira à Addison où il contribua beaucoup à l'organisation d'une église. Enfin, il se chargea en 1804, d'une mission dans le nord du Vermont, et mourut dans ce voyage, à Enosburg , cette même année. On admiroit en lui un esprit vaste et susceptible d'éclaireir les matiètières les plus abstraites. On a blié, après sa mort, un volume de ses Sermons, 1805; mais comme il ne comptoit pas les donner au public, ils sont dans un état d'impersection.

I. SYMMES (Thomas), né à Bradford en 1678, gradué en 1698 au collége d'Harvard, et ordonné en 1702, premier ministre de Boxford, fut dépossédé et expulsé de la ville en 1708. Il succéda la même année à son père dans la ville de Bradford, où il mourut en 1725. C'étoit un homme de beaucoup d'esprit et d'un savoir profond. Souvent il lisoit à sa famille l'Ecriture sainte en hébreu. C'étoit un prédicateur véhément et populaire. Il a publié : Avis aux Pécheurs qui diffèrent, et plusieurs autres Sermons dans lesquels on distingue celui prêché à l'ordination de Joseph Emerson, 1721; Dialogue plaisant sur le chant d'église, 1723; L'intérêt des peuples à entretenir des ministres, 1724; Mémoires historiques sur la bataille de Piggwacket, 1725. Après la mort de Symmes, Jean Brown de Haverhill a publié une Notice de sa vie, à laquelle il a ajouté l'Avis à ses enfans et à son église, tiré de ses manuscrits.

II. SYMMES (Guillanme); ministre d'Andover. Massachussetts, gradué en 1750 au collége d'Harvard, devint de 1755 à 1758, précepteur dans ce même séminaire. Ordonné en 1758, il mourut en 1807, à l'âge de soixante-huit ans après qua-rante - neuf ans de ministère. Il s'étoit consacré exclusivement à la théologie; ses discours étoient écrits avec beaucoup de soin, et d'un style remarquable par sa clarté et sa correction. On admiroit sa prudence, sa charité et la pureté de ses principes. Il n'a publié qu'un Sermon, 1785, et deux Discours de circonstance.

## **TABO**

## TACK

TABOURIER (Pierre-Nicolas), euré de Saint-Martin de Chartres, membre des conciles nationaux en 1797 et 1801, a publié, I. Défense de la constitution civile du clergé avec des réflexions sur l'excommunication dont nous sommes menacés, in-8°, Chartres et Paris, 1791. II. Discours pour tranquilliser les consciences sur les affaires du temps, in-8°, 1791. III. Un ouvrage sur la Divinité de la religion chrétienne,

et ses vérités fondamentales, 1797, et quelques autres écrits sur des matières religieuses. Il est mort au commencement du 19° siècle.

TACKANASH (Jean), ministre indien de Martha's-Vineyard, collègue de Hiacoomes en 1670, le jour où la première église indienne fut établie dans cette île, se distingua par des talens émineus et une vie exemplaire. Appliqué à l'étude, il fit chaque jour de nouveaux progrès, et devint le plus distingué des prédicateurs indiens. Il jouissoit d'une si grande estime qu'un grand nombre d'anglais, privés de leurs ministres, s'attachèrent à lui et communièrent de sa main; sans doute tous auroient pris le même parti, si tous avoient entendu la langue indienne dans laquelle il prêchoit. Il mourut en 1084 à Nunpang où il demeuroit, à l'extrémité est de Martha's Vineyard.

TAILHE (Jacques), mort an commeucement de ce siècle, est un de ces abréviateurs laborieux qui pourroient réduire toutes les bibliothèques à un très-petit nombre d'onvrages. La manie d'abrèger qui les tourmente, ne leur laisse aucun repos; toute collection un peu volumineuse les estraye; ils se mettent aussitôt à l'ouvrage, et sans discernement ils mutilent sans miséricorde et bientôt viennent à bout de transformer un enorme in-tolio en un modeste in-18. Les abrégés de Tailhé sont, I. Abrégé de l'Histoire ancienne de Rollin, à l'usage des jeunes gens; 1744, 4 vol. in-12, nouvelle édition, 1782, 5 vol. in-12. II. Abrégé de l'histoire romaine, du même, à l'usage des jeunes gens ; 1755, 4 vol. in-12; nouvelle édition, 1784, 5 vol. in-12. III. Abrégé chronologique de l'histoire des jesuites; 1759, 2 vol. in-12. Les ouvrages du propre fonds de l'auteur sont, I. Histoire de Louis XII, Milan, 1755, 3 vol. in-12; puis sous son nom, 1759, 3 vol. in-12; l'auteur vouloit sonder l'opinion du public, qui parut lui avoir été favorable, VI. Remarques succintes et pacifiques sur les écrits pour et contre la loi

VI. Histoire des entreprises du clergé sur la souveraineté des rois; 1767, 2 vol. in-12.

TAPPAN (David), professeur de théologie au colleige d'Harvard, néen 1752, fils du révérend Benjamin Tappan de Manchester, Massachussetts, fut gradué en 1771 a l'université de Cambridge. Après avoir achevé ses études de theologie, il commença à prècher, fut ordonné ministre de la troisième église de Newbury en 1774, où il resta environ 18 ans. On le nomma professeur de théologie au collége d'Harvard en 1792 ; les étudians de l'université étoient très dissolus depuis longtemps, l'étude de la théologie y étoit négligée, et l'incertitude des opinions commençoit à conduire à l'incrédulité; mais les leçons du docteur Tappan, ses discours raisonnés et instructifs. d'un style élégant , profond , pathétique et concluant, curent bientôt triomphé de cette dissipation. Tappan mourut en 1803. Il a publié beaucoup de sermons et de discours de circonstance parmi lesquels on distingue une Oraison funèbre de Washington, une autre du lieutenant - gouverneur Philipps, une du docteur Hitcheock, et une de Mary Dana; deux Lettres amicales à Philaletes, une Adresse aux étudians d'Andover. Après sa mort on a publié deux volumes tirés de ses manuscrits, l'un contenant des sermons sur divers sujets importans, et l'autre intitulé : Discours sur les antiquités juives, s vol. in-8°, 1807.

nion du public, qui parut lui avoir été favorable, VI. Remarques succintes et pacifiques sur les écrits pour et contre la loi Taraval, peintre du roi, requandu silencé, 1700, iu-12. V. Por-

sur un des plasonds de la galerie d'Apollon au Louvre, représentant l'Automne ou le Triomphe de Bacchus. Jean Gustave Taraval montra dès l'enfance des dispositions extraordinaires; il fut d'abord élève de son oncle et passa ensuite dans l'école de Brenet, professeur de l'académie et d'une pension de jeunes artistes, fondée en 1775 par ordre du roi. Le jeune Taraval fut un de ces êtres privilégiés auxquels la nature semble avoir tracé d'avance la route qu'ils doivent parcourir, en leur accordant tous les moyens de réussir dans la profession qu'ils embrassent. On peut donc considérer les succès du jeune Taraval comme une espèce de phénomène et comme une volonté directe de la nature. Il étoit indolent et paresseux à l'excès, se mettant le dernier au travail, le quittant le premier, et surpassant toujours ses laborieux compétiteurs. La première fois qu'il dessina d'après nature, il eut le prix. Il jouoit avec sa palette et ses pinceaux comme avec ses crayons; A peine s'est - il essayé dans quelques compositions, d'après nature, qu'il se présente pour concourir au grand prix : d'abord il est admis à la composition et ensuite à ce qu'on appelle la figure peinte : ce sont les diverses épreuves du concours; il est enfin admis. Ce qu'il y a de plus ex-traordinaire, c'est de voir le jeune Taraval remporter le prix à l'âge de 17 ans, sur son premier tableau. Ce chef-d'œuvre représentant le retour de l'Enfant prodigue, qu'il peignit dans le style et dans la manière des grands maîtres, se voit encore à l'académie de peinture. Taraval partit pour Rome où il sut attaqué peu de temps après son arrivée d'une maladie de poitrine qui lui ôta

tontes ses facultés. Le directent de l'académie de France l'envoya à Naples, pour se rétablir; mais il y mourut vers l'an 1785, dans les bras de M. Chardon-de-la-Rochette, littérateur distingué, qui en eut un soin religieux pendant le cours de sa longue maladic. Telle fut la fin d'un talent trop précoce, que la nature sembloit avoir formé pour l'honneur de l'école française. (Addition à l'art. du tom. XVI.)

TAWANQUATUCK, premier Sachem indien de Martha's Vineard, converti au christianisme, vivoit dans cette fle quand les angiais s'y établirent en 1642. Sa conversion due aux soins de Mayhew fut une circonstance tresdésagréable à ses frères de couleur, qui furent indignés de le voir abandonner la religion de ses pères: après l'assemblée des indiens, Tawanquatuck dormant sur une natte auprès d'un petit seu, un indien lui décocha une flèche à large tête et crut le laisser baigné dans son sang; mais la flèche avoit frappé son sourcil, et l'os solide qu'elle avoit rencontré ayant changé sa direction, elle glissa et ne fit que lui couper le nez du haut en bas. Le lendemain Mayhew étant venu le visiter, le trouva en prières et remerciant dieu de sa délivrance. Il fut magistrat de son peuple et remplit sidèlement le reste de ses jours l'emploi qui lui étoit confié ; il mourut vers l'au 1670.

TAYLOR (Guillaume), remarquable par sa longue vie, mort en 1794 au comté de Pitt, dans la Caroline-nord, à l'âge de 114 aus. Il étoit né dans la Virginie. Le matin du jour où il mourut, il avoit fait à pied deux milles.

I. TENNENT (Jean), médecia

de la Virginie, a publié en 1736 a Williamsburg un essai sur la pleurésie, qui a été réimprimé à New-Yorck en 1742; ouvrage dans lequel il fit connoître le premier les vertus de la Seneka - serpentine. Selon lui la cause immédiate de la pleurésie ou péripneumome est une viscosité du sang de la même nature que celle produite par le venin du serpent-àsonnettes: et comme la serpentine a été reconnue pour un remède de la morsure du serpentà-sonnettes, il proposa en conséquence de l'appliquer à la curation de la pleurésie.

II. TENNENT (Guillaume), savant classique et ministre de l'église presbytérienne de Neshaminy en Pensylvanie, fut ordonné dans l'église épiscopale en Irlande, et émigra en 1718 en Amérique avec ses quatre fils, Gilbert, Guillaume, Jean et Charles. Peu de temps après son arrivée en Amérique, il renonça entierement à l'église épiscopale et fut admis au synode de Philadelphie. Il passa ensuite quelque temps dans l'état de New-Yorck; en 1721 ou 1722 il se rendit à Bensalem en Pensylvanie. Il n'y resta que quatre ou cinq ans, s'établit en 1726 à Neshaminy, à 20 milles au nord de la ville de Philadelphie, où il devint pasteur d'une petite congrégation presbytérienne. Il y établit un séminaire qui bientôt reçut le nom de petit collège, sous lequel il fut long-temps connu; mais cette institution avec ce nom modeste devint l'école de beaucoup de ministres de l'évangile. On compte au nombre ses quatre fils, dont il avoit fait seul l'éducation. Jamais il n'eut personne pour l'aider dans cette académie que son fils ainé, Gilbert, qui lui donna quelques secours,

pendant qu'il suivoit ses études de théologie. Tenneut mourut en 1743 et fut enterré à Neshaminy. Ses connoissances dans les sciences n'étoient pas étendues, mais il fut recommandable par son intégrité, sa simplicité et son ardeur infatigable au travail. Les églises de l'Amérique doivent beaucoup à son zèle.

III.TENNENT (Gilbert), ministre de Philadelphie , fils du précédent , né en 1703 , en Irlande , amené dans ce pays par son pere qui avoit sait son éducation, s'appliqua d'abord à la médecine, pendant une année; il se consacra après à la théologie, et commença à prêcher en 1725. On l'ordonna, en 1726, ministre de New-Brunswick au New-Jersey. Des ennemis ternirent sa réputation, ils lui reprochèrent beaucoup d'immoralité. Vers la fin de l'année 1740, il fit un voyage dans la Nouvelle - Angleterre, succéda à Whitefield à Boston, et ses prédications y curent un succès peu commun. Il visita les différentes parties de la Nouvelle-Angleterre; par-tout sa majesté imposante, sa haute taille, l'extrême simplicité de ses habits, frappoient les peuples, et leur imprimoient le respect. Il établit en 1743, une nouvelle église presbytérienne à Philadelphie. Les administrateurs du collége de New-Jersey l'inviterent d'aller en Angleterre, solliciter des secours pour ce séminaire. Tennent termina sa carrière en 1764 ou 1765. Comme prédicateur, peu l'ont égalé. Cependaut, son éloque ice étoit plutôt hardie et forte que douce et persuasive. Un très-grand nombre de presbytérieus, tant ecclésiastiques que laïcs, formèrent une ligue contre lui, et contre Whitefield.

Cette lutte occasionna un synode dans lequel on remarqua bientot une division très-prononcée pendant quelques années. Tennent qui avoit été un des plus ardens a exciter la division, parvint à rétablir l'harmonie. Il publia à cette occasion, un ouvrage intitulé, la Paix de Jerusalem. On a de lui en outre un trèsgrand nombre de Sermons et de Discours de circonstance : Remarques sur une protestation présentée au synoile de Philadel-**L'Examinateur** phie, 1741 ; examiné, ou Gilbert Tennent en harmonie, eu réponse à un pamphlet de Hancock, intitulé l'Examinateur, ou Gilbert contre Tennent : Discours sur differents sujets, particulièrement sur la nature de la justification, sur la loi, la nécessité de defendre les bonnes œuvres : enfin une Notice sur le réveil de la religion en Pensylvanie.

IV. TENNENT (Guillaume), ministre de Freehold, New-Jersey, frère du précédent, né en 1705 en Irlande, vint à 14 ans on Amérique, dans le dessem de se dévouer à l'étude de la théologie, sous la direction de son frere à New-Brunswick. Un trawail assidu affoiblit tellement sa sa santé, qu'elle déclinoit visiblement; il s'evanouit un jour et on le crut mort. Les voisins furent invités à ses funérailles: son médecin et son ami, absent de la ville ce jour là, en arrivant apprit cette malheureuse nouvelle; il visite le corps, lui trouve une chalcur qu'on ne conserve point après la mort; il le sit remettre sur un lit, et le convoi fut difteré. Mais le malade pendant plusieurs jours ne donnant plus de manes de vie, le moment sut fixé pour son enterrement. Le méde-

cin seul resistoit à l'opinion générale, et insistoit pour obtenir encore quelque délai. Il en viut à demander une heure, puis une demie, puis enfin un quart d'heure. Ce terme expiroit, quand le malade ouvrit les yeux, poussa un soupir, et retomba encore dans une mort apparente. Mais les efforts furent redoublés pour le rappeler à la vie; et dans peu dheures le succès fut assuré. Il se rétablit ensuite assez lentement; mais enfin, en 1733, il fut ordonné successeur de son frère. le révérend Jean Tennent; il se maria peu après, et mourut en 1777, âgé de 71 ans. Tennent étoit très-profond dans la théologie, et faisoit profession d'être un calviniste modéré. Peu d'hommes ont mené une vie plus pure, une conduite plus régulière. Prince a publié, dans son Histoire chrétienne, une Notice que Tennent avoit écrite sur le rappel de ta religion à Freehold et en d'autres endroits.

TESSIER (N.), bon chimiste, né en 1756, mort le 2 août 1811, à Lyon, où il étoit membre de l'académie des sciences et belles-lettres, a laissé, l. Essai sur la théorie des trois éléments, comparés aux élémens de la chimie pneumatique. II. Mémoire pour établir la surphosphorescence des corps. III. Divers Mémoires sur la physique et la chimie. Il étoit grand partisan de l'ancienne nomenclature chimique.

I. THACHER (Thomas), premier ministre de l'ancienne église méridionale de Boston, né en 1620 en Angleterre, arriva dans ce pays en 1635, fit ses études sous la direction de Chauncy, qui depuis devint président du collége. Il fut ordonné, en 1644,

ministre de Weymouth, où il! resta 24 ans. Mais en 1664, après la mort de sa première semme, plusieurs circonstances l'engagerent à passer à Boston. En 1670, une nouvelle église s'y étoit formée d'une nouvelle partie de la première, de laquelle Thacher Înt nommé pasteur. Il mourut en 1678, âgé de 58 ans. Il entendoit parlaitement l'hébreu; on lui doit un Dictionnaire des principaux mots de cette langue. Le présideut Stiles parle de lui comme de l'homme le plus instruit du pays dans la langue arabe. C'étoit un prédicateur populaire, très-zélé contre les Quakers, dont il regardoit la doctrine comme subversive du christianisme. Thacher étoit encore bon médecin. li a publié un Sermon , 1674; et un ouvrage de médecine intitulé, Avis au peuple pour le guider dans le traitement de la petite vérole et de la rougeole, 1677.

II. THACHER (Pierre), premier ministre de Milton, fils du précédent, né en 1651 à Salem, gradué en 1671 au collége d'Harvard, où il devint précepteur, alla quelque temps après en Angleterre, où il se lia avec plusieurs des principaux ministres. A son retour, en 1681, il prit les ordres à Milton, et mourut presque 1727. Thacher subitement en avoit dans le caractère une vivacité qui donnoit beaucoup de charme à sa conversation, et beaucoup d'intérêt à tout ce qu'il faisoit; mais autant il étoit aimable par son caractère, autant il étoit respectable par la pureté de sa conduite et par sa bienfaisance. Il avoit appris la langue indienne pour aller prêcher une fois par semaine dans les villages Indiens du voisinage; il avoit aussi étudié la médecine, pour l

être de plus en plus utile aux pauvres, et consacroit la plus grande partie de son revenu aunuel à leur procurer les remèdes qui leur étoient nécessaires. Il a publié, l'Incrédule convaincu et condamné, auquel il a ajouté le Trésor des Pères, héritage de leur postérité, 1708, et plusieurs Sermons.

III. THACHER ( Pierre ), ministre à Boston, né dans cette ville, gradué en 1696, au collége d'Harvard, avoit tenu quelque temps une école à Hatfield; il s'établit ministre à Weymouth, où il resta douze ans, et fut ensuite installé, en 1725, pasteur de la nouvelle église-nord à Boston. Il termina ses jours à l'âge de 62 ans. Cooper l'appelle le Raisonneur évangélique. Thacher étoit très-profond dans la théologie, il avoit le jugement pénetrant; son style étoit mâle, ses raisonnemens pressans. Il fut toujours zélé pour la défense de la doctrine calviniste, qu'il avoit embrassée après de mûres réflexions. Une modestie naturelle donnoit encore du prix à tous ces avantages. Sans aucune bassesse il témoignoit une grande humilité; il étoit pathétique dans sa prédication, parce qu'il étoit fortement persuadé de ce qu'il disoit. Il a publié quelques Sermons, parmi lesquels on distingue surtout celui prononcé à la mort de madame Gee.

IV. THACHER (Pierre), ministre de Middleborough (Massachussetts), fils du révérend Thacher de Milton, ne en 1688, gradué en 1706 au collége d'Harvard, prit les ordres eu 1709. Après avoir prêché deux ans à Middleborough, il mourut en 1744. Ce ministre avoit reçu de ses ancêtres une ample colleg-

200

tion de livres puritains. Il s'étoit ! pénétré de leurs principes; mais il se distinguoit par la pureté de l ses mœurs. En moins de trois années, il vit le nombre de ses paroissiens s'augmenter de deux cents. Tous sessoins avoient pour objet d'inspirer aux hommes des sentimens de vertu et de charité. Il a publié une Notice sur le réveil de l'esprit de la religion à Middleborough. Elle se trouve dans l'Histoire chrétienne par Prince, qui y a aussi inséré une relation tres-détaillée de la vie de l'auteur.

V. THACHER (Oxenbridge), représentant de Boston à la cour générale, fils d'Oxenbridge Thacher, et petit fils du révérend Pierre Thacher de Milton, fut gradué en 1738 au collége d'Harvard, et termina ses jours en 1765 âgé de 45 ans. Il fut compté au rang des savans, et des bons écrivains. Il a publié un pamphlet sur le coin d'or, 1760; et Les sentimens d'un Anglais Américain à l'occasion d'un acte qui impose de certains droits sur les colonies anglaises et les plantations, 1764.

VI. THACHER (Pierre), ministre à Boston, fils du précédent, naquit en 1752 à Milton. En 1769, à l'âge de 17 ans, gradué au collège d'Haward, il prit les ordres en 1770, et sut nommé ministre de Malden. C'étoit un prédicateur très - suivi. Les charmes de sa voix et les graces de son expression ajoutèrent beaucoup à ceux de sa composition oratoire, et nul ne sut mieux que lui s'attacher la multitude. Whitefield l'appeloit le jeune Elisée. Comme il étoit très-zélé calviniste, il propagea avec beauconp de zèle la croyance de ses pères. Quand la lutte avec la Grande-Bretagne commença, }

il soutint les droits de son pays. Il fut délégué de Malden en 1780 à la convention qui établit la constitution du Massachussetts. Thacher, étant démocrate, s'opposa vigoureusement à l'article qui donnoit un gouverneur, et au titre d'Excellence, attribué au premier magistrat; mais dans la suite il soutint la constitution avec autant de chaleur qu'il l'avoit attaquée. En 1785 il fut installé ministre de l'église à Boston, et resta dans cette place jusqu'à sa mort, arrivée en 1802. Attaqué d'une maladie pulmonaire les médecins lui ordonnèrent l'air d'un climat plus chaud; il passa à Savannah, où il mourut la meme année. Le docteur Thacher fut membre de la commission pour la propagation de l'Evangile parmi les indiens du nord de l'Amérique , et membre de la société historique de Massachussetts, de plusieurs sociétés de charité et d'humanité, et de l'académie américaine des arts et sciences. Ses discours en chaire n'étoient pas travaillés; mais ils se faisoient remarquer par la vigueur des pensées et la grâce du débit. Pendant sa résidence à Boston, il se relâcha un peu de son premier rigorisme. Il a publié un trèsgrand nombre de sermons. Un Discours sur les armées en activité de service. Observations. sur l'état des ecclésiastiques dans la Nouvelle-Angleterre, avec ses pensées sur le pouvoir de les déposer, usurpé par quelques églises, 1783; une Réplique sur le même sujet : Mémoires du docteur Boylston, publiés dans le magasin du Massachussetts, 1789.

THIROUX D'ARCONVILLE (Madame), morte au commencement du 19° siècle, est auteur de plusieurs traductions de l'anglais

et des ouvrages suivans : I. Avis d'un père à sa fille, traduit de l'anglais d'Halifax, 1756, in-12. II. Leçons de chimie, traduit de l'anglais, 1759, in-4°. III. De l'amitié, 1761, in-8; parmi un grand nombre de lieux communs, on y trouve quelques aperçus nouveaux, et des pensées fines et délicates. IV. L'amour éprouvé par la mort, ou Lettres de deux amans de vieille roche, 1763, in - 12; des invraisemblances, mais des situations attachantes. V. Des passions, 1764, in-8°, sujet déjà traité par plusieurs écrivains, et qui n'est pas encore épuisé. Mad. Thiroux, en travaillant sur une parcille matière, a plus consulté sa bonne volonté que ses forces. VI. Pensées et réflexions morales sur divers sujets, 1765, in-12. On peut appliquer à juste titre à ce recueil ce vers de Martial :

Sunt bona, sunt quadam mediocria, plurima mala.

VII. Mélanges de poésies anglaises, traduites en français; 1764, in-12. VIII. Essai pour servir à l'histoire de la putréfaction, 1766, in-8. IX. Estentor et Thérisse. X. Dona Gratia d'Ataule, comtesse de Ménesses, histoire portugaise, 1770, in-8. XI. Vie du cardinal d'Ossat, avec son discours sur la ligue, 1771, 2 vol. in-8°. XII. Vie de Marie de Médicis, princesse de Toscane, reine de France et de Navarre, 1774, 3 vol. in-8°. XIII. Histoire de François II, roi de France, suivie d'une dissertation, traduite de l'italien de Suriano, ambassadeur de Venise, sur l'état de ce royaume à l'avenement du roi Charles IX au trône; 1783, 2 vol grand in-8°.

I. THOMAS (Jean), indien remarquable par sa longue vie, mort en 1727 à Natick, Massachussetts, à l'âge de 110 ans. Il fut un des premiers indiens convertis. Thomas se réunit à l'église de Natick, quand elle fut formée par Eliot, et il mena toujours une vie exemplaire.

II.THOMAS (Jean), major-général dans l'armée d'Amérique, s'acquit beaucoup de réputation dans les guerres contre les français et les indiens. Le congrès le nomma général de brigade; en 1775, il commandoit pendant le siége de Boston, une division des troupes de la province à Roxhury. L'année suivante, on le nomma major-général, et après la mort de Montgomery, commandant des troupes au Canada; il joignit aussitôt l'armée sous les murs de Québec. Mais il sentit bientôt la nécessité de lever le siége, et d'opérer sa retraite. Il mourut de la petite vérole à Chamblée en 1776; par sa mort le commandement échut à Arnold et ensuite au général Sullivan. Thomas étoit un homme d'un jugement solide, et d'un courage intrépide. Il fut chéri de ses soldats, et de ses amis.

THOMPSON (Guillaume), premier ministre de Braintrée, Massachussetts, né en Angleterre, fut établi d'abord au comté de Lancaster. Lorsqu'il arriva en Amérique, une église se formoit au mont Wollaston, ou Braintrée. Il en fut nommé pasteur, et installé en 1639. En 1642, Thompson accompagna à la Virginie deux ministres; mais bientôt il fut obligé d'abandonner la colonie, à cause de ses opinions nonconformes à la croyance des épiscopaux. Il mourut à Braintrée en 1666, âgé de 68 ans.

THURNEYSEN (Jean - Jac-

ques), célèbre graveur, né à Bâle le 15 avril 1636, mournt dans la même ville le 17 février 1718. On admire parmi ses productions un Laocoon, un Antinoüs, et upe Vénus couchée.

TOFINO (don Vicente), savant mathématicien et astronome espagnol, directeur des compagnies des gardes royales de la marine, brigadier de l'armée navale espaguole, membre de l'académie d'histoire de Madrid et de celle des sciences de Paris et de Palme. Le gouvernement espagnol, vu samosition topographique, convanteu de la nécessité d'augmenter sa marine et sa navigation, s'occupoit efficacement d'établir des écoles de marine, lorsqu'eb 1783 il chargea Toffno de trajailler à l'atlas hidrographique, et à la description exacte des côles, qu'il présenta au hout de quelques années, et après avoir parcouru, par ordre du roi, les côtes d'Espagne, avec d'autres savans espagnols. Au retour de son voyage il eut ordre de publier ses observations, afin de mieux comprendre les cartes qu'on avoit levées des côtes de la Méditerranée. Son ouvrage a pour titre. Routier des côtes d'Espagne sur la Méditerranée, et de son correspondant d'Afrique, avec l'explication des cartes maritimes, présentées au roi par Antonio Valdes, ministre de la marine, et levées par Tofino, brigadier de l'armée navale espaenole, de l'académie de Madrid, et de celle des sciences de Paris. Madrid, 1797, in-40, maj. Tofîno est mort à Madrid en 1806. En tête de son ouvrage il y a une introduction qui renferme l'histoire de la géométrie et des grands progrès faits par les modernes. Il avoue avoir suivi dans toutes

ses opérations astronomiques les méthodes adoptées par les célèbres astronomes français Picard et La Hire, en combinant autant que possible les opérations terrestres avec les opérations maritimes. On doit remarquer aussi que Tofino est également auteur d'un ouvra! ge à l'usage des élèves de marine, intitulé: Traité de géométrie élémentaire rectiligne, enrichi d'un Traité du sinus et de la tangente ; c'est un ouvrage méthodique et très-estimé par sa clarté; on eu a fait plusieurs éditions. Tofino a travaillé constamment à propager l'étude de l'astronomie en Espagne. Il s'est également occupé pendant seize années consécutives, à faire journellement des observations astronomiques à l'o! servatoire de Cadix. Les savans astronomes de marine français, MM. Pingré, Fleurieu, Borda et Verdun étant allé visiter cet établissement de Cadix, par ordre supérieur, se sont plu à faire l'éloge de l'état florissant de l'observatoire et de l'intelligence avec laquelle Tofino et Varcla, son élève, faisoient leurs observations. Voyez La Laude dans l'Introduction à son ouvrage d'astronomie. Tofino publia postérieurement, le Routier des côtes d'Espagne, sur l'Océan atlantique et des îles Açores. Un Journal de France. après avoir fait l'analyse de cet ouvrage et en avoir parlé avec le plus grand éloge, finit en disant, que cette production est la meilleure réponse que l'on pouvoit donner à ceux qui demandent: Qu'a-t-elle fait, l'Espagne, pour les sciences?

TOMASINI (Jacques - Philippe), né à Padoue en 1697, mort en 1754 à Gitta - Nuova où il étoit évêque, consacra toute sa vie aux lettres, et leur dut son

elevation. Il combattit vivement le mauvais goût de son siècle, et ramena celui de Pétrarque. Il recueillit tout ce qu'il put trouver sur cet auteur célèbre, et le publia sous ce titre : Petrarca redivivus, Laura comite; Padoue, 1650, in-40. Le pape Urbain VIII, auquel il présenta ce fruit de ses veilles, l'accueillit avec distinction, et le nomma à l'évêché de Citta-Nuova. Il ne cessa pas sur le siège épiscopal de cultiver la littérature, et donns encore au public, I. Illustrium virorum Elogia, 1630, 1 vol. in-4°. II. Agri Patavini inscriptiones, 1696, in-4°. III. Historia Gymnasii Patavini, 1654, in-4°. IV. Tractatus de tesseris hospitalitatis; Udine, 1647, in 4°, et plusieurs autres ouvrages aussi estimés.

I. TORELLI (François), fils naturel, légitimé, du comte Christoforo Torelli II, comte de Guastalle, doué d'une beauté et d'une adresse dans les exercices du corps égales à son courage, fit ses premières armes dans le royaume de Naples, sous François Sforce, depuis duc de Milan, qui devoit sa haute fortune au comte Guy Torelli II, père de Christoforo. Il se fit remarquer sous Ferdinand I., en 1462, à l'affaire de Troïa où il comman-'doit un corps de cavalèrie, et s'y conduisit avec beaucoup de prudence et de valeur; il se distingua encore plus particulièrement à Otrante contre les Turcs. (Voyez Angeli, hist. di Parma, fol. 414; Simonetta, hist. di Sforza, fol. 379). Le roi voulant récompenser ses services et le fixer dans ses états, le maria à Marguerite des Ursins, fille de Raimond, prince de Salerne et duc d'Amalphi, et l'investit de la riche baronie de Rignano dans la province de Ca-

pitanata. François chambellan et conseiller intime du roi Ferdinand d'Aragon, et mourut avant 1500, laissant de Marguerite des Ursins, un fils nommé Alfonse I, par le duc de Calabre son parrain. Il fut page de ce prince, il conserva beaucoup de faveur auprès de lui quand il monta sur le trône, occupa plusieurs grandes charges de la cour, se maria à Hippolite Caldora des comtes de Montédérisi, eut une nombreuse postérité, et fut aïeul, entre autres de Jules - César le poète, qui suit.

II. TORELLI (Jules-Géser); des comtes de Guastalle, descendant de Francesco , ( Voyez l'agt. précédent), étoit fils d'Alfonse II. baron de Rignano, et de Portia, fille de Jules-César Capece Aprano, et de Béatrix, des ducs de Sangro. Son père, en portant les armes pour les rois de Naples, avoit cultivé la littérature et élevé Jules dans l'étude de la jurisprudence et de la poésie ; il cultiva toutes les deux avec succès, et ce sut lui qui apprit à faire des vers au célèbre cavalier Marini. Devenu, peu après, par la mort d'Alfonse I, et par celle de ses frères, cinquième haron de Rignano, il recueillit chez lui le cavalier Marini lorsqu'il fut chassé de la maison paternelle ( Voyez tom. 11, I. Marini Jean-Baptiste); il fut aussi lié avec Le Poussiu què fit son portrait. Jules-César avoit épousé Béatrix Caraccioli des ducs de Martina, dont il laissa don Alfonse III, sixième baron de Rignano, qui cultiva aussi les lettres et la poésie, et servit avec distinction comme capitaine d'infanterie. Une mort prématurée enleva à l'âge de 28 ans Jules-César aux lettres et à sa famille. Il laissa cependant des poésics

manuscrites assez estimées dans ! son temps, au dire des historiens, et cinq ou six comédies, dont l'Ancora, la seule qui nous soit bien connue, fut jouée par des seigneurs de la coar de Naples, en présence du roi, imprimée dans cette ville chez Lucrèce Nucci en 1604, et réimprimée à Venise, in-12, chez Jean Alberti en 1606. Jules - César l'avoit dédiée en 1611 au comte Pomponio Torelli, le poete tra-gique, son parent (V. tom. 17, Torelli Pomponio); Carlo de Lellis et le Quadrio en parlent avec éloge. Le cavalier Marini a célébré la mort de Jules-César dans sa Lyre, fol. 165, au sonnet Hoggi a le tue contrade, etc.

TORELLI (Lælio), de la même famille, mais d'une branche établie depuis 1300 ans à Fano, fils d'Antoine Torelli, patrice de cette ville, y naquit le 28 octobre 1489. Sa mère étoit fille d'Autonio Costanzi, orateur et poète célèbre, qui eut l'honneur d'être couronné comme tel des mains de l'empereur Maximilien. Jacques Costanzi, son oncle maternel, professeur célèbre de l'université de Ferrare, lui apprit les langues grecque et latine. Le jeune Lælio étudia la jurisprudence à Pérouse, où il étoit lié avec l'Arétin, et fut bachelier à l'âge de vingt-deux ans. Il suivit ensuite la carrière des magistratures; d'abord podestat de Fossombrone, puis chef du magistrat de Fano, il fut député par son corps auprès de Léon X, vers 1524 Voyant sa patrie opprimée par Scanderberg de Comnènes, prince de Macédoine qui s'étoit fait catholique, et auquel ! le saint siège avoit laissé cette ville en nantissement; Torelli, indigné des vexations que ses con-

citoyens éprouvoient, se mit la tête de la jennesse, et chassa Scanderberg. Cette action courageuse, qui lui attira l'estime et la reconnoissance de tous ses concitoyens, servit à ses envieux de prétexte pour le perdre. Ou représenta au pape Clément VII , qu'un homme qui avoit su soustraire Fano à l'autorité de Scanderberg, pourroit la soustraire un jour à celle du saint siège, et ce pontite, trompé par ces caloinnies, ordonua à Alidosio, évêque de Pavie, alors son gouverneur, de l'exiler. L'évêque qui connoissoit les nobles sentimens de Lælio Torelli, l'envoya se justifier lui-même à Rome. Le pape, mieux informé, et sachant alors combien il étoit sujet fidele et homme loyal et estimable, le reçut favorablement et le nomma, en 1529, gouverneur de la ville de Bénévent. Après y avoir reinédié, pendant dix-huit mois, par les soins les plus paternels, aux malheurs que la guerre entraîne après elle, et aux ravages de la peste qui dévasta cette année l'Italie, et prévenu la famine, Torelli courut à Fano, sur les sollicitations de Pandolfe Malatesta, seigneur de Rimini, pour essayer de calmer le soulevement de ses sujets; mais en voyant l'impossibilité, il se retira à Florence peu avant que le pape eût chassé le même Pandolfe. Elu l'un des cing auditeurs de la Rote de Florence. en 1551, Lælio s'y attira une considération universelle par ses talens, et par son impartialité à rendre la justice. Il fut élu podestat de Florence en 1543, et créé ensuite par le grand duc de Cosme, grand chancelier de son palais et son premier secretaire d'état en 1546. Ces dernieres places mirent ses grandes qualités dans un jour plus avantageux.

Il fut aussi, vers le même temps, aggrégé à la noblesse florentine et fait sénateur. Pierre Gherardi de Borgo S. Sepolero qui lui dédia le deuxième livre de ses poésies, en fait un grand éloge : Paul Jove, Claudio Tolomei, Jean-François Lottini, don Vicenzo Borghini, Trisson Gabrielli, Pierre Maffei, le card. Bembo, monsig. della Casa, Andrea Dazzi, Antonio Petrei, Pierre Velloni, Antonio Anselmi, Warchi, dans son histoire, lib. XV, Segni, dans la sienne, font tous l'éloge de ses vertus, de ses lumières en jurisprudence, en administration, et en affaires d'état; et particulièrement celui de son cœur, de sa fidélité, de son zele pour ses amis. Le calme qui appartient à un esprit juste et à une belle ame, joint à une vie trèssobre, le conduisit à un tresgrand age. Lælio eut la douleur de voir mourir avant lui neuf enfans qu'il avoit eus de son mariage avec Lia Marcolini, et termina ses jours le 27 mars 1576, à l'age de 87 ans. Le grand duc fit faire ses funérailles aux dépens de l'état, prononcer son éloge funebre par Philippe Sassetti, dans l'église della Madona de Ricci; frapper une médaille en son honneur, et placer son portrait dans sa chambre au vieux palais. Les grands et le peuple pleurèrent également sa perte; mais les monumens de son génie subsistent après lui : Lælio fut excellent orateur, comme on le voit par l'éloge du duc Alexandrei de Medicis, qu'il prononca en latin, en 1356, et par celui en italien du comte Ugo, fondateur de l'abbaye de Florence. Il fut poète heureux et facile, comme ses vers latius et insérés dans les Easti italiens consulari dell' Academia di Firenza, et dans les Carminwillust.

poetarum italorum, en font preuve : et il dictoit encore ses vers avec sacilité à 83 ans : consul de l'académie de Florence en 1557, il en fit les réglemens qui sont, ainsi que les statuts de l'ordre de Saint-Etienne, tous deux pleins de sagesse : tout ce qui s'est fait pendant son ministère, prouve combien il étoit homme d'état; mais la jurisprudence qu'il aimoit beaucoup fut sa principale occupation. Il a laissé ses énarrations,: 1º Ad gallum et Legem; 2º Ad Catonem et Paulum; 3º De militiis ex casu; adressées à son fils. Elle se trouvent imprimées dans l'ouvrage de l'évêque de Lérida, intitulé : Antonii Augustini jurisconsulti hispani Emendationum et opinionum, libra VI; Basileæ, 1544, in-fol., assez rare, réimprimé à Lyon en 1574. Enfin il donna une nouvelle et tres-exacte édition des Pandectes de Justinien, sur l'exem plaire original trouvé a Amalphi, transporté à Pise, puis à Florence où ce trésor restoit ensoui, et il mit par-la le monde savant à même d'en jouir. Ce grand ouvrage lui couta dix ans de soins et de travaux ; le titre en est : Digestorum seu pandectarum, libri quinquaginta ex Florentinis Pandectis repræsentati. Florent., in officina Laurentini florentini ducal. Typographi 1555, 3 vol. in-fol. L'auteur de la bibliothèque Lipeniana, supplément, tome 1, page 270, en parlant de cet ou-« vrage ajoute : Que les deux édi-» teurs de cegrand onvrage étoient Lælius et Franciscus Torelli, quoique leurs noms ne se trou-» vent point insérés dans le titre. » Francesco, fils de Lælio, qui fut aussi président de l'académie, dédia les Pandectes au duc Cosme.

IV. TORELLI (Jacques), de

la même branche que le chancelier Lælio qui précéde, et son proche parent, étoit fils d'Antoine, patrice de la ville de Fano, commandeur de l'ordre Saint-Etienne, et arrière petit-fils d'Alexandre Torelli, capitaine d'hommes d'armes dans les guerres de Flandre, qui s'y distingua éminemment par sa valeur (V. Flaminio Strada, Guerre di Fiandra) Jacques, né en 1608 à Fano, s'appliqua de très bonne heure aux mathématiques, à la poésie, à la peinture, à l'architecture et à la. méchanique. A l'exemple de beaucoup de seigneurs italiens, il ne crut point au dessous d'une naissance illustre et d'une fortune assez considérable de faire profession des arts libéraux. Entraîné par la passion des spectacles, des sêtes et de l'architecture, il s'acquit dans ce genre une grande réputation. Comme il réunissoit aux avantages dont nous venons de parler, et à des talens supérieurs, une tres belle figure, il eut beaucoup d'aventures galantes; quelques unes excitèrent la jalonsie de ses rivaux au point qu'ils tenterent de le faire assassiner par cinq on six hommes masqués; mais il se défendit contre eux avec tant de valeur, qu'il en fut quitte pour quelques doigts coupés; ce qui ne l'empêcha pas de continuer a dessiner et à peindre. Sur ces entrefaites, le duc de Parme lui avant fait savoir qu'Anne d'Autriche désiroit l'avoir à son service ; il prolita de cette circonstance pour se soustraire aux persécutions de ses ennemis, et vint en France en 1645. Il y fit exécuter plusieurs pièces amachines, entre autres l'Andromède de Corneille, qui le firent surnommer le sorcier; mais Vigarani ayant construit depuis la grande salle des Tuilleries, dite | puis par tous les autres théâtres.

salle des machines, qui avoit 15. pieds, des fondations au faîte, Servandoni, sous Louis XV, y exécuta des décorations eucore plus merveillenses. Jacques fit imprimer la description de ses machines ainsi que des fêtes theâtrales qu'il donna au Petit-Bourbon, et les dédia à la reine Anne d'Autriche. Il s'attacha à Paris à une demoiselle Suez, d'une famille noble, et la conduisit en liaire en 1602; mais l'ayant perdue sans en avoir en d'enfans, il construisit de ses propres deniers le superbe théâtre, dit de la fortune, qu'il donna à la ville, et ainsi nommé en memoire du temple que les romains avoient élevé à cette déesse, qu'on croit avoir été bâti dans ce lieu; ce theâtre construit en pierres de taille, a de justes proportious et est d'une si belle architecture, qu'il a servi de modele pour reconstruire celui de Vienne, lorsque l'ancien fut incendié; il est encore regardé comme un des plus beaux de l'Europe. Jacques, pour acquitter un vœu à la Sainte-Vierge, avoit fait un modèle portatif, représentant la translation de la maison de Notre-Dame de Lorette, et foudé richement une procession annuelle pour cette cérémonie qui s'est taite long-temps avec beaucoup de pompe. Il avoit aussi londé son auniversaire, avec injonction spéciale de s'y servir d'un cataphalque qu'il avoit peint lui-même, et d'y chanter à la suite du service des cantates dont il avoit composé les paroles et la musique. C'est à Jacques Torelli qu'on doit l'invention des machines avec lesquelles on change en un instant toutes les décorations. Il fit exécuter la première pour le théâtre de Saint - Jean de Venise, et elle fut adoptée deLouis XIV, bien persuadé que c'étoit l'homme de son temps qui avoit le plus de goût et de capacité, le fit inviter de retourner en France, pour construire un théâtre à Versailles, et se proposoit même de le faire Surintendant de ses bâtimens; mais comme Jacques Torelli se préparoit à lui obeir, la mort, en 1678 en priva la France et les beaux arts.

V. TORELLI (Vittorio), d'une branche de la même familie, établie a Sarzanne, fils du comte Girolamo Toretti, fut d'abord au service militaire d'Espagne. possédoi plusieurs langues, et entraîné par son goût pour l'histoire naturelle et les voyages, il s'embarqua avec une somme assez consulérable pour les indes orientales en 159), puis pour les Indes occident les ; habita quelque temps Nicaragna, dans la nouvelle Espague, ensuite passa aux Philippines; il y acheta des terres, reprit da service dans la marine espagnole commanda les forces navales de l'île, battit les corsaires anglais, hollandais et chinois, qui infestoient les passages de la mer du sud , s'enrichit de leurs dépouilles, puis renoncant aux honneurs et aux biens de la terre, donna ses possessions aux hôpitanx; se fit Religieux-déchaussé et mourut commandeur et grand infirmier de l'hôpital de Manille, capitale des Philippines: Il laissa une Relation de ses voyages, très-intéressante, adressée à l'abbé Aurelio-Augustin Torelli, son neven, auditeur à Rome, personnage très-érudit. Elle fut apportée par don Pietro Frias, provincial et commissaire des Philippines, logé au couvent de Saint-Isidore : l'abbé. Torelli se proposoit de la publier, on ignore s'il a exécuté son dessein.

VI. TORELLI (Paolo), des comtes de Guastalle, cinquième comte de Montechiarugulo, fils de François Torelli gonverneur de Parme et de Domitille Trivulce, (Voyez, tome 17. Torelli François et ciaprès Trivulce Domitille ou Damigelle), succéda à son père en 1518 sous la tutelle de sa mère et recut d'elle l'éducation que pouvoit donner une femme d'un aussi grand mérite. Après sa mort arrivée en 1518, le comte Paul vovagea à Rome, à Vienne et en Pologne sur l'invitation de la reine Bonne, femme de Sigis<sup>2</sup> mond I. Cette princesse fille de Jean Galéase Sforce, duc de Milau, et qui se ressouvenoit que sa mai on devoit son élévation à Guy II Torelli, fit au comte Paolo Torelli l'accueil le pius distingué et engagea, dit-on, son époux entre antres marques d'honneura le déclarer Noble Polonais, titre qui paroît avoir été renouvé lé ou contirmé à ses descendants. Pendant son séjour dans le royaume, il paroit que Paolo fut chargé secretement d'affaires qui interessoient Clément VII : étant revenu à Romé en rendre compte à cepontife, il s'occupa ensuite de défendre ses droits contre le comté de Guastalle. En vain la reine Bonne écrivit-elle au duc de Milan pour l'engager à se montrer. favorable à Paul : en vain Clément VH le recommanda-t-il à ce prince par sou bref du 30 mars, 1528; la cour de Wilan rendit un jugement en 1532 qui adjugeoit la portion des impôts de Guastalle appartenants à Paul, à Marc Antonio Torelli de Mantoue. Paul Torelli s'adressa en 1533 au pape Paul III pour le faire réformer; ce Poutife, sans avoir aucune autorité temporelle sur Guastalle, écrivit à la comtesse Louise pour lui enjoindre de satisfaire Paul. Celle-ci.



de Savoie alors vice-roi de Sicile pour des affaires délicates, et en Portugal, puis nommé en 1626 Archevêque de Rossano en Calabre; après avoir administré son diocèse quelques années, il résigna cet évêché avec l'agrément du 8. Père à Nicolas Spinelli, frère du prince d'Olivétoancien évêque d'Alessano, afin de venir demeurer à Rome. Il y jouissoit d'une pension de 2 mille écus romains sur la chambre apostolique et étoit très-considéré par Urbain VIII; il alloit être nommé cardinal, lorsque la mort l'enleva le 3 avril 1630 avant la promotion. Il fut enterré à Rome dans l'église de saint Marcel, où son mausolée en marbre subsiste encore. L'archevêque de Rossano fut le conseil et l'appui de ses frères après leur dispersion et la décapitation du comte Pio en 1612; les deux premiers étoient commandeurs de Malthe: Francesco, le 3., recommandé par le pape Paul V, à Albert d'Autriche fit la guerre avec distinction, et fut chambellan, puis capitaine des gardes du grand duc de Toscane, et marié à Ozanna Lanfranchi, dame du palais de la duchesse, et s'établit le 4º à Florence. Il plaça Salinguerra IV aussi marié à une Lanfranchi an service du duc de Savoie. Ce dernier mourut des blessures qu'il avoit reçues au siège d'Asti: ce lut lui qui sut la souche des branches de France et de Pologue. Paolo Torelli écrivit quelques dissertations théologiques, quelques homélies et des mémoires sur les négociations dont il avoit été chargé; elles sont restées manuscrites. Il est cité par les historiens contemporains comme un prélat très-savant, d'un grand mérite, d'une vie exemplaire, d'un esprit conciliant et propre aux affaires; ( P. Carlo de Lellis, tome I,

page 226). Ughelli Italia Saler, toine IX, le grand dictionnaire allemand de Leipsick.

VIII. TORELLI (François), fils du précédent et d'Isabelle Contrari, tres-instruit en droit canon et en théologie, passa en France, fut Aumonier du roi Charles IX. puis abbé de Lezat diocese d'Angoulême; il y monrut le 7 mai 1579; ayant reçu d'Henri III la promesse de l'ordre du St.-Esprit. avoit écrit en italien eclaircissements, ou mémoires sur l'affaire de la St.-Barthélemi, quelques livres polémiques contre les Huguenots; et des Annotationes in Scripturam Sanctam; le tout étoit conservé dans la bibliothèque de l'abbaye de Lezat.

IX. TORELLI (Thomas-Louis-Silvio), de la même famille, mais d'une branche établie à Forli, fils du marquis Sébastien Torelli comte de Castelfalcino, chambellan du duc de Mantoue et d'Antoinette Sassi, naquit à Forli le 30 jauvier 1673; très-instruit sur les matières théologiques, historiques et canoniques, il fut d'abord abbréviateur et auditeur du Pape, nonce en Portugal, Gouverneur d'Assise, ensuite Evêque de Forli sa patrie le : 16 octobre 1714. Il est éditeur des Dissertations latines de M. A. Paulucci, imprimées à Venise, en 1710, in-fol. Voyez l'Italia sacra Ugneur, tome XI, page 589 II a de plus composé une histoire des ordres de chevalerie intitulé, Armamentarii historico-legalis Ordinum Eques trium et militarium in codices tripertiti , etc... operá et studio Thomæ Aloysii-Silvii Torelli ex comitibus Castri Fulcini nobilis Patricii et Episcopi Forolivii ac solio pontifico assistentis;

chez Axtoine Barbiani à Forli, 3 vol. in-fol. Thomas-Louis Silvio étoit très-zélé pour son nom et pour sa famille ; il avoit fait son frère évêque de Camerino, mais il mourut le 27 août 1736; il maria son second frère Antoine à la marquise Luciana Paulucci, nièce du cardinal Camille Pau-Incci; elle fut dame de la croix étoilée en 1743. Sa branche s'éteignit dans la personne de ses deux neveux, Sébastien Torelli commandeur puis bailli de l'ordre St. Etienne de Toscane, mort sans enfans en 1742, et du marquis Silvio, protonotaire apostolique, chevalier des ordres de St. Stanislas et de l'Aigle Blanc, mort sans postérité en 1802. Thomas - Louis Silvio mourut en saint prélat le 24 avril 1760, à l'âge de 87 ans, regretté de son diocèse, des savans et des pauvres.

X. TORELLI (Christophe H), des comtes de Guastalle et de Montechiarugulo, patrice des villes de Ferrare, Mantoue, Parme, Pavie, Milan, Bologne et Reggio; 1er baron de la Pouille et du Capouan, noble Polonais, chevalier des ordres royaux de Saint-Stanislas et de l'Aigle-Blane, naquit à Parme le 27 décembre 1711, de Charles I, et de Joconde d'Autriche-Correggio, comtesse de Médésano, des princes de Correggio (Voyez ci-dessus Con-REGGIO, Jean-Cyr). Descendant direct de la branche aînée des premiers souverains de Ferrare, puis comtes de Guastalle. Christophe étoit le véritable héitier légitime de ce duche, ainsi que d'une partie des immenses biens des Ezzelins; (Voyez cidessus Romano-Albéric). Il étoit le seul héritier légitime des comtés de Guastalle et de Monte-

chiarugulo; appelé à la principauté de la Mirandole par le testament de Jérôme Pic, il avoit des prétentions fondées sur les duchés de Milan, de Mantoue, ainsi que sur les principautés de Carpi et de Correggio (du chef des Visconti, des Gonzagues, des Pii, ses ayeules, et de Joconde Correggio, sa femme); enfin, il étoit héritier des deux branches de sa maison, établies à Naples et à Bisceglia. Par la décapitation du comte Pio, en 1612. (Voyez Torelli Pio et Farnèse Ranuce). Christophe resta dépouillé de tous ses biens, sauf le marquisat de Gualtieri, qu'il possédoit du chef de Geneviève Bentivoglio. ( Voyez ci-dessus BENTIVOGLIO - CORNEILLE ) ces foibles débris d'une aussi grande fortune, il sut encore conserver la dignité convenable à son rang, et faire du bien : on vit la beauté de son ame lors de la terrible inondation du Pô, en novembre 1765 : il recueillit dans son palais toute la population des bords de ce fleuve, dépendante de ses terres, et nourrit ces infortunés de ses deniers, jusqu'à ce qu'ils cussent pu reconstruire leurs habitations, et ensemencer leurs terres. traits d'une vraie grandeur méritent bien quelque place dans l'histoire. Christophe choisit le comte Adriano, son cousin germain, (qui s'étoit distingué à la surprise de Veletri, depuis colonel du Régiment Torelli, au ser- . vice du duc de Modène), pour aller à Varsovie complimenter Stanislas-Auguste sur son avénement au trône; et y députa une seconde fois deux autres de ses parens en 1789. Quoiqu'il fut allié du duc de Modene, et proche parent de la duchesse, ce prince ne soulfrit jamais qu'il fit aueune réclamation sur la Mirandole, Carpi, ni Correggio, attendu qu'il étoit son sujet. Christophe ne put jamais obtenir non plus de l'Infant duc de Parme, don Ferdinand, la levée du ban prononcé en 1612 contre sa branche; et ce ne fut qu'avec peine qu'il eût la permission de faire relever à l'Annunziata, la tombe du célèbre poète Pomponio. ( Voyez Torelli Pomponio ). Christophe, lié avec le comte Paradisi, l'abbé Tirahoschi, Spallanzani, professeur de Pavie, et l'abbé Genésio Mussini, aimoit les lettres et les savans. Ces derniers étoient encore plus particulièrement appréciés par Catherine Canossa sa femme, dernière héritière de la branche aînée de ces illustres marquis de Ca-Nossa, collatéraux de la grande comtesse Mathilde. De son ma-Catherine, qu'il avec perdit en 1783, Christophe ne laissa qu'une fille unique, Victoire, née en 1758, mariée en 1776, au comte François Rangone, morte en 1800, laissant plusieurs enfans qui existent aujourd'hui. Christophe mourut en 1795, à l'âge de 84 ans, emportant l'estime et les regrets universels. Le Marquisat de Gualtieri, et les droits et prétentions sur tant de fiels dont il fut dépouillé, sont passés au Comte Carlo, son neveu, né à Padoue le 4 octobre 1768, marié à une comtesse Scotti de Plaisance, devenu aujourd'hui l'aîné de la maison Torelli. Des auteurs modernes trèsrecommandables, out observé, avec raison, que cette Maison remarquable par l'antiquité de son origine, et la grandeur de ses alliances, intéressante par ses malheurs et ses rapports avec l'histoire générale de l'Italie, est une de celles qui a réunisle plus d'il-

lustration littéraire, et produit le plus d'hommes célèbres dans tous les genres.

XI. TORELLI - ORSINA, comtesse de Guastalle. ( Voyez Visconti, Orsina.

XII. TORELLI - ANTONIA marquise Rossi, fille de Guy II, dit le Grand, premier comte de Guastalle, et de la fameuse Orsina. Visconti, tante de Philippe Marie , duc de Milan , qui avoit gagué une bataille devant Guastalle sur les Vénitiens, (Voyez tome X, Tonelli Guy II, et ciaprès Visconti-Orsina), fut mariée à Pietro-Maria Rossi, cinquième marquis de Sansecondo, homme d'une grande valeur et d'un mérite rare, qui fut cinq fois général pour le duc de Milan, et prit Plaisance et Caravaggio. Parme, où il commandoit presqu'en souverain, se révolta pendant son absence contre François Sforce, duc de Milan. Antonia, qui avoit toujours déployé un grand caractère, rassemble à la hâte des troupes sous Torchiara, se met à leur tête, court à Parme, se rend maîtresse de la ville, et la restitue au duc. ( Voyez Giuseppe Betussi, Donne illustri, in-fol, 146. PHILIPPE DE BERGAME, de Clar. selectis que mulieribus, les histoires et chroniques de Parme). Cette femme courageuse eut neuf enfans, entre autres Donella, mariée à Gibert Sanvitale, qui bâtit le château de Sala, devenu depuis 1612, maison de plaisance des ducs de Parme. Francesco Carpesano, prêtre parmesan, dans les Commentaires de son temps, publiés dans le tome V de la collection du père Martenne, et Angelo Odoard da Erba, dans sa chronique insérée Rerum italicarum scriptores, tome

XX, rapportent que Donella Rossi, fille d'Antonia Torelli, se trouvant en l'absence de Gibert Sanvitale, assiégée en septembre 1483, par Rolando Rossi, son propre père, et par Amurath Torelli, son consin, alors à la tête des Vénitiens, soutint un assaut dans Sala, se défendit long-temps sur la brêche, empêcha la prise de la place, et d'un coup d'arquebuse, tua elle-même le malheureux Amurath. Un auteur du siècle dernier, observe à ce snjet, " qu'il est assez singuher que trois femmes de la même maison, la mère, la fille, et la petite-fille, aient en dans leur. vie; trois occasions de se distinguer par trois actions du même genre, extremement rares pour cur sexe, et qu'elles avent toufes trois réussi dans leurs entreprises. i

XII. TORELLI (Barbe), ou BARBARA-TORELLA, STROZZI, des comtes de Guastalle, (qu'il ne faut pas confondre avec un autre Barbe sa parente surnommée Benedetti), étoit fille de Marsiglio II, 4º comte de Montechiarugulo, et petite fille de Christophe II. (V. 1. 17, Torelli Christophe II. ) Sa mère Paola Sechi d'Arragone (fille du fameux général de ce ! nom, et de Catherine Gonzague, des marquis de Mantone), lui Monna l'éducation la plus recherchée et les plus habiles maîtres. Barbe en profita, et dès son jeune **\*ge se distingua par so** √ aptitude à toute espèce de littérature. Ses la leus pour la poésie, et sa heauté l'exposèrent à l'amour de qu'il y avoit de plus brillans cavaliers dans les cours voisines, à l'envie de la plupart des femmes, aux éloges des historiens, et aux somiets des poètes de son temps. Elle sut mariée vers 1491 en pre-

mières nôces à Hercule Bentivoglio, noble Balonais et Ferrarais', qui se distingua au tournois domé à Bologne (1470), où il couduisoit le 4° quadrille des Chevaliers Blancs, et qui avoit fait la guerre au service des Florentins. La maison de Barbe fut bientôt à Ferrare le rendez-vous de tous les savants, et sembloit le lycée de l'Italie; en but aux hommages de tant d'hommes de mérite, il étoit difficile que quelques-uns d'entre eux ne fissent pas impression sur le cœur trop sensible de Barbe : Devenue yeuve, elle éponsa en secondes nôces en 1508, Hercule Strozzi, noble Ferrarais, poète, l'un des plus renommés de son siècle, qu'elle aimoit tendrement depuis plusieurs années, et qu'elle' avoit préféré à tous ceux qui lui faisoient la cour; mais un rival, (personnage puissant); jaloux de cette heureuse union, fit percer Hercule de 22 coups de poignard 13 jours apres ses noces. (Voyez ci-devant Strozzi Hercule). L'infortunée Barbe exhala sa douleur dans un sonnet très-touchant! inconsolable de la perte de son époux , elle se retira à Parme où sa vie ne fut plus qu'amertume et regreis, et vint mourir dans des sentimens religieux à Bologne, où elle avoit fait son testament le 7 novembre 1533. Sa fille unique Julie, née de son second mariage, et héritière de la beauté de sa mère, mais non de son esprit, fut mariée à Albert-Zoboli, l'un des gentilshommes les plus riches de Parme : on voit que le pape Léon X la recommanda spécialement au magistrat de Reggio par un bref de l'an 1518. Barbe a laissé plusieurs épitres, chansons, sonnets, pieces fugitives, et beaucoup d'autres ouvrages, dont une partie a été perdue. On en trouve cependant

plusieurs dans le rime Scelte di poëti Ferraresi de Bergalli, imprimées à Ferrare en 1715, qui font regretter ceux qui nous manquent. On peut consulter à ce sujet l'Istoria Ferrar. Gymnasii de Borsetti, et la savante Histoire de la Littérature Italienne de l'abbé Tiraboschi. Le professeur Girtanner de Goëtingen dans ses cahiers de lecture, et Wieland dans un de ses merçures, eu ont aussi parlé.

TORELLI - CASTI-GLIONE (Hippolite), des comtes de Guastalle, fille de Guy dit le Protonotaire; (Voyez tom. 17, Torelli Christophe I), et de Françoise de Bentivoglio des seigueurs de Bologne, naquit vers 1499. Sa beauté remarquable égaloit son esprit et son instruction; et elle sut mariée en 1516, à l'un des cavaliers les plus accomplis de ce siècle; ce sut au célèbre Baldassar Castiglione, chevalier de la Jarretière, l'auteur du Corteggiano, l'ami de Raphaël et du duc d'Urbin, si estimé de Léon X et de Charles Quint. Hippolite adorée par un pareil époux, unie avec lui par les mêmes sentiments, les mêmes rapports, les mêmes goûts, n'avoit rien à desirer : leur vie étoit partagée entre les affaires, la culture des lettres et la bienfaisance; tant de bonheur ne pouvoit durer; la mort euleva cet être accompli à la sleur de ses aus en 1520. Baldassar en resta inconsolable. En vain Léon X qui l'aimoit, pour faire diversion à sa douleur, voulut lui donner le chapeau de cardinal; il le refusa, fit vœu de ne jamais se remarier, finit par embrasser l'état ecclésiastique, et mourut en Espague où il étoit évêque d'Avila. La perte de la comtesse Castiglione fut un deuil général à Mantone: elle sut ensevelie à la Madona delle Grazie, hors les murs; Baldassar sit mettre sur sa tombe cette inscription composée par le cardinal Bembo.

Hypnolitæ Taurellæ
Uxori dulcissimæ quæ
In Ambiguo Reliquit
Utrùm Pulchrior an
Castior fuerit, primos
Juventæ annos vix ingressa,
Balthazar Castiglionius
Incredibiliter Mærens.

P. M. D. XX. V.

Hippolite eut de son mariage trois enfans; un fils, Camille Castiglione; et deux filles, Anne et Hippolite; la première fut mariée a Alexandre cointe d'Arco. Hippolite a laissé quelques poésies italiennes et latines, imprimées dans les recueils du temps. Parmi les dernières, on distingue surtout la belle élégie qu'elle adressa peu de temps avant sa mort à son mari alors ambassadeur auprès de Léon X; elle s'y plaint de sa longue absence de la manière la plus touchante : cette élégie pleine de grâce a la teinte de celles d'Ovide. C'est l'opinion qu'en manifeste le célebre J. Georges Eccius, professeur de l'université de Léipsick. dans la dissertation qu'il y donna en 1770, sur Hippolite Torella. Cette élégie fut imprimée nombre de fois à Basle depuis 1558. On la trouve dans Mathieu Toscanus. in carminibus poet. illust. italorum, Paris, 15-6, in-16. Et dans les delicie Poet. italorum. T. 1. p. 726.

XIV. TORELLI-LUNATI (Alda), des comtes de Guastalle, étoit tille de Louis Torelli, quatrième fils de Guy Galeotto et de Camille Martinengua; elle fut mariée au comte Jean-Marie Lunati, ce qui fait que beaucoup d'auteurs

Pappellent Alda Lunata. tante, Angiola Nugarola, poète elle-même et sœnr d'Isotta, ( Voyez Nogarola Isotta), lui inspira le goût de la littérature et lui apprit les règles de la poésie. Plus eurs écrivains célebres Pont cité avec Julie de Ferette et Lucrèce Go-magne de Gazzolo comme trois femmes marquantes dans ce siècle. Elle demeuroit à Pavie, où Philippe Binaschi, poète de cette ville, en fut fort épris, et fit pour elle presque toute la première partie de ses poésies. Betussi la célebra dans ses Imagini del Tempio di donna Giovanna d'Aragona: beaucoup d'autres poetes chanterent : ses poésies ont beaucoup de graces, et se trouvent imprimées dans les Rime di cinquanta poetesse raccolte dal Dominichi, nel 1559; dans celles d'Antoine Francesco Rainieri, imprimées en 1574; et dans le Recueil de Bergalli qui, en parlant d'elle dit : Nobile donna Pavese, et quanto nobile altretanto Saggia ed erudita!

XV. TORELLI - BENEDETTI (Barbe), des comtes de Guastalle; fille de Gaspard Torelli, poète lui-même, et de Madeleine Musacchi, noble Parmesane, et petite - fille du comte François Torelli, comte de Montéchiarugulo naquit à Parme, où elle apprit les règles de la poés e du célèbre Pomponio Torelli, son cousin germain: ( V. t. 17, les articles Torelli XII et XIII) et les mit en psage avec une élégance qui la fit apprécier par les littérateurs ses contemporains. Il paroît qu'elle florissoit vers 1596, et qu'elle vécut après 1600. Un de ses sonnets est imprimé avec la Sémiramis de Muzio Manfredi, en 1503, un autre dans les œuyres de Phi-

lippe dalla Briga, en 1601. Son ouvrage le plus connu est la Partenia, pastorale très-célèbrée par Angelo Ingegnieri.

XVI. TORELLI ( Louise ), comtesse de Guastalle, fondatrice d'ordre, étoit fille unique du Comte Achille (V. t. 17 TOBELLE Achille) et de Véronique Pallavicini, nee en 1500, mariée à l'age de 16 ans à Louis Stanghi, recueillit les allodiaux de la succession de son pere en 1522, et ce qui ne s'étoit jamais vu, par la protection du duc de Milan, elle hérita aussi du comté de Guastalle, fiel masculin substitué à jamais aux descendans de Guy It. Les Torelli, comtes de Settimo et de Montechiarugulo s'opposerent à ce qu'on lui donnat les investitures; mais s'étant rendue elle-même à Milan, elle obtint, au moyen d'une somme annuelle qu'elle s'engagea à leur payer. Ayant perdu en 1524 son premier époux, et obligée par la guerre d'aller chercher un' asile à Verone, elle y s'y remaria à Antoine Martinengui d'une maison ancienne et puissante de Brescia; mais cet homme dédaigneux, dur et féroce qui, n'en voulait qu'à son immense fortune, des qu'il l'eut obtenue, la traita cruellement, et la menaca plusieurs fois, le poignard à la main, de l'égorger si elle ne faisoit une donation de tous ses biens à Girolamo, fils qu'il avoit en d'un 'premier lit. La patienceet la douceur étoient les seules armes que Louise pouvoit employer; car elle avoit d'autant plus de motifs de redouter la fureur de Martinengui, qu'elle découvrit bientôt qu'il avoit fait mourir N. Somaglia, sa première femme; heureusement un frère de cette infortunée la vengea en le

tuant de samain, et fut ainsi l'instrument dont la providence se servit pour délivrer Louise d'un pareil monstre. Les idées religieuses qu'elle avoit reçues de sa mere, le peu d'affection qu'elle avoit éprouvée de la part de ses deux maris, la mort du seul enfaut qu'elle avoit eu, les dangers qu'elle avoit courus, tournéient alors vers la dévotion toutes les pensées de cette aine ardente. Un dominicain, son directeur nommé Battiste da Crema, saint personnage, l'engagea fonder, vers 1530, une congrégation de femmes à Milan. Elle les nomma les Angéliques, voulant leur rappeler par ce nom qu'elles devaient tendre à la la pureté et à la perfection des anges. Cependant le comte Paul Torelli, et les enfans de Frédéric Torelli, fils du comte Guy Galeotto, disputoientà Louise sa succession : l'affaire fut portée au tribunal de l'empereur : le pape y intervint, prit le parti des comtes de Montéchiarugulo, et mit les Guastallais en interdit, parce qu'il ne vouloient pas payer au comte ses impositions. ( V. ci dessus vn To-RELLI Paolo). L'affaire se trouvant trop compliquée pour que l'empereur, occupé de ses expéditions et d'objets bien plus importans, put y donner l'attention qu'elle exigeoit, Ferrant de Gonzague alors vice-roi de Sicile, proposa comme expédient d'engager toutes les parties à vendre leurs droits à un tiers qui rendroit directement foi et hommage à S.M. Impériale; et pensant à cette acquisition pour lui-même, il fit présent d'un calice et de vases sacrés d'or massif enrichis de pierreries aux Angeliques naissantes, et fit fortifier la comtesse Louise sur ses idées de fondation, asin qu'elle eut besoin d'argent, et qu'elle se déterminat à lui vendre ce petit

état. Enfin les choses ainsi disposées, Ferrant présenta requête en 1538, à l'empereur pour être autorisé à faire l'acquisition du comté de Guastalle, quoique les comtes Torelli seuls susceptibles d'hériter de ce lief, fussent encore en procès sur sa possession, que plusieurs fussent mineurs, et qu'il n'y eût rien de décidé sur leurs droits; mais Ferrant étoit sur de la faveur de Charles V. En effet ce monarque satigué de ces querelles, trouvant un moyen de les terminer, et d'ailleurs voulant faire du bien à Ferrant qu'il avoit intérêt de ménager, accorda le 21 mai la permission demandée; alors la comtesse Torelli autorisée par le décret impérial, signa à Milan l'acte de cette vente le 3 octobre 1539, et transporta à Ferrant de Gonzagne ce qu'elle n'avoit pas même le droit de posséder. Débarrassée des affaires, Louise, qui avoit renoncé à toutes les choses de comonde, se livra entierement à Dieu. Le pape Paul III par son bref de 1534, lui avoit permis de fonder sa congregation sous la règle de Saint-Augustin, d'après les statuts qui lui seroient donnés par l'archevêque de Milan : il l'exempta de cette même juridiction par un bref de 1536, qui soumit les Angéliques à la direction des clercs réguliers de Saint-Paul, (dits Barnabites). Au mois d'août 1535, Louise augmenta son monastère de 24 maisons et de tout le terrain qui est entre la porte Saint-Louis et la porte Ste.-Euphémie : le 7 octobre de la même année, les dames de sa congrégation y furent réunies: mais l'église revêtue de superbes marbres jusqu'à sa voûte, et l'une des plus jolies qui existent, ne sut achevée que plusieurs années après. La comtesse Louise mit en 1536 le monastère des Angéliques sous l'invocation de Saint-Paul converti et prit alors elle - même le nom de Paule-Marie. Louise Torelli contribua encore à la fondation du monastère des religieux de la congrégation de Saint-Paul des décollés, surnommé de Saint-Barnabé et du couvent des Hermites du crucifix, sous le nom de Sainte-Marie-Madelainé-pénitente dans Milan. A Ferrare elle établit le couvent des Converties de Terra-Nuova, et à Crémone elle s'unit avec Valerie d'Aleriis pour fonder les Religieuses de Sainte-Marthe. Brulant duzèle de la maison de Dieu, elle accompagna les Barnabites dans leurs missions, servant pendant ce temps les malades, convertissant les femmes déréglées, et ramenant les impies à la religion : s'étant rendue à Venise avec Antoinette de Nigri, elle sit tant d'impression sur les esprits, que plusieurs seigneurs et dames vénitiennes mariées ayant quitté leurs palais pour se retirer dans des monastères, la république crut devoir bannir cette missionnaire dangereuse de ses états : Louise en sortit pour aller à Vicenze, aider de ses largesses le monastère des nouvelles converties. Retournée à Milan, elle y trouva les Angéliques, qu'elle avoit fondées pour être utiles à la société, demandant à grands cris la clôture, qu'elles obtinrent du pape Jules III, malgré leur fondatrice. Les mauvais traitemens qu'elle essava de la part de ses religieuses, pour l'obliger à y consentir, allerent jusqu'à attenter deux fois à sa vie par le poisor. Louise se vit réduite à sortir de la maison qu'elle avoit bâtie avec tant de peines et de soins; Alors elle acheta un vaste terrain entre la

porte romaine et la porte Tosa, et en fut fonder une autre, appelée le Collége de la Guastalle. Les dames de cette nouvelle congrégation, à l'instigation de Saint-Charles Borromée, archevêque de Milan, voulurent aussi obtenir la clôture contre son avis: Louise s'y opposa constamment; Saint-Charles vint la veille du jour où elle expira, la tourmenter encore à ce sujet : enfin cette femme héroïque et si malheureuse mourut en odeur de sainteté le 28 octobre 1569 à l'âge de 69 ans, et fut enterrée dans l'église des jésuites de San-fedele, où son tombeau existe encore. Par son codicille, sait le 2 du même mois, la comtesse Louise établit les réglemens que devoit suivre sa maison, et fonde 18 places pour l'éducation de jeunes filles nobles et orphelines. Depuis sa mort, les religieuses, sans respecter la volonté expresse de leur bienfaitrice, se firent cloîtrer : le cagotisme de ces temps - là et le zèle outré de Saint - Charles dénaturèrent ainsi deux institutions. dont le but étoit si utile à la religion et à la société. L'empereur Joseph II comprit depuis dans ses suppressions le monastère des Angéliques, dit, on ne sait trop pourquoi, des Vierges espagnoles, et voulut qu'on en réunit les religieuses au couvent des Guastallines.

TORREY (Samuel), ministre de Weymouth, Massachussetts, mort en 1707, à l'âge de 76 ans, avoit été 50 ans dans le ministère, et étoit regardé comme un prédicateur utile et fidèle. Il a publié des Sermons dans les années 1674, 1685 et 1695.

I. TOUR-EN-VOIVRE (Vainchelin LA), fils de Jean de La Tour-en-Voivre et de Marguerite

de Conflans, étoit issu d'un sire | Geoffroy de La Tour, chevalier, avoué de Horville, seigneur de La Tour-en-Voivre en 1224, lequel habitoit entre Metz et Verdun, dont le frère et l'oncle étoient chanoines du grand-chapitre de Treves. Vainchelin, né eu 1364, se signala de bonne heure dans les armes; il fit en 1400, la guerre à la ville de Verdun (V. Histoire ecclésiastique de Verdun, pag. 366), fut excommunié avec son son frère Henri, pour avoir enlevé les députés du roi de France au concile de Constance. (V. ciaprès La Tour-en-Voivre, Henri.) Vainchelin fit un traité de paix et d'alliance le 20 novembre 1431 avec Robert de Saarbruck, seigneur de Commercy, pour se défendre mutuellement contre le duc de Luxembourg et 'contre Evrard de la Marche et tous autres la forme et les précautions prises dans ce traité sont curieuses et peignent les mœurs du temps. « Ils jurent de l'observer sur le propre corps de N.-S. J.-C. benoist, et consacré par bouche des prêtres, corporellement, visiblement veu et démontré devant eux. etc., etc. » En cas de rupture élisent des arbitres, condamnent à mille francs d'or ceux d'entre 'eux qui ne s'en rapporteroient pas à l'arbitrage, et les déclarent « faux-mannaux, parjures, traîtres, déloyaux, soymentie, et déshonorés de tous honneurs en tous lieux et en toutes cours de seigneurs et autres; ladite bourgfride ne pouvant pour ce être anéantie, mais étant en force; et vertu perdurable à toujours. » Vainchelin de La Tour fidèlement attaché à sou frère, joua le même! rôle que lui dans les troubles de le province, et mourut vers 1446. De Catherine de Léuoncourt sa femme et sa belle-sœur il laissa I

des enfans qui moururent sans postérité.

II. TOUR-EN-VOIVRE (Henri LA), frere du précédent, chevalier, bailly de Vitry, seigneur de Pierrefont, Sancy, Balaicourt, et Jean de Lise, né vers 1565, fut d'abord écuyer de Jean-le-Bon, dic de Bourgogne, ensuite de Robert, duc de Bar en 1304. Il fit la guerre à la ville de Verdun en 1404, et s'étant uni à Charles de Deuilly, maréchal de Lorraine. il poussa la hardiesse jusqu'à faire prisonnier sur les contins du Barrois les députés du roi de France qui revenoient du concile de Constauce ( c'étoient les éveques d'Embrun et de Carcassone; et les membres de l'université de Paris et d'Orléans ) ; Henri les fit renfermer dans sa forteresse de Sancy : le coucile excommunia ces trois seigneurs : les ducs de Lorraine et de Bar, et les habitans de la ville de Metz assiégèrent Sancy; et parvincent à délivrer les députés prisonniers. Le concile en adressa ses remercîmensa ces deux princes, par une lettre du 14 des kalendes d'octobre 1413, et écrivit sous la même date à Jean, duc de Bourgogne, et à Conrad, évêque de Metz, pour les engager à poursuivre ces excommuniés. Le danger étoit en effet pressant pour les Messins; car ceux ci n'étant plus en bonne intelligence avec le duc de Lorraine, et ayant détruit la forteresse de Sancy, Henri de La Tour vint fondre sur le Val de Metz, s'empara de Sey et de Moulins, y resta trois jours, et mit tout à feu et à sang, (la Chronique de Metz, tom. 3 et dom, Calmet, preuves de l'Histoire de Loiraine; rapportent ce l'ait, ilenri fit ensuite avec les Messins nu ... traité par lequei il scupagea,

moyennant de bons subsides, à faire la guerre pour eux. Il en fit un autre en 1420 avec la ville de Verdun qui le créa son gouverneur, et lui paya une somme annuelle en indemnité de la destruction de sa forteresse de Balaicourt. Henri, célèbre par son activité et sa valeur, mourut en 1449, laissant de sa femme Jeanne de Lenoncourt un fils, Anchevin, marié à Henriette de Puxe, sonche des La-Tour-en-Voivre-Savonnière et des La Tour-en-Voivre-Jean-de-Lise, famille chapitrale de Lorraine encore existante.

TOUSTAINT (Gaspard-François) né à Aubevoye près Gaillon, au diocèse d'Evreux le 22 février 1716, a publié, I. Mémoires sur la Pucelle d'Orléans; II. Dissertation sur les grands sénéchaux de Normandie. III. Mémoires pour servir à l'histoire de l'échiquier, ou Parlement ambulatoire de Normandie, couronné à l'académie de Rouen, 1766, in-8°. IV. Recherches généalogiques et historiques de la noblesse de Normandie. On ignore l'époque de la mort de cet auteur.

TRACY (Uri), homme d'état, gradué en 1778 au collége d'Yale, dirigea ses vues du côté du barreau, et se distingua bientôt dans cette profession. Les quatorze dernières années de sa vie furent consacrées au service de son pays dans les assemblées nationales où il fut admiré de pon parti et respecté même du parti contraire. Après avoir été quelque temps membre de la chambre des représentans, il devint sénateur à la place de Hillhouse qui avoit donné sa démission en 1796, et conserva cette place jusqu'à sa mort arrivée en 1807. Dans un mement où sa

santé étoit très - chancelante, il s'exposa en assistant aux funérailles de M. Baldwin son ancien compagnon d'études, et précédemment son collégue au sénat. Dès cet instant le mal empira. Toujours exclusivement occupé des intérêts publics, il négligea sa fortune particulière, unique objet de l'attention de beaucoup d'hommes. Ses discours sont également vigourenx et savans. Jamais il n'eut d'égal; quelquez fois sévère, mais clair et précis dans ses raisonnemens, la chaleur des débats et la rapidité de ses idées, l'impétuosité de son éloquence doivent lui assurer l'indulgence pour quelques incorrections dans les six dernières années de sa vie.

I. TREAT (Robert), gouverneur de Connecticut, fils, a ce qu'on croit, de Robert Tréat l'un des planteurs de Milfort, fut en 1673 l'un des magistrats de ce pays; et au commencement de la = guerre de Philipp, on l'envoya à Westfield, à la tête des troupes du Connecticut, au secours de Springfield que l'ennemi attaquoit; il le chassa de la ville, poursuivit aussi les Indiens qui avoient donné un assaut à Hadley, et les mit partout en fuite. En 1676 il fut nommé député-gouverneur. Réélu constamment à cette place pendant seize ans jusqu'en 1708, il mourut en 1710. Tréat à rendu les plus grands services à sa patrie: comme officier-militaire il unit un courage ferme à la prudence et à la circonspection.

II. TRÉAT (Samuel), premier ministre d'Eastham, Massachusetts, fils du précédent, fut gradué en 1669 au collége d'Harvard. Une église s'étant formée en 1672, il prit les ordres et fut pasteur plus de vingt ans. Peu après son

installation, il étudia la laugue indienne, et consacra beaucoup de son temps et de ses soins a l'instruction de ce peuple sauvage. Un grand nombre d'entre eux furent amenés par lui à un état de civi-· lisation et d'ordre. Il écrivit eu 1695 une lettre au docteur lucrease Mather, où il annonçoit qu'il y avoit loin des limites d'Easthum cinq cents indiens adultes, à qui depuis bien des aunées il avoit fait connoître l'évangile dans leur propre langue. Il avoit sous lui quatre indiens en état d'instruire les autres, qui leur lisoient les prières tous les samedi. Treat prêchoit seulement une fois par mois des sermons, qu'il composoit pour eux. Il leur donna des maîtres d'école, et persuada à ce peuple de choisir lui-même six magistrats, qui tiendroient une cour régulière. Tréat, apres avoir passé près d'un demi siècle dans l'exercice de son ministère, mourut en 1717, âgé de soixante-neuf ans. C'étoit un calviniste très-rigide. Il a publié La profession de foi dans la langue indienne Nauset, et un Sermon, 1713. Ses amis lui ont reproché trop de lenteur dans ses discours. On conserve dans les coffections historiques un extrait d'un de ses sermons, qui semble prouver que l'auteur étoit convaince de la vérité de l'enfer. Tréat épousa deux femmes : la seconde étoit fille du révérend Vitford de Boston.

TRIVULZIA - TORELLI (Domitille, ou par corruption Damigella), fille de Jean Trivulce, sénateur de Milan, et d'Angiola ou Pangiola Martinen, ha de Brescia, étoit nièce des deux maréchaux de France Jean-Jacques et Théodore, et du cardinal Antoine Trivulce. Née vers 1481, et douée d'une mémoire citée comme

extraordinaire, elle composoit des l'age de 12 ans des épitres, 🔻 des harangues et des poésies grecques et latines qu'elle lisoit dans les assemblées des plus illustres personnages de Milan, le célèbre françois Mariana de Guenavrano, évêque de Côme, ainsi que François Trivulce, moine de Saint-François, deux des plus grands orateurs de leur temps, étoient eux-mêmes frappés de son éloquence, et ses succes précoces furent un objet d'admiration pour toute l'Italie. Domitille joignoit à l'esprit et aux connoissances des talens agréables, tels que la musique et la danse; une voix céleste et une grace particulière; de la beauté, une aménité et une simplicité touchante; tous ces avantages, relevés par une modestie rare, par de grandes vertus, firent qu'elle int citée pendant prusieurs siècles aux jeunes personnes comme un modèle plus facile à admirer qu'à imiter. Betinelli, Quadrio, · Tiraboschi en ont parlé avec éloge; Nicolas Pacediano, qui la vit à Montechiarugolo en 1517, a laissé d'elle le tableau le plus flatteur; il se trouve dans les manuscrits de la bibliothèque Ambroisienne à Milan. Pacediano la regarde comme une des femmes les plus illustres de son temps, et prétend qu'elle surpassa en esprit et en savoir toutes les iemmes connues jusqu'alors. Outre ses poésies grecques et latines, elle avoit écrit des Mémoires particuliers sur l'histoire de son temps, et des Paralleles des grands hommes d'Italie avec ceux de l'annquité. Domitille Trivulce fut mariée par le maréchal Jean-Jacques au comte François Torelli, des comtes de Guastalle, (V. tom. 17. Torelli François, comte de Montechiarugolo), guerrier valeureux et littérateur lui-même. Comme les frères de Domitille (Paul Camille Trivulce duc de Boïano et chevalier de Saint-Michel, le cardinal Augustin Trivulce évêque de Bayeux et de Toulon, Pompée Trivulce, gouverneur deLyon, etc.) étoient tous attachés à la France, elle détermina son mari à prendre le même parti, et il fut nommé Gouverneur de Parme par le roi François Icr; Domitille eut l'honneur de recevoir chez-elle à Montechiarugolo ce monarque, qui parut enchanté d'elle. C'est ce qui commença les rapports de cette famille avec la France. Cette femme intéressante avoit rendu. même au milieu des troubles, le château qu'elle habitoit, le rendez-vous des beaux esprits, des savants, et des personnages illustres, que la guerre ou les affaires attiroient à Parme. La mort lui avant enlevé en 1518 un époux adoré, elle s'ensevelit dans la retraite, s'occupa de l'éducation de ses ensans, et sit du comte-Paul, l'ainé, un cavalier accompli. Elle jetta les fondemens du couvent des Recollets, dit Sainte-Maric-les-Graces, hors les murs de Montechiarugolo, et finit saintement ses jours le 2 mars 1528. L'Arioste l'a célébrée au 46. chant de son Orlando furioso.

TROCHEREAU DE LA BER-LIÈRE (Jean-Arnold), né à Paris en 1718, et mort au commencement de ce siècle, a publié: I. Choix de différens morceaux de poésie, traduit de l'anglais, 1746, in-12. II. La spectatrice, traduite de l'anglais. III. Histoire pratique du thé, avec des observations sur les qualités et les effets qui résultent de son usage, traduite de l'anglais de Coakley-Lettsom, 1773, in-12.

TRUMBULL (Jonathas), gouverneur du Connecticut, né en 1710 à Lebanon, gradué en 1727 au collége d'Harvard, nommé gouverneur en 1769, et réélu annuellement jusqu'en 1783, démission, donna sa après avoir rempli des emplois publics pendant cinquante ans sans interruption, et rendit pendant huit ans de guerre les plus importans services à sa patrie. Ce ne fut qu'après avoir vu terminer les contestations pour l'indépendance de l'Amérique, qu'il se retira des affaires publiques, pour consacrer tous ses soins à la religion. Il mourut en 1785. Pendant les dernières apnées de sa vie, il fut lié d'une étroite amitié avec le président Stiles, qui estimoit en lui la réunion du patriotisme aux connoissances les plus étendues en politique et en théologie. Le général Washington, dans une lettre de condoléauce sur la mort d'un de ses fils, s'exprimoit dans les termes suivants: « Quelque sensible que doive vous être une telle perte, vous avez tout ce qui peut vous en consoler. » Une longue et glorieuse vie, entièrement consacrée au service de la patrie, a placé le gouverneur Trumbull au premier rang des patriotes, etc. Une longue lettre du gouverneur Trumbull sur la guerre se trouver imprimée dans les collections historiques.

TRUMPI (Christophe), du canton de Glaris en Suisse, ministre de Schwanden, a publié une Chronique de son canton, Winterthour, 1774, in-12, en allemand, ouvrage assez impartial, mais où l'on s'étonue de ne trouver aucuns détails sur l'ancienne guerre de Zurich, dans làquelle le canton de Glaris eut beaucoup da part.

TUCKER (Jean), ministre de [ Newbury, Massachussetts, né à Amesbury, gradué en 1741 au collége d'Harvard . fut ordonné en 1745 collégue du révérend Christophe Tappan. Comme il n'avoit pas eu tous les suffrages en sa faveur, il avoit hésité lougtemps. L'opposition n'avoit pour motif que la diversité d'opinions religieuses; il se détermina à accepter. Tucker mourut en 1792 à l'âge de 73 ans, après avoir exercé son ministère pendant 47 années. Il étoit doué d'un esprit vigoureux, et orné de beaucoup de connoissances, Il montra surtout un talent distingué pour l'argumentation. Il a donné sur plusieurs livres de l'Ecriture qu'il a examinés des opinions nouvelles, qui ont été adoptées par beaucoup de ses frères; quoique naturellement doux et passible, quand il étoit engagé dans une controverse, il se défeudoit avec courage, et même avec le trait de la satire. Il a publié beaucoup de Sermons, et quelques Discours de circonstance. servations sur le défaut de charité dans la doctrine du révérend Jonathas Parsons, qu'on remarque particulièrement dans son dernier discours sur Timothée, 1757. Courte notice sur le concile ecclésiastique dans la première paroisse de Newbury, auquel est joint un discours ou appel d'un ministre à ses ouailles sur leur conduite et leur doctrine, 1767. Deux discours prononces à l'occasion de la mort du révérend Jean Lowell Newbury - Port, 1767: Remarque sur un Sermon du révérend Aaron Hutchinson, préché à Newbury-Port, 1767. Examen de la réplique du Révérend Aaron Hutchinson, 1768. Préparation à l'établissement d'un ministre. Réplique à la ré- | première partie de l'age de raison

ponse de Chandler, 1768. Remarques sur la sérieuse adresse de Chandler à une société de Newbury-Port. 1768. Remarques sur un discours du révérend Jonathas Parsons prononcé en 1774.

TURELL (Ebenezer), ministre de Medfort, Massachussetts, gradué en 1711 au collège d'Harvard, et ordonné en 1724, mort en 1678, à l'âge de 77 aus, dans la 54 année de son ministère, c'étoit un prédicateur éloquent et d'un jugement exact, qui savoit maintenir la discipline dans son église. Sa doctrine étoit celle du calvinisme; il fut aussi un ami tres-ardent de son pays. Il a publié, La vie et le caractère du révérend docteur Colman, in-8", 1749.

TYTLER (Jacques), savant très - distingué, né en Ecosse, dont il avoit émigré en 1796, mort en en 1804 à Salem, Massachussetts, a l'âge de 59 ans., étoit sans fortune, et vivoit dans une petite métairie à peu de distance de la ville; en retournant chez lui dans une nuit obscure, il tomba dans un canal et y fut nové. La conduite de toute sa vie avoit été marquée par l'imprudence; mais, il n'en étoit pas moins un homme de génie, et d'une science peu commune; il fut un des éditeurs de l'edition de l'Encyclopédie britannique, publiée à Edimbourg il y a quelques années; c'est lui qui y a traité les articles Aërologie, Aerostation, Chimie, Electricité, Artillerie . Hydrostatique , Méchanique, Méteorologie, une partie de l'article Mouvement, et beaucoup d'articles séparés dans plusieurs branches de l'histoire naturelle. Il a publié en Angleterre une Réponse à la

#### VARN

de Paine, et à Salem, en 1796, I de la sièvre jaune, in-8°. Quand une le nor se à la seconde partie | il est mort, il étoit occupé à comde nieme ouvrage. Il a donné aussi, un Traite de la peste et !

piler une Géographie universelle.

#### ULLO

# ULLO

ULLOA ( don Martin ), savant biographe espagnol, président de l'audiance royale de Séville, directeur de la société patriotique et de l'académie des belles-lettres de la même ville, membre des académies de la langue et d'histoire de Madrid, né à Séville en 1730 et mort à Cordoue en 1800. On a de lui. I. Histoire des avadémies de Madrid , 1789, 4 vol. in-4°. Trop d'éloges donnés à des écrivains médiocres et trop de négligence dans le style ont fait tort à cette histoire d'ailleurs tres-intéressante. Il. Mémoire sur

l'origine et le génie de la langue Castillane, Madrid, 1670, 2 vol. in-4°. Ces mémoires sont trèsestimés et supposent une érudition peu commune. III. Dissertation sur la patrie des Goths, Madrid, 1781, in-8°. IV. Dissertations sur la série des rois et sur les premiers habitans de l'Espagne, 1789, in-8. V. Dissertations sur les duels, Madrid, 1789, in 8. VI. Mémoire pour servirà la chronologie espagnole, Madrid, 1789, 2 vol. in-4°. VII. Cadastre de Séville par ordre supérieur, Madrid, 1797, in-4°.

# VADI

# VARN

V ADIANUS ou VON - VATT | adressées à des empereurs et des (Joachim), né à St. Gall, le 14 décembre 1484, mort le 6 août 1551, s'acquit une très-grande réputation par l'étendue et la variété de ses connoissances. Ses succès multiplies lui firent donner une couronne de laurier. Il fut à la fois consul, médecin, poète lauréat et orateur; On a de lui !

rois; une ode sur la résurrection pronouça du Seigneur, qu'il publiquement à Vienne, et qui y fut imprimée en 1510, avec les harangues et les vers d'Arbogaste Strub, de Glaris. On a encore de lui une poétique; Vienue, 1518.

VARNUM (Jacques M.), plusieurs pièces de poésie latine major général dans la dernière Mariette en 1789. On trouve dans le magasin de Massachussetts du mois de novembre 1790, une lettre qu'il adressa à sa femme la veille de sa mort, dans laquelle il rend hommage à l'evaugile. Varnum a été représentant de Rhode-Island au congrès avant l'adoption de la présente constitution.

VARON (N.), administrateur du département de Jemmappes, mort à Mons le 8 décembre 1800, âgé de 56 ans, a publié dans la décade philosophique des morceaux de ses voyages dans les environs de Rome; cantique de Vénus, ibid. Elégie, traduction de Tibulle. Il a coopéré à plusieurs ouvrages sur la littérature et les arts, entre autres aux Voyages de le Vaillent en Affrique, et à une traduction de l'ouvrage de Winkelmann.

VASCO DE QUIROGA, premier évêque de Michoacan, mort en 1556 au village d'Uruapa. c'est à Pascuaro, sur les bords du lac pittoresque de ce nom, visà-vis du village indien de Janicho situé à une petite lieue de distance, sur un flot charmant au milieu du lec que reposent les cendres de cet homme très remarquable et dont la mémoire depuis deux siècles et demi est vénérée parmi les indiens. Ce prélat zélé que les indigencs appelent encore anjourd'hui leur père (tota don Vasco), a eu plus de succès en protégeant les malheureux habitans du Mexique, que le vertueux évêque de Chiapa, Bartholomée de Las Gasas. Quiroga devint sur-tout le bienfaiteur des indiens Tarasques dont il encouragea l'industrie. Il prescrivit à chaque village indien une branche de commerce parti-

culière; ces institutions utiles se sont conservées en grande partie pasqu'à nos jours. Voyentissui potitique sur le royaume de la nouvelle Espogne, t. 2, L. 3, ch. 8, p. 506, Paris, 1811, in-8°.

VASSEUR (Jacques le), docteur en théologie, archidiacre de l'église de Noyon, ensuite doyen et chanoine de la même église, né à Vîmes dans le Ponthieu, près d'Abheville, fit ses premières études à Douai et à Tournay, sous les jésuites. Les langues grecque et latine lui devinrent familières. Il s'appliqua aussi à la philosophie, et vint à Orléans professer les unes et les autres. En 1602, appelé à Paris, il y enseigna les belles-lettres et la philosophie aux colléges de Lisieux, des Grassins et de Montaigu; recteur de l'aniversité en 1609, il s'acquit l'amitié et l'estime des personnages les plus distingués et des savans les plus célèbres de ce temps. Pen après il se retira à Novon, où il fut nommé doven du chapitre en 1613, et obțint vers l'au 1621 la dignité d'official dans la même église. On ignore le temps de sa mort, mais il vivoit eucore en 1653. Ses ouvrages sont L. Franciæ reges, Paris, 1602, in-8°. C'est une liste des rois de France en vers latins. 11. Les devises des empereurs romains, tant italiens que grecs et allemands, depuis Jules César jusqu'a Rodolphe II, avec les expositions dicelles en quatrains; Paris, 1608, in-8° de 72 pages. III Antitlèses ou contrepointes du ciel et de la terre, Paris, 1608: c'est un recueil de vers français composés par l'auteur. Toutes les pieces sont sur des sujets moraux. Le Vasseur dit dans son épître an lecteur, qu'il espéroit donner dans peu les Antipathies ou Sym-

pathies de toutes choses; mais on n'a pasencore vu cetécrit, en supposant qu'il ait paru. VI. Le Bocage de Jossigny, où est compris le Verger des vierges et plusieurs autres pièces saintes, tant en vers qu'en prose, Paris, 1608. in-8°. ; c'est un recueil de pièces que l'auteur avait composées à Jossigny en Brie. La plus grande partie est adressée à diverses personnes du nom et de la famille de Bragelongue. On y apprend plusieurs circonstances de la vie de l'auteur et de celles de quelques gens de lettres qui vivoient alors. V. L'entrée ou sortie de Chomme au monde, ou la recherche de la terre promise, divisée en deux livres, Paris, 1612. VI. Diva vergo Medioponana apud Markwsiari agri Peronensis adumbrati primum rudi penicillo, vivis coloribus mox imbuenda; Paris, 1622, in-8". : il s'agit de Notre-Dame de Moyen Pout, qui était un pélerinage fameux. VII. Le cri de l'aigle, provoquant ses petits au vel, représente dans les divines hométies de saint Eloy, évêque de Noyon, avec deux chérubins du tabernacle, ou deux sermons très-zelés en l'honneur de la sainte Vierge, mère de Dieu, composés par Radbod, deuxième évêque de Noyon; Paris, 1051. VIII. Annales de l'eglise cathédrale de Noyon, avec une description et notice de la ville, et des recherches tant des vies des évêques que d'autres monumens du diocèse; Paris, 1633, 2 vol. in-4. Cet ouvrage est trèsmal écrit, comme tout ce que Le Vasseur a composé en trançais; mais il est curieux et renferme des recherches utiles. IX. Jacobi Vassevrii sacræ theologiæ doctoris, etc., epistolarum centuriæ duæ; Paris, 1623, in-8°. Ce recueil de lettres de Le Vasseur

est dédié au Prince Henri de Lorraine, abbé de Saint-Denis, Fécamps, etc. Le style en est formé sur celui de Juste-Lipse pour lequel l'auteur avait une prédilection particulière. On y trouve plusieurs pièces de vers latins de sa composition; il y en a aussi de françaises qui sont fort mauvaises. On voit par ce recueil de lettres, que Le Vasseur étoit lié avec les savans les plus distingués de son siècle, tant en France que dans les pays étraugers. Ces lettres renferment des anecdotes littéraires, et beaucoup de principes sur différentes matières; mais le style s'éloigne presque toujours du simple et du naturel. X. Les Devises des rois de France, latines et françoises, tirées de divers auteurs anciens et modernes, avec une briève exposition d'icelles, et la paraphrase en vers latins, par Michel Grevet de Chartres, le tout enrichi de figures des Rois de France jusqu'à Henri IV; Paris, 1609, in-8°.

VAUDREUIL (le marquis de), gouverneur du Canada, père de L. P., marquis de Vandreuil ( Voy. tome XVII), recut en 1689 le gouvernement de Montréal, et en 1703 il eut le gouvernement de toute la province du Canada. Il conserva cette place jusqu'à sa mort, arrivée en 1725. Le marquis de Vaudreuil se distingua dans son administration par sa vigilance, sa fermeté et ses succès. Il eut pour successeur le chevalier de Beauharnois, qui envoya un de ses officiers pour pénétrer dans la mer du sud. Ce: objet a eté rempli.

VELLEJUS (André-Séverin), historiographe du roi de Danemarck, né dans le hourg de Vedèle en Jutland, fut prédicateur de la cour, sous le roi Frédéric II. Ce prince ayant reconnu l'inclination de Vellejus pour l'histoire, lui permit de quitter son emploi de prédicateur, et lui donna un canonicat de Ripen, avec d'autres revenus, afin qu'il put se livrer entièrement à son penchant pour l'étude de l'histoire. Ce chanoine étoit un homme savant ; indépendamment de la langue latine qu'il écrivoit avec pureté, il possédoit sa langue maternelle, mieux que tous les autres écrivains de son temps. Il mourut en 1616, dans un âge avancé. Il est le premier qui ait tiré des manuscrits et publié Adami Bremensis historia ecclesiastica, avec des notes; Copenhague, 1579, in 8°. Cette édition est peu estimée. On a encore de lui : I. Oratio de origine appellationis regni Daniæ. 11. une Traduction danoise de Saxou-legrammairien. III. Vitæ pontifivum Romanorum emendatæ, en vers danois. IV. Plusieurs autres ouvrages sur l'Islande et le Danemarck, des Discours, des Oraisons funèbres, etc.

VELTWYCK (Gérard), de Ravenstein, ou selon d'autres, d'Utrecht, recteur des écoles de Louvain en 1528, devint conseiller de Charles-Quint, et trésorier de la toison d'or en 1549. Son mérite lui procura diverses légations, dont il s'acquitta avec succès. Il étoit profondément versé dans les langues hébraïque et chaldaïque. On a de lui, en vers hébraïques, un ouvrage intitulé: Schevile Thohis, ou les voyages du Désert; il traite des usages des Juifs et de leur inutilité. On lui doit encore, Oratio ad Solimannum, Turcarum imperatorem, prononcée en 1345. Il avoit été envoyé vers cet empereur

avec Hugues Favolius, et il a écrit l'histoire de son ambassade dans une lettre qu'il adressa à Nicolas de Granvelie. Veltwyck mourut à Vienne en 1555.

VENUSINUS (Jonas-Jacobi), savant Danois, né dans l'île d'Huena,, sut d'abord un des pasteurs de l'église du Saint-Esprit à Copenhague, et en même temps, professeur de physique dans l'université de cette ville. On lui donna depuis la chaire de professeur d'éloquence et d'histoire. Enfin, Christian IV le fit son historiographe, après la mort du célèbre Cragius. En 1607, il fut nommé président de l'académie de Sora, place qu'il n'occupa qu'environ un an, étant mort au mois de jauvier 1608, Venusinus est regardé comme un des plus savans hommes et des plus judicieux écrivains du Danemarck. On a de lui une dissertation intitulée : de fabulá quæ pro historia venditatur, 1605. Dans cette dissertation l'auteur s'élève avec courage contre diverses fables qui avoient eu cours jusques-là. Il a publié encore plusieurs autres dissertations, comme de Beatitudine hominis, 1602; in Timæum Platonis, 1602 et 1603; de Historia, 1604; de comparanda eloquentia, 1606; une Traduction danoise des quatre livres de l'imitation de J.-C.; 1599, 1626, 1675. On avoit encore de lui diverses Remarques critiques dans la bibliothèque de Copenhague, qui périrent dans l'incendie de 1728.

VERLEN ou VERLENIUS ou VARLENIUS (Jérôme), de Boisle-Duc, fit ses premières études dans sa patrie, d'où il passa à Louvain. Il étudia dans cette ville la philosophie et la théologie, et s'y rendit habile dans la langue grecque. Rappelé de Louvain à

Pois-le-Duc, il ent la direction du collége. Depuis, il fut professeur de théologie à Utrecht, chez les Joannistes, ou religieux de la milice de Rhodes. Après avoir rempli successivement divers autres emplois, il mourut à Harlem le 17 août 1586. On a de lui, I. Une édition de l'Enchiridion d'Epictète, avec une traduction et des Scholies. II. Une traduction d'une lettre d'Hippocrate, de risu Democriti. III. Un fragment de Xénophon, de la Connoissance de soi-même, tiré du quatrième livre des dits et faits de Socrate, Anvers, 1550, in-8°. IV. Une édition des Lettres de Saint-Ignace, évêque a Antioche et martyr, avec des notes; Anvers, 1588, in-8. V. Commentaire sur les psaumes; Louvain, 1588, in-8°.

VERRUTIUS (Jérôme). Frison, né à Groningue, fit ses études à Louvain, et alla ensuite à Bourges, où il s'appliqua au droit, et prit le degré de docteur. Il visita depuis les plus célèbres universités de l'Allemagne et de la France, et enseigna le droit à Paris. On lui doit le Lexicon juris, augmenté; Paris, 1573, infol. Ce jurisconsulte florissoit dans le 16° siècle. On ignore l'époque de sa mort.

\*VIENNE (Claude Jean-Baptiste d'Agneaux de ) Bénédictin, né à Paris en 1728, et mort en 1796, dans un village près de Beauvais, avoit du savoir et des connoissances très - étendues, comme on peut en juger par la nomenclature suivante de ses productions. L. Lettres en forme de dissertations contre l'incrédulité, 1756, in-12. C'est une répétition de ce que plusieurs écrivains ont dit sur ce sujet. II. Lettres sur la Religion, 1757, in-12. III. E-

claircissemens sur plusieurs an-tiquités trouvées à Bordeaux en 1757, in-12. L'auteur y montre de la sagacité, et ses observations sont justes. 1V. Point de vue concernant la défense de l'état religieux, 1757; nouvelle édition, 1771, in-12. On a dejà beaucoup écrit sur cette matière, et les nouveaux raisonnemens de l'auteur sont peu propres à défendre une cause qui depuis long-temps est perdue. V. Plan d'éducation et les moyens de l'executer, Paris, 1769, I vol. in-12. Quelques bonnes vues au milieu d'un grand nombre de projets inadmissibles. VI. Histoire de la ville de Bordeaux, 1771, 2 vol. in-4. C'est un des ouvrages qui ont le pius occupé l'auteur; il est précieux par les recherches qu'il a faites, et par l'ordre qu'il a mis dans la chronologie des faits. VII. Dissertation sur la religion de Montaigne, 1773, in-12. VIII. Eloge de Montaigne, et discours sur sa religion , 1775 , in- 12. IX. Administration générale et particulière de la France, 1775, in-8°; denxième édition, 1787, in-12. XI. Nouvelle méthode pour apprendre à lire et à écrire correctement la langue française, 1782, in-8"; nouvelle édition, 1786, in-12. XII. Histoire d'Artois, première et deuxième partie, 1785, in-8°; troisieme partie, 1786; quatrième partie, 1787, in-8°; cinquième et dernière partie, 1787, in 8°. XIII. Le triomphe de l'humanité, ou la mort de Léopold de Brunswick, poème qui concourut pour le prix annuel de l'académie française, 1787, in-3°. XIV. Le triomphe du curétien, 1788, in 8°. Ce bénédictiu a encore laissé plusieurs autres ouvrages manuscrits.

VIERA-CLAVIGO, (don Je-

seph de ) savant physicien et biographe, né dans l'île des Canaries, vers l'année 1738, et mort à Madrid en 1799, étoit 1830 d'une famille noble, originaire de Madère: son père qui vivoit d'un revenu modique, l'envoya à Madrid pour y finir ses études. Quelques années après il fut choisi pour élever le marquis de Viso, avec qui il vovagea en Italie et en France. En 1780 ils assistèrent à Paris au cours de physique expérimentale de Sigand de Lafond, cù Viera se distingua. De retour à Madrid, aidé par son élève, il s'occupa de propager le goût de la bonne philosophie, et forma des éleves qui firent de grands progrès dans les sciences physiques et mathématiques. En 1770 il fut chargé par ordre supérieur d'écrire l'histoire des îles Canaries, dont il s'acquitta avec succes. On a de lui : 1º Elémens de physique et de chimie, Madrid, 1784, in-4°; 2° Elémens de géométrie et de mathématiques, Maded , 1788, iu-4°; 3° Traite de l'equilibre . Madrid , 1788 , iv.-8: 4" Histoire des îles de Majorque et de Minorque, Madrid . 1789 , in-8"; 5° Histoire générale des iles Canaries, ou description géographique; origine : caractère et mœurs de ses anciens habitans, avec les vies des grands hommes qu'elles ont produits, et une notice des événemens opérés dans les derniers siècles. Madrid, 1778, et années suivantes jusqu'en 1785, 4 vol. in-4. Cette histoire est très-estimée pour l'exactitude et l'impartialité avec lesquelles elle est écrite. V. Poème didactique en quatre chants, sur les vents non variables Madrid, 1780, in-4°. VI. Eloges de Philippe V et d'Alphonse Rostado, qui remportèrent les prix proposés par

l'académie espagnolo en 1779 et 1782, Madrid, in-8°. Viera a laissé des manuscrits précieux.

I. VISCONTI ALIPRANDOU E A PRAND, fils de Face ou de Boniface, comte d'Angueria ou d'Angieria, et de Gisla, fille du cointe Adalbert, vicomte de Milan, est un des premiers auteurs bien connus de l'illustre maison Visconti.ll gouverna Milancomme vicomte d'Azzo son frère, qui avoit été créé marquis et comten en 1033, puis comme vicomte. des empereurs, et le titre de l'office continué dans sa descendance devint par la suite le nom de sa famille, ainsi qu'on en a plusieurs exemples, entre autres en Angle. terre dans les maisons de Stuart et de Butler, en France dans celles de messieurs de Bouthilliers, de Vidame, etc., etc. Aliprand avoit épousé Béatrix d'Est, et en ent pour fils Othon, qui suit, et Luitgarde, mariée la Adolphe Isambard.

II. VISCONTI (Othon), comte d'Angleria, fils du précédent, fut à la Terre-Sainte avec Godefroi de Bouillon. Là, un Sarasin nommé Volux, espèce de géant d'une force prodigieuse, savança dans la plaine pour défier le plus vaillant chevalier de l'armée chrétienne. Othon Visconti se présenta aussitôt, combattit le géant, le perça de sa lance, et ayant apercu que l'aigrette de son casque étoit une vipère formant mille replis autour d'un enfant qu'elle sembloit dévorer, il l'arracha et la cloua sur son bouclier pour signe de la victoire. Cette vipère devint depuis l'écu de la maison des Visconti, qui sont, comme on sait d'argent à bisse ou guivre, d'azur, en pal, dévorant un enfant issant de gueules, couronnée de même:

elles font aujourd'hui, par décret impérial, la principale partie des armoiries du royaume d'Italie. Othon succéda à son père Aliprand en 1065, et épousa Lucrèce, fille de Hugues, dit Stampa, dont il laissa trois fils, Guy, Azzon et Eliprand. Guy , l'aîné , épousa Alix de Genève, fille de Gérard IV, dont il eut Othon II, consul de Milan en 1162, investi par l'empereur des fiefs de Massino Albuzat et Besnat, lequel continua sa postérité. Othon Visconti fut tué à Rome l'an 1111, en combattant à pied vaillamment à côté de l'empereur Henri V, qu'il avoit dégagé de la mêlée et auquel il avoit donné son cheval. ( Baronius Annal. Ecclesiast., T. 12. ) Corio, Hist. di Milano.

III. VISCONTI (Othon III), fils d'Hubert ou Vivien Visconti, consul de Milan en 1206, et d'Anastasie de Pirovane, et arrière-petit-fils d'Othon II, investi par Visconti Conrad III, des fiefs de Massino et Besnat, fut chassé de sa patrie avec ses frères, par la faction des Turriani, et se retira à Rome chez le cardinal Ubaldini, il sy attira tant de considération et d'amis, que le pape Urbain IV le nomma à l'archevêché de Milan l'an 1261. Il fut plusieurs années saus pouvoir en jouir, parce que les Turriani s'opposoient à son arrivée. Mais dans cet intervalle, la conduite tyrannique de Nappe et de François de la Tour, ayant grossi le nombre des mécontens, l'archevêque Othon crut qu'il étoit temps de recourir aux armes : il perdit d'abord six batailles, dans l'une desquelles son neveu Thibaut, qui commandoit sous lui, fut pris, et eut la tête tranchée avec vingt-trois gentilhommes de Milan; mais!

enfin les talens et la constance d'Othon lui firent remporter une victoire complète à Décimo, le 21 juin 1277, qui le mit en possession de son siége, et peu après de la souveraineté de la ville de Milan. Après avoir établi la puis sance de sa famille, par l'éloignement de ses ennemis, par sa modération, sa valeur et sa prudence, il remit en 1284 le gouvernement entre les mains de son petit-neveu, Mathieu, fils de Thiébaut et d'Anastasie Pirovane, se retira dans un monastère de Chartreux, et y mourut en 1295, âgé de 88 ans.

IV. VISCONTI (Thiébaud); fils d'Hubert Visconti et arrière petit neveu d'Othon II, consul de Milan en 1162, (V. l'article II; ci-dessus), né 1210, fut archidiacre de Liège, et étoit en Syrie quand it apprit qu'il étoit élu pape en 1271: une circonstance particulière de cette élection fut qu'il ne succéda à Clément VI qu'après un interrègne de 3 ans, causé par la discorde des cardinaux; on ne trouva d'autre moyen pour surmonter leurs divisions et leurs obstinations que de découvrir le palais de Viterbe ou ils étoiont assemblés et de diminuer chaque jour leur portion d'aliments, ce fut alors que vaincus par le froid et la faim, ils se réunirent pour choisir Thiébaud qui prit le nom de Grégoire X, (V. T. VIII Grégoire X); il fit en 1272 son frère préteur de Rome, et son neveu Jean, en 1275, cardinal du titre de sainte-Sahine.

V. VISCONTI (Galéace), fils aîné de Mathieu, dit le Grand (Voy. Tome XVIII, VISCONTI Mathieu) ou GALLUZZO (petit Coq), fut ainsi nommé, parce qu'il vint au monde au chant du eoq, le 21

janvier 1277. jour où l'archevê-que Othon Visconti gagnoit la bataille de Décimo, qui donna la souveraineté à sa famille. Galéace apprit le métier de la guerre sous son père, et pendant son exil vint servir en France. Après le rétablissement de Mathieu, en 1312, il eut le gouvernement de Trévise; puis l'empereur Henri VII lui donna celui de Plaisance, et Louis de Bavière y ajouta celui de Crémone et de Crême, et le confirma comme vicaire de l'Empire à Milan. L'union qui régna dans le commencement entre Galéace et ses frères, le fit triompher de ses ennemis, et lui assura la principauté de Milan; mais la jalousie de Marc, le second d'entre eux, faillit perdre toute cette famille. Galéace ayant eu l'honneur de receveir, en 1327, l'empereur Louis de Bavière à Milan, Marc l'accusa d'avoir voulu, conjointement avec ses frères, faire empoisonner l'empereur par uu d'eux, Etienne Visconti, qui étoit son échansen : l'empereur les fit tous arrêter, et les envoya prisonniers dans le château de Monza, puis s'achemina pour Rome. La, le sameux Castruccio Castracani, duc de Lucques, en l'accompagnant de Florence à Rome, ne cessa de solliciter la grâce des Visconti détenus, et démontra leur innocence : les seigneurs Gibelins, blessés de l'ingratitude de l'empereur envers les Visconti, joignirent aux prières la menace d'abandonner son parti; ce qui le détermina à donner l'ordre de relâcher les Visconti. Délivrés le 25 mars 1328, ils vincent remercier Castruccio, qui faisoit alors le siège de Pistoie : celui-ci remit à Galéace le commandement de l'expédition qu'il ayou entreprise; mais Galéace,

pour lui prouver sa reconnaissance, et à l'empereur l'injustice de sa détention, mit tant d'ardeur à pousser le siège, que les fatigues qu'il y essuya, jointes aux chagrins éprouvés pendant sa prison, lui donnèrent une sièvre maligne dont il mourut à Brescia, au mois d'août 1528. De Béatrix d'Est, qu'il avoit épousée vers 1300, morte le 17 septembre 1334, il ne laissa qu'un fils, Azzon Visconti, prince de Milan, né en 1302, marié vers 1330; à Catherine de Savoye, morte le 14 août 1550, ne laissant que des enfans naturels. Ce fut Luchin Visconti, son oncle, qui lui succéda.

VI. VISCONTI - Torelli (Ori sina), comtesse de Guastalle, des vicomtes de Milan, fille d'Antonio Visconti et de Déjanire des com tes de Valperga, étoit cousine des onze filles de Bernabo, marices à onze souverains, et tante à la mode de Bretagne des ducs de Milan Jean-Marie, Philippe-Marie et de Valentine, mariée à Louis duc d'Orléans, aïeul du roi Louis XII. A l'éclat de la naissance et de la richesse elle joignoit une taille svelte et noble, de l'esprit, de la beauté, et du courage; c'est le portrait que les historiens nous en sont. Le duc Jean, Marie Visconti, voulant s'attacher dayantage le comte Guy II Torelli, général d'une haute réputation, qui lui devenoit nécessaire, lui donna en mariage Orsina vers 1450. Elle fut emmenée en ôtage à Ferrare en juin 1409 avec Christosoro, son fils; y fut traitée avec de grands égards et n'eut à se défendre que des attentions du vainqueur. Rentrée chez elle, elle s'occupa d'y réparer les ravages qu'y avoient fait les Venimens et

les Mantouans ; pendant que son ¡ mari alloit comme commissaire général du doc de Milan Gènes en 1422, puis commander ses forces de terre et de mer à Naples, elle resta chargée de la régence de Guastalle, et s'y conduisit avec une prodence et une sagesse infinies. La guerre ayant recommencé en 1425, pendant que Guy étoit allé chercher à Gênes en 1426 un seconrs de 4000 chevaux et de 350 fantassins, qu'il jetta dans la citadelle de Brescia, et que la défense de cette place occupoit toutes les forces du duc, les Vénitiens trouvant les bords du Pô peu garnis de troupes le remonterent jusqu'à Casal-Maggiore, enlevèrent cette place et celle de Brescello, et furent assiéger Guastalle. Cette ville n'étoit gardée que par des soldats etrangers tirés de Castel-Nuovo, privée de la présence de Guy: Orsina qui se trouvait à 10 mille. de là, en apprenant cette nouvelle court à Parme, lève des fronpes, endosse la cuirasse, et le casque en tête et monté sur un cheval blanc qu'elle conduisoit avec une adresse extrême, parcourt la ligne de ses troupes et leur dit, \* braves soldats, c'est ici que j'attends la preuve de votre valeur, marchons; courage! je ne quitte pas les armes que je n'aie avec tous vaincu et mis en fuite vos ennemis ». L'élan qu'inspirerent sa présence et ses discours fut terrible; les Vénitiens furent culbutés, le désordre s'y mit, l'armée crut voir Guy la poursaivant; ils abandonnèrent leur camp; 500 Esclavons restèrent sur la place et il y cut un grand nombre de prisonniers. Philippe de Bergame rapporte; « qu'on vit cette femme courageuse pendant la bataille conduire elle même les renforts aux endroits

les plus chauds, que plusieurs des ennemis périrent de sa propre main et que ses armes étoient couvertes de sang au sortir du combat ». Les habitans de Guastalle firent peindre cette glorieuse action sur les murs de l'église saint Barthélemi où cette fresque existe encor; à Milan et dans tous le duché, on marqua par des feux et d'autres marques d'allégresse la joie que produisoit cette nouvelle. Antonia, fille d'Orsina, mariée à Pietro Maria Rossi hérita du même courage (V. cidessus Torelli Antonia). Orsina veuve en 1449, mourut peu après son mari qu'elle adoroit; elle laissa 3 enfans, (V. T. 17, To-RELLI GUY II).

I. WALDRADE - GUALDRA -DE, ou lerade, sœur de Gonthier, archevêque de Cologne, et nièce de Theutgand, archevêque de Trèves, subjugua par son esprit et sa beauté le cœur de Lothaire II, roi de Lorraine (second fils de l'empereur Lothaire Ist. , et d'Hermengarde d'Hasbeigne), arrière petit-fils de Charlemague. Lothaire, dégoûté de la reine Thietherge, voulait la répudier; les deux archevêques l'y poussaient secrètement, espérant gouverner sous leur sœur ; dans le concile, tenu en janvier et février 860, à Aix-la-Chapelle, ils parvinrent à faire approuver le divorce du roi: la reine s'y reconnut coupable devant les évêques, fit le même aveu devant le roi et divers seigneurs, et fut renfermée dans un monastère, d'où elle se sauva quelque temps après. Le triomphe de Waldrade ne fut pas long; Thietherge en appela au pape (Voy. les détails Tome X, page 239, art. IV, Lothaire II ) qui exigea le renvoi de Waldrade. Il ne fut cependant

que fictif, mais Waldrade devint ! de Spolete et de Camerino ( fils veuve le 8 août 869. Elle fut mère de Hugues, comte d'Alsace, de Gielse, duchesse de Frise, et de la célèbre Berthe, qui réunissoit esprit, beauté et courage, et mourut en 925 ( Voy. Tom. II., pag. 510, III. BERTHE). Cette Berthe fut mariée deux fois. De son premier mariage avec Thiband, l'un des généraux de la milice de Lothaire, depuis comte d'Arles, sortirent, 1º. Hugues, comte d'Arles, marquis de Provence, roi d'Italie, lequel eut quatre femmes et quatre concuhines, se fit moine en 945, et mourut en 947; 2°. Guy, mort en 929 ; 3°.Hermengarde qui épousa Adalbert, marquis d'Yvré, dont une fille, Bertilla, mariée à Adalbert des marquis de Camerino, l mèred'Ermengarde, mariée à Giovani des dues de Romagne, neven de l'evêque de Bologne (V. Tom. VIII, III et IV, HERMEN-GARDE OU ERMENGARDE). Du second lit, avec Adalbert II, surnommé le riche, marquis de Toscane, mort en 917, Berthe Guy, marquis de Toscane, qui épousa la fameuse Marozie, fille de Théodora II, Lambert, marquis de Toscane, qui eut les yeux crevés en 931, et Teuctberge qui épousa Warnier, seigneur bourguignon.

WALDRADE ou GUAL-DRADE (que nous appellerons de ce dernier nom pour éviter la confusion), fille de Rodolphe I, roi de la Bourgogne Trans-Jurane, sœur de Rodolphe II, roi d'Arles et d'Italie, et par Adélaïde, femme de Conrad, sa bisayeule, arrière petite-fille de l'empereur Louis-le-Débonnaire, fut mariée à Boniface I, marquis l

d'Ubalde, comte, vivant sous la loi ripuaine). Boniface étoit trèsvaleureux, et avoit fait gagner en 923, au roi Rodolphe, son beaufrère, une grande bataille contre Beranger; il mourut vers 957. Gualdrade, fut avec ce prince, mère de Théobald, duc et marquis de Camerino, et bis-aveule de Boniface II, dit le Jeune, marquis de l'oscane en 1009, et d'Hermengarde, mariée à Giovanni, descendant de Pietro de Pietrone. duc de la Romagne, neveu de l'évêque de Bologne, dout il est question dans l'art. ci-dessus, de sorte que cette Hermengarde, d'ua côté par Gualdrade, issue d'Adélaïde, fille de Louis-le-Débonnaire, et de l'antre, par Hermengarde, marquise d'Yvrée, issue de Berthe, fille du roi Lothaire 11, se trouvoit descendre deux fois de Charlemagne. Elle étoit aussi propre tante de la reine Adélaide, qui épousa d'abord Lothaire, roi d'Italie, et en secondes noces, Othon-le-Grand. Empereur d'Allemagne.

WELTHEIM (Valentin), né à Halle en Saxe le 11 mars 1645. Après avoir fait ses premières études dans cette ville, il fut envoyé à l'académie de Jéna, où il fut reçu maître-es-arts, et devint en 1679, professeur de logique et de métaphysique dans cetteacadémie. En 1085, on lui donna la chaire de théologie, qu'il remplit jusqu'à sa mort, arrivée en 1700. Ou a de lui, I. Tabulæ morales. II. Institutiones metaphysicæ, III. Theologia acroamatica. IV. Fontes universalis theologiæ. V. Introductio ad Hugonem Grotium de jure belli et paçis.

### YVER

#### YVER

Y VERNOIS (François d'), né à Genève en 1756, d'un caractère turbulent et ennemi de l'ordre, devint chef d'un parti pour opérer le renversement de la république de Genève, qui le bannit en 1783, le jour de l'entrée dans cette place des armées de France, de Genève et de Snisse. Depuis des siècles la France étoit médiatrice, alliée et amie des gouvernemens helvétiques et genévois. L'angleterre, par la raison des contraires, l'étoit des révolutionnaires, qui, depuis des siècles agitoient Genève, la rendoient malheureuse, écrivoient comme Delolme sur la constitution d'Angleterre, et sur la constitution française comme Clavières ou Marat. Les puissances monarchiques, telles que la France et la Sardaigne, les puissances aristocratiques, telles que Berne, Znrich etc., étoient intéressées à réprimer une secte destructive, qui dermentoit depuis des siècles dans Genève. Depuis l'abolition du prince, du clergé et de la noblesse, les démocrates victorieux s'y dévoroient réciproquement. la place de ces trois autorités tutélaires, sur lesquelles la paix publique reposoit en Europe, il n'y avoit plus à Genève que quelques administrations temporaires, bourgeoises, impuissantes et périodiquement agitées par des Janot, des Marat, des d'Yvernois, des Dumont et autres esprits inquiets et agitateurs, devenus, après la ruine des ordres et des classes de la société, et pendant [

la servitude démocratique, les grands de l'état dégradé, privé de toute hiérarchie et de son ancienne économie sociale. Dans cet état de désordre permanent, Genève n'avoit plus qu'une diplomatie, qui seule la préservoit de sa destruction intestine, l'alliance de la France. Celle des révolutionnaires, pensionnaires de l'éternelle ennemie des Français, étoit confiée à d'Yvernois. C'est lui qui alla négocier à Londres l'acte de subside de cinquante mille livres sterling, accordés à trois cents révolutionnaires, ses complices, réprimés par les trois armées dès le jour de leur entrée dans Genève. Répandus sous ses ordres en cinq bandes, ils portèrent en France. en Angleterre, en Amérique, et depuis à Genève et en Russie leur esprit de vengeance contre la France, qui les avoit expulsés du point central de leurs agitations. La gazette de France avoit publié contre eux une injure inutile, celle d'avoir vu jetter dans le lac les 22 notables déportés; ils répondirent en publiant la capitulation convenue entre les chefs de la secte et le gouvernement anglais. Cet acte curieux prouve quelle amitié Georges III témoignoit aux ennemis de la France. Nés dans le sein des conspirations, ces aventuriers qui s'offroient pour dévaster et détruire la monarchie, furent accueillis, acceptés et payés. Cet acte diplomatique prouve également les précautions de Georges,

pour que ce subside exorbitant fut sagement administré. D'Yvernois y fut désigné le chef des six commissaires, choisis dans le nombre des 22 déportés pour en diriger la manutention. Une partie du subside étoit destiné à bâtir pour les 300 révolutionnaires une petite Genève en Angleterre. Le reste devoit en soudoyer les individus. Milords Tyrone, Beresford, Blaquiere, Clémentz, Gardiner, Grenville, Caffe, les plus acharnés ennemis du nom français, membres du conseil privé de Georges III, étoient les surveillans de la somme et de l'institution. Quatre membres du parlement tous dévoués au roi, Latouche, Lejeune, Caldwel, et un particulier nommé Hartley, y étoient adjoints. Une correspondance secrète avec un club destructeur, établi à Paris par des anglomanes pendant la guerre de l'Amérique, découvrit tout. Favier, l'écrivain célèbre de la commission de Louis XV, attaché en secret au comte de Vergennes, et le tourmentant pour le rétablissement de cette institution en France et en Europe, lui en démontrait l'utilité en mettant sous ses yeux des correspondances qui indiquoient des plans de destruction de la maison qui regnoit en France et le demembrement de sa succession. Vergennes intéressé à suivre de près d'Yvernois et les autres Genévois, que ce ministre avoit déportés, les déjoua et retarda l'éclat de la révolution, qui ne commença extérieurement qu'après sa mort. C'est alors que d'Yvernois entra en France, où sans façon il publia, après un préambule doucereux, dans le moniteur du 29 mars 1790, la liste du premier noyau des jacobins. Il l'avoit composée de dix-neuf démogrates

ses complices, qui, exilés par Louis XVI six ans auparavant, avoient juré la ruine des français, de leur chef et des ordres de l'état. Les écrits de d'Yvernois sont devenus la pièce justificative de tous ces faits. S'étant prudemment retiré à Londres, alors que la destruction de l'ancienne France fut assurée, il y publia : I. L'histoire impartiale des révolutions de Genève dans le XVIII siècle, 2 vol. in - 8°, 1792. D'Yvernois appelle dans cet ouvrage le glaive de la médiation, l'opération amicale et biensaisante de trois puissances réunies pour empêcher en 1783 les factions genévoises de s'entre-détruire. Il ose dédier son livre au roi; il lui dit: « que la souveraineté, qui est le patrimoine du peuple, est désagréable aux riches; mais que Genève ne souffrira pas qu'il devienne celui de l'aristocratie, ce qui multiplieroit les tyrans parmi les égaux. » Il dit qu'il sait bien que cette résistance perdra sa patrie; mais ou il la désertera, ou il succombera avec gloire. D'Yvernois prit le premier parti. II. Révolutions de France et de Genève. Londres 1795, octobre. Depuis que Necker avoit changé le caractère de notre administration; depuis que Clavières avoit préparé le 20 juin et le 10 août; depuis que Marat avoit organisé le 2 septembre, les Genévois passoient pour avoir oué un rôle dangereux et révolutionnaire en France. D'Yvernois, dans cet ouvrage, soutient le paradoxe opposé, s'efforçant de prouver que la France avoit révolutionné Genève, et il le dit dans une circonstance où il nous révolutionne encore, demandant à la page 160 la tête oubliée d'un français, qu'il indique à ses partisans du fond de son bureau, établi à Londres. III. Réfléxions sur la guerre, Londres 1795. La doc- cification. Il dit qu'il est assuré trine subversive de l'Angleterre, ennemie implacable de tout gouvernement français, est bien constatée dans cet ouvrage. D'Yvernois déclare en 1795 « qu'il ne s'agit plus de démembrer la France, ni d'exiger le châtiment de ceux qui l'out renversée, ni de rétablir les émigrés et la féodalité; mais de sauver l'Allemagne d'un demembrement; d'arracher à la France ses conquêtes; de la repousser dans son enceinte et dans ses limites établies dans le traité de Westphalie. » D'Yvernois oubliant qu'il fut l'agent principal des subversions qui avoient conduit à ces positions extrêmes, déclare : « qu'on p'accordera la paix à la France, que lorsque la religion offrira pour gage la restitution de toutes ses conquêtes.» Ilpeint les fleuves de sang qui couleroient pendant le 19º siecle, « si l'Angleterre portoit immoralité au point de sanctionner par un traité les acquisitions des guerriers de la république. Il annonce que le peuple français forcera son propre gouvernement à la restitution de ses conquêtes, si l'Angleterre résiste à toute pa- 1 Dessonnatz.)

que la France périra à la chûte de son papier monnoie; assertion qui a valu même en Angleterre à son auteur le surnom de Prophète d'Yvernois. Il pense que ces événemens assureront à la Grande-Bretagne l'universalité de son commerce; mais ce systême n'est pas celui de la conscience de d'Yvernois, qui propose à l'armée de s'insurger et de détruire ses généraux, auteurs des calamités de la guerre. IV. Tableau des pertes que la révolution et la guerre ont causées au peuple français, 2 vol. in-8°. Londres 1798. Cet ouvrage est le développement des paradoxes du même aventurier. L'analyse des ouvrages ultérieurs démontreroit la haine profonde que ce mauvais écrivain a vouée à la France, la patrie de ses pères, sous toutes les sortes de gouvernement. D'Yvernois ne pouvant. plus révolutionner la France, fut chargé par Georges III, de négocier à Pétersbourg la déclaration de la dernière guerre, déclarée par la Russie. D'Yveruois est mort en 1811. Voyez CLAVIERE et

# ADDITIONS AU SUPPLÉMENT.

### BESE

### BESE

I. BESENVAL (Jeau-Victor), baron de Brunstadt, chevalier de Saint-Maurice et de Saint-Lazare, mort à Soleure, le 24 décembre 1713, se distingua par son mérite et ses talens. Il devint avoyer de Soleure, place qu'il remplit avec probité. Son nom consigné honorablement dans les fastes Helvétiques, donne la plus haute opinion de cette famille, qui a toujours joui par la suite d'une grande considération chez les puissances étrangeres.

II. BÉSENVAL (Jean - Victor), fils du précédent, baron de Brunstadt, mort à Paris, le 11 mars 1736, âgé de 64 ans, étoit lieutenant-général des armées du roi, et colonel du régiment des gardes suisses. Il avoit été en-

voyé extraordinaire de sa majesté auprès du roi de Suède Charles XII, ministre plénipotentiaire près les puissances du nord, et les princes de la Basse-Allemagne pendant l'interrègne de l'empire, et auprès du roi Auguste et de la république de Pologue. Dans toutes ces missions honorables, il déploya le caractère d'un grand négociateur. Il fut enterré dans l'église de Saint-Sulpice, et on lisoit ces mots autour de son buste : Ori par Animus. Il est le père du baron de Bésenval , grand'croix de l'ordre de Saint-Louis, lieutenant général, et lieutenant - colonel du régiment des gardes suisses, dont nous avons des Mémoires sur la révolution française, Paris, deux volumes in-8.

# CHAL

# CHAL

CHALONER (Richard), évêque catholique de Debra, naquit le 29 septembre 1691, dans le diocèse de Chester, de parens protestans qui l'élevèrent dans leur religion. Mais il se fit catholique sous la direction de John Gother, prêtre, auteur d'ouvrages ascétiques, qui sont estimés. Chaloner envoyé au collége

de Douay, s'y distingua par ses talens, et devint docteur et professeur en théologie; élevé au sacerdoce il fut envoyé en 1750 comme missionnaire dans sa patrie, d'où l'on voulut ensuite le rappeler pour le placer à la tête du collége de Douay; mais le lord prêtreévêque de Prusse et vicaire apostolique du district de Londres, l'obtint pour coadjuteur. Chaloner, redoutant le fardeau de l'épiscopat, le repoussoit en alléguant, que né dans le sein du protestantisme qu'il avoit professe, il étoit contre les règles de l'élever à cette dignité; sa résistance fut inutile, consacré sous le nom d'évêque in partibus de Debra, il succéda à Petre, décédé en 1758, et développa toute l'étendue d'un zele aussi actif qu'éclairé dans le district confié à sa direction. Il établit des écoles pour les enfans des deux sexes, et des conférences ecclésiastiques pour son clergé. Fidèle aux lois de l'Egise qui enjoignent aux évêques d'instruire assiduement, il prêchoit tous les jours de dimanches et de fêtes. L'éloquence de Chaloner n'étoit pas très-fleurie, mais d'une simplicité touchante qui lui ouvroit le chemin des cœurs. Il eut beaucoup à soustrir, lorsqu'en 1780 une populace effrénée, sous le nom d'association protestante, et conduite par l'insensé George Gordon, brûloit les chapelles des catholiques à Loudres, à Bath, à Hull, démolissoit leurs maisons, brisoit leurs meubles ou bien outrageait leurs personnes et sur-tout leurs pasteurs. Chaloner survécut peu de temps à ces malheurs, car il mourut en 1781, couvert des bénédictions de tous ceux qui l'avoient connu. Il réunissoit à toutes les vertus de son état, des taleus dont il a laissé des preuves dans ses nombreux ouvrages. La plupart ont pour objet de réfuter les accusations de certains, écrivains protestans. Dans son Traité en anglais, The Catholic christian instructed, il combat Middleton, qui de Rome avoit écrit sur l'origine des céré-

monies de l'Eglise romaine, une lettre remplie de faits contestés par l'histoire. Chaloner a publié aussi la Britannia Sacra, 2 vol. in-4º, 1745. Les Mémoires des pretres Missionnaires, 2 vol. On y voit que depuis l'an 1577, jusqu'à la fin du règne d'Elizabeth cent trente quatre individus tant prêtres que laïcs des deux sexes furent mis a mort, comme catholiques, et que sous les règnes suivans la persécution continua de faire des victimes. James Barnard a publié en anglais la vie de ce célèbre prélat, brochure in-8°, Londres, 1784.

COURTEN (Maurice de ), comte du Saint-Empire, grandcroix de Saint-Louis, lieutenantgénéral, colonel d'un régiment suisse, mort en janvier 1766, âgé de 70 ans, fut charge par le roi, en 1757, d'une commisson particulière auprès de l'empereur François I, et de l'impératrice Marie Thérèse. Il partit le 26 juin de l'armée pour se rendre à Vienne, où il s'arrêta quelque temps, et s'acquitta de sa commission à la satisfaction du roi. Ses services militaires sont consignés dans les divers mémoires relatifs qui partirent dans le milieu du 18° siècle. Voici des vers qui peuvent servir à faire connoître ce colonel suisse:

Au courtisan le plus rusé,
Au gascou le plus avisé,
Courteu peut servir de modèle:
Vous allez me cherc er queroffo;
Il est Suisse à la vérité,
Mais Suisse à bien déguisé,
Que ses amis, aussi bien que sou maître,
Sans sa caudeur et sa fidélité,
Auroiont poine à le reconnoître,

### DIES

# DIES

I. DIESBACH (Nicolas de), d'une illustre famille, se distingua par son mérite et ses talens, qui le portèrent à l'honorable fonction d'avoyer de la république de Berne, en 1465, à l'âge de trente-quatre ans. Les services qu'il rendit dans sa patrie sont consignés dans l'histoire de la Suisse.

II. DIESBACH (Guillaume de), de la famille du précédent, devint comme lui, avoyer de la république de Berne en 1479 et en 1484. Son nom est inscrit honorablement dans les fastes helvétiques pour les services qu'il rendit à su patrie et à la France.

III. DIESBACH (Jean de), ehevalier, de la famille des pré-

cédens, chef des troupes de Berne, au service de François I, fut l'ami du chevalier Bayard. Il se distingua dans la carrière militaire, et surtout à la bataille de Pavie, où il fut tué en 1524, en combattant glorieusement.

IV. DIESBACH (Jean-Frédéric de), de la famille des précédens, prince de Sainte-Agathe, comte d'empire, général, feldmaréchal de l'empereur, gouverneur de Syracuse, etc., naquit à Fribourg le 7 mai 1677. Il ne devoit les titres honorables dont il fut révêtu, qu'à son mérite et à ses taleus. Après une carrière glorieuse, consacrée aux armes, il mourut dans sa patrie le 24 août 1751.

### ERLA

ERLACH (Jean-Jacques, baron d'), né à Berne, mort à Paris le 29 octobre 1694, lieute-naut-général des armées du roi, et colonel d'un régiment suisse de nom, se signala dans plusieurs batailles et siéges, sous le règne de Louis XIV. Son épitaphe qui se voyoit dans la paroisse d'Argenteuil-les-Paris, commence ainsi:

Hic jacet helveticee decus omne, et gloria

# ERLA

Erlachius, paerum heroum, non Degener heros Marti, Condao socius per vulnera mille, «tc.

Il avoit pour fils, Jean-Jacques D'ERLACH, dit le Chevalier, grand'croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant-général des armées du roi, et colonel du régiment des gardes suisses, qui mourut à l'aris le 4 novembre 1742.

# FOEG

FOEGELIN (François-Joseph), d'une des plus illustres familles de Fribourg en Suisse, colonel des troupes de cette république, rendit des services importans à sa patrie en 1676, et qui sont consignés dans l'histoire militaire des Suisses, par le baron de Zur-Lauben. Il descendoit de Jacques Fægelin, colonel au service des rois Henri IV et Louis XIII, mort en 1624. François Joseph Fægelin mourut dans sa patrie sur la fin du dix-septième siècle.

FREULER (Gaspard), du canton de Glaris-Catholique, colonel du régiment des Gardes-Suisses en 1635, mort à Paris en 1651, servit le roi avec une grande fidélité dans la guerre de la Fronde. (Voyez histoire militaire de la Suisse par le baron de Zur-Lauben). Il étoit, par sa mère, petit-fils de Gaspard Gallarin, qui avoit été le premier colonel du régiment des Gardes-Suisses.

# GALL

GALLARD (N.), ancien docteur de Sorbonne et grand-vicaire de Senlis, né le 12 novembre 1744 à Arteuay, mort à Paris le 11 mai 1812, dans la soixante-huitième année de son âge, étoit un ecclésiastique échiré, qui avoit des connoissances trèsétendues dans les sciences et les belles-lettres. Sans les infirmités babitnelles qui le tourmenterent une grande partie de sa vie, et qui le détournement du trayail,

#### FRIS

FRISCHING (Samuel), célèbre dans les fastes helvétiques, embrassa la carrière militaire, et devint général des troupes de la république de Berne. Ce fut en cette qualité qu'il se distingua et rendit en 1712, des services éclatans à sa patrie, à la seconde bataille de Vilmergen. On ignore l'époque précise de la mort de cet illustre guerrier. ( Foyez histoire militaire des Suisses par le baron de Zur-Lauben).

FROLICH, ou FROELICH (Guillaume), de Zurich, citoyen de Soleure, chevalier, cotonel de six mille Suisses sons Henri II et Charles IX, contribua en grande nartie, avec son régiment, à la célèbre victoire de Cérisolles. Il mourut à Paris le 4 mars 1562. On voyoit son mansolée aux Grands-Cordeliers. Le cabinet de Haller possédoit une médaille de cet illustre gourier. (F. Histoire militaire de la Suisse, par le baron de Zur-Lauben.).

# GALL

il auroit pu se faire un nom dans la république des lettres. On ne connoît de lui qu'un Eloge de M. de Beauvais, ancien évêque de Sénez; Paris, 1808, qui se fait remarquer par une diction correcte, un style henreusement liguré, une grande délicatesse dans les pensées, un art merveilleux d'embellir même des idées communes.

GALLATIN (Gaspard), du

danton de Glaris-Catholique, premier colonel du régiment des gardes Suisses en mars 1616, rendit des services importans dans plusieurs batailles et négociations aux rois Charles IX, Henri III, Henri IV, et Louis XIII; à la mort de Henri III, il engagea le régiment qu'il commandoit à reconneître Henri IV. On le vit aussi se signaler à la bataille d'Arques. Gallatin mourut à Paris dans un âge très-avancé en juillet 1619. Son épitaphe qu'on lisoit aux grands-cordeliers, finissoit par ces vers :

Si mortem posset Mars debellare rebellem, Hand fores helyetus hoe tumulatus humo.

(V. histoire militaire des Suisses, par le baron de Zur-Lauben.)

GUNDOLDINGEN OU GUNDEL-TINGEN (Pierre de), chevalier, avover de Lucerne, est célèbre dans les fastes militaires de la Suisse, par la part qu'il eut au succès de la bataille de Sempach, à trois heues de Lucerne ; il y fut tué le 9 juillet 1386, en combattant glorieusement pour la liberté de la Suisse, contre Léopold, duc d'Autriche qui fut vaincu, et périt avec 2000 des siens, parmi lesquels on comptoit 676 gentilshommes des premières maisons de l'Allemagne et de l'Argeu, ct entre autres 550 casques couronnés. Tous les ans, le 9 juillet, on célébroit avec beaucoup de pompe & Sempach l'appriversaire de cette mémorable journée qui assura la liberté de la suisse.

# **JANS**

JANSEN (Henri), libraire à Paris, censeur impérial, attaché comme rédacteur au ministère des relations extérieures, et bibliothécaire du prince de Bénévent (M. de Talieyrand), né à la Haye, mort à Paris au mois de mai 1812, daus un âge avencé, étoit du petit nombre de ces kommes en qui les mœurs les plus pures se réunissoient à beaucoup de connoissances. Il est connu par plusieurs ouvrages et de nombreuses traductions du hollandais, de l'allemand, de l'auglais et de l'italien. On lui doit : I. Le grand livre des peintres, par Guillaume Lairesse, traduit du hollandais sur la 2º édition, 1787, 2 vol. grand in-4°. II. OEurres d'Antoine Raphael Mengs, traduit de l'italien, 1787, 2 vol. in-4°. III. Recueil de pièces intéressantes concer-

### JANS

6 vol. in-8°. IV. Discours prononcés à l'académie royale de Londres par Josua Reynolds, suivis de notes du même auteur sur le poème de l'art de peindre, de Dufresnov, le tout traduit de l'anglais, 1787, 2 vol. grand in-8º. V. Histoire du charbon de terre et de la tourbe, suivis de la méthode d'épurer ces deux combustibles, et d'en employer avec utilité et avantage les différens produits par Pseiffer, traduit en 1787; nouvelle édition, in-8°. VI. Dissertations sur les variétés naturelles qui caracterisent la physionomie des hommes des divers climats et des divers áges; suivies de réflexions sur la beauté, particulièrement sur celle de la tête, avec une manière nouvelle de dessiner toules les têtes avec la plus grande exacnant les beaux-arts, etc., 1796, l'itude; ouvrage posthume du même auteur, sur la meilleure forme de souliers, 1791, in-4°. VII. De la culture du tabac en France; suivie d'un précis d'un plan sur l'établissement d'one caisse de prévoyance destinée à diminuer la mendicité, 1791, in-80. VIII. Essai sur la législaiion et sur la politique des Romains, traduit de l'italien, avec Quétant, 1795, in-12. IX. Les Aventures de Friso, roi de Gangarides et de Crasiates, poème en dix chants, par G. de Haren, avec quelques autres pièces du même auteur, le tout traduit du hollandais, 1795, in 8°. X. Ferdinandet Constance, par Rhynvis Feyth; et Julie du même auteur, romans traduits du hollandais, deuxième édition, 2 vol. in-12. M. Marron, ministre protestant de l'Oratoire, a consacré un éloge à la mémoire de Jansen. « Il fut honnête et bon, dit-il, passionné pour l'instruction, sur-tout dans la partie qui concerne les arts et l'antiquité; il contribua de tons ces moyens à la répandre. Il avoit à cœur l'honneur de la littérature de son pays natal, de cette littérature hollandaise qui, comme la religion, n'est blasphémée que parce qu'elle est ignorée ou mal connue, etc., etc. n

JOVELLANOS (don Gaspar de Melchor), savant magistrat espagnol, né à Gijon, dans les Asturies, vers l'année 1750, avoit reçu de la nature un génie ardent et avide de connoissances, et cultiva également la jurisprudence, l'histoire, les langues savantes, l'antiquité et la littérature. Des sa première jeunesse il fut reçu membre des académies espagnoles d'histoire et des beauxants de St.-Ferdinand, et Charles III, instruit de son mérite,

le nomma son conseiller d'état. et le chargea de plusieurs commissions importantes, dont il s'acquitta toujours avec succès. Jovellanos joignoit à un esprit vif et pénétrant une imagination féconde et sleurie. Il possédoit tous les talens nécessaires pour plaire aux princes qui veulent s'instruire, une grande étendue de connoissances et beaucoup de présence d'esprit; ses réponses étoient promptes, judicieuses, toujours sincères, et cependant mesurées. Il étoit franc et décidé dans ses jugemens, réglé daus ses mœurs, doux et affable dans ses manières, toujours prêt à se communiquer, et surtout d'un désintéressement extrême. Ennemi des préjugés, il ignoroit ces préventions, outrées en faveur d'une nation, et injurieuses au reste du genre humain. Il aimoit surtout la France et sa littérature. Le comte de Cabarrus ne contribua pas peu à lui inspirer ce goût. La conformité du génie et des idées libérales de ces deux hommes d'état, établit entre eux des haisons tres-intimes qui leur firent partager leurs succès et leurs revers. Pour obtenir sa bienveillance, il suffisoit d'avoir du mérite; il recherchoit même les étrangers dont les lumières et les talens pouvoient être utiles à l'Espagne. Des qualités si rares et si estimables étoient accompagnées d'un fond de gaieté admirable, que ni ses malheurs ni la maladie dout il fut attaqué que ques années avant sa mort ne purent jamais altérer. Bourgoing , dans son Tableau de l'Espagne moderne, et M. deLaborde, dans son Itinéraire de l'Espagne, parlent de Jovellanos comme d'i n homme extraordinaire. Sa grande renommée ne pouvant pas manquer de lui attirer des ennemis, surtout parmi le haut clergé dont il vouloit réformer les abus. En 1797 il fut exi'é dans les montagnes des Asturies, d'où il fut rappelé en 1799 pour remplacer Llaguno et Amirola dans le ministère de grace et justice. Mais il connoissoit trop l'instabilité de la faveur et des intrigues de cour, pour ne pas prévoir sa disgrace. Il n'y avoit qu'un mois qu'il étoit au ministère, lorsqu'il ordonna a son valet de chambre de se tenir prêt pour un long voyage; mais ce ne fut qu'au bout de 9 mois qu'il fut exilé à Palma dans l'île de Majorque, et rentermé étroitement dans le couvent des Chartreux, d'où il n'est sorti que lors des derniers troubles qui eurent lieu à Madrid. Il fut nommé depuis ministre de l'intérieur par le roi Joseph Napoléon: place qu'il n'a pas pu remplir; attendu qu'il se trouvoit alors engagé auprès de la junte insurrectionnelle, où il finit sa carrière d'une manière tragique au commencement de l'année 1812. Recueil de On a de lui, L. Poésies lyriques. Ce recueil renferme une comédie intitulée : El delingüente Honrado (l'Honnête Criminel), qui a eu un succès prodigieux en Espagne, et qui ne ressemble en rien à la pièce française qui porte le même titre. Cette comédie fut traduite en français par l'abbé Eymar, vicaire-général de Marseille et cidevant conseiller au parlement de Paris. Elle est également traduite en anglais, et elle fut représentée à Londres avec beaucoup de succès. II. Discours prononcé dans l'assemblée générale de l'Académie des beauxarts de Marseille en 1781; Madrid, 1782, in-8°. Ce discours sut couronné. On y trouve un

parallèle très-piquant entre Lope de Véga et Jourdan : le premier, corrupteur de la poésie, et le second, de la peinture. Ce discours donna lieu à l'anglais Comberland de publier ses réflexions sur les artistes espagnols qui vinrent à Londres deux aus après. III. Mémoire sur l'établissement des Monts - de - Piété, Madrid, 1784. IV. Mémoire lu dans l'Academie d'histoire, sur la nécessité d'un bon Dictionnaire géographique, Madrid, 1785. V. Réflexions sur la législation d'Espagne. VI. Lettre a lressée à Campomanès, sur le projet d'un Trésor public, Madrid, 1785. L'ouvrage le plus estimé de Jovellanos est son Traite d'économie agraire, publié à Madrid. in-4°, sous ce titre : Informe sobre la Lei agraria, Madrid, 1791. Jovellanos a écrit une foule de Mémoires et de Dissertations à l'occasion de ses différentes missions, et des Questions proposées par les sociétés savantes. On parviendra, sans doute avec le temps, à réunir une grande partie de ces écrits précieux que le seul traité d'économie agraire doit faire désirer à tons les hommes d'état. Cet ouvrage se trouve traduit dans l'Itinéraire de M. de Laborde, qui en parle de la manière la plus-avantageuse. Jovellanos sacrifia une grande partie de son patrimoine à l'établissement qu'il créa à Gijon sous le titre de Ynstitut asturien , qui fut soutenu pendant quelque temps par le gouvernement, et tout à fait abandonné lors de l'exil de son fondateur. On doit à Jovellanos une traduction en espagnol du Paradis perdu de Milton, et une tragedie en cinq actes, intitulée; Pélage, très-connue, quoique qu'elle n'ait jamais été imprimée.

FIN DU TOME DIX-NEUVIÈME.

## ERRATA.

```
Page 67. colonne 2, lig 37, empoisonnèrent, lisez: emprisonnèrent
 - 71. col. 1. Bevy (Charles J.) n'est pas mort.
 - 129. col. 1, lig. 8. catharéties, lisez : cathartiques.
 - 163. col. 2, lig. 19. suivit, lisez : servit.
 - 180. col. 2, lig. 27. 1867, lisez: 1811.
 - 208. col. 1, lig. 44, de ses occasions, lisez: de ces occasions.
 - 214. col. 1, lig. 31, marine au groisic, lisez: marine au Croisic.
 - 214. col. 2, lig. 28, lisez : grammaticæ, etc.
— 221. col. 1, lig. 9, 2758, lisez: 1758.

— 225. col. 2, lig. 36, Italienne, lisez: Indienne.

— 237. col. 1, lig. 30; Barnèse, lisez: Farnèse.
- 245. col. 2, lig. 23, livre propre à désenuuyer un instant,
   lisez: Livre propre à désennuyer un instant.
 - 251. col. 1, l. 40, jusques y et compris, lis. : jusques et compris.
 255. col. 1, lig. 4, Cabassus, lisez: Cabassut.
 - 261. col. 2, lig. 9, Casus, lisez: Salus. - 265. col. 2, lig. 32, supprimez le point.
 - 281. col. 1, lig. 23, ce siècle, lisez : siècle.
  - 288. col. 1, lig. 4, supprimez: et de.
 289. col. 1, lig. 8, Charles XI, lisez: Charles IX.
299. col. 2, l. 2, Arnauld, Duferron, lisez: Arnauld Duferron.
 - 540. col. 2, lig. 25, Guipescoa, lisez: Guipuscoa.
 - 363. col. 2, lig. dernière, lisez : arraché miraculeusement à la
 -- 369. col. 2, lig. 13, tribu, lisez: tribut.
 - 392. col. 2, lig. 25, dix-neuvième, lisez : dix-huitième.
 - 394. col. 1, lig. 10, Cassiers, lisez: Caffieri.
 — 416. col. 2, lig. 31, tome XII, lisez: tome XIII.
— 418. col. 1, lig. 33, sa guérison, lisez: la guérison.
 - 425. col. 1, lig. 47, s'établit, lisez : établit.
 - 451. col. 1, lig. 40, intendant, lisez: trésorier-général.
- 454. lig. 46, Raugeard, lisez: Rangeard.
- 459. col. 1, lig. 16, Bacchilier, lisez: Bacchelier.
- 462. col. 1 , lig. 2, fourberie , lisez : diversité.
- 464. col. 2, lig. 9, dynastie, lisez: domination.
-- 468. col. 2, l. 1, des médecins, lis. : de la vanité des médeches.
 472. col. 1, lig. 28*, l'aca, lisez : l'académie.
- 477. col. 2, lig. 43, avitatis, lisez: civitatis.
--- 487. col. 2, lig. 45, Braden, lisez: Buden.
- 495. col. 1, lig. 1, par les intrigues de la reine Caroline, lisez :
     parce qu'il déplaisoit à la reine.
    Ibid. lig. 34, injuste prétention, lisez: volontés.
- col. 2, lig. 14, enthousiasme, lisez: applaudissemens.
- 499. col. 1, lig. 1, qui s'étoit, lisez : qui étoit.
- 500. col. 2, lig. 37, idæm, lisez: idæ.
- 501. col. 1, lig. 14, comètes, lisez: comites.
- 502. lig. 4, Sabarbicaires, lisez : Subarbicaires.
      Celui-ci, lisez : le nouvel archevêque.
- 506. col. 1, lig. 25, 1781, lisez: 1731. col. 2, lig. 14, 1716,
     lisez: 1776.
- 521. col. 2, lig. 46, Jean-Gus, lisez : Jean-Gustave,
```

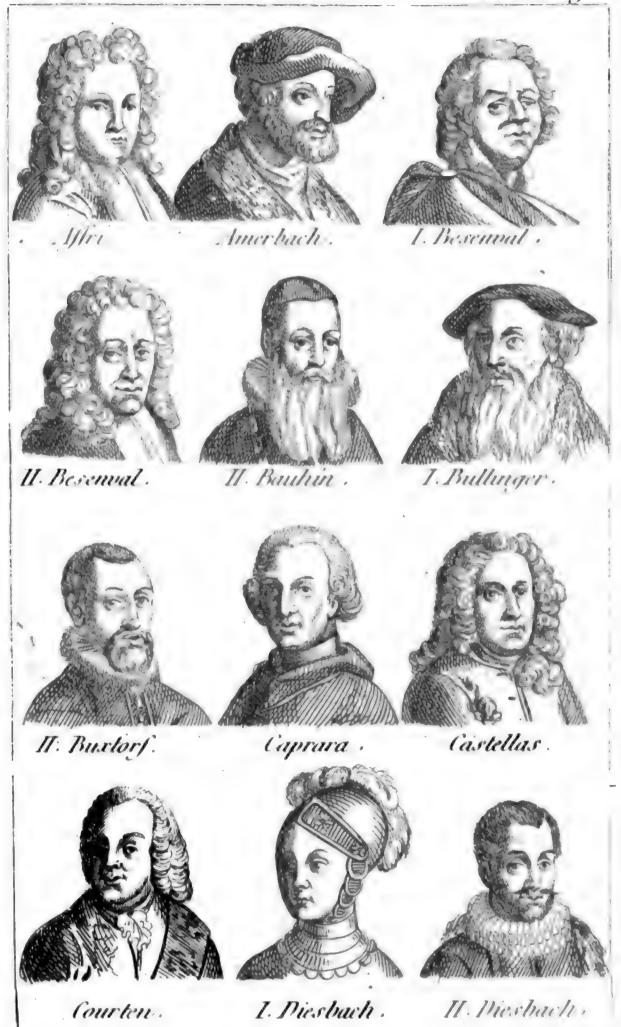

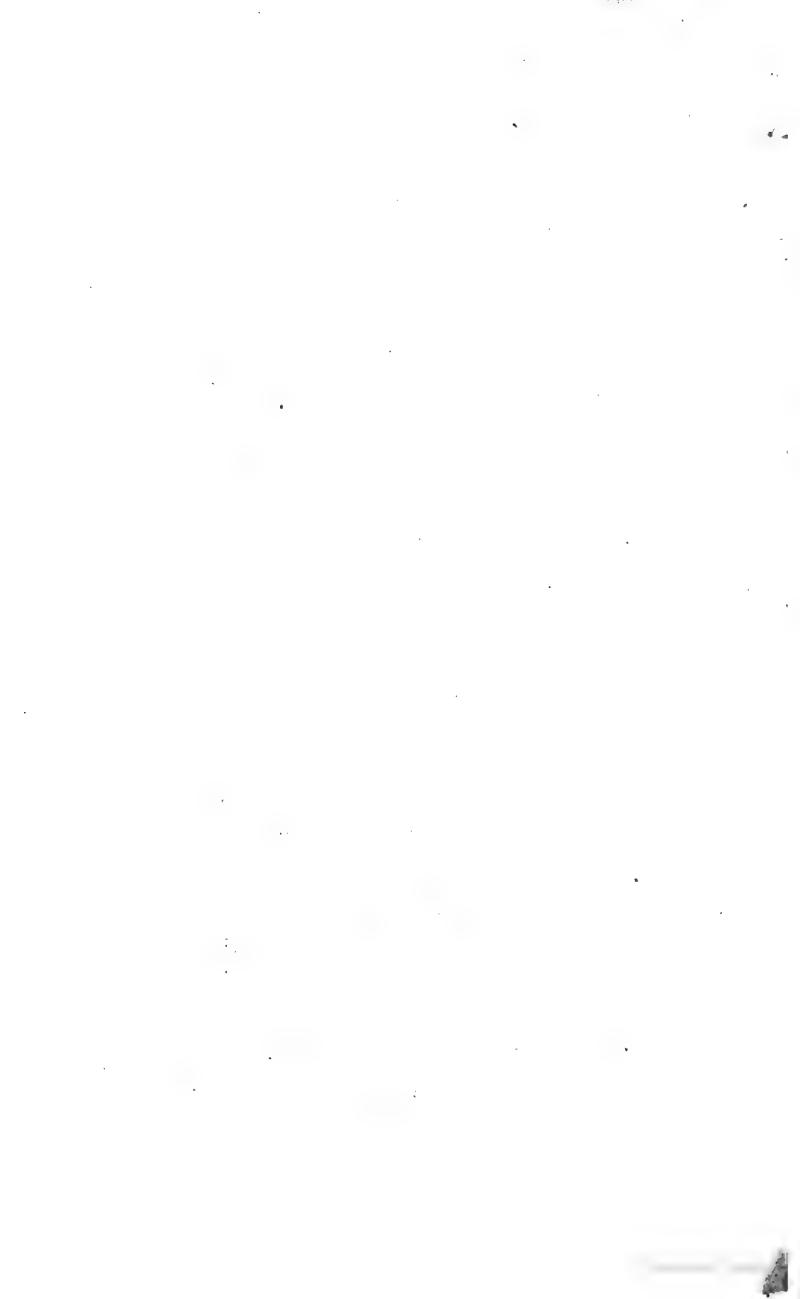

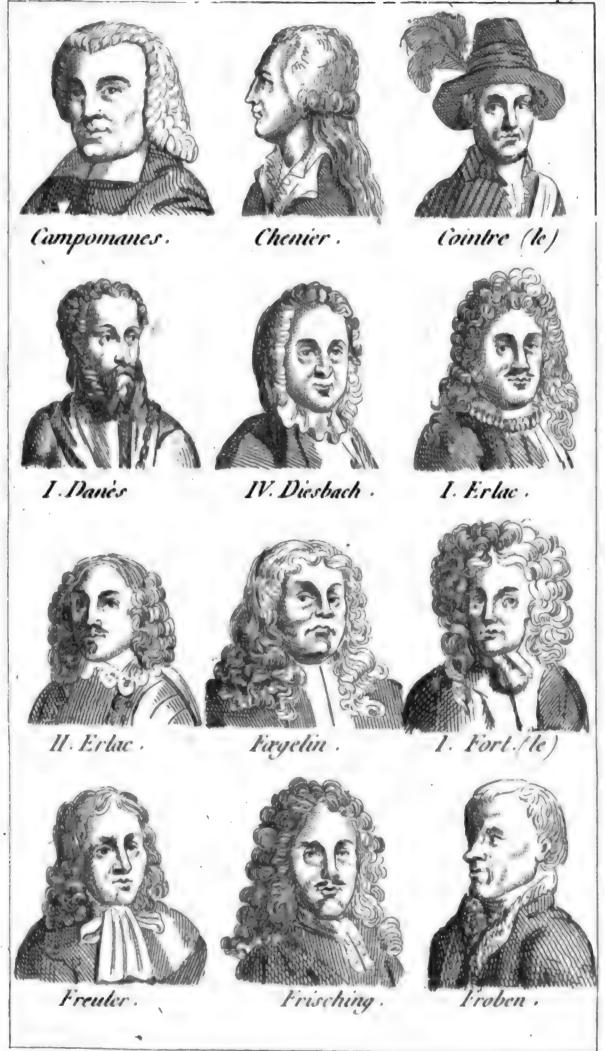

- 25



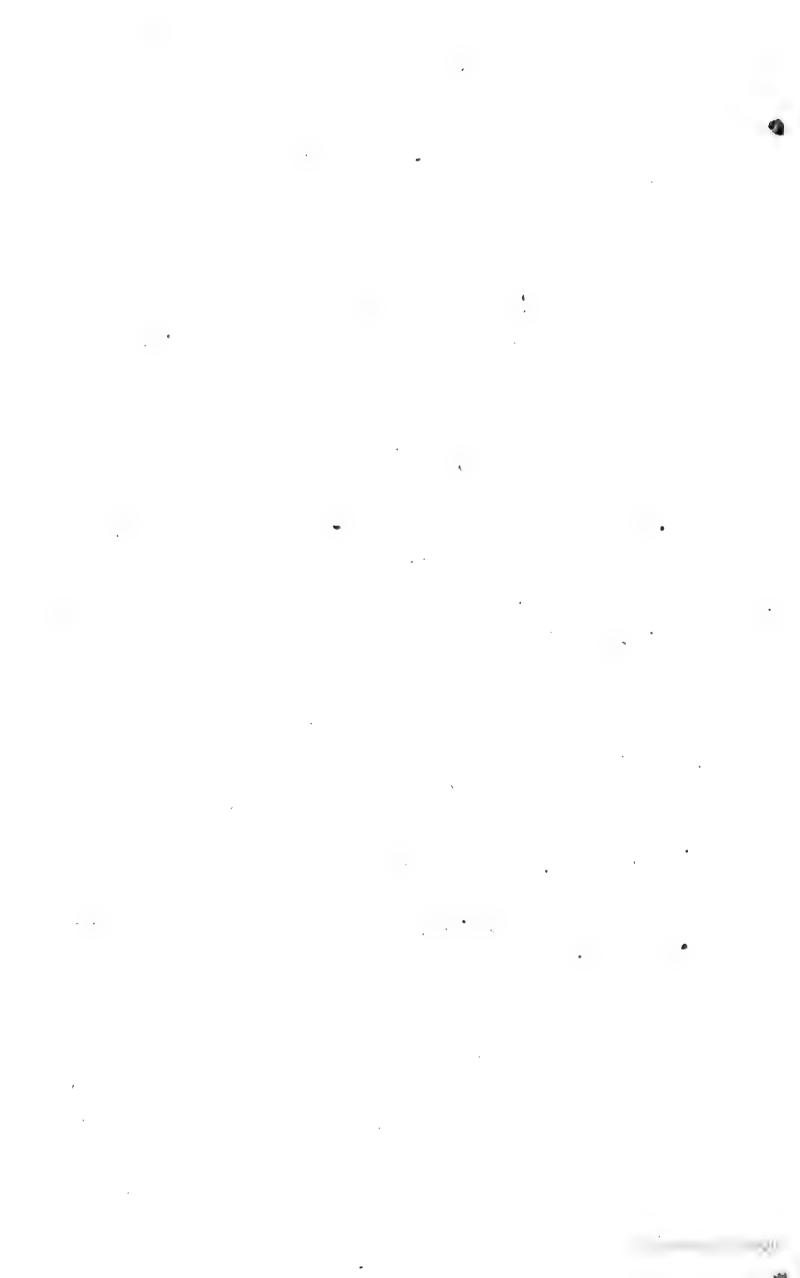





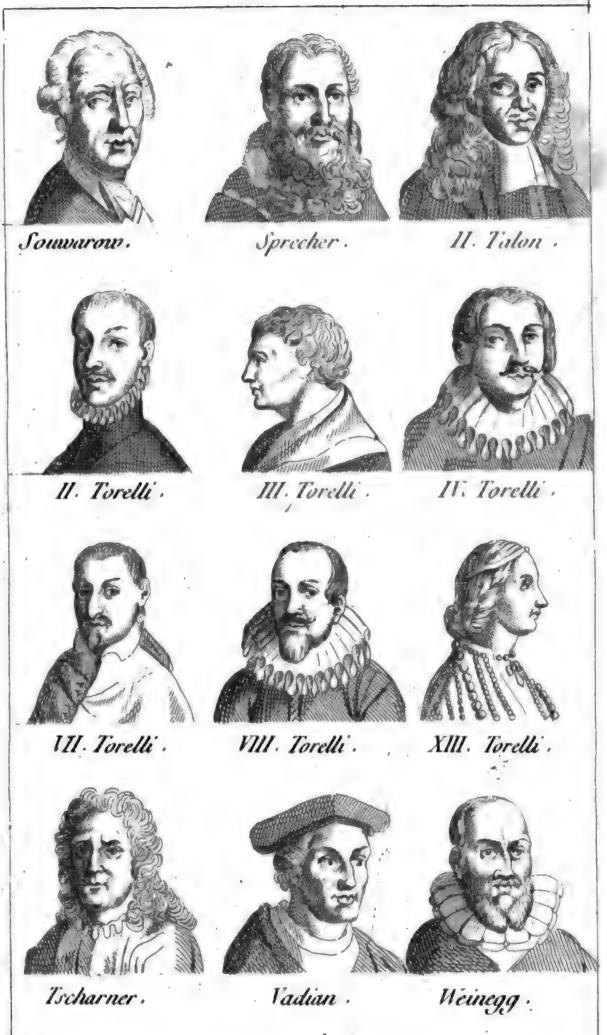



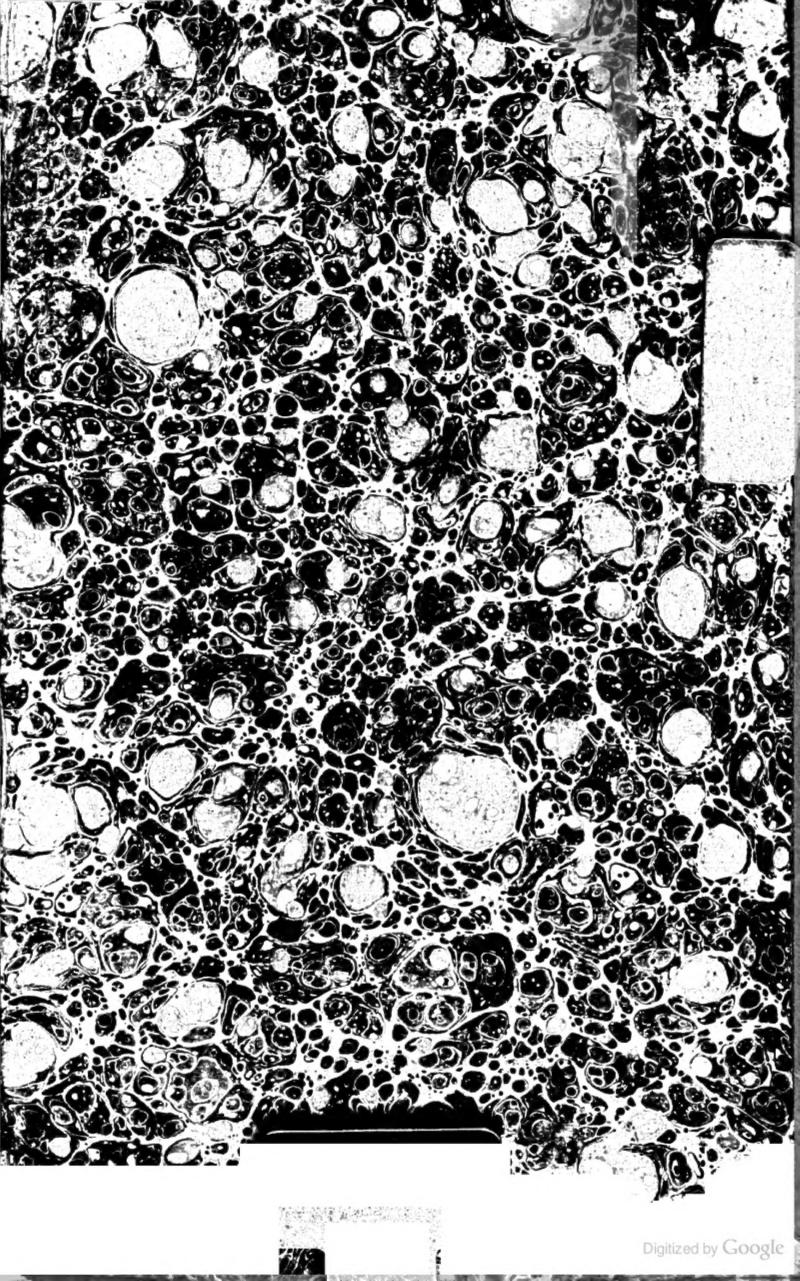

